

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Jehr im For

LINIVERSITEITS PIBLIOTHEEK GENT

6511

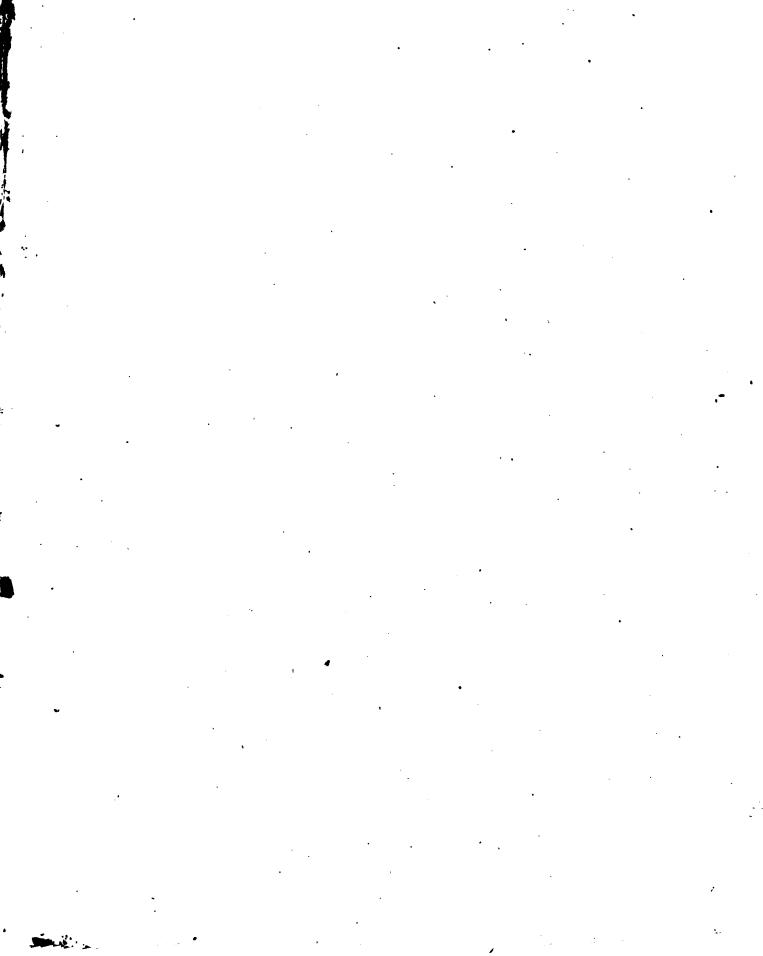

• • -• Form 

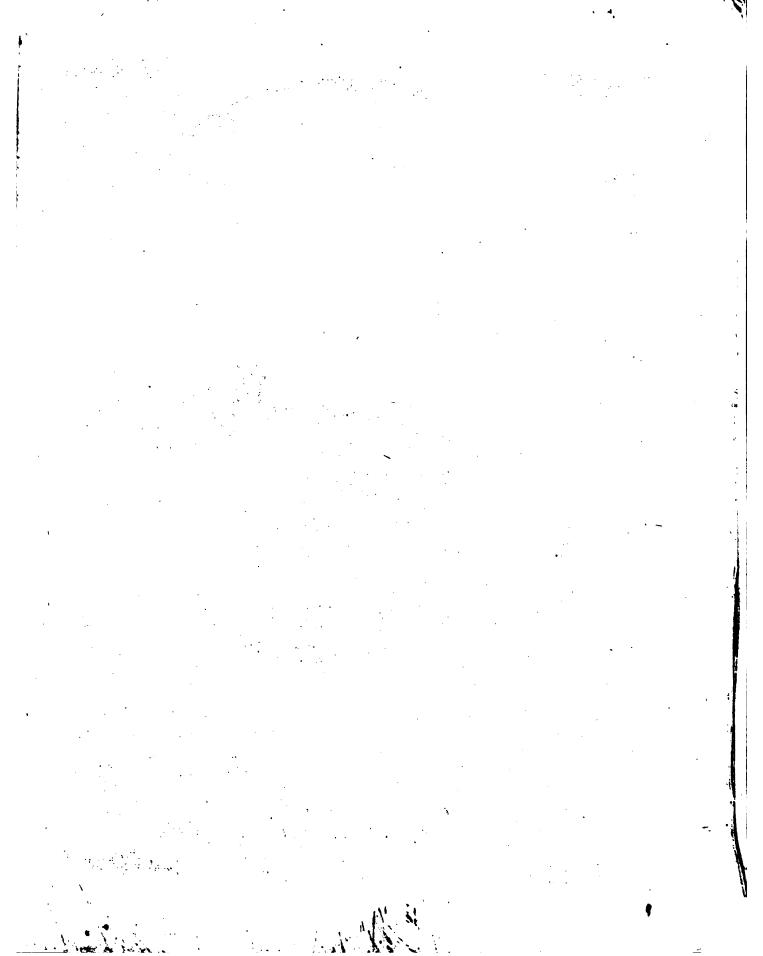



# HISTOIRE GENERALE DESVOYAGES,

NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOTAGES

PARMERET PARTERRE, QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉES JUSQU'À FRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTES LANGUES DE TOUTES LES NATIONS CONNUES:

#### CONTENANT

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré,

Touchant leur Situation, leur Etendue, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivières, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Citez & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVEC LES MOEURS ET LES USAGES DES HABITANS, LEUR Religion, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SYSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, QUI REPRESENTERA

## L'ETAT ACTUEL DE TOUTES LES NATIONS:

ENRICHIE DE CARTES GÉOGRAPHIQUES Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques;

DE PLANS, ET, DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VEGETAUX, HABITS, ANTIQUITEZ, &c.

#### NOUVELLE ÉDITION,

Revue sur l'Original Anglois, & où l'on a non-seulement rétabli avec soin ce qui a été supprimé ou omis par le Traducteur; éxactement distingué ses Additions du Reste de l'Ouvrage; & corrigé les Endroits où il s'est écarté du vrai Sens de son Auteur;

Mais même dont les Figures & les Cartes ont été gravées par & fous la Direction de J. VANDER SCHLEY, Elève distingué du célèbre PICART LE ROMAIN.

TOME PREMIER.

Chea P I E R R E D E H O N D T 1924/R 903 M. D C C. X L V I L

Avec Privilege de Sa Majesté Imperiale.

& de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Westfrise.

. 



A

# JACOBHOP.

# Monsieur,

TUDE de la Jurisprudence, à saquelle Vous Vous appliquez présentement avec autant d'ardeur que de succez, ne Vous empêchera pas de jetter les yeux, dans vos momens de loisir, sur le Livre que \* 2

La Alla Mattheway 20 Mars

IV

j'ai l'honneur de Vous présenter. C'est un Recueil de toutes les Relations de Voyages, dans quelques Langues qu'elles ayent été écrites; & la lecture des livres de cette espèce a toûjours fait un des Amusemens les plus utiles des jeunes Seigneurs de votre âge. Les connoissances qu'ils y puisent ne sont pas de simple curiosité. Elles leur apprennent à connoitre les Païs dans lesquels ils ne voyageront peut - être jamais, & les mettent en état de parcourir avec plus de succès ceux qu'ils ont dessein de visiter. D'ailleurs, MONSIEUR, il y a une si grande liaison entre l'Histoire de la République des Provinces-Unies & celle des Voyages, qu'on ne sçauroit avoir des idées bien nettes de celle-la sans la connoissance de celle - ci. Les vastes Etablissemens de cet Etat en ASIE, en AFRIQUE & en A-MÉRIQUE, méritent bien qu'on s'instruise de la manière dont ils ont été formés, ou comment ils ont passés entre ses mains. C'est ce qu'on trouve amplement détaillé dans l'Ouvrage que je prens la liberté de vous offrir; qui, à l'envisager dans ce point de vûe, appartient essentiellement à l'Histoire de Hollande.

Lecture de ce livre pouvoit contribuer à Vous faire acquérir quelques - unes des Connoissances nécessaires pour marcher sur les Traces des Illustres Personnes dont Vous descendez. Les Glorieuses Ambassades, dont Elles ont été chargées auprès des plus Puissans Monarques de l'Europe, & les importants Emplois dont Elles ont été revêtues, marquent bien le cas qu'on a fait de Leur mérite, & la manière dont Elles les ont remplis, fait honneur au discernement de ceux qui en ont fait choix.

ELEVÉ sous les yeux d'un Père, Qui, connoissant tout ce qui est nécessaire à une bonne Education, le met actuellement en usage; je ne doute pas, MONSIEUR, que Vous ne repondiez à ses soins, & que nous ne Vous voyons un jour, tenir dans la République, un Rang aussi distingué que celui qu'il y occupe.

### vi E P I T R E.

CE sont les vœux de celui qui a l'honneur d'être, avec tout le Respect possible

# MONSIEUR,

Votre très-bumble & très Obéissant Serviteur

P. DE HONDT.

# PREFACE

#### DES AUTEURS

# ANGLOIS.

VITONS les ornemens superflus, à la tête d'un Ouvrage où nous n'annonçons rien que de sérieux & d'utile.] Il est peu nécessaire de nous étendre sur les avantages d'une entreprise de cette nature, lorsqu'on peut reconnoître au seul titre qu'elle a trois buts d'une égale importance: 1°. d'empêcher la per-

te d'un grand nombre de Livres précieux; 20. de rendre communs des Livres rares; 30. de former un corps des meilleurs Auteurs qui ont écrit sur les différentes parties du Monde.

C'es t cette triple vûe qui a produit plusieurs grands Recueils de Voyages, en diverses Langues, tels que ceux de Grinæus & de Bry, en Latin; de Ramusio, en Italien; de Thevenot, en François; sans parler de plusieurs petites Collections dans les mêmes Langues. Mais il n'y a point de Nation qui en ait publié plus que les Anglois, de qui nous en avons déja trois générales, d'une fort grande étendue; celle de Hakluyt, en trois Tomes in folio; celle de Purchass, en quatre Tomes, sans y comprendre son Pilgrimage; & celle de Harris, en deux Tomes.

CHURCHILL, autre Anglois, avoit sans doute entrepris de se distinguer dans la même carrière; mais à juger de son projet par l'éxécution, il semble qu'il ait fait consister toute sa gloire dans la grosseur de six Volumes in folio d'une immense étendue. 1°. Il ne s'est attaché qu'à cinquante Voyageurs particuliers, qui n'avoient parcouru qu'une fort petite partie du Monde; ce qui exclud d'abord son Ouvrage du nombre des Collections générales. 20. Les Ecrivains qu'il a recueillis, méritent peu d'estime. Loin d'avoir apporté, à ce choix, de l'éxactitude & du discernement, on s'imagineroit que ce sont leurs impersections, plus que leurs bonnes qualités, qui l'ont déterminé à les choisir. Les uns ne contiennent que les opérations & les disputes des Missionaires. D'autres n'offrent que des discussions étrangères au sujet, telles que les Recherches navales de Mousson, dont le troissème Volume est presqu'uniquement composé; & n'ont point par conséquent plus de rapport aux Collections de Voyages, que toute autre Histoire maritime. Aussi la substance de six gros Tomes se reduiroit elle aisément à moins de deux. 30. Enfin, ce qui rabaisse encore plus Churchill, les Traductions qu'il a données des Auteurs étrangers sont si mauvaises, que non-seulement Part. I.

il s'écarte sans cesse du sens de ses Originaux, mais qu'il les désigure souvent par des retranchemens ou des omissions qui ne sont jamais à leur avantage. La meilleure partie de son Ouvrage est l'Introduction, que plusieurs Critiques ont attribuée, sans aucun sondement, au célèbre Locke. Mais il suffit de connoître les désauts du Recueil, pour se persuader qu'un si sçavant homme n'y eût jamais la moindre part.

Quoique nous ayons des Collections de Voyages en si grand nombre, on conçoit que les matériaux ne cessant pas de se multiplier par de nouvelles entreprises & de nouvelles découvertes, il sera tossours nécessaire de publier par intervalles quelques nouveaux Recueils, ou du moins des Additions continuelles aux anciens. Ainsi Hakluyt se crut obligé en 1599, c'est-à-dire, dix ans après sa première Addition, d'en donner une seconde avec un supplément considérable. Purchass publia un nouvel Ouvrage en 1625. Harris suivit leur éxemple en 1705.

Le dessein de ces divers Collecteurs avoit été de réunir les meilleurs Ecrivains dans un corps, depuis la renaissance du commerce & le commencement des découvertes, jusqu'à leur tems. Mais la crainte de multiplier trop les Volumes, les a tous obligés de supprimer quantité d'excellens Ouvrages. C'est par cette raison que Hakluyt s'est borné aux Auteurs Anglois, & que n'écrivant pas plus de cinquante ans après les premières navigations de ses Compatriotes, il n'a pas laissé d'en omettre plusieurs, qui n'ont pas même trouvé place dans son Supplément, & dont Purchass a composé sa Collection. Par un esset encore plus sacheux de la même cause, Purchass, qui s'étoit proposé de joindre aux Anglois plusieurs Voyageurs Etrangers, se trouvant trop resserté dans l'espace qu'il leur destinoit, les a racourcis avec si peu de mesure, qu'à force de retranchemens, il a rendu son Ouvrage presque inutile.

Les Compilateurs qui ont travaillé sous le nom de Harris, (car on n'est redevable à lui-même que de l'Epître dédicatoire & de l'Introduction de son Recueil) entreprirent, quatrevingts ans après les découvertes, c'est-à-dire. dans un tems où les Relations de Voyages s'étoient extrémement multipliées, d'éxécuter le même dessein dans des bornes aussi étroites que celles de Purchass. Aussi n'ont-ils donné qu'un famôme de Collection générale, & des squelletes d'Auteurs, au lieu de corps & de substance. Non-seulement ils ont omis une partie des meilleures Relations de Hakluyt & de Purchass, qui font tant d'honneur à leur pays, mais ils ont corrompu le reste par leurs abbréviations. Celles que Purchass a données entières, ils les ont misérablement racourcies; & celles qu'il avoit abregées lui-même, ils ont achevé de les mutiler par de nouveaux racourcissemens. Outre tant d'impersections groffières, ce dernier Recueil ayant été publié depuis près de quarante ans, combien de Voyages utiles & curieux ont paru depuis ce tems-la, qui mé-C'est ritent d'être enfin recueillis?

l'Orient;

C'EST pas des raisons si fortes que les Auteurs de la nouvelle Collection qu'on présente au Public, se sont déterminés à former l'entreprise de cet Ouvrage, sur le plan dont ils vont rendre compte.

Ils ont regardé comme un devoir, 1°. d'y inférer également les Relations omifes par Harris, & celles qu'il a tirées de Hakluyt & de Purchass: 2°. de restituer, autant qu'ils ont pû s'en procurer le moyen par la confrontation des Originaux, les Auteurs mutilés par Harris & par Purschass. 3°. De recueillir non-feulement les Relations omises par Purchass, mais encore celles qui ayant paru depuis Purchass, ont été négligées par Harris. 4°. D'y joindre tous les Voyageurs de quelque considération, qui ent paru en Angleterre depuis 1705, c'est-à-dire, depuis la Collection de Harris. 5°. D'enrichir leur Ouvrage de toutes les Relations étrangères, dont ils ont pu se procurer la connoissance.

Cr n'est pas dans un premier Volume qu'il peuvent se statter d'avoir rempli tous ces engagemens. Cependant ils sont persuadés qu'on y trouvera la sidélité de leurs promesses assez bien établie pour en tirer le motif d'une juste confiance, & se reposer sur l'avenir.

[ILS espèrent que si l'on éxamine les Voyages de Stephens & de Raymond, aux Indes Orientales & ceux de Windham, de Lok &c. en Guinée, on trouvera qu'ils ont éxécuté le premier article. Pour se convaincre qu'ils n'ont rient négligé pour remplir le second, on n'a qu'à lire les Relations qu'ils ont insérées dans leur ouvrage, d'après Hakkuyt & Purchass; on conviendra qu'ils les ont abregées sans omettre aucune circonstance intéressante, & sans y rien mêler de leur ches. Les Voyages de Covert, de Windham, de Vennor, omis par Purchass, prouvent qu'ils ont commencé à tenir parole pour le troisième article. Ceux du Capitaine Robert aux Isles du Cap-Verd, &c. prouvent la même chose par rapport au quatrième.]

Dans la résolution de ne rien épargner pour le succès du dernier article, ils ont pris soin de faire venir, à grands frais, les Relations des Etrangers; & ne se bornant point aux grandes Collections qu'on a nommées, ni aux Ouvrages postérieurs qui ont été publiés sous le titre de Voyages, ils ont étendu leurs recherches jusqu'aux plus petites productions des Voyageurs, lorsqu'ils y ont trouvé les deux caractères de la vérité & de l'instruction. Telles sont celles des Hollandois au Nord & aux Indes Orientales, les Letteres Edisiantes, les Mémoires des Missions, plusieurs Journaux Littéraires, sans oublier les Mémoires des l'Academie des Sciences de Paris, & les Transactions Philosophiques de Londres, qui offrent plusieurs Relations curieuses. Ensin le desir de ne rien omettre pour la perfection de leur projet, leur à sait jetter dans leur narration, divers Extraits qui concernent l'Histoire, le Gouvernement & la Religion des Nations étrangères, sur-tout des Nations de

l'Orient; tirés presque toûjours de leurs propres Auteurs, pour suppléer à la négligence des Voyageurs, qui n'ont pas toûjours eu le tems, ou l'occasion de se procurer toutes ces lumières. [On a une preuve des soins qu'ils se sont donnés à cet égard, dans la Description de la Mer Rouge tirée d'Abû'lfeda, dans la Découverte de Madère par Alcasorado; & sur-tout dans l'Histoire des Conquêtes des Portugais dans les Indes, qui se trouve au commencement de ce Volume.]

QUOIQUE le dessein des Auteurs ait beaucoup plus d'étendue que toutes les Collections précédentes, ils ne se proposent pas de multiplier les Volumes à l'infini. Après avoir remarqué les défauts des anciens Recueils, ils ont crû devoir se former une nouvelle méthode. Au lieu de donner chaque Auteur entier dans l'ordre de sa publication, ils séparent son Journal & ses avantures, de ses remarques. Ils donnent la première de ces deux Parties sans mêlange; la seconde, ils l'incorporent avec les remarques des autres Voyageurs sur les mêmes Régions.

En général, les avantures des Voyageurs ne sont pas toûjours assez importantes pour ne pas demander beaucoup de retranchemens & d'abbréviations. Et comme ceux qui visitent les mêmes lieux ne peuvent manquer de répéter les mêmes choses, il est clair que par la méthode qu'on prend pour les recueillir, on évite quantité de petits détails inutiles, dont la suppression sert à ménager beaucoup d'espace. Purchass & Harris, qui s'étoient aussi proposé, non-seulement d'abréger, mais d'éviter même jusqu'aux moindres répétitions, ont pris une voye fort singulière. Après avoir donné un Auteur entier, il n'ont plus pensé qu'à retrancher, dans les autres, toutes les remarques qui avoient quelque ressemblance avec celles du premier. On comprend que cette méthode fait un étrange ravage dans les Livres, & qu'elle n'est propre qu'à les mutiler d'une manière si bizarre, qu'il ne reste au Lecteur que des morceaux imparfaits de chaque Ouvrage. L'injure s'étend même jusqu'à l'Auteur qu'elle conserve entier; car si l'on suppose qu'entre cinq Voyageurs, par éxemple, les quatre derniers soient dépouillés de leurs remarques, par la raison qu'elles se trouvent dans le premier, il arrive non-seulement que les quatre perdent leur droit de propriété aux mêmes choses, mais que le premier se trouve destitué des témoignages qui doivent soûtenir & confirmer ses Relations. Au contraire, la méthode de ce Recueil qui est d'incorporer ensemble les remarques de plufieurs Voyageurs, avec beaucoup d'éxactitude à citer les sources, sert tout-à-la sois à conserver le sond des choses dans sa totalité, à mettre chaque Ecrivain en possession de ce qui lui appartient, & à faire éviter des répétitions, qui entraîneroient autant d'ennui que de longueur.

Mais ce ne sont pas les seuls avantages de notre méthode. Ajoûtons que le Lecteur trouvant réuni dans les mêmes lieux tout ce qui appartient aux mê-

mes sujets dans un grand nombre d'Ecrivains différens, se voit épargner la peine de courir de l'un à l'autre, pour rejoindre des remarques dispersées, & l'ennui de relire souvent les mêmes choses; ensin, qu'au lieu de quantité de notions imparfaites qui se trouvent répandues dans plusieurs Ouvrages, il aurades descriptions entières, recueillies de tous les Voyageurs. Ainsi cette Collection devient un système de Géographie moderne, & d'Histoire, autant qu'un corps de Voyages, & représente, avec autant d'ordre que de plénitude, l'état présent de toutes les Nations.

NE peut-on pas dire aussi à l'honneur de la méthode qu'on embrasse, qu'elle a dû fervir à rendre le fond de l'Ouvrage plus correct & plus parfait? Un Compilateur qui a rapproché les remarques de plusieurs Ecrivains les unes des autres, doit avoir eu plus de facilité à reconnoître leurs erreurs, & par conséquent à les corriger. Il doit en avoir eu beaucoup à distinguer les Relations romanesques, d'avec les Ouvrages sérieux & les copies de l'Original; à découvrir les vols, & à remonter sur les traces du Plagiaire jusqu'à la première source. En rapprochant, par éxemple, toutes les Relations de la Guinée l'une de l'autre, il paroît que la plûpart de leurs Auteurs ont copié, ou volé, si l'on veut, Artus, dans la Collection de Bry; car ils ne l'ont cité nulle part, sans excepter Bosman même, que personne jusqu'aujourd'hui n'avoit soupçonné de Plagiat. Une découverte de cette nature a rendu les Compilateurs de notre Recueil si attentifs, qu'ils n'ont guères manqué de restituer les biens aux Propriétaires. Ils ont respecté singulièrement les observations des plus anciens Voyageurs; & quoiqu'elles manquent souvent d'une iuste étendue, comme on ne s'en appercevra que trop, dans les premières: Relations Angloises, ils ont cru devoir les y laisser avec cette imperfection; quand elles avoient besoin d'être appuyées du témoignage d'Auteurs plus récents, ils ont eu soin d'insérer dans des notes les Remarques de ces dermiers.

In ne faut cependant pas croire qu'ils ayent inséré indifféremment dans leur Collection toutes les Relations qui sont tombées entre leurs mains. Ils ont apporté toute l'attention possible à choisir les meilleures de celles qui ont paru en quelque langue que ce soit; sans donner cependant tout-à-fait l'exclusion à celles qui moins bonnes que les autres, contiennent des faits ou des remarques intéressantes. Par les courts Extraits qu'ils donnent de ces dernières, ils conservent ce qu'elles ont d'utile, sans grossir inutilement leur ouvrage.]

A par à s avoir donné l'idée générale du plan de cet ouvrage, il faut entrer dans quelque détail sur l'éxécution. La matière peut être considérée sous deux vûes différentes: l'une qui comprend les Extraits, l'autre, les Réductions. Les Extraits contiement le Journal de chaque Voyage, les avantures

du-

du Voyageur, & les autres événemens qu'il raconte; avec la description des lieux, telle qu'il la donne, sur-tout lorsqu'elle n'est pas démentie par les remarques de quelqu'autre Voyageur. Chaque Extrait est précédé communément d'une Introduction, ou d'un éclaircissement littéraire, dans lequel on rend compte, autant qu'il est possible, de la personne de l'Auteur, de l'origine de son Ouvrage, de sa nature de de sa forme. On y joint une courte critique, c'est-à-dire, un jugement sur le mérite ou sur les désauts, particulièrement pour ce qui concerne la Géographie, l'Histoire, les Figures, les Plans & les Cartes.

Cz qu'on appelle ici les Réductions, contient les remarques des Voyageurs sur chaque Pays, sur ses Habitans & ses productions naturelles, dont on a composé un corps, qui forme une description réguliere. Mais quoique les observations de différentes personnes se trouvent ainsi mêlées, on a pris soin de les distinguer par d'éxactes citations. Lorsque tous les Auteurs s'accordent sur quelque point, on a cru les citations inutiles (s); mais dans les endroits où ils se contredisent, tantôt l'on insère leurs différentes Relations dans le texte, tantôt s'attachant à celui qui paroît le plus éxact, on relègue tous les autres dans les Notes.

CES Notes qui sont Géographiques, Historiques & Critiques, ont pour objet de corriger les erreurs, de fixer les opinions, ou de concilier leurs différences, d'éclaircir les obscurités, & de suppléer par divers seeours aux omissions qui se trouvent souvent dans les Voyageurs. Mais on ne renvoye guères aux Notes ce qui peut trouver place dans le Texte, sans appesantir la narration; & quelque-sois même, lorsque la question est d'une importance extraordinaire pour l'Histoire ou la Géographie, on introduit une differtation particulière sur le fond de la difficulté.

CEPENDANT après tant de travail & d'attention pour corriger les erreurs, on ne se flatte point d'avoir toûjours satisfait le Lecteur, & l'on n'est pas même parvenu à se satisfaire toûjours soi-même. Quand la dissérence n'est qu'entre deux Auteurs, ou que de part & d'autre le nombre des Auteurs est égal, il est extrêmement dissicile de juger de quel côté la vérité se trouve, à moins qu'il ne se présente pour guide quelque Autorité supérieure aux exceptions, telle que le témoignage d'un Ecrivain

(a) L'Original dit au contraire, que quand on a dû mêler les observations de divers Voyageurs, on a cependant eu soin d'attribuer à chacun ce qui lui est dû, en citant ceux de qui on a tiré les faits, qu'on rapporte. Comme le Traducteur ne s'est pes proposé d'insérer

dans fon ouvrage ces citations, il a cru pouvoir emettre ou changer ce passage: mais nous avons cru devoir le faire reparottre dans cette Edition, parce que nous sommes très résolus d'être fort éxacts à copier toutes les citations que nous trouverons dans l'Anglois. R. d. E.

Hdu Pays même; [ce qui n'est pas sans éxemple à l'égard des Régions Orientales.]

Mais de tous les points sur lesquels on trouve les Voyageurs peu d'accord, il n'y en a guères où les conciliations & les supplémens soient si difficiles que sur celui des noms propres. Une des principales vûes qu'on s'est proposé dans cet Ouvrage, est de réduire les noms de lieux & de personnes à l'ortographe de leur véritable prononciation, & d'introduire tant d'uniformité, que les mêmes objets reparoissent constamment sous les mêmes noms.

Pour atteindre au premier de ces deux buts, il suffit de connoître l'alphabet du Pays de chaque Auteur, ou de la Langue dans laquelle il écrit. Mais il n'est pas si facile, ou plûtôt, il est presque impossible d'éxécuter le second dessein, parce que c'est un défaut commun à tous les Voyageurs de la même Nation d'écrire différemment les noms Etrangers. Sans vouloir dé cider si ce défaut vient de leur négligence à s'informer des noms, ou de ce qu'étant obligés d'inventer des caractères, parce que leur propre Langue n'en a pas toûjours qui répondent éxactement aux sons des Nations étrangères, ils suivent différentes régles dans ce choix; ou, ce qui est souvent la vraie raison, de ce qu'ils copient sans discernement les Ecrivains des autres Nations; à quelque cause enfin qu'on doive attribuer ce désordre, il s'ensuit que si l'on entreprend de réduire tous les noms à quelque idiome particulier, on tombe nécessairement dans autant de différences que si l'on n'avoit fait que les transcrire sans y rien changer. En un mot, le seul moyen de les rendre uniformes, seroit de sçavoir comment ils sont écrits par les Nations mêmes auxquelles ils appartiennent.

On n'a rien épargné pour suivre sidélement cette régle dans les noms qui regardent l'Europe, l'Asie, & quelques parties de l'Astrique; mais lorsqu'il est question des Pays qui n'ont ni livres ni caractères, tels que la Guinée & les plus grandes Régions de l'Afrique, le Continent de l'Amérique, toutes ses Isles, &c. on n'a pû se promettre d'arriver jamais à la véritable ortographe, non plus qu'à l'éxacte prononciation. Dans une si grande incernitude, on s'est crû obligé de conserver la plûpart de ces noms comme ils sont écrits dans les Auteurs originaux, en réduisant seulement quelques lettres à la valeur de celles qui rendent le même son, dans la Langue où cette Collection est publiée. Si l'on croit quelquesois avoir découvert le véritable nom, l'avis qu'on en donne dans une Note devient une régle à laquelle on ne cosse pas de s'attacher. Au reste, ce qu'on entend par la réduction des lettres, deviendra sensible dans un seul éxemple. Les François écrivent Chine: or pour le prononcer de même, les Anglois écrivent Shin, les Allemands Schin, les Italiens Scin, & les Portugais Xin. Ainsi pour réduire cette syllabe à la prononciation Angloise, dans toutes sortes de mots, il faut employer le Sh; & pour la réduire à la prononciation Françoise, il faut mettre Ch ou Sch. Ceux qui ont quelque connoissance des différentes Langues de l'Europe n'ont pas de peine à se familiariser avec ces transformations, mais ceux qui n'ont pas les mêmes lumières sont exposés à bien des méprises sur l'identité des Places; & c'est un inconvenient néanmoins qui ne peut-être évité.

A l'égard des Cartes Géographiques, des Plans & des Figures, on se gardera bien de répéter indifféremment toutes les pièces de cette nature qui se crouvent répandues dans les Voyageurs. Outre que le nombre en feroit infini, la vérité seroit blessée trop souvent par quantité d'erreurs ou de chimères. Par éxemple, Herbert, Struys, Gemelli, Chardin, Kempfer & le Bruyn nous ont donné des Plans de Persepolis; mais admettre ceux des trois premiers, ce seroit avilir cet Ouvrage en y mêlant des faussetés manifestes; & prendre la peine aussi de copier les trois derniers, ce seroit une répétition inutile, lorsqu'un seul peut suffire. On a rejetté, par la même raison, une infinité de Planches qui représentent des Batailles, des Siéges, & d'autres perspectives de cette espéce; simple ouvrage de l'imagination, qui ne sert qu'à grossir la forme & le prix d'un Livre, sans aucune utilité. On s'est donc horné, pour les Plans, à ceux qui ont été dressés sur les lieux, par des gens d'une fidélité & d'un mérite reconnu; & pour les Figures, on a fait graver les animaux, les végétaux, les habits, les machines, &c. d'après les meilleures Planches qui ayent été publiées.

De même, on a retranché quantité de Cartes remplies de fautes, & dresfées fans art, telles que celle de la Mer Blanche par Herbert, celles de Sandys, de Tournefort, de le Bruyn, enfin toutes celles qui ont paru copiées fur d'autres Cartes, & parsemées des mêmes erreurs; mais on a conservé avec soin celles qui ont été dressées sur les lieux, par d'habiles Voyageurs, ou copiées d'après celles du Pays même. Telles sont la Carte du Volga par Olearius; la Carte Russienne de la Mer Blanche; celle de Sibérie; celle de la Colchide, & du Canton de Bashrah, publiée dans la Collection de Thevenot; celle de l'Attique, par Wheeler, &c. On n'a pas moins respecté les Plans de Côtes, de Ports & de Villes qui se trouvent dans Cook, Rogers, Frézier, Isbrand-Ides & d'autres Voyageurs estimés.

Lor sou'il s'est trouvé plusieurs bonnes Cartes du même Pays, comme celle de l'Egypte & du Delta, publiées par Lucas, Sicard, & le Docteur Pocock; on a pris le parti, ou de n'en donner qu'une, augmentée de ce qu'il y a de meilleur dans les autres, ou de les resondre toutes ensemble pour en faire une nouvelle. Cependant lorsqu'il s'est présenté un grand nombre de Cartes particulières ou Chorographiques d'un grand Pays, telles que celles du Thibet, de la Chine & de la Tartarie, dont on a l'obligation

aux RR. PP. Jésuites, on s'est déterminé à n'en composer qu'une Carte générale.

Mais comme les meilleures Cartes qui nous viennent des Voyageurs, sont fort éloignées de suffire pour nous représenter toutes les Côtes & tous les Pays du Monde, on a suppléé à ce désaut en recueillant avec soin tout ce que les Hydrographes & les Géographes nous ont donné d'estimable dans ce genre. He La sidélité avec laquelle on fait honneur à chaque Pays de ses propres richesses, doit écarter tout soupçon de vol & d'injustice. Ainsi la France reconnoîtra, dès le premier Volume, les belles Cartes qui ont été dressées par l'ordre de M. le Comte de Maurepas, sur les Observations de l'Académie des Sciences. Si l'on a pris le parti de les diviser, c'est sans aucun changement qui puisse empêcher qu'en rapprochant toutes leurs parties, on ne les rétablisse dans leur première forme. On a cru seulement devoir y tracer les routes les plus célébres, & distinguer les Villes dont les situations ont été déterminées par les Astronomes, tant Asiatiques qu'Européens, après avoir rapporté les observations mêmes dans le Texte de l'Ouvrage, ou dans les Notes.

On se croit en droit de conclure, que ce Recueil ne manquera d'aucune des qualités qui lui conviennent. L'abondance s'y trouvera sans superfluité, à la briéveté sans excès dans les retranchemens. Les citations tiendront la place des Volumes. Au lieu de plusieurs Relations d'une même chose, on n'en aura qu'une, soigneusement composée de toutes les autres. Enfin tous les inconvéniens qui naissent du mêlange des matières différentes, ou de la dispersion des mêmes sujets, se trouveront évités, avec autant d'avantage pour l'Histoire à la Géographie, que d'agrément pour les Lecteurs; [Si quelques Relations de ce Volume paroissent un peu séches, il faudra pardonner ce désaut au soin que nous avons eu de conserver les premières découvertes, particulièrement celles des Anglois, qui ont été mises par écrit, pour servir d'instruction à la Postérité.]



# **AVERTISSEMENT**

#### D U

## TRADUCTEU'R.

NTREZ sans guide dans une Forêt spacieuse, où les routes se multiplient sans cesse avec autant de variété que d'abondance, vous courez risque à chaque pas de vous égarer; ou du moins vous ne rapporterez d'une course incertaine que des idées confuses, qui ne vous raprésenteront rien fidélement. Cette comparaison sera sentir qu'en

publiant un Ouvrage qui mérite le nom d'immense à pluseurs titres, la Préface même des Autours Anglois ne me disponse pas de joindre ici quelques éclaircissemens.

I. Quoique les Auteurs promettent avec raison, dans le Recueil de tous les Voyageurs connus, un système complet d'Histoire & de Géographie moderne, ils n'ont pas fait affez remarquer que leur objet n'est pas l'Histoire des Pays où les Voyageurs ont pénétré, mais seulement l'Histoire de leurs Voyages & de leurs Observations; de sorte que s'il en résulte effectivement de grandes lumières pour la Géographie 🕃 l'Histeire en general, c'est par accident, si j'ose employer ce terme, & parce qu'en visitant divers Pays, les Voyageurs n'ont psi manquer de recueillir ce qui s'est attiré leur attention. La plupart s'en sont fait une étude, suivant les eccasions & leur propre capacité; mais, par ces deux raisons mêmes, avec un succès fort inégal. Cependant ceux qui ent le moins reuss, faute d'habileté ou de soin, n'accupent pas moins leur place dans, ce Recueil, comme parties de l'objet principal. Ainsi tout ce qui se trouve ici d'utike à l'Histoire & à la Géographie n'est au fond que le résultat du principal objet, qui est de représenter le Voyageur tel qu'il est en lui-même. De-là vient qu'un me scauroit donner trop d'éloges à la méthode que nes babiles Compilateurs se sont imposée dans leur Préface. Après avoir représenté chaque Voyageux dans ses courses, pour remplir leur objet, qui est l'Histoire des Voyages; ils tirent de tous ceux qui ont voyagé dans le même Pays, ce qui appartient à l'Histoire & à la Géographie des mêmes lieux, pour en composer un Corps, qu'ils appellent Réduction, auquel chaque Voyageur contribue suivant ses lumières.

II. Les Compilateurs n'ont pas fait remarquer dans leur Preface la différence qui est entre le premier Livre du Recueil & les Livres suivans. Il est vrai qu'elle est sensible; cependant on n'est pas moins obligé d'avertir que les découvertes & les conquêtes des Portugais aux Indes Orientales ayant été réduites en Histoires méthodiques sur des Relations & des Mémoires qui n'ont jamais été publiés, ce n'est pas l'ouvrage des Voyageurs mêmes qu'on fait parostre sur la scène, mais celui de divers E-crivains.

erivains qui ont travaillé d'après eux. [Les principaux (a) sont Juan de Barros, l'Evêque Osorio, Massée, qui n'a guéres sait qu'abrèger Barros, Antonio Galwam, Manuel de Faria y Sousa & Hernan Lopes de Castanéda. Comme c'est particulièrement des deux derniers que les Compilateurs ont emprunté le fond de leur récit, il est à propos de faire connestre le mérite de ces deux sources.]

[L'Ouvrie de Costanida porte pour titre Histoire de la Découverte & de la Conquête des Indes Orientales par les Portugais. Outre les Editione Portugaises de 1553 & 1561, chacune en deux Volumes in folio, les Françoisen ont donné une Traduction dans leur langue, à Paris, in 4°. 1563. Les Italiene l'ont traduct en deux Volumes in folio, à Venise 1578. Les Angleis l'aux aussi randu propre à leur Nation, en le traduisant à Londres en 1582.

CASTANEDA, dans une Epêtre dédicatoire à Jean III. Roi de Portugal, rend compte à ce Prince des motifs qui lui ont fait prendre l'Emploi d'Historien. C'est pour conserver la mémoire des promières Expéditions des Portugais aux Indes Orientales, El les sauver du triste sort d'une infinité de grandes actions qui sont tombées dans l'oubli. Il nomme entr'autres (b), celles des Espagnols dans l'expulsion des Mares, El celles des Rais de Portugal Dome Alfonse Hanriques El Dem Sanche son Fils, pour se remettre en possessement du Reyauma de Portugal El des Algarves. A point en reste-il un soible souvenir; El par rapport même à la découverte El la conquête des Indes, Castanéda observe que de sen tems il ne se trouvoit plus que quatre personnes vivantes, entre lesquelles il se nomme, qui eussent (c) quelque conneissance du ces glorieux événemens; El que sant le secours de son Ouvrage, il falleit s'attendre qu'après leur mort, le plus belle partie de l'Histoire Portugaise servit tout-à-fait ou-bliée.

Ix étoit d'autres plus propre à l'écrire, qu'ayant demeuré aux Indes Orientales avec son père, qui y éxerçois l'Office de Juge, il s'y étoit uniquement attaché à requeillir des Mémaires & des informations. Il avoit vêcu familièrement avec quantité d'Officiers & d'autres gens d'honneur, qui avoient eu part à la Conquête, par leurs actions ou par leurs ordres. Il s'étoit procuré la communication d'un grand nombre de Lettres & de Papiers d'importance. A son retour en Portugal, il avoit voyagé à ses propres frais dans toutes les parties du Royaume, pour découvrir des acteurs ou des témoins. Ensin ce sus après avoir passé la plus grande partie de sais

<sup>(</sup>a) Ce qui est rensermé entre ces deux crochets est une Traduction du Texte de l'Original, il devroit se trouver Liv. I. Chap. XV. 1. II. au commencement, R. d. E.

<sup>(</sup>b) Il cite aussi les actions des Assiriens, des Médes, des Perses, des Afriquains contre les Généraux de Rome, & des Sueves contre Palet-Cesar. Mais les Histoires de plusieurs de

ces Nations avoient été écrites. Elles so sont perdues par divers accidens; sans compter que les Grecs & les Romains prirent plaisir à les détraire.

<sup>(</sup>c) Il parott ici clairement que les Poyageurs Portugais n'avoient guères publié de Relations. Castanda n'aurois pas avancé au Roi un fait de cette nature, s'il n'eut été certain.

## wij AVERTISSEMENT.

vie à rassembler des matériaux, qu'il composa son Ouvrage dans l'Université de Conimbre, où il étoit alors employé au service du Roi. Faria y Sousa, dans le Catalogue des Auteurs qu'il a placé à la sin de son troisième Volume, donne le premier rang à Castanéda. Il raconte que cet Ecrivain avoit fait exprès le Voyage des Indes, pour vérisier son Histoire. Quoique son stile & sa Géographie ne lui paroissem pas fort recommandables, il assure qu'on ne peut trop estimer son éxactitude (d) & sa sidélité.

[Faria, dont le témoignage est si favorable à Castanéda, est lui-même un Historien célèbre, qui a composé, sous le titre d'Asia Portugueza, l'Histoire des Portugais aux Indes Orientales, depuis leur premier Voyage en 1497 jusqu'en 1640. Il rapporte toutes leurs courses & leurs découvertes, depuis la Côte d'Afrique jusqu'aux parties les plus reculées de la Chine & du Japon; leurs Batailles sur mer & sur terre, leurs Expéditions, leurs Sièges & leurs actions mémorables, en y mêlant la Description des Pays & des Viltes, des Mœurs, des Usages, du Gouvernement & de la Religion. Son stile est sec & concis; mais ses remarques sur les événemens, ses réstexions sur la conduite des Rois de Portugal & sur celle de leurs Ministres & des Vicerois de l'Inde, paroissent todjours justes & sensées. Ce caractère judicieux ne l'abandonne que dans les matières de Religion, où faisant peu d'usage de son jugement, il laisse voir toute la foiblesse & la crédulité d'une mauvaise éducation. Il marque aussit trop de consiance pour Mendez Pinto, véritable Romancier, dont il adopte quelquesois les sictions.

A la fin de son Ouvrage il ajoûte quatre articles fort curieux: 1. L'état des Possessions Portugaises depuis le Cap de Bonne-Fspérance jusqu'à la Chine, avec les Dignités, les Commandemens, les Revenus & les Maisons Religieuses qu'elles renfermoient alors. Nos Compilateurs ont cru devoir joindre cet article à leur Histoire. 2. Une Liste de tous les Vaisseaux qui partirent de Lisbonne pour la découverte des Côtes de l'Afrique & de l'Asie, & des Bâtimens annuels de commerce, depuis les premières entreprises du Prince Henri jusqu'en 1640. 3. Une autre Liste des Vicerois & des Gouverneurs de l'Inde pendant le même tems. 4. Une troisième Liste des Auteurs dont il s'est servi pour son Ouvrage, avec un Jugement sur leur mérite & leur autorité. Il en compte vingt-un d'imprimés & treize manuscrits.

L'Asia Portugaise a toújours passé pour un Ouvrage éxast & curieux. On en connost deux Editions en Portugal, la première en 1666, in sol. 3 vol. avec les Plans des principales Villes & les têtes des Gouverneurs; la seconde en 1674. Les Italiens, les François & les Anglois l'ont traduit dans leurs (e) Langues.]'

C'EST

<sup>(</sup>d) Tout ce passage que nous avons rensermé entre deux Crochets, est une traduction du texte de l'Original, excepté la Note (b). Il devroit se trouver Liv. I. Chap. IV. Sect. I. au commencement. R. d. E.

<sup>(</sup>e) Ce qui est renferme entre ces deux Crechets est de même nature que le Paragraphe précedent. Il est tiré du Liv. L. Chap. XV. S. L. Au reste le Traducteur en a retranché ce que l'Auteur dit de la Traduction Angloise de Faria

## AVERTISSEMENT. xiii

C'est sur ce fondement que les Compilateurs Anglois offrent dans leur premier Livre une narration suivie, qui renferme ce qu'il y a de plus important & de mieux avéré dans l'Histoire Orientale des Portugais jusqu'à l'année 1540. On doit comprendre que l'état des possessions & des revenus du Portugal, qui finit cette belle Histoire, est celui qui subsistoit alors. Au lieu du nom des Ecrivains, tel qu'on le voit dans la plupart des Relations suivantes, on a mis à la marge celui des Généraux ou des Vicerois, avec beaucoup d'attention à suivre la datte des années.

Notre premier Livre est enrichi de quelques autres Relations, dont l'autorité ne demande pas moins d'être établie.

[Le Voyage de Solyman ou Soleyman Bacha, de Suez aux Indes, & son expédition contre les Portugais de Diu, sont l'Ouvrage d'un Officier (f) des Galères Vénitiennes, qui fut engagé malgré lui au fervice des Tures. Nous en avons deux Editions; la première publiée à Venise en 1540, c'est-à-dire, presqu'immédiatement après l'expédition, dans un Recueil in 8°; la seconde, qui se trouve dans le premier Volume de la Collection Italianne de Ramusto: mais aucune des deux ne nomme l'Auteur. Elles font différentes sur plusteurs points. La première est d'un stile obscur, & mêlée de quelques faits que Ramusio s'est attribué le droit de réformer (g). comme le stile, parce que l'Autour ne les rapporte pas sur le témoignage de ses propres yeux. Cependant elle sert à corriger quelques fautes d'impression qui se sont glifsées dans celle de Ramusio. Quoique ce Voyage n'ait pas été fait par les Portugais, il a tant de liuison avec le Chapitre suivant, qui est tiré de Faria y Sousa, & des autres Ecrivains de Portugal, qu'il doit entrer ici naturellement. D'ailleurs il regarde la Côte Orientale de cette Mer, comme le Voyage suivant regarde la Côte opposte; de sorte qu'ils forment ensemble une Description supportable du Golfe entier: ce qui les rend d'autant plus précieux qu'on n'a pas proprement d'autre Voyage d'un' bour de la Mer Rouge à l'autre; car celui de Daniel, en 1700, est se superficiel qu'il 13 ne mérite pas ce nom. Il est étonnant qu'à l'exception de M. de Liste, [& un ou deux autres depuis lui, aucun de nos Geographes n'ait fait usage de ce double secours. Mais il l'est encore plus que deux Journaux, où les détails sont se particuliers, ne disent rien de la grande Baye que les Anciens nommoient Elanitique, un peu à l'Estde Tor ou al Tur, au pied du Mont Sinat. La description qui s'en trouve dans les Auteurs.

Le Capitaine Jean Etienne en est l'Auteur & il-la publia en V. Vol. in 8°. en 1695. Quoiqu'il ait abrégé son Original, il n'a oependant rienomis d'essentiel, n'ayant retranché que des discours & des réséauss inutiles & les listes des Officiers qui furent présens aux Assions qu'il rapporte. R. d. E.

(f) Son Emploi étoit celui de Comite; c'està-dire, Inspecteur ou Commandant des Esclaves. Nous avons tiré ce met des Italiens, qui disent-

(g) Ces faits sont l'Apparition annuelle des morts près du Caire, & un Etat des Possessions des Portugais aux Indes. On retrouvera le prémier de ces suits dans cet Ouvrage; mais le second devenoit inutile, parce que l'on a suivi Faria, qui devoit être mieux informé. R. d. E. Auteurs Arabes est ensin construée par deux célèbres Voyageurs Anglois, le Docteur Schaw & le Docteur Pocock, qui l'ont tracée dans leurs (h) Cartes.]

LES Relations de Castro & d'Albulfeda portent avec elles tout ce qui évait néces-

saire pour les éclaircir.

III. A l'égard des premiers Voyages Anglois, qui font la matière des trois Lipres suivans, on ne sera pas surpris que les Compilateurs accordent le premier rang à leur Nation. Ils prennent soin d'avertir par une note, que les François s'attribuent l'honneur d'avoir pisité long-tems auparavant les Côtes de Guinée; & l'on verra au second Toine que dans les articles qui regardent nos Voyages & nos Esablissemens en Afrique, ils rendent volontiers justice à nos prétentions. C'est ici néanmoins que je ne suis pas libre de cacher mes regrets sur la nécessité en je me trouve de suivre pas à pas des Compilateurs Etrangers, & de m'assujettir servilement à leur plan. Non que je le condamne: mais n'en connoissant que se qu'ils ont annensé dans leur Préface & dans leur Introduction, je suis force d'attendre la publication de chaque (i) Volume pour juger de l'éxécution, sans pouvoir espèrer de faire jamais à l'ordre général aucun changement qui convienne aux idées de ma Patrie. Ausse n'ai-je pas d'autre gloire à prétendre ici que celle d'une simple Traduction. Heureusement que le sçavoir & la modération des Compilateurs me répondens jusqu'à présent qu'il y a peu de risque à marcher après eux. Fen juge par trois volumes que j'ai déja traduits, & je ne crains pas d'en abandonner le jugement au Lesseur sur l'essai que je hui présente.

CE premier Tome néanmoins est fort inférieur à ceux qui le suiveme. Je ne deis pas faire difficulté de le répéter après les Compilateurs, qui font librement cet aveu dans leur Préface. Si l'on est trompé par l'agrément qu'en ne laisser pas d'y trouver, c'est un beureux augure pour la suite de l'Ouvrage, eù l'on doit s'en promettre beaucoup plus. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que les premiers Voyageurs Anglois se soient moins attachés à des récits agréables qu'à des observations utiles. La plapart n'étoient que des Marchands, qui cherchoient de nouveaux Pays, pour y jetter les fondemens de leur commerce, ou des gens de mer qui travailleient à perfectionner la navigation. Dans ces deux vues, ils négligorient des recherches moins importantes, dont leur caractère les rendoit moins capables, se contentant d'ouvrir les voyes à ceux qui devoient leur succèder. Aussi les Compilateurs décharent-ils qu'ils n'ont publié les premières Relations que par respect pour leur origine. La même raison les leur a fait publier sans aucun retranchement. Mais comme elles sont courtes, & souvent imparfaites, ils ne les ont pas sugé susceptibles de réduction.

IV.

(h) Ce qui est entre deux Crochets est encore tiré de l'Ouvrage même Livr. I. Chap. XVI. Le Pradusteur en a resranché les remarques suivantes. Ce Voyageur nous apprend la monsère dont Naviguent les Turcs, les Arabes & les Indieus; & il rapporte diverses Circonstances du siège de Diu dont les Espivains Portugais ne

pouvoient pas être informés.

(i) Suivant Pusage d'Angleterre pour les Ouprages d'importance, les Compilateurs de ce Recuell le publient par Cabiers bebdomaires, qui viennent de Londres à mesure qu'ils sortent de la Presse.

IV. Ils ont regardé avec raison les noms propres de lieux & de personnes comme une des principales difficultés de leur entreprise; mais tous les soins qu'ils ont pris pour régler leur ortographe, par la connoissance des Langues, l'étude des Livres & la vérification des usages, n'ont pu les conduire à la perfection, sur un article, où l'erreur oft inévitable. Pour un nom fidellement vérifié, il faut compter qu'il en demeure dix incertains. Comment toutes les Nations pourroient-elles s'accorder sur l'ortographe des noms, lorsque les Voyageurs d'un même Pays les écrivent différemment? Il se trouve même des Ecrivains, qui par un excès de goût pour leur Lanque, affectent de rapporter tout à ses terminaisons. C'est ainsi que Labat & plusieurs autres écrivent Biffaux pour Biffao; Cachaux pour Cacheo ou Cachao; Gourmets pour Gromettos, &c. Ajoûtons que la prononciation grossière & presque toûjours défectueuse des gens de mer sert beaucoup à multiplier les erreurs; car qui reconnostroit Sierra Leona dans Sarlione, comme nos Navigateurs le prononcent; très Hermannos dans les trois Yrmaos, & la Rivière de Sannaga dans le Sénégal, qui oft passe tout-à-fait en usage, &c. Cette difficulté ne regarde encore que les noms qui sont les mêmes pour toutes les Nations. Combien n'augmente-t'elle pas à l'égard des lieux qui ont été nommés différemment par des Voyageurs de différens Pays? L'Isle de France est l'Iste Maurice pour les Hollandois, l'Iste Bourbon, Mascarenhas mour les Portugais, &c: les exemples en sont infinis.

SANS entrer dans une si longue discussion, il m'a semble que les Compilateurs faisant profession de n'avoir rien épargné pour arriver à la vérité parmi tant d'épaisses ténèbres, je devois entrer dans leur opinion (k) lorsqu'elle est établie par des preuves, & revenir à l'usage le plus commun de ma Patrie, lorsqu'ils paroissent manquer d'autorité. Ainsi je n'ai pas fait difficulté d'adopter leur sentiment sur la Rivière de Gambie, qu'ils nomment Gambra, sur l'Isle d'Abdelcum qu'ils nomment Abba del Kuria, & dont les Matelets Angleis ont fait par corruption Ab' dal Kuria; sur le Zanguébar, qui doit être nommé Zanjibar, &c. Je cite trois noms pour mille. L'exemple des Auteurs que je traduis devient une régle pour moi, lorsqu'ils ent pris la peine de le justifier, parce que je ne pourrois m'en écarter sans leur faire perdre le fruit de leur travail. Cependant, pour concilier taus les droits, je mettrai à la fin de ce Recueil une Table générale des noms de lieux, tels qu'ils ont été dans Forigine, & tels que la corruption ou d'autres causes de changement les ont fait passer en usage. Cet engagement, que je ne prends pas sans conseil, & que je n'éxécuteral pas sans secours, me dispense de faire pour chaque Volume ce que j'ai promis dans la dernière note de l'Introduction.

V. On regrétera peut être, en lisant les premières Relations, de ne pas trouver la souation des lieux expliquée par des notes. Mais si l'on fait attention que dans

crire nécessairement Cha ou Scha, parce qu'ils n'écrivent Sha que pour prononcer comme nous Cha ou Scha, &c.

<sup>(</sup>k) Bien entendu que suivant leur propre régle il a fallu réduire à notre ortographe certains noms qu'ils ont changés, pour les conformer à la leur. Mult lorsqu'ils écrévent Sha, je dois é-

la suite de l'Ouvrage, chaque Pays doit passer comme en revûe, être décrit, représenté dans le plus grand détail, on jugera que des notes de cette espèce, qu'il auroit fallu joindre presqu'à chaque ligne, & quelquesois à chaque mot, grossiroient fort inutilement les volumes. Les Cartes génerales suffiront toûjours pour servir de guides au Lecteur. C'est cette raison qui les a fuit placer dans le premier Tome, en attendant les . Cartes particulières qui doivent accompagner les Réductions.

Qu'il me soit permis de faire valoir ces premières Cartes & toutes celles qui viendront à la suite, comme une des plus précieuses parties de l'Ouvrage que je présente au Public. Si la manière dont elles sont annoncées dans la Préface doit faire juger fort avantageufement de l'intention des Compilateurs, j'assûre bardiment que Téxécution surpassera leurs promesses. Aux trésors qu'ils ont rassemblés avec tant de choix & de discernement, j'ai pris soin de joindre les secours de nos plus habiles Géographes. Il paroît que les Anglois ont senti nos avantages, en produisant pour esfais de richesse les Cartes qui ont été dressées en France par l'ordre du Protecteur des Sciences & des Arts. M. le Comte de Maurepas, qui se trouve nommé par ce titre, comme j'aurois pû commencer par son nom pour faire naître la même idée, s'apperceura que les Etrangers participent à ses bienfaits & ne déguisent pas leur reconnoissance. C'est à l'Auteur même de ces belles Cartes (1) que j'ai confié toute la partie géographique du Recueil. Son zèle pour les progrès d'un Art qu'il cultive avec tant d'honneur, l'a porté non seulement à m'accorder tous ses soins, mais à me promettre plusieurs morceaux curieux qui n'ont jamais vil le jour, 🖰 qui ne peuvent manquer d'enrichir beaucoup cet Ouvrage.

JE n'ai pas eu moins d'attention à me procurer d'habiles secours dans un autre genre. Quoque les Figures Angloises ne soient pas sans beauté, on trouvera la dissérence fort grande à l'avantage des miennes. M. Cocbin le fils, qui en a pris la conduite, est aussi connu par la richesse & l'agrément de son invention, que par la délicatesse de sa gravûre. Au lieu d'une Planche morte, où les hommes & les animaux
n'offroient proprement que les debors de leur forme, il a sçu tracer dans chaque sigure la vérité du caractère, sans diminuer celle de la ressemblance. Je ne sçais par
quelle fantaisse il a plû au Libraire de me faire paroître à la tête de mon Livre. Mes
amis sont témoins de ma résistance. Si la foiblesse que j'ai eue de me rendre est une
faute, je la crois fort bien réparée par l'excellence du Portrait, qui est s'ouvrage du
célebre Smith (m).

Enfin rien ne peut donner de la désiance pour l'engagement que j'ai pris de publier un Volume tous les six mois. Le second est actuellement sous presse, le troisième est traduit; & graces à la protection de Monseigneur le Chancelier, qui m'a fait l'honneur de me choisir pour cette entreprise, la guerre n'interrompt pas mes communications avec l'Angleterre.

(m) Dans l'Edition de sa Haye le Portrait

<sup>(1)</sup> M. Bellin, Ingénieur de la Marine, Garde du Dépos Royal des Plans & des Cartes.

de Mr. l'Abbé Prévost a été gravé par J. van der Schley.

# AVERTISSEMENT

# SUR CETTE EDITION.

N pourra se former de justes idées de l'utilité de cet Ouvrage, & de la manière dont il a été éxécuté, en lisant la Présace des Auteurs Anglois de ce Recueil, & celle du Traducteur. Ainsi sans nous arrêter à cet article, nous nous bornerons à ce qui regarde cette Edition. Nous y avons sait divers Changemens,

Additions, & Corrections, dont il importe au Public d'être instruit.

Mr. l'Abbé Prevost est celui à qui nous sommes redevables de la Traduction de cet Ouvrage. Elle n'auroit jamais pû tomber en des mains plus propres à l'orner de toutes les graces du stile, & de l'imagination. Mais comme ces deux choses ne suffissent pas pour rendre sidèlement un Original, il est arrivé à Mr. Prevost, ce qui seroit arrivé à d'autres dans une Traduction aussi longue & aussi difficile que celle-ci; son attention ne s'est pas tos-jours soûtenue, & il lui est échapé plusieurs fautes par inadvertance; d'ailleurs écrivant en France, où l'on pense & où l'on parle souvent tout autrement qu'en Angleterre, il a été obligé en bien des rencontres de s'accommoder au goût de la Nation en s'éloignant pour cet effet de son Original, qu'un Traducteur ne doit jamais perdre de vûe. Nous avons cru devoir remédier à cela, en rendant cette Edition aussi consorme à l'Original Anglois, qu'il étoit possible. Pour y réussir, sans néanmoins gâter le travail de Mr. Prevost, voici ce que nous avons fait.

I. Nous nous sommes faits une loi de ne rien changer au Texte même de l'Edition de Paris. On le retrouvera ici dans son entier; nous connoissons trop bien les agrémens du stile du Traducteur pour avoir pensé à le corriger en quoi que ce soit; mais nous avons suppléé à toutes les omissions en traduisant sidèlement d'après l'Anglois tout ce que Mr. Prevost a oublié, ou n'a pas voulu traduire. Pour que le Lecteur sût en état de juger de l'importance de ces Additions, nous les avons rensermées entre deux crochets [], accompagnés de cette marque 15, qui est à la marge. Ainsi en parcourant ces deux Volumes, on poura se convaincre que c'est avec bien de la raison, que nous annonçons cette Edition, comme augmentée considérablement. Quand nous avons trouvé des Omissions, qui ne contenoient absolument rien d'intéressant, & que nous n'aurions pû insérer sans déranger tout-2-fait le tour des 1. Part.

phrases qui devoient précéder ou suivre, nous les avons négligées; de crainte qu'une trop grande éxactitude de notre part, ne fatiguât mal-à-propos le Lecteur.

. II. SI Mr. Prevost a supprimé bien des choses, il en a au contraire ajour té plusieurs autres de son Chef; & quelques-unes ont été puisées apparemment dans les Originaux des Relations dont les Auteurs de ce Recueil nous ont donné l'Extrait. Mr. Prevost a eu la modestie de ne point se faire honneur de son travail; nous croyons devoir lui rendre plus de justice. Ainsi nous avons encore renfermé entre deux crochets [], tout ce qu'il a ajoûté à son Original; & pour qu'on ne s'y méprît pas en les confondant avec nos Additions, nous les avons austi distinguées par un signe marginal; & celui-ci H apprendra aux Lecteurs, que tous les Passages, vis-à-vis desquels il se trouvera, doivent être mis sur le compte du Traducteur. En prenant cette précaution, nous avons non-seulement fait reparostre l'Ouvrage des Auteurs Anglois dans toute sa simplicité; mais nous avons encore procuré au Lecteur le plaisir de démêler au premier coup d'œil ce qu'un Homme d'esprit. à jugé-à-propos d'ajoûter au Travail de gens qui n'ont en que l'utilité & l'avantage du Public en vûe. Auprès d'un grand nombre de Lecteurs, ce ne sera pas là un petit mérite pour cette Edition. L'Histoire de l'esprit humain y gagnera peut-être.

III. En bien des endroits Mr. Prevost s'est écarté du sens de l'Original, ou même la manqué tout-à-sait. Nous n'avons pas dsé prendre la liberté de le corriger, & cependant, si en conservant sa leçon nous avions vou-lu insérer la véritable dans le Texte; nous aurions donné dans un galimathias, dont le lecteur n'auroit pû se tirer. Dans ce cas, nous avons pris le parti d'en avertir au bas de la page dans une note, qui commence toûjours par ce mot, Anglois, & que nous terminons par ces lettres R. d. E. La nature & le nombre de ces Notes sont des preuves très convaincantes de l'utilité de notre travail, & de notre éxactitude. Nous prions le Lecteur de les parcourir, pour sçavoir qu'en penser.

IV. Mr. Prevost, pour ne pas donner à son Ouvrage un air d'érudition, a souvent omis les Citations des Auteurs d'où les Ecrivains Anglois ont tiré les Relations dont ils donnent l'Extrait. Moins scrupuleux que lui, Nous avons éxactement rétabli dans cette Edition toutes les citations qui se trouvent dans l'Original; en les distinguant par une 🚅, comme étant des Omissions du Traducteur, & des Omissions fort importantes.

V. Dans l'Edition de Paris, on trouve aussi plusieurs Notes, qu'on ne sçait à qui attribuer, parce qu'il n'y a aucune marque qui fasse connoître si elles sont du Traducteur, ou des Auteurs. Nous avons rectifié cela dans

les

La Nôtre; Toutes les Notes qui sont du premier sont distinguées par ces lettres, R. d. T.

VI. Les Anglois ont partagé leur Ouvrage en Livres, Chapitres & Sections; Mr. Prevost n'a pas tosijours suivi leurs divisions; il s'en est écarté quand la suite des Relations, ou la grosseur des Volumes ont paru le demander. Il étoit en droit d'en agir ainsi; & c'est-là une chose assez indifférente; cependant comme il pourra arriver qu'on trouvera ce Recueil cité quelques-sois suivant l'Original; nous avons eu soin d'indiquer éxactement au bas des pages en quoi les divisions de la Traduction dissérent de celles de l'Original.

En voilà assez pour faire sentir la supériorité que cette Edition a par dessus celle de Paris; nous ôsons presque l'annoncer comme un Ouvrage nouveau. Sans diminuer en rien le travail de Mr. Prevost, nos Additions & nos Corrections sont qu'il est redevenu une véritable Traduction; but pour lequel il a d'abord été entrepris.

CEPENDANT nous ne fommes pas les seuls qui ayons contribué à rendre ce Livre digne d'être recherché du Public. Le Libraire de son Côté, n'a non plus rien épargné pour cela. Il a fait graver les Planches qui se trouvent dans cet Ouvrage, par Mr. Vander Schley, Elève favori du fameux Picart. Nous ne craignons pas qu'on nous accuse de prévention, si nous assurons, que ces Planches sont pour le moins aussi bien éxécutées que celles de Paris.

QUANT aux Cartes; elles ont aussi été gravées sous la direction du même Mr. Vander Schley; & au premier coup-d'œil, il est aisé de voir qu'elles sont très supérieures pour la netteté de la gravûre & la beauté des ornemens à celles qui ont paru, en Angleterre & en France. Mais ce n'est pas cela seul qui les rend recommandables. La Préface de Mr. Prevost nous apprend que Mr. Bellin a pris la peine de rendre celles de l'Edition de Paris, aussi correctes & aussi amples qu'il étoit possible; & Mr. Bellin lui-même, dans une Lettre qu'on trouvera à la tête du Second Volume, rend compte de tous les soins qu'il s'est donné pour répondre à ce qu'on avoit lieu d'attendre de lui à cet égard. En copiant fidèlement son Ouvrage, on pouvoit espèrer de faire quelque chose d'excellent. Aussi est ce le parti qu'on a pris : Cependant comme on a remarqué qu'il y avoit divers lieux indiqués dans les Voyages, qui ne se trouvoient point dans les Cartes de Paris, on les a mises entre les mains d'un Homme, qui joint à une éxactitude scrupuleuse, des connoissances très étendues en Géographie. Il a pris soin de confronter ces Cartes, avec les Relations mêmes, & avec les Cartes originales des Auteurs. Anglois. Il y a trouvé diverses Omissions auxquelles il a suppléé, & plusieurs fautes que les Graveurs avoient faites dans les noms des lieux. Il

les a rectifiées; de façon qu'on peut dire que les Cartes de cette Edition font préférables même à celles qui ont été publiées par Mr. Bellin; Nous ne croyons pas qu'on en puisse faire un plus bel éloge. Quand une fois elles feront entièrement finies, elles formeront un Recueil plus complet & plus éxact, qu'aucun qui ait paru jusqu'à présent dans ce format.

La figure qui se trouve à la Page 110 du Second Volume, devroit selon son titre représenter un Buffle, & c'est manisestement un Unoc

qu'elle représente.

Nous ne savons comment cette saute a pu échaper à l'éxactitude des Auteurs Anglois & du Traducteur de Paris. Mais, quoique nous avons cru devoir les suivre ici de peur qu'on ne nous accusat d'avoir retranché quelque chose de leurs Editions, nous avons cru aussi devoir en avertir.

SI le Public est content des soins que nous avons pris pour rendre l'Edition de ces deux premiers Volumes dignes de son approbation: ce sera un motif très éfficace pour nous porter à travailler les suivans avec une égale attention & la même promptitude.



## INTRODUCTION.

Commerce dans les différentes Parties du Monde.

ANS le dessein que j'ai formé de donner une Histoire générale de tous les Voyages remarquables des derniers Siècles, en m'attachant particulièrement à la Découverte, à la Conquête, au Commerce, & aux propriétés naturelles & politiques des nouvelles Régions dont les Voyageurs ont acquis la connoissance, il ne sera point inu-

But de l'Auteur.

zile de commencer par quelques observations sur la Navigation & le Commerce. J'éxaminerai leurs progrès jusqu'à la chûte de l'EmpireRomain; leur état dans l'Europe jusqu'à l'invention de la Boussole; enfin les avantages qu'on a tirés de cette heureuse découverte pour leur encouragement & leur perfection.

Mes recherches n'iront pas, comme celles des autres Ecrivains qui ont traité le même sujet, jusqu'au tems du Déluge & même au-delà; parce qu'il me semble que le travail d'un Historien peut être mieux employé qu'à pénétrer dans des siécles ténébreux, dont il n'a pas la moindre lumière à recueil-ser, & qui n'ossrant rien de certain, le réduisent nécessairement à de vaines & pénibles conjectures. Je ne m'attacherai pas non plus à suivre le genre humain dans ses dissérentes transmigrations, ni à chercher comment la terre s'est peuplée (a); entreprise aussi inutile que la première: & par la même raison, je ne chercherai point à découvrir combien de bancs de rames les Grecs & les Romains avoient sur leurs vaisseaux de guerre, ni dans quel ordre ces bancs étoient disposés. Toutes ces questions, qui ont déja causé tant de peines aux Sçavans, ne peuvent jamais être assez éclaircies pour demeurer sans un grand nombre d'obscurités invincibles; d'ailleurs les explications les plus certaines n'auroient point de rapport au dessein de cet Ouvrage (b).

Recherches

(4) Ceux qui voudront avoir de plus amples éclaircissemens sur ce sujet, pourront confulter l'Histoire Universelle Vol. I. pag. 156. Edit. Angl. & pag. 293. de la Traduct. Franc. De tous les livres, qui sont parvenus jusqu'à nous, il n'y a que la Genèse qui nous instruise sur la manière dont la Terre a été peuplée; mais comme les noms des lieux dont il y est parlé sont très différens de ce qu'ils sont à présent, c'est en vain, suivant la Remarque de l'Auteur de l'Hist. Univ. qu'on prétend déterminer avec quelque certitude leur situation per les popts des Nations qui sublissent aujourd'hui. D'ailleurs le récit de Moise, est si éloigné de fixer l'Origine de toutes les Nations, que les transmigrations dont il parle,

ne s'étendent qu'aux pays qui sont voisins de la Syrie; c'est-à-dire du côté de l'Est, pour le plus jusqu'aux sindes; du côté de l'Ouest jusqu'à la Gréce; du côté du Nord, jusqu'aux Pays qui sont entre la Mer Caspienne & le Pont Euxin, & du côté du Sud jusqu'à la Nubie. Ainsi, ou du tems de Mosse, le Monde n'étoit pas peuplé au delà, ce qui n'est guères vrai-semblable, pussqu'on convient que la Chine a été habitée immédiatement après le Déluge; ou si même elle ne la pas été auparavant, l'Auteur Sacré n'a connu que la manière dont ces Pays ont été peuplés.

(b) Pour en être convaincu, le Lesteurn'a qu'à consulter les Introductions aux Collections de Churchill & Harris, & sur-tout celle

## xxii INTRODUCTION.

Les Vaiffeaux ont été petits dans les commencemens.

On ne doutera point que l'usage des Barques & des Radeaux ne soit presqu'aussi ancien que le Monde, si l'on considère que sans ce secours pour traverser les rivières, le genre humain n'a pû changer d'habitations, passer d'un Pays à l'autre, & faire la moindre communication des biens qui naissoient dans les Régions habitées. On conçoit que cette invention n'étoit pas moins nécessaire pour la pêche du Poisson, au long des Côtes de la Mer. Ensuite on s'encouragea sans doute à les suivre, au hazard de quelques dangers contre lesquels on parvint à s'aguerrir; & l'intérêt ayant toûjours eu plus de force que la crainte, l'envie de se procurer par des échanges, les commodités qu'on n'avoit pas, fit surmonter des difficultés que l'industrie d'ailleurs ne manquoit pas de diminuer de jour en jour. Mais comme les longs voyages demandoient des Bâtimens plus capables de résistance, & que les Nations n'ont pû penser à l'établissement du Commerce par mer sur des Côtes éloignées, qu'après s'être fortifiées dans les Pays qu'elles habitoient; il n'y a pas d'apparence qu'on ait bâti de grands Vaisseaux ni entrepris de longues navigations, avant la fondation de quelques grands Etats, tels que ceux des Chinois, des Perses, des Assyriens. ou des Babyloniens. Malheureusement les connoissances historiques qui nous restent de ces anciennes Monarchies, sont imparsaites & remplies d'incertitude. Les Chinois se vantent d'avoir eu fort anciennement de grandes forces fur mer: & si l'on en croit le témoignage de plusieurs Auteurs, les trois (c) autres Nations n'ont pas eu des Flottes moins puissantes. Quelques Ecrivains Grecs assurent que Sémiramis Reine d'Assyrie mit en mer une flotte de quinze cens voiles. Mais ces relations sont justement suspectes. Les Grecs, après avoir détruit tous les monumens des Babyloniens & des Perses, qu'ils subjuguérent sous Aléxandre le Grand, se trouvèrent obligés de suppléer par des fables aux archives dont ils se reprochoient la ruine.

Du moins dans les tems qui ont précédé la fondation des Empires. CEPENDANT il est fort probable que les Puissances maritimes de l'Asie eurent des slottes dans les tems de leur splendeur, & qu'elles s'étoient établi un commerce régulier dans les Indes Orientales, qui ont été de tout tems une source de richesses. Salomon équipoit à Ezion-Gaber, dans la Mer Rouge, des slottes qu'il envoyoit à Opbir. [Ce fait n'est pas douteux pour ceux qui restipate pectent les Livres Saints:] & quoiqu'on ne puisse déterminer la situation d'Opphir, ni sçavoir même s'il étoit dans l'Inde, ou dans quelqu'endroit de la Côte d'Afrique ou d'Arabie, on ne sçauroit douter raisonnablement que le voyage de l'Inde ne sût alors aussi fréquent qu'il l'a été dans tout autre tems, avant l'invention

de ce dernier, où il paroit avoir rassemblé tout ce qui concerne cette matière; les diverses opinions des Ecrivains qu'il cite, & qui se contredisent souvent, servent plutôt à faire paroître la lecture de l'Auteur, qu'à instruire ses Lecteurs.

(c) Angl. deux. R. d. E.

Pinvention de la Boussole. D'ailleurs il est extrêmement vrai-semblable que dans ces anciens tems le Commerce de l'Inde étoit beaucoup plus riche que celui de l'Afrique, qui dans la plûpart de ses parties n'a jamais été si peuplée, si civilisée, ni si bien cultivée que l'Inde. Si elle produisoit de l'yvoire & de l'or, elle ne pouvoit être si bien fournie de ces curieuses manusactures & de ces précieuses étoses que Salomon faisoit apporter d'Ophir.

CE Prince, pour équiper sa Flotte, employoit le secours du Roy de Tyr, dont les Sujets sont la première Nation qui ait fait quelque figure dans ces mers, sous le nom de Phéniciens. On présume, avec assez de sondement, qu'ils étendirent leur commerce dans toutes les parties de la Méditerranée, & que l'ardeur du gain leur ayant fait passer le Détroit de Gibraltar, ils vinrent chercher de l'étain jusqu'aux Isles Britanniques. On est porté à croire aussi qu'ayant pris au Sud du Détroit, en suivant la côte d'Afrique, ils établirent dans plusieurs endroits des Colonies & des Comptoirs, pour la facilité de leur navis gation & de leur commerce.

Les Phéniciens premiers Navigateurs.

IL n'est pas moins probable [ par la comparaison des témoignages sacrés & profanes, que les Egyptiens eurent des flottes avant le régne de Salomon même, & que ce fut peut-être à leur éxemple que ce Prince envoya les siennes à Ophir. Mais il paroît que pour ce voyage & pour d'autres navigations éloignées, ils se servoient des Phéniciens, qui étoient alors, non seulement les Matelots les plus expérimentés & les plus hardis, mais les plus habiles pour la construction des Vaisseaux. On lit dans Hérodote (L. IV.) que Pharaon Neco, & d'autres Rois d'Egypte envoyèrent par la voye de la Mer Rouge une flotte de cette Nation pour faire des découvertes en Afrique, & dans Strabon (L. II.) que ces Avanturiers ayant fait le tour de l'Afrique, retournérent en Egypte par la Méditerranée. Hérodote ajoûte une circonstance qui confirme fon récit malgré les justes préventions où l'on est contre sa fidélité (d). Il dit qu'en naviguant autour de l'Afrique, ils eurent long-tems le Soleil au Nord; ce qui est à présent sort connu de ceux qui font le voyage des Indes Orientales. L'Histoire ne nous apprend pas quels furent les progrès (e) du commerce de l'Egypte, après les conquêtes successives des Babyloniens & des Perses.

Commerce dés Egyptiens.

It paroît par les Flottes qui furent envoyées au Siége de Troye, que l'art de construire des Vaisseaux sut connu dans la Grèce aussitôt qu'elle se sût formée en Villes & en Etats. Elle se vit ensuite obligée d'augmenter ses forces maritimes, pour s'opposer aux invasions des Perses, qui venoient souvent insulter ses Côtes sur des Vaisseaux conduits par des Phéniciens. Mais on ne trouve point qu'ils ayent en des Bâtimens d'une grosseur considérable, ni qu'ils ayent étendu

Des Grecs.

(d) Angl. Quoiqu'elle lui paroisse incroy- (e) Angl. Quelle sut la décadence. R. d. E. able. R. d. E.

étendu bien loin leur commerce avant le tems d'Alexandre, où la ruine des Perses leur donna l'occasion de succéder sor mer (f) à leur puissance. Bientôt ils l'emportérent sur tous les autres Peuples par la grandeur de leurs Vaisseaux. Ils eurent des flottes considérables sur la Mer des Indes & sur la Méditerranée. Les Ptolomées, qui régnèrent en Egypte, donnèrent un nouvel éclat au Commerce, en ouvrant la communication avec les Indes par la Mer Rouge, où Bérénice qu'on prend pour le Kossar d'aujourd'hui, sut sondée dans cette vile. C'étoit dans ce Port qu'on transportoit les principales marchandisses de l'Arabie, de l'Inde, de la Perse & de l'Ethiopie, sous le nom desquelles on peut comprendre toutes les parties de l'Afrique qui étoient alors connues, jusqu'au Sud de l'Egypte. De Bérénice, toutes ces richesses venoient à Coptor, qui n'en étoit éloigné que de trois journées, & descendoient par le Nil jusqu'à la célébre Alexandrie [située à l'embouchure de cette Rivière,] L'adoù elles se répandoient dans toute l'Europe par la Méditerranée.

Des Cartbaginois & des Romains. Pendant que les Flottes Greeques régnoient dans les parties Orientales de cette Mer, Carthage, Colonie des Phéniciens, n'étoit guéres moins puissante du côté Occidental, & poussoit même son Commerce au-delà du Détroit. Scy-lax observe que les Carthaginois avoient plusieurs Ports vers le Nord; & vraisemblablement ils en avoient aussi vers le Sud, puisque dans un voyage qu'ils sirent autour de l'Afrique (g), Hannon, leur Amiral, bâtit plusieurs Villes & fonda des Colonies sur les Côtes Occidentales. Ensin cette Nation se rendit odieuse à l'Italie par ses invasions & ses pillages. Les Romains insultés armèrent pour leur défense, & s'étant rendus assez forts pour détruire par degrés les Carthaginois & les Grecs, ils se mirent en possession du commerce & du pouvoir maritime de ces deux Peuples.

Décadence du Commerce en Lurope. L'EMPIRE Romain conserva cet avantage aussi long-tems qu'il se soûtint dans un seul corps; mais il le perdit bientôt, lorsqu'il se trouva divisé en deux parties. Les ravages des Gots, des Vandales & des autres Nations du Nord ruinèrent le Commerce dans l'Empire d'Occident: & bientôt les Arabes, auxquels on a donné mal-à-propos le nom de Sarrasins, ayant parcouru avec une vitesse incroyable la plus grande partie de l'Empire d'Orient, dont ils démembrèrent l'Egypte, ce grand Canal de la communication avec les Indes; le Commerce devint tout-d'un-coup si languissant, qu'il s'anéantit ensin par degrés.

Commerce des Arabes, Mais ces Arabes qui avoient marqué long-tems le même mépris pour les richesses & pour le savoir, prirent insensiblement ces deux goûts. Non seu-lement ils ouvrirent les Ports du Levant & de l'Egypte, avec tous les canaux

(g) Vid. Plin. Hift. Nat. lib. 2. cap. 67. R. d. R.

naux qui avoient été fermés depuis plusieurs siècles; mais, ce qui leur produisit des avantages bien plus considérables, ils portèrent leur commerce de l'Arabie & de la Perse dont ils étoient les maîtres, aux Indes & jusqu'à la Chine; particulièrement du Port de Siraf, jusqu'à l'Ouest de Gomeun. On ne sçauroit douter que cet usage n'ait subsisté pendant toute la durée de leur Empire; d'autant plus qu'ils étendirent aufii leurs conquêtes & leurs établif-Femens dans l'Orient, au long des Côtes des deux Presqu'Isles de l'Inde saussibien que dans plusieurs des principales Isles de ces Mers; ] & vers le Sud. au long du rivage Oriental d'Afrique, jusqu'au-de-là de Sofala, c'est-à-dire, au-dessus du vingtième degré de latitude méridionale. Cependant leurs Vaisseaux n'étoient pas d'une excellente fabrique, puisqu'ils n'étoient construits reque de simples planches, liées ensemble avec des cordes sfaites de filasses de Cocos, ou autres arbres de ce genre,] sans qu'il y entrât presqu'un seul mor. ceau de fer, & qu'ils n'étolent pas capables par conséquent de résister aux tempêtes, ni propres à faire voile en pleine Mer.

Quelqu'effet qu'ait pû produire pour le commerce la révolution de Des Indien l'Empire des Arabes, qui se divisa comme celui des Romains, en Oriental & en Occidental, sous les deux Califats d'Egypte & de Bagdad, environ trois cens ans après Mahomet; loin de tomber entièrement, il fut poussé vers les Indes Orientales sous les divers Gouvernemens [des Persans] des Turcs, des Tartares &c. qui parurent successivement après l'extinction du Califat de Bagdad. Quoiqu'il ne fût pas soûtenu avec la même splendeur dans le Califat d'Occident, qui renfermoit la Syrie, l'Egypte, & une partie de l'Afrique; à cause des guerres & des ravages qui causèrent encore plus de révolutions dans cet Empire que dans l'autre; il ne s'y éteignit pas néanmoins entièrement. Les Flottes qui conduisoient les Pélerins à la Mecque me manquoient pas l'occasion de tirer divers profits de leur Voyage; [Cet-. te Ville ayant toûjours été un lieu de Commerce, aussi-bien que de dévotion pour les Mahométans. ] En un mot, lorsque les Portugais entrèrent pour la première fois dans la Mer des Indes, non-seulement ils furent surpris d'y trouver un prodigieux nombre de Vaisseaux, & le commerce fort bien établi entre les Habitans de toutes les Côtes Orientales de l'Afrique, de l'Arabie, de la Perse, de l'Inde, & de toutes les Isles; mais, ce qui leur causa bien plus d'admiration & ce qui avoit contribué sans doute à rendre le commerce si florissant, ils y trouvèrent l'usage de la Boussole & des Cartes Géographiques.

QUELQUES Ecrivains en ont conclu que les Arabes avoiênt été Inventeurs de ces utiles Instrumens: mais ceux qui ont le mieux approfondi cette Inventeurs de matière ne font pas difficulté d'assurer que les Orientaux avoient tiré ces con-

### xxvj I. N. T. R. O. D. U. C. T. I. O. N.

noissances de l'Europe, avant que les Portugais eussent pénétré dans leurs Mers: en effet, cette opinion paroît appuyée sur des preuves très fortes, telles que le silence des Auteurs Orientaux sur de si importantes découvertes, ·Féloignement que les Asiatiques ont toûjours eu pour naviguer par les latitudes, la fabrique de leurs Vaisseaux, qui n'étoit pas propre à la navigation de l'Océan &c. (b). Les Arabes n'avoient pas l'esprit tourné à l'invention. Ils n'ont presque rien ajoûté aux connoissances qu'ils avoient reçues des Grecs, de qui leur venoit tout leur sçavoir. Ils n'ont jamais eu non plus beaucoup d'occasions de porter leur commerce par Mer. Les commodités qu'ils tiroient des Pays du Levant venoient aussi facilement par Terre que par Mer. Ils touchoient à l'Inde du côté de l'Est. Il n'y avoit point de marchandise, qui ne pût passer par Kaboul & par d'autres Villes frontières. Du côté du Nord ils étoient les maîtres de la grande Boucharie, entre laquelle & le Catay, qui comprend une partie de la Tartarie & les Provinces septentrionales de la Chine, il y avoit, par le moyen des Caravannes, une communication, qui ne fit qu'augmenter du tems de Jinghiz Kham & de ses Succes-. feurs, après qu'ils eurent conquis toutes ces Régions.

Non plus que des Chinois. A l'égard des Chinois, qui prétendent aussi à l'honneur d'avoir découvert la Boussole, dès le regne de leur Empereur Whang-ti, (i) c'est-à-dire, suivant leurs Annales 3000 ans avant J. C. leur prétention ne peut passer que pour une chimère; car on ne conçoit point que s'ils avoient fait une découverte si utile, ils eussent jamais pû l'oublier ou la perdre. Ainsi l'on doit conclure que la première connoissance que le monde ait eue de la Boussole, est dûe à l'industrie des Européens, quoiqu'il puisse être vrai qu'en arrivant pour la première fois à la Chine, on y ait trouvé l'usage de cet instrument hien établi.

Entreprises pour établir le Commerce en Europe. Après la chûte de l'Empire d'Occident, toutes les Parties de l'Europe jusqu'à la Gréce, furent exposées pendant plusieurs siècles à tant de ravages [de la part des Vandales, des Gots, & des autres Nations du Nord,] qu'il ne leur auroit guères été possible de s'occuper du Commerce, quand la route de l'Inde auroit été ouverte au travers de l'Egypte, [comme anciennement.] Cependant les Pays maritimes s'efforcèrent toûjours entr'eux d'entretenir une communication, fort souvent interrompue. Les Anglois, dans plusieurs occasions, mirent en mer des Flottes puissantes, soit pour la guerre ou pour le commerce. Ils trassquèrent dans la Méditerranée. Ils pénétrèrent

<sup>(</sup>b) Voyez Renaudot, anciennes Relations pire de la Chine. Tom. I. pag. 271. Edit. de des Indes. pag. 290. Holf.

<sup>(</sup>i) Voyez Du Halde, Description de l'Em-

trèrent dans la Mer Baltique, où les Villes Anséatiques s'étoient comme emparées de tout le commerce du Nord.

CHARLEMAGNE s'étoit proposé de rétablir le commerce dans la Méditerranée: mais les troubles qui suivirent sa mort replongèrent toute l'Europe dans la confusion. Ce fut au milieu de ces troubles, que les Peuples du Nord. sous le nom de Normands, renouvellèrent plusieurs fois leurs invasions. & qu'ils portèrent particulièrement leurs ravages en France. Après s'être établis dans la Neustrie & lui avoir donné leur nom, ils allèrent fondre avec la même furie fur les Cêtes d'Espagne, qu'ils pillèrent barbarement. Ils pas-Ffèrent le Détroit, ils surprirent [une partie considérable] du Royaume de Naples, dont ils firent la conquête avec celle de la Sicile, en commettant les plus affreux excès par mer & par terre.

Il est inter. rompu par les invalions des

MAIS ce qui ne fut pas moins nuisible au Commerce, c'est l'entreprise des Croisades, [formée par les Puissances Catholiques-Romaines contre les Mahométans au dehors, & ensuite contre les Hérétiques au dedans. Ces Guerres éxécrables, honorées du nom de Saintes, tinrent] pendant plus d'un Siécle, [les parties Méridionales de] l'Europe, [& les parties Occidentales du Califat, dans une violente fermentation. Le trouble fut augmenté en Asie par l'irruption des Tartares sous Jinghiz Kham, & par les guerres qui s'élevèrent entre les Successeurs de Salah-addin, ou Saladin, dans l'Egypte, la Syrie & les Pays voisins.

Et par les

DANS ce long intervalle, les Genois & les Vénitiens, furent les seuls par les Genois. Reuples de l'Europe qui conservèrent quelques idées de commerce étranger, & qui firent divers efforts pour l'entretenir. Les Genois tirant avantage de la foiblesse de l'Empire Grec au tems des Croisades, ravagèrent dans le treizième siècle toutes les parties de l'Archipel, se saisirent de plusieurs Isles. pénétrèrent dans la Mer Noire, s'y rendirent maîtres de quelques Villes mapricimes, s'établirent [dans la Crimée] à Theodosia, qu'ils rebâtirent sous le nom de Caffa, & d'où ils lièrent leur commerce avec la Mingrélie, Trébizonde, & d'autres parties de la même mer. Els s'étoient mis en possession de Pera même, un des Fauxbourgs de Constantinople.

Mais ils trouvèrent dans les Vénitiens, de puissans Rivaux, qui s'éleyèrent enfin à la fouveraineté de ces mers, après la leur avoir disputée longtems. Venise établit ses Consuls à Cassa, où le principal commerce consistoir, comme aujourd'hui, en sel, en cire, en miel, en poisson & en caviar. Mais elle mit ses plus riches magasins à Tana ou Dona, Ville alors située à l'embouchure du Don ou du Tanaïs, & dont il ne reste aujourd'hui que les ruines. C'est delà que les Vénitiens transportoient chez eux les épices & les autres richesses des Indes, qui avoient été conduites par le Fleu-

Es par les Vénitiens.

### xxviij INTRODUCTION.

ve Indus, l'Oxus ou l'Amu, & par la Mer Caspienne jusqu'à la Ville d'Astracan, dont-le nom alors étoit Citrakham (k).

Cours du .
. Commerce par la Russie.

Ces richesses étant arrivées à Astracan, on en chargeoit une partie sur le Volga & les autres Rivières, pour les conduire dans deux autres grands Magasins que les Vénitièns avoient dans la Russic. L'un étoit à Ladoga, Ville fort ancienne, d'où elles étoient transportées par le Lac du même nom & par le Golphe de Finlande à Visbuy dans la Gothlande, [Ville autresois fatinemers par son grand commerce.] Le second Magasin étoit proche de la Ville de Tsardin, sur le sleuve de Kama [& qui a cause du pays où elle étoites stuée portoit le nom de grande Permia.] De-la on transportoit les marchandises par la rivière de Pitziora jusqu'à l'Océan, où elles étoient embarquées pour être portées sur les Côtes de la Norvège, & peut-être plus loin vers le Sud (1). Ainsi toutes les parties septentrionales de l'Europe, se trouvoient sournies des marchandises des Indes, & de si heureuses communications y sirent long-tems fleurir le commerce.

Et par la Mer Noire. Le reste des richesses qui venoient des Indes à Astracan, étoit apporté par des Caravanes à Tana, où les Vénitiens & les Genois les embarquoient pour les transporter en Italie, & les répandre dans les Provinces méridionales de l'Europe (m). Les Vénitiens envoyoient tous les ans six (n) Vaisseaux à Tana pour ce Commerce, qui dura aussi long-tems que les Successeurs de Jinghiz Kham conservèrent du pouvoir [dans Kapchak ou Kipjak, l'une des quatre grandes parties dans lesquelles l'Empire de ce Conquérant sut divisé après sa Mort.] Mais Timur, ou Tamerlan, ayant détruit Astracan dans une de ses expéditions contre Toktamishkhan, ce riche canal sut coupé sans réssource. Venise sut réduite à ne plus envoyer ses Vaisseaux pour recevoir les marchandises des Indes qu'aux Ports de Syrie, particulièrement à celui de Barut, ou de Beyrut; ensuite au Port d'Aléxandrie en Egypte; & cette voye même lui sut bientôt sermée par les Flottes que les Portugais entretinrent dans la Mer des Indes.

Villes Marchandes des Indes, & commerce qui s'y faisoit. IL est à propos pour l'explication de tout ce qui doit regarder ici le Commerce, de faire observer qu'avant que le chemin sût découvert par le Cap de Bonne-Espérance, le grand marché du Levant, pour les épices, les drogues, & les précieuses marchandises des Isles & des Pays des Indes, étoit la Ville de Malacca, où les Nations de l'Occident alloient s'en fournir en partant

(k) Vid. Trast. de Tartaris Precopens &c. spud Respubl. de Russia & Tartar. pag. 238.

Geog. Desc. of the North - Eastern Parts of A-

fia. Introd. pag. 109. 110.

(m) Vid. Tract. de Tartar, ubi supra pag. 239.

(n) Angl. Seize R. d. E.

tant de la Mer Rouge. Dans cette division, les plus fameux Ports pour le commerce étoient ceux de Calecut, de Cambaya, d'Ormuz, & d'Aden (o). De Cambaya, les parties Septentrionales [de l'Inde, la Boucharie, & Kapchak,] étoient fournies par l'Indus, l'Amu, & la Mer Caspienne. De même qu'il. arrivoit par ce Canal beaucoup de richesses à Astracan, il en venoit d'Ormuz dans la Perse, pour sournir ce grand Pays; &, par le Golphe Persique, à Bashra proche de l'embouchure de l'Euphrate, d'où elles se distribuoient par les Caravanes, dans l'Arménie, à Trébizonde, Alep & Damas, dont le Port étoit alors Beyrut. Celles qui venoient jusqu'à la Mer Rouge, étoient débarquées à Joddah, Port de la Mecque, ou à Tor & à Suez, Villes au fond de ce Golphe, & transportées delà au Caire par les Caravanes. Elles descendoient ensuite au long du Nil jusqu'a Alexandrie, d'où non-seulement l'Europe étoit fournie par les Vénitiens & les Génois; mais toutes les Régions qui sont à l'Occident de l'Egypte, comme Barka, Tunis, Tremisen, Fez, Maroc, & Sus, les recevoient par le secours des Caràvanes. Il s'en transportoit même au-delà du Mont Atlas, jusqu'à la Ville de Tombato, dans la Nigritie & dans le Pays de Jalofs. Ce Canal du commerce, qui avoit été long-tems fermé par les troubles qui regnèrent dans le Califat d'Occident, fut rouvert par les Soudans d'Egypte vers la fin du treizième siècle (p).

Ainsi tout le Commerce de l'Orient fut pendant plusieurs siécles entre les mains des Vénitiens, qui en tirèrent un profit immense. Venise étoit alors l'Aléxandrie de l'Europe, comme Amsterdam l'est aujourd'hui. Elle sçut se maintenir dans cette possession jusqu'au tems où les Portugais trouvèrent le chemin de l'Inde par le Cap de Bonne-Espérance: découverte importante, mais fatale pour une République dont les richesses & les forces. suivant la

mais fatale pour une République dont les richesses & les forces, [suivant la remarque d'un Auteur François (q)] étoient devenues si considérables, qu'elle sut en état de se désendre contre l'Empire, le Pape, les Rois de France & d'Arragon, & presque tous les Princes d'Italie, à qui sa fierté & ses mépris avoient fait jurer sa ruine.

Les Genois se soûtinrent dans les lieux qu'ils avoient enlevés aux Grecs, jusqu'à ce que les Turcs ayant ruiné l'Empire de Constantinople [qui avoit été long-tems chancelant, & qui ne conservoit plus qu'une ombre de son ancienne grandeur, les en dépossédèrent peu-à-peu.] Alors Mahomet II. s'étant sais si de Cassa, détruisit leurs établissemens dans cette Mer. Ils se trouvèrent forcés, comme les Vénitiens, de céder tous les avantages du commerce à des Nations plus éloignées; & ces deux Peuples, qui avoient été comme les maîtres:

Pur la Mer Caspienne, par le Golphe Persique & par la Mer Rouge.

Puissance des Vénitiens & des Genois proportionnée à leur Commerce.

Cr (0) Voyez de Faria y Souza PortugueZa Asia. Vol. I. pag. 82.

(q) Deslandes Essay sur le Pouvoir. Maritime. pag. 156.

maîtres de tous les trésors de l'Orient, n'eurent plus d'autre part aux voyages qui se firent dans les différentes parties de l'Inde, qu'à titre de Pilotes, ou de mercenaires employés au service d'autrui.

Il en est de même de diverses autres Nations. A la vérité, ils ne furent pas les seuls qui souffrirent de ce changement. La même révolution ruina, dans tout l'Orient, le Commerce des sameux Ports Indiens que j'ai nommés, & sit entrer les richesses de l'Asie dans un nouveau Canal. Aussi les Portugais, sur qui tomboit le reproche, eurentils à se désendre contre une Ligue formidable de toutes les Puissances maritimes, assistées du Soudan d'Egypte, qui avoit presqu'autant d'intérêt à cette querelle que tous les autres ensemble. (r)

Invention de la Boussole.

Tel étoit l'état du commerce en Europe, lorsqu'on découvrit la propriété directive de l'aimant, dont on n'avoit connu jusqu'alors que la qualité attractive. On est surpris avec raison de la négligence des Historiens, qui ne nous ont appris ni le tems ni l'Auteur d'une si précieuse invention. Toutes les recherches des critiques n'ont pû nous faire parvenir à des éclaircissemens certains. Les uns en attribuent la gloire aux anciens Grecs, d'autres aux Arabes. Quelques-uns prétendent que Marco Polo, ou Paul le Vénitien, apporta l'aiguille aimantée en Europe vers l'an 1260, à son retour de la Chine & des autres Pays de l'Orient qu'il avoit parcourus. D'autres enfin, que Roger Bacon, Moine Anglois, découvrit le premier l'attraction polaire de l'Aimant. Mais la plus grande partie des Ecrivains accordent l'honneur de cette importante découverte à un Habitant d'Amalfi dans le Royaume de Naples, [près 😝 de Salerne, dans la Terre de Labour, ] sans s'accorder sur son nom, qui est, suivant les uns, Flavio, & suivant les autres Giovanno Gioia, ou Gira. Ils en fixent le tems vers la dernière année du treizième siécle. Au reste, les lumières qu'ils nous donnent sur un événement de cette importance, sont si obscures & si bornées, qu'ils ne nous apprennent pas même de quelle profession étoit ce Flavio ou ce Gira, ni par quelle voye il parvint à cette connoissance.

Quand on a commencé à s'en servir. D'AILLEURS, de quelqu'utilité qu'elle soit devenue pour le genre-humain, elle ne sut pas sort avantageuse à son Inventeur, puisqu'on borne cette première découverte à la propriété directive de l'Aimant, sans qu'il sût question de la faire servir aux usages de la Navigation. Il ne paroît pas même qu'on ait été bientôt plus soin; car on trouve au contraire qu'il se passa plus d'un siècle avant que l'usage de la Boussole sût établi, soit que le secret n'eût pas été publié tout-d'un-coup, soit qu'on n'y prît point d'abord assez de consiance pour l'employer sans crainte (s), & qu'on n'ôs at se hazarder trop loin sur

(s) Angl. soit que ceux qui le sçavoient ignorassent la manière de s'en servir. R. d. E.

la

des autres. R. d. E. (s) Angl. pour le moins autant qu'aucun (s) Angl. des autres. R. d. E. ignorassent

la mer après s'être accoutumé depuis si long-tems à ne jamais perdre la terre de vûe. Quelque jugement qu'on en porte, l'usage de la Boufsole étoit con: nu quelque tems avant l'année 1415, qui est celle où les Portugais commencèrent leurs découvertes; & l'on n'en doutera point, si l'on considère qu'ils ne s'en attribuent pas l'invention, & qu'ils n'en parlent pas même comme d'un usage nouveau. La composition de la Boussole étoit un art sans lequel il auroit peu servi d'avoir découvert une qualité directive à l'Aimant; & l'on ne trouve rien néanmoins qui nous apprenne comment cet heureux secret sut reçu par les Nations Maritimes de l'Europe, ni le tems où l'usage en fut introduit, ni les premiers avantages qu'on en tira. Il ne pouvoit être fort nécessaire dans la Méditerranée, ni dans la Baltique, ni dans toutes les Mers étroites, à l'exception des cas où les Vaisseaux pouvoient être écartés des Côtes par la force du vent. On ne laissoit pas de s'en servir dans ces Voyages; mais c'étoit un usage de simple précaution, qui n'y faisoit pas attacher un grand prix; & peut-être la Bouffole ne passoit-elle encore que pour un instrument curieux qui pouvoit devenir utile si l'on entreprenoit jamais de longs Voyages & des découvertes auxquelles on pensoit fort peu. Les Portugais furent les premiers Européens qui formèrent cette entreprise: Mais [autant que nous en pouvons juger par les monumens qui nous restent,] ce fut Colomb qui eut le premier assez de courage & de hardiesse pour s'éloigner de la terre, &, si l'on me permet cette figure, pour s'élancer au milieu de l'Océan avec une éguille aimantée pour guide.

Au quinzième siècle, les troubles qui avoient longtems agité la partie Occidentale de l'Europe étant appaisés, & les Mores ayant été subjugués en Espagne, la tranquillité publique sut assez constante pour donner le tems à plusieurs Princes de penser à fortisier leurs Etats & à rétablir le Commerce. Jean I. régnoit en Portugal. Le Prince Henry, son troisième sils, jaloux des richesses de la gloire des Vénitiens, qui s'étoient rendus comme le centre du commerce, conçut le dessein de leur enlever celui du Levant pour l'attirer dans sa Patrie, en s'ouvrant par Mer une nouvelle route aux Indes Oprientales, [plus aisée & exposée à moins de dépenses que l'Ancienne.] Il sut l'Auteur de ce grand projet; mais le Ciel en réservoit l'éxécution au Roi Emmanuel [qui en vint à bout en 1497.]

Quo i que les Portugais, dès leur premier Voyage, eussent fait des découvertes au long des Côtes d'Afrique, ils ne poussérent point leurs avantages aussi loin qu'ils l'avoient espéré. L'indolence, la crainte, ou l'incertitude, empêchèrent aussi les autres Nations de suivre leur éxemple, [& toutes les raisons de personnes judicieuses & entreprenantes ne pûrent les engager à tenter de faire des découvertes dans les autres parties de l'Océan.] En vain Colomb adressa-t-il ses sollicitations aux Genois ses Compatriotes, aux Anglois,

Les Indes Orientales découvertes par mer,

Découverte de l'Amérique.

#### xxxii INTRODUCTION.

Anglois, & même aux Portugais, que leurs premiers succès devoient enslammer autant que ses instances. Ce ne sut qu'après huit ans d'ennuyeuses répétions à la Cour d'Espagne, & par la faveur de quelques Courtisans plûtôt que par l'inclination du Roi, que ses propositions furent acceptées. Mais aussitôt qu'il eut convaincu toute l'Europe, par la prompte découverte des Indes Occidentales en 1492, que l'Océan pouvoit contenir une infinité d'Isles & de Continens inconnus, tout le monde fut saisi d'une violente passion de faire des découvertes, & parut prêt à quitter sa Patrie pour chercher de nouveaux Mondes. [Notre Roi Henri VII,] qui avoit reçu depuis peu, avec 🔀 tant de froideur, les offres de Colomb, ouvrit l'oreille à celles de Jean (t) Cabeta, qui proposoit de chercher une route aux Indes Orientales par le Nord-Ouest; & les Portugais, qui n'avoient fait que balancer depuis près de 80 ans, honteux de n'avoir point encore été fort loin au-delà des Côtes Occidentales d'Afrique, se hazardèrent à passer le Cap de Bonne-Espérance, qui avoit été découvert onze ans auparavant, & qu'on regardoit déja comme le terme de leur navigation.

On fait le tour du Monde par mer.

Les Espagnols ne paroissoient pas disposés à troubler les Portugais dans leur Commerce Oriental, sur-tout depuis que, par une convention formelle, on leur avoit abandonné l'Hémisphere d'Occident, lorsqu'un Portugais mécontent de sa Cour, nommé Magellan, vint proposer à l'Empereur Charles-Quint de chercher une route aux Indes Orientales par le Sud-Ouest; ce qu'il éxécuta effectivement, l'an 1519, en passant par le Détroit qui porte son nom. Il eut le malheur de périr dans ce voyage; mais son Vaisseau sit le tour du monde, pour la première sois, & l'expérience apprit ensin que la Terre est un Globe.

Découvertes au Nord-Ouest & au Nord-Est.

La découverte de ce second passage, par les Espagnols, devint un éguillon pour les Anglois. Ils résolurent d'en chercher un troisième par le Nord,
après l'avoir déja tenté inutilement, dans la vûe d'accourcir le chemin de
[plus de] la moitié. Un Marchand de Londres, qui se nommoit Horne, sollicita la Cour, en 1527, de renouveller cette entreprise. Henry VIII. qui régnoit
alors, avoit été découragé par le mauvais succès de Jean Cabota. On demeura dans l'inaction jusqu'en 1551, qu'il se forma à Londres une Societé [de diverses personnes considérables] sous le nom de Compagnie pour la découverte
des Pays inconnus, dont le Chef sut Sébastien Cabota sils de Jean. Ce sut dans
l'éxécution de ce projet que les Anglois découvrirent la (u) Russie, & qu'ils prirent possession d'une grande partie des Côtes de l'Amérique Septentrionale.

Les Anglois étoient si remplis de leurs espérances que pendant plus de qua-

rante

<sup>(</sup>t) On a défiguré ce nom en Chahot & Cabot. R. d. T.

<sup>(</sup>u) Elle ne devoit pas être inconnue aux

Vénitiens, s'ils y avoient déja eu les relations dont a parlé pag. xxviij; mais il s'agit ici d'une découverte par la Navigation. R. d. T.

## INTRODUCTION.

rante ans ils en firent leur seule occupation. Cependant, après une infinité de tentatives aussi dangereuses qu'inutiles, désespérant également de trouver mun passage [aux Indes Orientales] par le Nord-Est, & par le Nord-Ouest, Indes Orienils se déterminèrent à faire usage de celui que les Portugais avoient trouvé par le Cap de Bonne-Espérance. Les premiers Vaisseaux qu'ils envoyèrent par cette voye, partirent en 1591; & cette lenteur doit paroître étrange, lorsqu'ils étoient si bien informés des avantages qu'ils pouvoient espèrer aux Indes Orientales, par les deux Voyages autour du monde, de Drake, en 1577, & de Candish, en 1586, & par les Voyages des autres Nations. Mais la Compagnie des Indes Orientales, qui se forma d'une Société de Marchands en 1600, répara tous ces délais; & c'est aussi de cette année qu'il faut datter proprement le commerce des Anglois, dans cette partie du Monde.

Anglois aux

LES Hollandois, qui avoient fait les mêmes tentatives pour découvrir un Premier Voyapassage au Nord-Est, & au Nord-Ouest, revinrent, comme les Anglois, à la route des Indes par le Cap de Bonne-Espérance. Leur premier essai sut en 1504. Mais dans peu d'années ils se rendirent formidables sur les Mers de l'Orient, & leur pouvoir s'établit par degrés sur la ruine des Portugais, 😭 à qui ils enlevèrent une partie de leurs meilleurs Etablissemens, [jusques-là qu'on peut dire que de toutes les Nations Européennes établies dans les Indes, ils sont la plus puissante; & que ce qu'ils y possédent est même plus considérable que ce qu'ils ont dans l'Occident.]

[Les François, les Suédois, & les Danois entreprirent aussi de périlleuses navigations, mais avec moins d'éclat & de succès, parce qu'ils n'y employèrent pas tant de Vaisseaux, & qu'ils étoient alors moins formés aux éxercices de la Mer & du commerce. Ils ont trouvé néanmoins le moyen de se faire des Etablissemens considérables aux Indes Occidentales, quoique fort inférieurs à ceux des Nations qui leur en ont donné l'éxemple; car on peut dire, sans craindre d'objection, que les Portugais, les Espagnols, les Anglois & les Hollandois font beaucoup plus puissans dans leurs Colonies, & dans les lieux de leur commerce, que dans leurs Etats d'Europe.]

Toutes ces observations doivent faire juger combien la Navigation & le Commerce sont redevables à l'invention de la Boussole. Il y avoit auparavant de riches Négocians & d'habiles Matelots; la communication des com- bles. modités & des richesses étoit établie entre les Nations du Monde connu; mais avec combien de difficultés & de désavantages! Premièrement, les Matelots n'ôfant se hazarder sur Mer, faute d'un guide aussi sûr que la Boussole, étoient obligés de suivre les Côtes, & d'allonger par conséquent leurs voyages à l'infini. Ils craignoient les navigations éloignées, parce qu'ils y étoient toûjours exposés à la fureur des vents, qui pouvoient les écarter de la ter-I. Part. re,

Le Commerce fait des proerès confidèra-

#### xxxiv INTRODUCTION.

re, au risque de se perdre dans l'immensité de l'Océan, ou d'être jettés dans quelques Pays inconnus, d'où les mêmes raisons devoient rendre leur retour impossible. Faute de lumières pour connoître les bornes de l'Afrique, & de hardiesse pour risquer d'en faire le tour, on étoit dans la nécessité de débarquer les marchandises des Indes Orientales dans les Ports des mêmes Mers, & de les transporter delà par terre dans ceux de la Méditerranée; ce qui les rendoit dix sois plus chères qu'aujourd'hui, lorsque le commerce étoit entre les mains des Vénitiens.

Navigation & Art de bâtir les Vai∏eaux.

Pendant qu'on n'a point connu d'autres voyages que ceux des Côtes; ni l'Art de construire les Vaisseaux, ni celui de la Navigation n'ont presque été capables d'aucun progrès. Des Bâtimens qui ne devoient jamais s'éloigner du rivage, & qui se résugioient dans le Port à l'approche de la moindre tempête, n'avoient pas besoin d'être construits fort solidement, & ne demandoient pas beaucoup d'art [dans ceux qui devoient les conduire.] Mais de-L' puis qu'on est devenu assez hardi pour traverser l'Océan, c'est-à-dire, pour faire des milliers de lieuës sans appercevoir la terre, & pour braver les tempêtes sans espérance de rencontrer aucun azile, la nécessité force, non-seulement à bâtir des Vaisseaux qui soient capables de sostemir la violence des vents & des slots, & de résister à l'impétuosité des Courans, mais encore de trouver d'autres méthodes, qui puissent, avec la direction de la Boussole, asserte la course d'un Vaisseau, & diminuer les périls de la Navigation.

Introduction.
de l'usage de
prendre la bauteur, & de se
servir de Car-

Les Gens de Mer eurent bientôt reconnu que si la Boussole est d'un usage admirable pour diriger leur course, elle ne suffit pas toûjours pour les conduire au Port, parce que les vents & les Courans ne sont que trop capables de les jetter hors de leur route. Il falloit des secours pour y remédier. On s'est accoutumé à prendre sur Mer la hauteur du Soleil ou des Etoiles, pour sçavoir en tous tems dans quelle latitude est un Vaisseau. Comme on faisoit usage autresois des Portolans, ou d'une Description des Côtes [com-temper font encore à présent les Pilotes Côtiers,] pour s'aider à passer d'un Port à l'autre; la nécessité d'avoir recours aux hauteurs, pour suppléer à la Boussole, a naturellement amené l'usage des Cartes.

Longitudes & Latitudes fixées. IL ne manquoit plus qu'une chose à la perfection de l'Art. C'étoit une méthode pour connoître sans cesse combien l'on avoit fait de chemin à l'Est ou à l'Ouest du lieu d'où l'on étoit parti, comme on connoissoit, par l'observation des hauteurs, combien l'on avoit décliné au Nord ou au Sud. Ce Problème [qui consiste à trouver les longitudes] occupa aussi-tôt tous les Mathématiciens des Pays Maritimes de l'Europe [qui inventèrent en peu de tems plusés fieurs méthodes ingénieuses pour le résoudre.] Elles ont donné l'espérance de les voir quelque jour plus heureuses. D'un autre côté, pour suppléer à cette connoissance,

connoissance, d'habiles Astronomes ont fixé, avec tant de soin la longitude. & la latitude de toutes les Côtes connues, que, sans avoir besoin d'un calcul fort profond, les Mariniers peuvent connoître à quelle distance il sont de la terre dans toutes les parties de l'Océan.

IL est certain que les Européens, après avoir perdu, par la réduction de l'Egypte & d'une partie de l'Asie au pouvoir des Arabes, les principaux avantages du commerce du Levant, dont ils avoient joui pendant toute la durée de l'Empire Romain, ne s'en seroient jamais remis en possession sans la découverte de la Boussole. Avec le commerce, ils avoient perdu la connoisfance de toutes ces Régions Orientales: C'est à l'invention de la Boussole qu'ils doivent le retour de ces deux biens, avec beaucoup d'avantage.

Tout ceci es le fruit de l'invention de la Boussole.

LES Grecs & les Romains n'avoient guères étendu leurs connoissances audelà du Gange, à l'Est, & des Isles Canaries à l'Occident; sc'est-à-dire qu'ils ne connoissoient rien au delà du 63° degré de latitude septentrionale & du 164 degré 15 min. de latitude méridionale; de forte que toute la partie Septentrionale de l'Europe & de l'Asie, avec les terres Arctiques, les parties Orientales de la Tartarie, & de la Chine, la Péninsule de l'Inde au-delà du Gange, & les parties Méridionales de l'Afrique leur étoient tout-à-fait inconnues; sans parler de l'Amérique, & des Mers qui environnent les divers Continens, avec les Isles qui leur appartiennent (x).

Les Anciens ne connoissoient qu'une petite partie de la Terre.

CEPENDANT, quoique leurs idées n'approchassent point de ce que nous connoissons aujourd'hui, elles étoient beaucoup moins bornées que celles des Européens, avant les découvertes de Colomb & de Gama. On lit avec étonnement (y) que dans le treizième siècle toute l'Europe étoit persuadée qu'il étoit impossible d'aller plus loin que les Montagnes de Nubie; & que la (z) source du Nil, qui avoit été connue sept cens trente ans auparavant, du tems du Moine Cosmas, passoit alors pour une découverte impossible. Que dis-je? Dans le siécle même où l'Orient & l'Occident parurent comme à découvert. les Voyageurs (a) racontoient que la fource de cette Rivière étoit dans les Indes, où ils l'avoient effectivement cherchée, & qu'au-delà, la Terre n'avoit plus d'Habitans.

Plus cependant que les Européens du moyen age.

On ne sçauroit prétendre que sans l'invention de la Boussole nous aurions toûjours ignoré les Côtes de l'Asie, qui ont été connues des Romains, & cel- connett à préles d'Afrique qu'ils n'ont pas connues. Mais je ne fais pas difficulté d'affûrer, sent est du à que sans cet admirable instrument, nous n'aurions jamais découvert l'Améri- la Boussole.

(x) Angl. Quoique jusques à présent ieurs découvertes n'ayent pas pû être employées sur Mer, avec tout le succès desiré. R. d. E. (y) Voy. la Geog. reform. pag. 261,

<sup>(</sup>z) Brochard, Descript. Terræ Santt. Cap. penul. apud. Geog. reform.

<sup>(</sup>a) Bredenbach Peregrinat. pag. 139. apud

## xxxvi INTRODUCTION.

que; ou du moins nous n'aurions jamais pû établir de communication entre cette partie du Monde & la nôtre, quand le hazard nous l'auroit fait découvrir, [comme quelques personnes prétendent, quoique sans fondement, que cela est arrivé aux Anciens.] Et s'il reste quelque Pays dont les Côtes nous soient encore inconnues, dans quelque tems qu'il sorte de l'obscurité, c'est à la Boussole que nous en aurons l'obligation.

Division de la première Partie de cet Ouvrage. Après ces réflexions générales sur la Navigation & le Commerce [& sur ]? la manière dont les Nations maritimes de l'Europe les ont rétablis & poussés dans ces derniers siècles,] je vais entrer dans le détail des matières qu'elles, ont dû précéder. Je lui donne le titre d'Histoire des Voyages, &c. parce que c'est l'objet que je me propose. La première Partie de mon Ouvrage contiendra les Voyages remarquables de chaque Nation, dans l'ordre suivant: 1°. Les Voyages aux Indes Orientales, par le Sud-Est & le Cap de Bonne - Espérance, jusqu'au tems où les Européens s'y établirent. 20. Les Voyages aux Indes Occidentales & aux Côtes Orientales de l'Amérique, jusqu'au même tems. 3°. Les Voyages aux Indes Orientales, par le Sud-Ouest, c'est-à-dire, les Navigations autour du Globe. 4°. Les Voyages dans les dissérentes parties du Monde connu, depuis les découvertes & les premiers Etablissemens. 5°. Les Voyages au Nord-Est, pour découvrir par cette voye un passage au Indes Orientales. 6°. Les Voyages au Nord-Ouest dans la même espérance.

[Je n'ajoute rien à cette idée de mon entreprise, parce qu'à chaque Partie pi j'aurai soin d'expliquer mes vûes par d'autres Introductions. L'Ouvrage que je commence est important. Il surpasse sans doute les forces d'un seul Ecrivain; & plusieurs essais, qui sont demeurés imparsaits jusqu'à-présent dans la même carrière, marquent assez qu'il s'y est rencontré des obstacles. Mais j'espère plus de succès avec le secours que j'employe pour les surmonter. Une Compagnie de gens laborieux, à laquelle je ne fais que prêter ma plume, & qui s'est formée sous les yeux d'une Nation fort éclairée, me répond de l'ordne & de la fidélité des matériaux. J'ose garantir ma propre éxactitude pour la forme que je vais leur donner dans mon stile; & comptant d'ailleurs sur l'indulgence du Public pour un projet dont il souhaite depuis longtems l'éxécution, j'entre en matière avec la consiance qu'on doit tirer de son sujet, quand l'utilité s'y trouve jointe à l'agrément, & de la disposition de ses Lecteurs lorsqu'ils doivent être sûrs qu'on n'a rien négligé pour les instruire & pour leur plaire.]

Comme on s'apperçoit qu'avec tous les soins possibles, on ne peut éviter quelques fautes d'impression dans l'ortographe des noms étrangers, on promet à chaque Tome une Table des noms propres. On a rendu compte dans la Préface de l'ortographe à laquelle on s'est attaché.

## CATALOGUE.

DE HONDT, Libraire à la Haye, vient de publier un des beaux Ouvrages que la Hollande ait vû naître, sçavoir: Les Principales Avantures de l'Admirable Don Quichotte, représentées en figures, par Covpel, Picart le Romain, & autres habiles Maîtres, avec les Explications des XXXI. Planches de cette magnifique Collection, tirées de l'Original Espagnol de Miguel de Cervantes; in Quarto. NB. on en a aussi impriné un tres petit nombre in Folio.

Le même Libraire a imprimé, le Thresor des Antiquitez de la Couronne de France, représentées en figures d'après leurs Originaux, soit en pierre dans les Bâtimens Anciens; foit en Or, Argent, Cuivre, ou autre Métal ou Matière, dans les Palais des Rois & des Grands Seigneurs, ou dans les Cabinets des Savans & des Curieux : foit en Peinture, Gravure, Sculpture, & autres Arts dependans du Dessein; foit enfin en telle autre matière, ou manière que ce puisse être; Collection très importante de plus de TROIS cent Planches; & de très grande Utilité pour l'intelligence parfaite de l'Histoire de France; 2 vol. Fol. Dont on n'a imprime que 125. Exemplaires en petit, & autant en grand Papier.

On trouve chez le sussiti Libraire le Grand Théatre Sacré du Duché de Braband, contenant la Description de l'Eglise Metropolitaine de Malines, & de toutes les autres Eglise Cathédrales, Collégiales, & Paroissales; des Abbayes, Prévotez, Prieurez, & Couvens tant d'Hommes que de Femmes; les Vies des Evêques, la suite des Prévots, Doyens, Archidiacres, Abbez, Abbesses, Prieurs, & Prieures; avec les Tombes, Cabinets d'Armes, Epitaphes, & Inscriptions sepulchrales des Archevêques, Evêques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, & autres Hommes Illustres, 4 vol. avec quantité de Figures. NB. Il n'en reste de toute l'Edition que 20 Exemplaires.

Le même Libraire débite, les Delices du Païs de Liege, on Description Topographique des Monumens Sacrez & Prophanes de cet Evêche Principauté; Ouvrage orné d'une Carte générale, & de quantité de Planches en taille douce, contenant les vûes de toutes les Villes, Eglises, Monasteres, Edifices Publics, Châteaux, & Maisons de Campagne

de ce Pays. 6 Tom. 3 vol. Fol.

Romanum Musæum, sive Thesaurus Eruditæ Antiquitatis, in quo proponuntur ac dilucidantur Gemmæ, Idola, Insignia Sacerdotalia, Instrumenta Sacrisiciis inservientia, Lucernæ, Vasæ, Bullæ, Armillæ, Fibulæ, Claves, Annuli, Tesseræ, Styli, Strigiles, Gutti, Phialæ Lacrymatoriæ, Instrumenta Musica, Vota, Signa militaria, Marmora, &c. adjectis plurimis Annotationlbus, & Figuris. Romæ 1746. 2 vol. fig. fol.

Museum Florentinum, exhibens infigniora Vetustatis Monumenta, que Florentie sunt. Florentie 1731. 1743. 6 vol. fol. charta Atlantica, cum figuris elegantissimis Statuarum, Gemmarum. Numismatum.

- - - Tomus Quartus, Quintus, & Sex-

tus; separatim.

Museum Etruscum, exhibens, insignia veterum Etruscorum Monumenta, Æreis Tabulis CCC. nunc primum edita, & illustrata observationibus. Ant. Fr. Gorii; acced. Jo. Bapt. Passerii Dissertationes quinque nunc primum editæ. Florent. 1737-1743. 3 vol. cum nitidiss. fig. fol.

Affamanni Bibliothecæ Mediceæ Laurentianæ & Palatinæ Codicum MSS. Orientalium Ca-

talogus. Flor 1742. fig. fol.

- - - - Bibliotheca Orientalis. Romæ 1729,

4 vol. fol.

J. R. Vulpii Vetus Latium Prophanum & Sacrum, in quo agitur de Latio Genzili, de Veliternis & Caranis; de Lanuvinis & Ardeatibus; de Laurentibus & Ostiensibus; de Albanis & Aricinis; de Tusculanis & Algidensibus; de Prænestinis & Gabinis. Romæ 1705-1743. IX. vol. fol. cum quam plurimis figuris,

Picturæ Antiquæ Cryptarum Romanarum, & Sepulchri Nasonum, delineatæ & expressæ ad Archetypa a Petro Santi Bartholi & Francisco ejus Filio; descriptæ vero & illustratæ a Joanne Petro Belloro, & Mich Ang. Causseo, opus nunc primum Latine redditum, proditque absolutius & exactius. Romæ 1738. fig.

fol.

P. Polidori Frentani de Vita, Geftis, & Moribus Marcelli II. Pontificis Maximi, Commentarius. Roma 1744. 4.

O. Gentilius de Patriciorum Origine, Varietate, Præstantia & Juribus. Romæ 1736. 4.

Galerie nel Palazzo Farnese in Roma del Serenissi. Duca di Parma, &c. dipinta da Ann. Caracci, intagliata da Carlo Cesio. in Roma. folio magno.

Antiquissimi VirgilianiCodicis Fragmenta & Picturæ, ex Bibliotheça Vaticana, ad priscas Imaginum Formas a Petro Sancte Bartolo

incisæ. Romæ 1741. fol. cum fig.

Numismata Romanorum Pontificum Præstantiora, a Martino V. ad Benedictum XIV, per Rudolsum Venuti aucta & illustrata. Ro-

ma 1744. fig. 4.

Jo. Vaillant Numismata Imperatorum Romanorum Præstantiora a Julio Cæsare ad Posthumum usque; cui access. Appendix a Posthumo ad Constantinum Magnum. Roma 1743. fig. 4.

\*\*\*

Jo. Vaillant Numismata Imperatorum Romanorum Præstantiora, a Julio Cæsare ad Tyrannos usque, de Aureis & Argenteis, plurimis rarissimis Nummis corumque interpretationibus aucta. Romæ 1743. 4.

- Appendix Numismatum Aurcorum & Argenteorum, a Cornelia Supera ad Constantinum Magnum usque; & series Numismatum Maximi Moduli a Julio Cæsare ad Joannem Palæologum, plurimis Maximi Moduli Numismatibus aucta. Romæ 1743. fig. 4.

Torquato Tasso la Gerusalemme Liberata. Venet. 1745. folio magno. Edizione Bellissima, con LX. Tavole, tutte di vario disegno, delineate dal celebre Pittor Piazetta, ed intagliate in Rame da piu valenti Incifori.

Index Testarum & Conchyliorum, quæ adservantur in Musæo Nic. Phi. Gualtherii & Methodice distributæ exhibenter Tabulis CX. Florentiæ 1742. cum nitidissimis & artificio-

fiffimis figuris. folio magno,

S. Patarol Opera; Sc. Series Augustorum, Augustarum, Cæsarum & Tyrannorum; Panegyricæ Orationes veterum Oratorum, cum Notis & Numismatibus; Bombycum Libri tres cum Interpretationibus & Notis; M. F. Quintiliani Declamationes cum Analysi & Adnotatiunculis, & in easdem Antilogia, Epistolæ, & Carmina. Venet. 1743. 2 vol. cum figuris & numismatibus. 4

Bibliotheca Volante, di Gio. Cinelli Calvoli, continuata dal Dott. Dion. And. Sancassiani, Edizione feconda in meglior forma ridotta, e di varie Aggiunte ed Osservazione

arrichita, Venet. 1734. 2 vol. 4

Natalis Alexandri Historia Ecclesiastica Veteris Novique Testamenti, ab Orbe condito ad annum Domini M. D. C. & in loca ejusdem infignia Dissertationes Historica, Chronologicæ, Criticæ, Dogmaticæ, Rebus novis, Scholiis, & Indicibus locupletibus aucta, illustrata, ornata, & a mendis expurgata. *Paris* 1730. 8 val. fel.

Numismata Ærea Maximi Moduli, ex Musæo Pisano olim Cornario. Venet. fol. magno,

cum nitidis. figuris.

- - Musei Theupoli. Venet. 1736. 2 vol. fol. Virorum Illustrium ex Barbadica Gente. Patav. 1732. cum quamplurimis Figuris Elegantissimis; Charta Imperiali, folio.

Bollandi Acta Sanctorum, quotquot toto Or be coluntur vel a Catholicis Scriptoribus ce-

lebrantur. Venet. 26 vol. fol.

- - - Mensis Februarius, separatim. 3 vol. Rocaberti Bibliotheca Maxima Pontificia. Ro-

mæ 1698. 21 vol. fol.

Poleni supplementa nova utriusque Thesauri Antiquitatum Romanarum & Græcarum Grævii & Gronovii Venet. 1737. 5 vol. fol.

Muratorii Rerum Italicarum scriptores. Mediel.

1733. segg. 27 vol. fol.

- - - Antiquitates Italia Medii Ævi. Mediolan. 1738. seqq. 6 vol. fol.

- - Novus Thefaurus veterum Inscriptionum.

Mediol. 1739. 4 vol. fol..

Bartholocci Bibliotheca Magna Rabinica. Rome 1675. 5 vol. fol.

Bouget Lexicon Hebraicum & Chaldaico-Bibli-

cum. Romæ 1737. 3 vol. fig.

Waddingi Annales Minorum, seu, trium Ordidinum a S. Francisco institutorum. Roma

1731. 18 vol. fol.

Vita Nicolai Quinti Pontificis Maximi, ad fidem Veterum Monumentorum a Dom. Georgio conscripta; acc. ejusdem disquisitio de Nicolai Quinti erga Litteras & Literatos Viros Patrocinio. Ronæ 1742.

S. Epraim Syri Opera omnia, quæ extant, Græcee, Latine, & Syriace, ad MSS. Codd. Vaticanos aliosque castigata, multis aucta,. nova Interpretatione, Præfationibus, Notis, variantibus Lectionibus illustrata. Romæ 1743.

5 vol. fol.

P. Caryophili Diss. de Thermis Herculanis nuper in Dacia Trajani detectis Mantua 1738. 4.

- de usu & præstantia Thermarum Herculanarum, quæ nuper in Dacia Trajani detec-

tæ funt. Mantuæ 1739. 4.

Oeuvres de Messire Jaques Benigne Bossuct, Evêque de Meaux, contenant tout ce qu'il a écrit sur différentes Matières. Venize 1736. 5 vol. avec Figures & des Vignettes 4.

J. V. Gravinæ Opera, seu Originum Juris Civilis libri tres; quibus accedunt de Romano Imperio liber fingularis; ejusque Orationes & Opuscula Latina, recensuit & annotationibus auxit Gottf. Mascovius. Venet.

Armellini Bibliotheca Benedicto - Casinensis, cum notis locupletissimis. Assis 1731. 2

vol. fol.

Jo. Ciampini vetera monumenta, in quibus præcipue Musiva Opera, Sacrarum Prophanarumque Ædium Structura, & de S. Ædificiis a Constantino Magno constructis Ro-

mæ 1693. fel. fig. 3 vel. Ciacconii Vitæ & Historiæ Romanorum Pontificum & S. R. E. Cardinalium. Rome 1677.

4 vol. fol.

Collectanea Romanarum Antiquitatum, centum Tabulis nitidissimis incisa ab Ant. Borione, cum notis Rod. Venuti. Romæ 1736. fig. fol.

I Cesari in Oro Argento, &c. raccolti nel Museo Farnese, sa Paolo Pedrucci. Parma

1694. 16 vol. fol. fig. Davila de Bello Civili Gallico. Roma 1735. 2 vol. fig.

Kyriaci Anconitani Itinerarium, & ejusdem Epistolæ cum Animadversionibus Laur. Mehi. Florent. 1742. 8.

Michelii

Michelis Nova Plantarum Genera. Florent. 1729. fol. fig.

Maurolyci Rerum Sicanicarum Compendium.

Romæ 1716. fol.

Merilli Observationum libri VIII. notæ Philologicæ in Passionem Christi, Expositiones in L. Decisiones Justiniani; variantium ex Cujacio Libri III.; differentiarum ex Libris Julii Pauli liber fingularis; Oratio de Tempore in studiis Juris prorogando. Neap. 1720. 2 vol. 4-

Memorie Istoriche d'Araceli, da F. Casimiro.

Romæ 1737. 4. S. P. Nili Abbatis Opera, Gr. Lat., Interpr.

Allatio. Romæ 1737. 2 vol. fol.

Opuscula omnia Actis Eruditorum Lipsiensibus inserta, quæ ad universam Mathesin, Phyficam, Medicinam, Anatomiam, Chirurgiam & Philosophiam pertinent. Venet. 1740.

6 vol. 4.
--- Tomus Quintus, & Sextus separatim.
--- Reclesia Hispana, in Cenni de Antiquitate Ecclesiæ Hispanæ, in quibus præmittitur Codex veterum Canonum Ecclesiæ Hispanæ, quo illustratur Antiquitas Ecclesiæ præsertim Occidentalis. Romæ 1741. 2 vol. 4.

Petripoli Tabulæ Anatomicæ, cum Figuris a Petro Berettino Cortonensi delineatis. Roma

1741. fol.

Planchi de Conchis minus notis; & ejusdem Dissertatio de Æstu Marino Reciproco. Venet.

Scheistraten Antiquitas Ecclesiæ, Dissertationibus, Monumentis, ac notis illustrata.

Romæ 1692. 2 vol. fol.

Terentii Comædiæ, nunc primum Italicis Verfibus redditæ, cum Personarum Figuris, Æri accurate incisis, ex MSS. Codice Biblio-

thecæ Vaticanæ. Urbini 1736. fig. fol.
Triumfetti Vindiciæ de Ortu & Vegetatione Plantarum, cum Specimine circa Plantarum Phænomena ac Metamorphoses. Roma 1703.

Caroli Cignani Monochromata Septem, a Jo. Mich. Liotard Genevensi ære expressa. Venet. 1743. Folio Maximo, cum nitidissimis Figuris; fol. I. Cupido Face Armatus; II. Cupido triumphans. III. Luctatio Amoris cum Pane. IV. Daphne in Laurum mutata. V. Raptus Europæ. VI. Ariadne cum Bacho Nuptiæ. VII. Veneris Triumphus.

Seb. Riccii, Pictoris celeberrimi, Opera præstantiora, a Jo. Mich. Liotard Genevensi Ære expressa; videlicet, I. Christus cum Samaritana. II. Concio Christi in Monte. III. Mulier Sanguinis Profluvio fanatur. IV. Adoratio Magorum. V. Paralyticus ad Piscinam. VI. Adulteræ Peccata remissa. VII. Maria Christum unguit. Venet. 1742. fol. max.

Urbis Venetiarum Prospectus Celebriores, ex Ant. Canalis Tabulis XXXVIII. Ære express, ab Antonio Vicentini. Venet. 1743. 3 partes folio magno.

Hipocratis Opera omnia, ex Jani Cornarii Versione, una cum Jo. Marnellii Commentariis, ac P. M. Pini Indice. Venet. 1737 .--1739. fol. 3 vol.

Aretini, Leonis, Bruti, Coluccii, Salutati & aliorum Epistolæ, curante Laur. Mehus.

Morent. 1741. 5 vol. 8.

Virgilii Maronis Codex Antiquissimus, Litteris Majusculis a Lucio Turcio Aproniano distinctus & emendatus, qui nunc Florentiæ in Bibliotheca Laurentio Medicea asservantur. Florent. 1741. 4

Lucernæ Fictiles Musæi Passerii, cum Tabulis æneis & notis. Pesauri 1739--1743. 2 vol. fol.

Fabii Columnæ Lyncæi Phytobasonos, cui acc. vita Pabii, & Lyncæorum notitia, adnotationesque in Phytobasanon, J. Planco Ariminensi autore. Florent. 1744. Quarto magno,

cum figuris.

Ed. Corsini Fasti Attici, in quibus Archontum Atheniensium Series, Philosophorum aliorumque Virorum illustrium ætas, atque præcipua Atticæ Historiæ Capita per Olympicos Annos disposita, describuntur, novisque Observationibus illustrantur. Tomus primus. Florentiæ 1744. 4

Facci de viris illustribus liber, nunc primum ex MSS. Codice in lucemerutus, recensuit, præfationem, vitamque Autoris addidit Laur. Mehus, qui & nonnullas Facci aliorumque ad ipsum Epistolas adjecit. Florent.

Jo. Molleri Cimbria Literata, sive, scriptorum Ducatus utriusque Slesvicensis & Holsatici; quibus & alii vicini quidam accensentur; Historia Literaria tripartita; Tomus I. comprehendit scriptores universos Indigenas, hisque immistos complures, quorum Patria explorari nec dum potuit. Tomus II. Adoptivos, sive Exteros complectitur, in eisdem Ducatibus Urbibusque vel Officiis functos Publicis, vel diutius commoratos. Tom. III. exhibet quadraginta fex infignium scriptorum, partim Indigenarum, partim Adoptivorum, Historias multo longiores: quæ, ob ingentem de iis dicendorum copiam, Tomis precedentibus (in quibus tamen breviter isdem celebrati sunt) inseri non potuerunt; Opus magno quadraginta annorum labore & studio confectum, diuque desideratum: Historiæ Ecclesiasticæ & Civilis, imo omnium Disciplinarum, studiosis utilissimum; cum Præfatione Joan. Grammii, nec non Indice necessario. Hafniæ 1744. 3 vol. fol.

C. Corn. Taciti Opera, quæ exstant, omnia, ad Editionem Optimam Joh. Fred. Gronovii accurate Expressa. Glasgua 1743. 2 vol. 12.

Editio Nitidissima.

- - - - idem, Charta Majori.

Virgilli Maronis Bucolica, Georgica, & Æneis, ex Recens. Alex. Cuningamii, cujus Emendationes subjiciuntur. Edimb. 1743. Editio nitidissima. 12.

- - - idem, Charta Majori.

Sophoclis Tragædiæ quæ exstant septem, Græce, cum Versione Latina, additæ sunt Lectiones variantes, & notæ viri Doctissimi T. Johnson in quatuor Tragædias. Glafguæ 1745. 2 vol. Edit. nitidi[]. 8. - - - idem, Cb. Maj.

Marci Antonini Imperatoris eorum quæ ad fe ipsum Libri XII. Gr. Lat. Glasguæ 1744. Ēditio nitidi∬. 8.

- - Idem, Charta Majori.

Mabillon Acta Ordinis S. Benedicti, in Sæculorum Classes distributa; collegit Dom. L. d'Achery, ac cum eo edidit D. Jo. Mabillon, qui & universum Opus Notis, Observationibus, Indicibusque necessariis illustravit. Venet. 1733. & Jeqq. 9 vol fol.

6 vol. fol.

Thefaurus Pontificiarum Sacrarumque Antiquitatum, Rituum, Praxium, ac Cæremonia-rum, Aut. Angelo Rocca Camerte Episco-

po Tagasten. Roma 1745. 2001. fig. fol. Martyrologium Adonis Archiepiscopi Viennenfis, ab Heriberto Rosweydo ad MSS. Exemplaria recensitum; nunc ope Codicum Bibliothecæ Vaticanæ recognitum, & Adnotationibus illustratum, opera Dom. Georgii; acc. Martyrologia & Calendaria aliquot ex Vaticana & aliis Biblioth. eruta. Roma 1745. 2 vol. fol.

Gisb. Cuperi, Consulis & Camerarii Daventriensis, de Elephantis in Nummis obviis, Exercitationes due; acc. Pauli Petavii Antiquariæ Suppellectilis Portiuncula; & Ejuidem Veterum Nummorum Gnoricma. Hagæ Com. 1746. cum quam plurimis fig. fol.

Faerni (Gabr.) Fabulæ Centum, ex Antiquis Autoribus delectæ, Carminibus explicatæ, novisque Ære incisis Iconibus adornatæ.

Lond. 1743. cum centum nitidissimis fig. 4. Jo. Bapt. Gramaye Antiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiæ, accedunt Antiquitates Bredanæ nunc primum editæ; & Nic. de Ouyse Mons Hannoniæ; & Dav. Lindani

Teneræmonda. Brux. 1702. fol.

Jo. Harduini Opera Varia; in quibus continentur I. Undecim Athei Hodierni: Scilicet Janssenius, Martin, Thomassin, Mallebranche, Quesnel, Arnaud, Nicole, Pascal, Descartes, le Grand & Regis. II. Platon expliqué. III. Píeudo Virgilius. IV. Píeudo-Horatius. V. Numismata Sæculi Justinianæi. VI. Numismata Antiqua Sæculi Theodosiani. VII. Numismata Regum Francorum. Haga-Com. 1733. cum LVII. Tabulis Numi/matum.fol. .

Jo. Harduini, Commentarius in Novum Testamentum, acced. ejusdem Autoris Lucubratio, in cujus prima parte ostenditur Ce. pham, a Paulo reprehensum, Petrum non esse; in altera Parte Joannis Apostoli de Sanctiffima Trinitate locusexplanatur. Haga-Cem. 1741. fol.

Hornii Accuratissima Orbis Delineatio, sive Geographia Vetus Sacra & Prophana: Haga-Com. 1740. cum LXIII. Tabulis Geographi-

cis, Forma Atlantica.

Nummophylacium Reginæ Christinæ, quod comprehendit Numismata Ærea Romanorum Imperatorum, Latina, Græca, atque in Coloniis cusa, quondam a Petro Santes Bartolo fummo Artificio fummaque Fide Æri incisa, cum Commentario Sigeberti Havercampi; Latine & Gallice. Hagæ-Com. 1742. cum LXIII. Tobulis Numismat. fol. - - - idem Liber, Charta Major. fol.

Plutarchi Apopthegmata Regum & Imperatorum; Laconica; Antiqua Lacedæmoniorum Instituta, Gr. Lat. cura Maittaire. Lond.

1741. 4.

Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiæ, Neapolis, Siciliæ, Sardiniæ, Corficæ, Melitæ, congestus a Jo. Georg. Grævio, Jac. Perizonio, & Sig. Havefcampio; cum Præfationibus P. Burmanni. Lug. Bat. XLV. Volumina, cum quamplurimis Figuris, Numismatibus, Inscriptionibus, Mappis Geogra phicis, aliisque Ornamentis. fol.

- - - idem Liber, XLV. Volumina, Char-

ta Majori. fol.

- - - idem Liber, a Tomo VII. ad Tomum XLV. 39. Volumina, Charta Minori.

- - - idem Liber, a Tome VII. ad Tomum XLV. 39. Volumina, Charta Majori.

Em. Tellesius, Marchio Alegretensis, de Rebus gestis Joannis II. Lusitanorum Regis. Haga-Com. 1712. 4.

Vera ac Sincera Historia Actorum Patriarchæ Antiocheni, Tartaro-Sinici Imperatoris, Generalis Præfecti Macaenfis, & plurium Espiscoporum, Vicariorum Apostolicorum, Presbyterorum Sæcularium, Regularium, præsertim Societatis Jesu, circa Sinenses Ritus & Lusitinum Patronatum, autore quodam Sinensi Missionario, veritatis amante. 4. Vidas de les Pintores y Estaturios eminentes Es-

pagnoles, por D. Antonio Velasco. Lond.

1742. 8.

Atlas de la Hollande Ancienne, & de sa veritable Situation, telle qu'elle étoit sous la Domination des Anciens Empereureurs, Rois, Ducs, & Comtes, representé en IX. Cartes Geographiques. à la Haye 1745. fol.

De l'Attaque & de la Defense des Places, par Mr. le Marechal de Vauban. à la Haye 1737. & 1742. 2 vol. avec des belles Planches 4.

Antiquitez de la Ville de Lyon, ou explication de ses plus Anciens Monumens; avec des Recherches sur les autres choses Remarquables, qui peuvent attirer l'attention des Etrangers. Lyon 1738. 2 vol. avec des Figures 12.

Bibliotheque Britonnique, ou Hilloire des Ouvrages des Scavans de la Grande-Bretagne, par une Societé de Gens de Lettres a Londres. a la Have 1734, & suivans so parties &

a la Haye 1734. & suivans 50 parties 8. Cartes Geographiques, que l'Academie de Petersbourg a fait graver; sous le Tître de Theatre de la Guerre, conduite par les Troupes de sa Majesté l'Imperatrice des Russies, contre les Turcs & les Tartares en 1736. & 1737. Item. Veritable Situation de la Obersonese Taurique, ou Crimée, & des Pays Voisus; comme aussi des Marches de l'Armée Russienne, contre les Tartares en 1736. & 1737. Fol. ces trois Cartes sont enluminées.

Cent Fables Choifies des Anciens Auteurs, Mifes en Vers Latins par Gabr. Faerne, & traduites par Mr. Perrault. Lond. 1743. avec cent Figures tres jolies 4.

Les Cent Nouvelles Nouvelles, par Mad. de Go-

mez. à la Haye 1735. 20 vol. 12.

Dissertation Theologique & Critique, dans la quelle on tache de preuver, par divers Passages des Saintes Ecritures, que l'Ame de Jesus Christ étoit dans le Ciel une Intelligence pure & glorieuse, avant que d'être unic a un Corps Humain, dans le Sein de la Bienheu-

reuse Vierge Marie. Londres 1739. 8.

Description exacte de l'Univers, ou l'Ancienne
Geographie Sacrée & Prophane; avec LXIII.
Cartes Geographiques, folio. Format d'Atlas.

Examen du Pyrrbonisme Ancien & Moderne,
par Mr. de Crousaz, ou Resutation du Pyrrbonisme qui regne dans le Dictionaire & dans
les Oeuvres de Bayle. à la Haye 1734. fol.
grand Papier.

Histoire Metallique des XVII. Provinces des Pays-Bas, depuis l'Abdication de l'Empereur Charles V. en 1555, jusqu'a la Paix de Baden en 1716, par Mr. van Loon. à la Haye 1736, avec plus de 3000. Medailles, 5 vol. fol.

Histoire & Preuves Genealogiques de la Maifon de Gondy, contenant XXX. magnifiques Portraits, gravez avec toute la delicatesse posfible, & representantes les Seigneurs & Dames de cette Illustre Maison, la pluspart en Habits de Ceremonie, & avec une courte explication des Dignitez dont ils ont été revetus. On y trouve aussi plusieurs Chateaux, Hotels, Eglises, Chapelles, Mausolées, Epitaples, Tableaux, Inscriptions, Trophées, Amoiries, & autres Ornemens; le tout representé en 64 belles Estampes. Fol.

Histoire des Decouvertes & Conquetes des Portugais dans le Nouveau Monde, avec des Figures en Tajlle Douce; par le P. Jos. Franc. Lasteau. Paris 1734. 4 vol. 12.

Lâfiteau. Paris 1734. 4 vol. 12. Histoire de Frederic Guillaume I. Roi de Prusfe & Eletteur de Brandebourg. Amst. 1741. 2 vol. 12.

Histoire de la Vie & des Ouvrages de François Bacon, Grand-Chancelier d'Angleterre; Peinture exaîte, quoi qu'anticipée, de la conduite & du renversement du dernier Ministere: avec les Portraits de Fr. Bacon & de Rob. Walpole. n la Haye 1742. 8.

Walpole. n la Haye 1742. 8.
Histoire de la Papesse Jeanne. Haye 1736. 2

vol. fig. 8.

Histoire du Christianisme d'Ethiopie & d'Armenie, par Mr. la Croze. a la Haye 1739. 8. Histoire d'un Voyage Litteraire, fait en 1733. en France, en Angleterre, & en Hollande, avec un Discours Preliminaire de Mr. la Croze, touchant le Système étonnant, & les Athei detecti, du Pere Hardouin; & une Lettre fort curieuse concernant les pretendus Miracles de l'Abbé Paris, & les Convulsons risbles du Chevalier Folard. a la Haye 1736. 12.

Histoire du Systeme des Finances, sous la minorité de Louis XV., avec un abregé de la Vie du Duc Regent & du Sr. Law. a la Haye

1734. 6 vol. 12. •

Instructions pour les Mariniers, contenant la maniere de rendre l'Eau de la Mer potable; de conserver l'Eau douce, le Biscuit, le Bled; & de saler les Animaux, & diverses autres Experiences Physiques, luës dans la Societé Roiale de Londres, traduit de l'Anglois de Mr. Hales. a la Haye 1740. fig. 8.

Lettres Critiques & Philosophiques par Madamoiselle Cochois, avec les Reponses de Mr. le Marquis d'Argens. a la Haye 1743. 12.

Lettres, Memoires & Negociations de Mr. le Comte d'Estrades, tant en qualité d'Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre, & en Hollande, que comme Ambassadeur Plenipotentiaire a la Paix de Nimegue, conjointement avec Mr. Colbert, & Comte d'Avaux; avec les Reponses du Roi & du Seçretaire d'Etat; Ouvrage ou sont compris l'Achat de Dunkerque, & plusieurs autres Choses interessantes. Nouvelle Edition, dans la quelle on a retabli tout ce qui avoit été supprime dans les precedentes. Londres 1739, 9vol.

Memoires du Comte de Guiche, concernant les Provinces Unies des Pais-Bas, depuis 1665. jusqu'au 15 de Juin 1692. Ouvrage qui sert de preuve & de confirmation aux Lettres & Negociations de Mr. le Comte d'Estrades, & aux Memoires de Mr. Aubery. a la Haye 1744. 12.

Memoires Historiques Politiques, & Literaires concernant le Portugal, & toutes ses Depenpendances; avec le Bibliotheque des Ecrivains & des Historiens de ces Etats, par Mr. le Chevalier d'Oliveyra. a la Haye 1743. 2 vol. 8. Memoire d'Anne Marie de Moras, Comtesse de Courbon, écrits par elle même. Haye 1740.

4 Parties 12.

Matanafiana, ou, Memoires Literaires, Historiques, & Critiques du Docteur Matanasius.

a la Haye 1740. 2 vol. 8.

Medailles de Grand & de Moyen Bronze, du Cabines de la Reine Christine; frappées tant par Ordre du Senat, que par les Colonies Romaines, & par les Villes Grecques, gravées aufsi delicatement qu'exactement d'apres les Originaux, par le celebre Pietro Santes Barto-lo, en LXIII. Planches, expliquées par Mr. S. Havercamp, Professeur dans l'Academie. de Leiden. Haye 1741. François & Latin; fol. Memoires pour servir a l'Histoire de l'Esprit & du Cour, par Mr. le Marquis d'Argens, & par Mademoiselle Cochois. Haye 1744. 8.

La Nouvelle Marianne, ou les Avantures de Madame la Baronne de \*\*\*. a la Haye 1738.

10 Parties 8.

Les Oeuvres de Monfr. Montfleury, contenant ses Pieces de Theatre, representées par la Troupe des Comediens du Roi a Paris; avec des Figures en Taille Douce. a la Haye 1735. 3 vol. 12.

La Parfaite Connoissance des Chevaux par Mr. Saulnier. Haye 1734. avec 60 Planches, Grand

Papier; fol.

Persile & Sigismonde, Histoire Septentrionale, tirée de l'Espagnol de Miguel de Cervantes, par Madame L. G. D. R. Paris 1738. 4 vol. 12.

Pharfamon, out, les Nouvelles Folies Romanesques, par Mr. de Marivaux. Haye 1736. 2vol. 12. Elemens de Geometrie par Mr. Cassini, Paris de l'Imprimerie Roiale. 1740. 2 vol. 4.

Elemens d'Astronomie par Mr. Cassini Paris de l'Imprimerie Roiale 1740. 2 vol. 4.

Paysan Gentilbomme, ou les Avantures de Mr. Ransau, & son Voyage aux Isles Jumelles. Haye 1735. 12.

Remarques Historiques, Critiques, & Philologiques sur le Nouveau Testament par Mr. Beau-

sobre le Pere. Haye 1742. 2 vol. 4.

Le Sens Literal de l'Ecriture Sainte defendu contre les principales Objections des Anti-Scripturaires, & des Incredules Modernes, traduit de l'Anglois de Mr. Stackbouse, avec une Dissertation du Traducteur sur les Demonia. ques, dont il est fait mention dans l'Euangile. a la Haye 1741. 3 vol. 8.

Traité de la Peinture & de la Sculpture, par Mrs. Richardson, Pere & Fils. Amst. 1728.

3 vol. 8.

Tablettes Chronologiques & Historiques des Rois de Portugal; avec l'Abregé de l'Histoire de Portugal; la Bulle du Pape Alexandre III. qui confirme le Titre du Roi de Portugal; les Titres dont plusieurs Seigneurs Portugais se se trouvent revetus. Haye 1716. 8.

La Vie d'Elisabeth , Reine d'Angleterre , Nouvelle Edition, angmentée du Veritable Caractere d'Elizabeth & de ses Favoris. ala Haye 1741. 2 vol. avec des Fig. 12.

Valesiana, ou, les Pensées Critiques, Historiques & Morales, & les Poesies Latines de Monsieur de Valois, Conseiller du Roi, & Historiographe de France, recueillis par Monsir. de Volois son Fils. Paris 1695. 8.

#### PRIVILEGIUM IMPRESSORIUM

NOS FRANCISCUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ELECTUS ROmanorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniæ et Hierosolymarum Rex, Dux Lotharingiæ, et Barri, Magnus Hetruriæ Dux, Princeps Carolopolis, Marchio Nomenei, Comes Falckensteinei &c. &c.

Agnoscimus & Notum Facimus tenore præsentium Universis, quod, cum Nobis PETRUS DE HONDT, Civis & Bibliopola Hagæ Comitum, humillime exposuerit: se splendidum ac utile opus magna cura, multoque studio confectum, cujus titulus est: Histoire Generale des Voyages, ou, Nouvelle Collection des toutes les Relations de Voyages, par Mer & par Terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les Nations connûes, enri-chie de Cartes Geographiques, nouvellement composées, sur les Observations les plus authenti-ques; de Plans & de Perspectives; de Figures d'Animaux, de Vegetaux, Habits, Antiquitez & c. typo propriis suis sumptibus in Quarto proxime editurum, vereri autem, ne alis in suum detrimentum idem opus aliô modô, vel forma, aut Lingua prelo quoque mandare, imitarive conentur, proinde Nobis demississime supplicarit, ut Casared Nostro Privilegio Impressorio infumcontra quascunque ejusmodi quæstui inhiantium æmulorum machinationes premunire benignè dignaremur: Et Nos submissis pariter ac æquis suis precibus clementer annuendum censuerimus; Idcirco omnibus & singulis Typographis, Bibliopolis, Bibliopegis, ac aliis quibuscunque Commercium Librarium exercentibus serio inhibemus, ne quis prædictum Librum per Sex Annorum decursum ab hodierna die computandum in Sacro Romano Imperio, Ditionibusque Nostris in simili vel alio typo, modo, forma, aut lingua, sive in toto, sive in parte, mutatisve titulis, recudere, vel alio recudendum dare, alibique impressum apportare, vendere, vel distrahere, clam vel palam, citra voluntatem prædicti Bibliopolæ præsumat; Si quis verò Interdictum hoc Nostrum Cæsareum violare, aut transgredi ausus suerit, eum non modo ejusmodi Libris perperam quippe recussis, & adductis a memorato Bibliopola Petro De Hondt, ejusque hæredibus, ubicunque sive proprià authoritate, sive Magistratus auxiliò vendicandis, de facto privandum, sed & Mulcta insuper Decem Marcarum Auri puri Fisco seu Erario Nostro Cæsareo & Parti Læsæ, ex æquo pendenda, irremissibiliter decernimus puniendum; dummodo tamen hujus Privilegii Nostri Cæsarei tenor pro publica notitia in fronte Librorum impressus exhibeatur, & quinque Exemplaria ad Arcanam Nottram Cancellariam Imperialem Aulicam, fumpti-bus Impetrantis quam primum transmittantur. Mandamus igitur omnibus & singulis Nostris, Sacrique Romani Imperii ac Ditionum Nostrarum Subditis & fidelibus dilectis, cujuscunque Status, Gradus, Ordinis, Conditionis, Dignitatis, aut Præeminentiæ existant, tam Ecclesiasticis, quam Secularibus, præsertim verò in Magistratu constitutis, aliisve Jus & Justitiam administrantibus, nè Privilegium hoc nostrum quemquam temere & impune transgredi patiantur, quin potius transgressores præscripta pæna plecti, aliisque modis idoneis coërceri curent, quatenus & ipsi eandem mulcam evitare voluerint. Harum testimonio Literarum Manu Nostra Subscriptarum, & Sigilli Nostri Cæsarei appressione munitarum, quæ dabantur Viennæ die secunda Mensis Decembris Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Sexto, Regni Nostri Secundo.

PRANCISCUS.

Vt. A. COMES COLLOREDO.

Ad mandatum Sac. Caf. Majestati proprium.

PAULUS ANTONIUS GUNDL.

## PRIVILE GIE.

TO STAATEN VAN HOLLAND ENDE WEST-VRIESLAND; in den Hage, dat by Suppliant werkelyk bilig was met in het Nederdayts en in het Franch te drukin den riage, dar ny suppliant weikelyk olig was inet in het Neietalyts en in het Ffanlch te drukken, een Werk genaamd, Hijbire Générale des Vojages om noavelle Collection de toutes les Relations de Vojages
", par Mer & par Terre, qui ont été publiées jusque a projent, dans les différentes Langues de teutes ses Nations "s
in verscheide Deelen met seet veele Figuren en Land-Kaarten: En vervoigens versoekende dat het Onse goede
gelieste zyn mogte aan hem Suppliant, met uytsluyting van alle andere, te verleenen Privilegie en Ocktoy,
voor den tyd van Vystien eerskoonende Jaaren, soo voor sig zelve als voor die genen die zyn Regt of Actie
zoude mogen verktygen, om het gem: Boek genaamt Histore Générale des Vojages, &cc. in die forme en zodanig als het hier boven staat gedetailleert, hier te Lande in de Nedetsduytsche en Fransche Talen te mogen
drukken, doen drukken, uvig eyen, verkoooen, vertuvlen of verhandelen, in 't groot of in het klein in 'e drukken, doen drukken, uyrgeven, verkoopen, vertuylen of verhandelen, in't groot of in het klein, in't geheel of ten deele, soo als hy Suppliant zoude mogen te taden worden, en dat niemaat het zelve nog in't geheel nog ten deele zou ie nabgen nadrukken, ofte elders nagedrukt zynde, in deze Lande zoude mogen inbrengen, vernandelen, verruylen of verkoopen, alles og verbeutte van alle de nagedtukte, ingebragte, verhandelde, vertuyled, of verkoope Exemplaten, en op zodanig; Geldboeten, als Wy jegens de Overtreeders zouden gelieven te statueeren. SOO IS'T; dat Wy de zike en net versoek voortz, overgemerkt hebbende, en genegen weesen it et bede van den Suppliant uit Onle regte Wetenschap, Souveraine Magt en Authoriteit den zelven Suppliant geconsentectd, geaccordeerd en geoftroyeerd hebben, confenteeren, accordeeren en oftroyeeren hem by deze, dat hy geduutende den tyd van Vystien eerst agter een volgende Jaaren, het voorse. Werk in de Nederduytsche en Fransche Taale, soo als het Origineel daar van in Engeland gedrukt is, in sodanig een formaar, en in het geheel of ten deele, binnen den voorschreeve Onsen Lande alleen sal mogen drukken, doen drukken, uytgeeven en verkoopen, verbiedende daarom allen en een iegelyken het voorse, Werk in trecheel of ten deele te drukken, na te drukken, te doen na drukken, te verhandelen of te verkoopen, of elders nagedrukt. binnen denzelven Onfen Landete brengen, op verbeurte van alle de nagedtukte, ingebragte, verhandelde, of verkogte Exemplaren, en een boete van drie duyzend Gulden daar en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier, die de Calange doen fal, een derde part voor den Armen der Plaatie daar het Cafus voorvallen fal, en het resteerende derde voor den Suppliant, en dit telkens too menigmial als dezelve zullen worden agterhaald. Alles in dien verstaande, dat Wy den Suppliant met dezen Oaseg Octoye alleen willende gratificeeren, tot verhoeding van zyne Schade door het nadtukken van het voorsz. Werk, dat door in geeni. gea deele verstaan den innehoude van dien te authotiseeren of te advoueeren, en veel min het zelve onder Onse protectie en bescherminge eenig meerder Credit, aanzien of reputatie te geven, nemaar den Suppliant in Cas daar in iers onbehoorlyks zoude influeeren, alle het zelve tot zynen latte fal gehouden wezen te verantwoorden, tot dien eynde wel expresselyk begeerende, dat by aldien hy dezen Onsen Octoye voor het zelve Werk sal willen stellen, daar van geen grabtevierde of gecontraheerde Mentie zal mogen miken, nemaar gehouden wezen het zelve Octroy in 't geheel en sonder eenige Omissie daar voor te drukken, of te doen drukken, en dat hy gehouden sal zyn een Exemplaar van het voorse. Werk op groot Papier, gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de Bibliotheecq van Onse Universiteit te Leyden, binnen den tyd van ses Weeken, na dat hy Suppliant het zelve Werk fal hebben beginnen uit te geeven, op een boete van ses honderd Gulden, na expiratie der voortz, ses Weeken by den Suppliant te verozuten, ten behoeve van de Nederduitse Armen van de Plaats alwaar den Suppliant woond, en voorts op poene van met er daad versteeken te zyn van het este van dezen Octoye, dat ook den Suppliant schoon by het ingaan van dit Octoy een Exemplaat gelevert hebbende aan de voorfz. Onse Bibliotheccq, by soo verre hy geduurende den tyd van dit Octroy het zelve Werk, soo als het Origineel daar van in Engeland gedrukt is, zoude willen herdrukken met eenige Observatien, Noten, Vermeerderingen, Veranderingen, Correctien of anders hoe genzamd, of ook in een ander formaat, gehonden fal zyn, wederom een ander Exemplaat van het zelve Werk, geconditioneert als vooren te brengen in de voorfz. Bibliotheecq binnen dezelve tyd, en op de boete en pænaliteit als voorsz. En ten einde den Suppliant dezen Onlen Conlente ende Oftroye moge genieten als naar behooren, lasten Wy allen en eenen iegelyken dien het aangaan mag, dat sy den Suppliant van den inhoude van dezen doen, laten en gedoogen rustelyk, vredelyk en volkomentlik genieten en gebruiken; cesseerende alle belet ter contrante. Gegeven in den Haze, onder Onlen grooten Zegele hier aan doen hangen, op den negentienden January, in het Jaar Onles Heeren en Zaligmakers Duizend seven honderd seven en veerrig.

(was geteekend)

A. VAN DER DUYN.

Ter Ordonnantie van de Staaten,

(was geteekend)

WILLEM BUYS.

Aan den Suppliant syn nevens dit Octroy ter hand gesteld by Extract Authentica Haar Ed. Gr. Mog. Resolution van den 28 Juny 1715, en 30 April 1728, ten einde om sig daar na te regulerren.

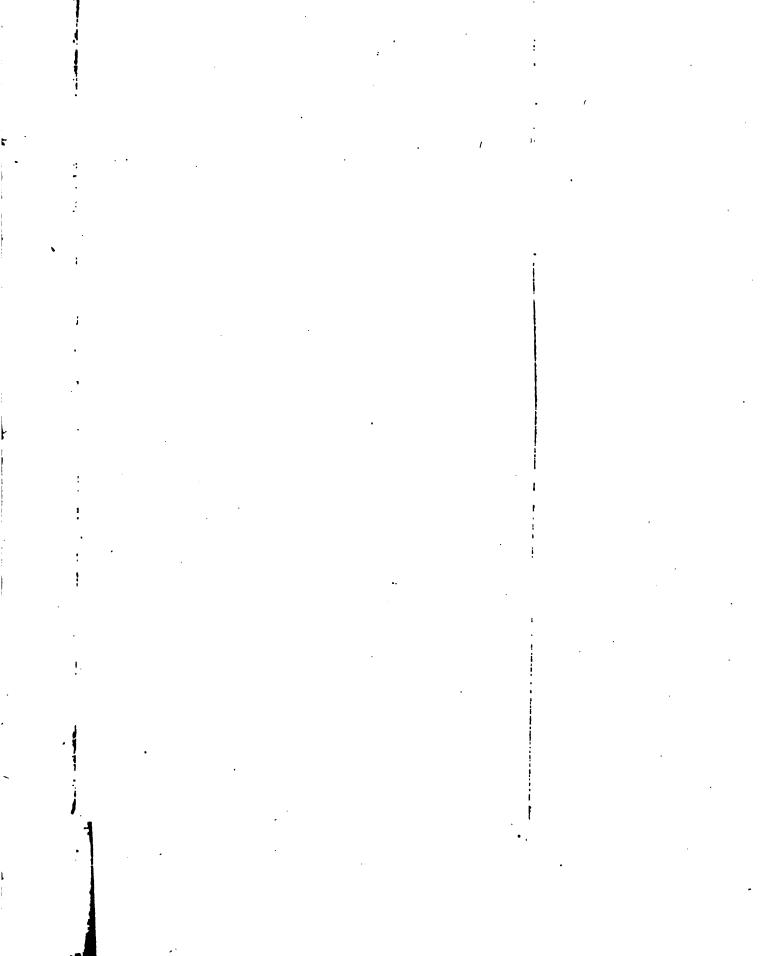

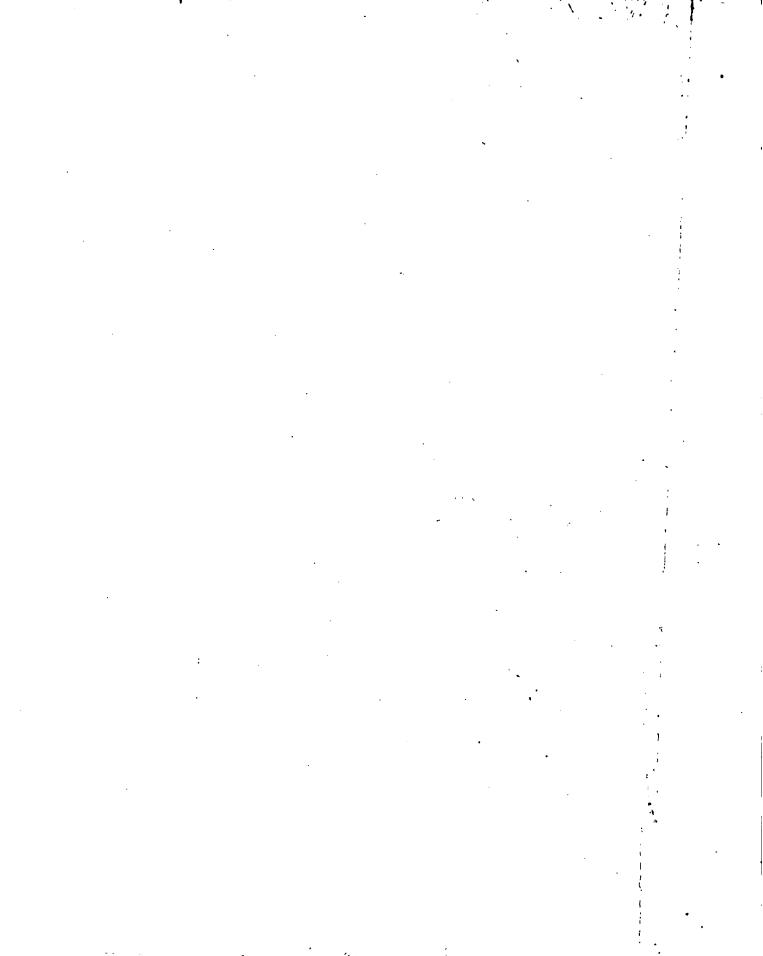

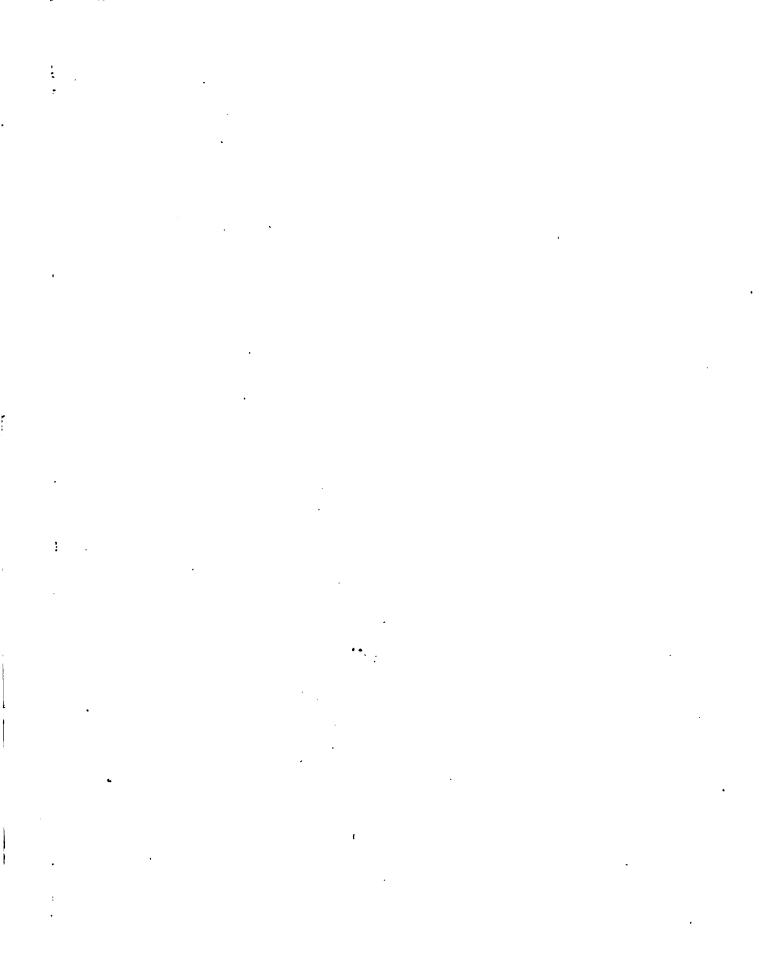







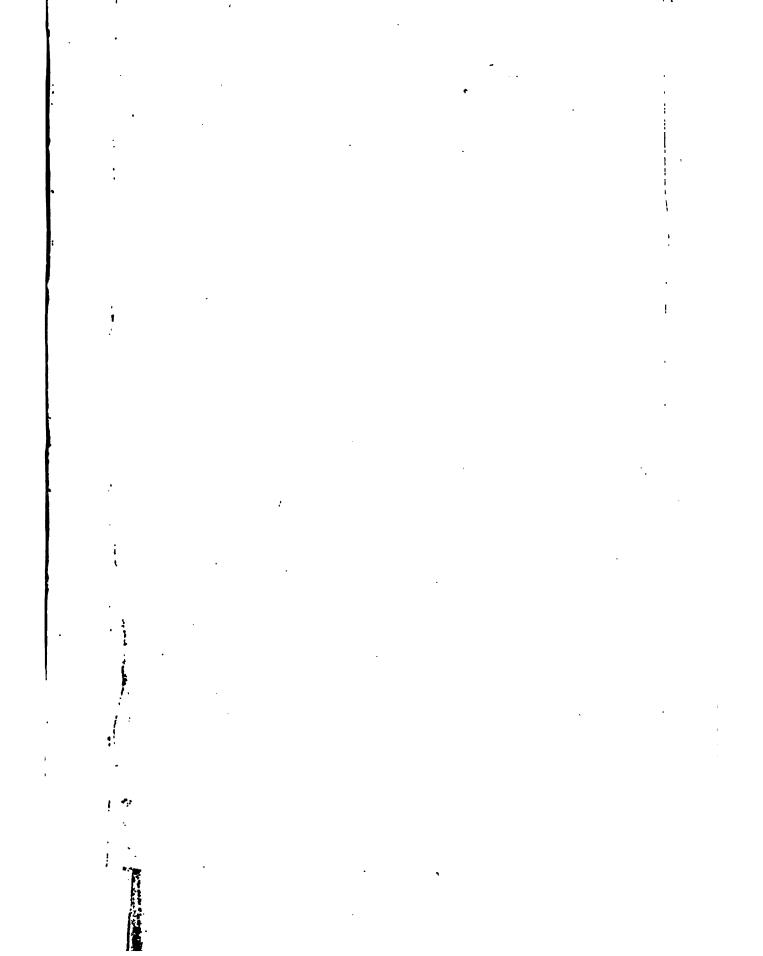



. 1,40 à :: · Air F . 1

. • . ••

## PRIVILE GIE.

STAATEN VAN HOLLAND ENDE WEST-VRIESLAND; Doen te weten, Also Ons te kennen is gegeven by PIRTER DE HONDY, Bockverkooper alhier in den Hage, dat by Suppliant werkelyk bilig was met in net Nederdayts en in net Franch te drukin den Hage, dat 'ny suppliant werkelyk oling was inet in het Nederlays en in het Franke te drukken, een Werk genaamd, Hiftire Gévérale des Vojages on nabelle Collection de toates les Reiations de Vojages
" par Mer & par Terre, que ont été publiées jusque à present, dans les différentes Langues de toutes ses Nations ",
in verscheide Deelen met sett veele l'iguten en Land-Kaatten: En vervolgens verlockende dat het Onse goede
gelieste zyn mogte aan hem Suppliant, met uytsluyting van alle andere, te verleenen Privilegie en Ocktoy,
woor den tyd van Vystien eerstkoonende Jaaten, soo voor sig zelve als voor die genen die zyn Regt of Actie
zoude mogen verkrygen, om het gem: Boek genaamt Histore Gévirale des Vojages, &c. in die somme en zodanig als het hier boven staat gedetailleert, hier te Lande in de Nederduytsche en Franke Talen te mogen
does deukken, myterven, verkoneen, vertwolen of verhandelen, in 't groot of in het bleis in 'e drukken, doen drukken, uyig:ven, verkoopen, verruylen of verhandelen, in't groot of in het klein, in't gebet of ten deele, foo als hy Suppliant zoude mogen te raden worden, en dat niemaat het zelve nog in't geheel nog ten deele zou ie mogen nadtukken, ofte elders nagedrukt zynde, in deze Lande zoude mogen inbrengen, vernandelen, verruylen of verkoopen, alles op verbeutte van alle de nagedrukte, ingebragte, verhandelde, vertuylde, of verkogte Exemplaten, en op zolanig: Geldbotten, als Wy jegens de Overtreeders zou-den gelieven te itatuecten. SOO IST; dat Wy de zake en net versoek voortz. overgemerkt hebbende, en genegen weesen le ter biede van den Suppliant uit Onle regte Wetenschap, Souveraine Magt en Authoriteit den zelven Suppliant geconsenteerd, geaccordeerd en geoctropeerd hebben, consenteeren, accordeeren en octropeeren hem by deze, dat hy geduurende den tyd van Vyftien eerst agtet een volgende Jaaren, het voorse. Werk in'de Nederdaytiche en Franiche Taale, ioo als het Origineel daar van in Engelant gediukt is, in iodanig een formaar, en in het geheel of ten deele, binnen den soorichteeve Onsen Lande alleen sal mogen drukken, doen drukken, uytgeeven en verkoopen, verbiedende daarom allen en een iegelyken het voorfz. Werk in tgeheel of ten deele te drukken, na te drukken, te doen na drukken, te verhandelen of te verkoopen of elders nagedrukt, binnen denzelven Onsen Landete brengen, op verbeurte van alle de nagedrukte, ingebragte, verhandelde, of verkogte Exemplaren, en een boete van drie duyzend Gulden dart en boven te verbeuten, te appliceeren een detde part voor den Officier, die de Calange doen sal, een detde part voor den Atmen der Plaate daar het Casus voorvallen sal, en het resteerende derde voor den Suppliant, en dit telkens too menigmial als dezelve zullen worden agrerhaald. Alles in dien verstaande, dat Wy den Sappliant met dezen Onseg Oktoye alleen willende gratificeeren, tot verhoeding van zyne Schade door het nadtukken van het voorse. Werk, daar door in geenigen deele verstaan den innehoude van dien te authotiseeren of te advoueeren, en veel min het zelve onder Onse daar in iets onbehoorlyks zoude influeeren, alle het zelve tot zynen laite fal gehouden wezen te verantwoorden, tot dien cynde wel exptesselyk begeerende, dat by aldien hy dezen Onten October voor het zelve Werk fai willen stellen, dart van geen grabtevieerde of gecontraheerde Mentie zil mogen miken, nemaat gehouden wezen het zelve Octoy in't geheel en sonder eenige Omissie daat voor te drukken, of te doen drukken, en dat hy gehouden sal zyn een Exemplaar van het voortz. Werk op groot Papier, gebonden en wel geconditioneent, te brengen in de Bibliotheech van Onie Universiteit te Leyden, binnen den tyd van fes Wecken, na dat hy Suppliant het zelve Werk fal hebben beginnen uit te geeven, op een boete van ses honderd Galden, na expiratie der vooriz, ses Wieken by den Suppliant te verouten, ten behoeve van de Nederduitse Atmen van de Plaats alwaar den Suppliant woond, en vooris op poene van met et daad verteeken te zyn van het effect van dezen Octoye, dat ook den Suppliant schoon by het ingaan van dit Octoy een Exemplaat gelevett hebbende aan de vooriz. Onse Bibliotheetq, by soo vette hy geduutende den tyd van dit Octoy het zelve Werk, soo als het Origineel daar van in Engeland gedrukt 15, zoude willen herdrakken met eenige Observatien, Noten, Vermeerderingen, Veranderingen, Correctien of anders hoe genaamd, of ook in een ander formaat, gehouden sal zyn, wederom een ander Exemplaar van het zelve Werk, geconditioneert als vooren te brengen in de voorfe. Bibliotheecq binnen dezelve tyd, en op de boete en pænaliteit als voorfe. En ten einde den Suppliant dezen Onlen Contente ende Octove moge genieten als naat behooren, lasten Wy allen en eenen iegelyken dien het. aangaan mag, dat fy den Suppliant van den inhoude van dezen doen, laten en gedoogen ruftelyk, vredelyk en volkomentlik genieten en gebruiken; cesseerende alle belet ter contratte. Gegeven in den Hage, onder Onten grooten Zegele nier aan doen hangen, op den negentienden January, in het Jaar Onfes Heeren en Zaligmakers Duizend seven houderd seven en veertig.

(was geteekend)

A. VAN DER DUYN.

Ter Ordonnantie van de Staaten,

(was geteekend)

WILLEM BUYS.

Aan den Suppliant syn nevens dit Octoy ter hand gesteld by Extract Authentica Haar Ed. Gr. Mog. Resolution van den-28 Juny 1715. en 30 April 1728, ten einde om sig daar na te reguleeren.

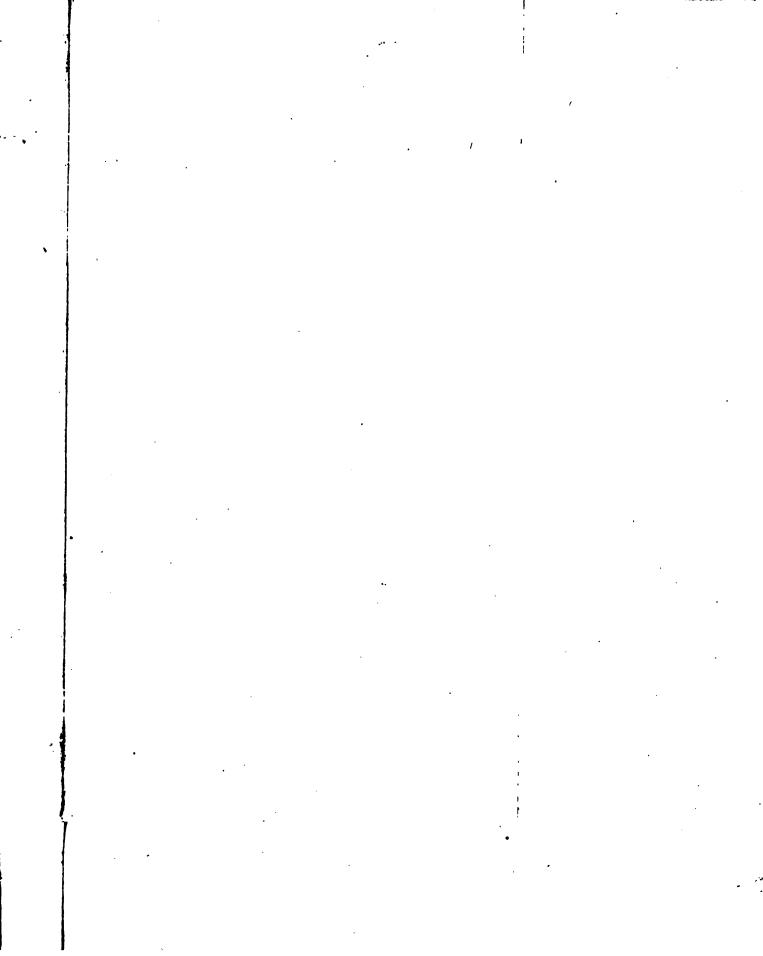

.. ! • ٠.. · ··· 



# HISTOIRE

RALE

## DES VOYAGES

**《经验本经验本经验本经验本经验本长链》本经验本经验本经验本经验**本经验本经验

PREMIÈRE PARTIE

## V O Y A G E S

AU SUDEST ET AUX INDES ORIENTALES DEPUIS LE COMMENCE-MENT DU XVe. SIÉCLE JUSQU'À L'E-TABLISSEMENT DES EUROPÉENS DANS CE PAYS-LA.

## LIVRE PREMIER.

PREMIERS VOYAGES DES PORTUGAIS AUX INDES ORIENTALES.

#### $oldsymbol{I}$ N $oldsymbol{T}$ R O D U C $oldsymbol{T}$ I O N.

E tous les événemens qui ont excité l'admiration du genre hu-immenses dont l'Europe s'est enrichie, les miracles de valeur & de pruden- niers Siécles.

I. Part.

ce, qui ont immortalisé les Chess d'une si belle entreprise, l'étendue de leurs Conquêtes & la grandeur de leurs Etablissemens, soit ensin la connoissance qu'ils acquirent d'un Monde inconnu jusqu'alors, & béaucoup plus grand que celui dont on croyoit connoître les bornes. Cette découverte su comme une nouvelle création. Un nouveau Ciel, une nouvelle Terre, parurent s'ouvrir aux yeux des hommes. Il sembla que la Nature accordoit des aîles aux habitans du Globe terrestre, pour voler d'une extrêmité du Monde à l'autre, & lier commerce avec toutes les créatures de leur espèce. Il est remarquable que dans le cours ordinaire des choses humaines, on voit souvent renaître les mêmes événemens: mais ceux dont j'écris l'Histoire furent aussi singuliers que merveilleux, & l'on n'en peut espérer de semblables, si l'on ne se flatte qu'il y ait encore des Mondes à trouver, & d'autres Indes à conquérir.

La principale Gloire en est dûe aux Portugais. C'est aux Portugais qu'il en faut accorder la principale gloire. Quoique les Espagnols ayent découvert l'Amérique avant que les Portugais eussent pénétré jusqu'aux Indes Orientales par le Cap de Bonne-Espérance, quoique la découverte de l'Amérique ait pris moins de tems que celle des Indes Orientales, & que les exploits de Colomb ayent eu cet avantage sur ceux de Gama, qu'ils surent achevés dès la première entreprise, sans avoir été précédés de la moindre connoissance du Monde où Colomb eut le bonheur de pénétrer; on doit confesser néanmoins que les Portugais surent les premiers qui tentèrent la Navigation de l'Ocean, & qui firent naître aux autres Nations de l'Ocean, aux qui firent naître aux autres Nations de

l'Europe le dessein de chercher un nouvel Hémisphère.

Négligence des autres Nations.

Les Espagnols (a) étoient si éloignés de former cette pensée, que non seulement ils ne commencèrent à s'en occuper que près de quarante ans après leurs voisins; mais que dans cet intervalle, ils considérèrent les entreprises des Portugais, comme autant d'avantures romanesques, & d'effets d'une imagination déréglée. Ils eurent longtems la même opinion de ceux qui leur proposoient d'en imiter l'éxemple, & qui avoient déja réussi dans quelque partie de l'éxécution. l'Expérience sut seule capable de les convaincre que les Portugais avoient raisonné juste, [& que les espérances de Co-Hi-

lomb n'étoient pas moins solides ].

En un mot, le récit de toutes ces découvertes forme une de plus curieuses parties de l'Histoire moderne, par la multitude & la grandeur des événemens. Et c'est par cette raison que dans tout ce qui regarde les premières expéditions, je ne craindrai pas de m'attacher trop soigneusement aux circonstances. Je sçais quelle est l'avidité d'un Lecteur pour le détail de ces grandes entreprises, & combien il trouve de plaisir à suivre pas-à-pas le Héros auquel il s'intéresse, pour observer par quels degrés il arrive au terme de ses travaux. D'ailleurs, comme l'arrivée des Européens apporta beaucoup de changement dans tous les lieux & parmi tous les Peuples dont ils firent la conquête, les impressions qui se firent de part & d'autre, & les effets qu'elles produisirent, sont un autre objet de curiosité, qui mérite la plus éxacte relation.

Etat du Por-

L'Année 93 de l'Hégire, & 711 de l'Ere Chrétienne, l'Espagne sut soûmise

ans, après ces premières découvertes; c'està-dire quarante ans plus tard que le Traducteur ne le prétend. R. d. E.

<sup>(</sup>a) Le Traducteur applique ici aux seuls Espagnols, ce que l'Auteur dit de toutes les Nations, dont aucune ne pensa à imiter l'éxemple des Portugais, que plus de quatre vingt

ces découver-

mife a Wallid ibn Abilolmeick, fixieme Calife Ommyade de Baydad, par Tarif & Musa, que le Comte Julien, Gouverneur de l'Andalousie, y avoit intro-Louits pour se venger [ de Roderic dernier Roi des Goths, qui avoit des-

honoré sa fille Cava. Les Arabes y formerent bien-tôt de petites Monarchies, dont les Rois vécurent en si mauvaise intelligence, que teurs divifions faciliterent, en 718, à Dom Pelayo, ou Pelage, Prince des Afturies, · le moyen de leur faire tête. Ses Successeurs continuerent heureusement la guerre pendant plus de trois cens ans; & dans le cours de l'année 1085,

Alfonse VI. Roi de Castille & de Leon, se rendit maître de Folede. Ce Monarque, pour reconnoître les services de Henri de Bourgogne (b) [nommé par quelques-uns Comte de Limbourg qui avoit conduit ses armes avec beaucoup de succès, lui sit épouser la Princesse Therese, sa fille aînée, en lui accordant pour Donaire le Pays de Portugal, avec tout ce qu'il pourroit prendre sur les Mores, c'est-à-dire, sur les anciens Habitans de la Mauritanie, qui avoient conquis depuis peu sur les Arabes la partie Occidentale de l'Afrique & de l'Espagne. Dom Alphonse, fils de Henri, érigea son Héritage en Monarchie, après avoir fait un grand carnage des Mores, & fut le premier Roi de Portugal. Ces redoutables Ennemis se virent encore plus mattraités sous le régne de Jean premier, qui acheva de les chasser entiérement. Il les poursuivit au-dela de la Mer en 1415, & se rendit maître de Ceuta. Ainfi l'Afrique devint le théatre de cette guerre, qui ne fut interrompue que par des entreprises beaucoup plus avantageuses au Portugal.

CETTE prise de Ceuta est rapportée par Wallingham, Auteur contemporain (c). Il raconte que le Roi de Portugal, " affilté des Allemans & sur " tout des Marchands Anglois, vainquit les Arabes, qu'il nomme les Aga-" riens, dans les Etats du Roi des Betinarins; (il veut dire des (d) Bani Ma-, rins;) qu'il en précipita un grand nombre aux Enfers; [c'est ainsi que " notre Auteur s'exprime, selon la charitable coutume de son Eglise; " qu'il prit leur Ville appellée Sunt, située sur le bord de la Mer, & d'une si grande étendue, qu'on lui donnoit, dit-il, vingt milles de tour. " Le Roi Jean avoit quelque droit a cette affiftance des (e) Anglois, parce qu'il avoit époufé la Princesse Philippa, fille de Jean de Gand Duc de Lancastre, & Reur du Roi Henri IV. Roi d'Angleterre. Ce fut le Prince Henri, troisième fils de Jean & de Philippa, qui forma le projet de la découverte d'un

nouveau Monde par la navigation.

CHA-

(b) l'Angleis dit de Loraine; mais, on convient à present assez généralement que ce Prince étoit le quatrieme fils de Henri de Bourgogne, fils ainé de Robert I. Duc de Bourcome, & petits-fils de Robert le Sage, Roi de France. Ainsi c'est avec raison que le Traducheur a fait ici ce changement. R. d. E.

HAM, à l'année £415.

(d) C'étoit une Tribu de Mores ou d'Afriqueins, par qui les Mobaduns ou Almebades, comme les Espagnols les nomment, furent chasses de leur Pays, en 1299, sous Jahab Abdallab.

(e) Long-tems auparavant sous le Régne de Henri II, les Anglois & quelques autres Pelerins du Nord, qui avoient entrepris une expedition à la Terre Sainte, étant partis de Dartmouth avec environ vingt fept Vaisseaux, toucherent au Port de Lisbonne, ou le Roi ceur a fait ici ce changement. R. d. E. de Poitugal les engages à le secourir contre (c) Voi. l'Hist. d'Anglet. par Walsing-Orles Mores [de Silves, en leur promettant pour recompense le pillage de cette Ville. Ils voulurent bien l'affilter, & aïant assiége Silvés, ils pénétrézent dans les Fauxbourg après trois jours de stège, & contraignirent le Prince Alkbad, à abandonner la Ville, ou il y avoit plus de 60,000, Mores, dont 47,000, furest tale.

### VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

### 國際本國際本國際本國際本國際本國際本語於本本:國際:本主國際本國際本國際本國際本國

#### CHAPITR I.

Voyages & Découvertes des Portugais au long des Côtes d'Afrique, jusqu'au Cap Verd, [tirés de Faria y Sousa, Jean de Barros, Anteine Galvam, & & d'autres Auteurs. \?

1415. Premiére tentative du Prince Henri, pour les découvertes.

**TENRI** [troisieme] Prince de Portugal (a) accompagna le Roi son**⊞** Pére au siège de Ceuta, en 1415. & dans l'age le plus tendre (b) il y fignala son courage & sa conduite. A son retour d'Afrique, il rapporta une si vive passion de découvrir de nouvelles Contrées par les Voyages de Mer, qu'il employa plus de quarante ans à cette entreprise. [Il fit pour cela de prodigieuses dépenses, soit en Vaisseaux, soit pour rassembler de toute part des Navigateurs expérimentés, & propres à faire des découvertes. (c) Son penchant naturel lui avoit fait cultiver la Géographie & les autres parties des Mathématiques. Il joignit à ces connoissances toutes les lumieres qu'il put tirer de ses informations, [en consultant les plus fameux Voyageurs de son tems. Il interrogea particuliérement les Mores de Fez & de Maroc sur tout ce qui concernoit les Arabes, qui bordoient les Deserts d'Afrique & de l'Assena; sur ceux qui possedoient le Royaume de Jaloss, assez voisin de la Guinée; & pour se livrer entiérement à ce soin, il choisit pour sa résidence la Ville de Tercenabal, au Royaume d'Algarve, située sur le Cap de Sagres, d'où la vûë de la Mer enstammoit continuellement ses desirs & ses espérances. Un jour au matin, après avoir passé la nuit. dans toutes ces réflexions, il donna brusquement ses ordres pour le départ de deux Vaisseaux, qui mirent effectivement à la voile avec plusieurs autres qui se trouverent prets à les suivre. Mais ils n'allerent pas plus loin que le Cap Bojador, soixante lieues au-delà du Cap Nam, ou Non, alors le terme de la Navigation Espagnole (d). Le nom de Bojador vient du mot Espagnol Bojar, qui signifie l'Ouest, parce que ce Cap s'avance en effet près de quarante lieues vers l'Occident. Il forme à sa pointe un Courant d'environ six lieues, qui s'ensle beaucoup en se brisant contre les sables. Ce spectacle effraya les Avanturiers. Ils ne firent pas réflexion qu'en prenant le large ils pouvoient doubler facilement la pointe du Cap, & ce premier obstacle leur fit abandonner leur Commission.

Découverte du Cap Bojador.

1418.

HENRI, qui comprit tout-d'un-coup la cause de leur erreur, renvoya, sur un petit Vaisseau, en 1418, Juan Gonzalez Zarco & Tristan Vaz Texeira, deux Gentilshommes de sa Maison, avec ordre de passer ce terrible Cap, & de re-

(a) [ Il étoit Grand-Maitre de l'Ordre de Christ, qui fut institué pour faire

la guerre aux Mores.] (b) l'Anglois dit qu'il n'avoit que 21 ans.

R. d. E. (c) L'Histoire fait sur-tout mention d'un Mathématicien nommé JAQUES, fort versé dans la Navigation, & dans l'art de faire des Instrumens & des Cartes de Mer, que ce Prince fit venir de l'isle Majorque, pour enscigner ces sciences dans une Académie qu'il fonda pour cet effet.

(d) Voi l'Asia de DE BARROS, Decada I. Liv. I. Chap. 2. FARTA Y SOUSA, A-

sia Portuguesa. Tom. I. Chap. 1.

connoître toutes les Terres, qui, suivant l'opinion des Sçavans & les informations des Arabes, devoient s'étendre jusqu'à l'Equateur. Avant qu'ils eussent pû gagner la Côte d'Afrique, ils essuyerent une si affreuse tempête, qu'ayant cru mille fois leur fépulture assurée dans les flots, ils regarderent comme une faveur du Ciel d'être jettés dans une petite Isle, à laquelle ils donrenerent le nom de Puerto-Santo, [parce qu'elle fut pour eux un Port de falut. (e) Les Habitans n'en étoient ni civilisés, ni tout-à-fait barbares; mais la terre y étoit très-fertile. Cette nouvelle causa tant de joye au Prince Santo. Henri, que donnant trois Vaisseaux bien équipés à ses deux Gentilshommes, ausquels il joignit Barthelemy Perestrello (f), il leur fit prendre de la semence de toutes fortes de grains & des bestiaux pour cultiver l'Isle de Puerto-Santo. Ils n'y porterent que deux lapins: mais ces animaux s'y multiplierent avec une si étrange fécondité, que dans l'espace de deux ans ils détruisirent tout ce qui avoit été semé ou planté, [quoiqu'on en eut tué plus de trois mille dans une Islotte qui tient à la grande Isle. ] Perestrello, qui avoit obtenu la proprieté de l'Îsle, & qui avoit entrepris de la peupler, se trouva for-

Écé d'y renoncer, [& de rétourner en Portugal.]

JUAN GONZALEZ & Tristan Vaz accepterent en 1419, la Commission d'un autre Voyage. Après quelques jours de navigation, ils découvrirent une espéce de nuée fort sombre, qui leur causa d'abord de l'étonnement; mais n'en ayant pas moins continué leur course, il trouverent une Isle couverte de toutes fortes d'arbres, à laquelle ils donnerent le nom de Madere, qui signifie bois en Espagnol. Cette Isle est un peu au Sud de Pucrto-Santo; & pour l'é-Madere. tendue, la douceur de l'air, & l'abondance des productions, c'est la plus considérable de la Mer Occidentale. Chacun des deux Chefs eut sa part d'une si belle découverte, qui leur sut confirmée par des Lettres Parentes du Prince, avec le titre de Capitaines. Tristan donna son nom à la pointe où il avoit pris terre, & Juan Gonzalez nomma sa portion Camera de Lobos, c'est-à-dire, Caverne de Loups, parce qu'il y trouva une cave, qu'il prit Lobos. pour la retraite de ces animaux. On y decouvrit aussi une Chapelle, avec un Tombeau élevé par le célébre Macham, (g) Anglois, qui, se sauvant d'Angleterre en Espagne, avec une femme qu'il almoit, avoit été jetté dans ce lieu par la tempête vers l'an 1344. L'Isle étant entiérement couverte de bois, Gonzalez & Vaz commencerent par y mettre le feu, pour la rendre capable de culture. La flamme s'y répandit avec tant de violence qu'elle s'y nourrit pendant sept ans entiers, en poussant une sumée épaisse, mêlée d'é-

1418.

De Porto

1419.

De l'Isle de

Camera de Avanture d'un Anglois.

(e) Voi. DE BARROS, FARIA Y SOUs A, aux endroits cités ci-dessus.

(f) De Barros ibid. Chap. 3. Faria y Šóusa ibid.

g) La Chapelle portoit le nom de Jesus. Le Port où Macham avoit débarqué porte encore celui de Machico. Sa Maitresse s'étant trouvée mal sur Mer, il sortit du Vaisseau avec elle & quelques-uns de ses Compagnons. Le reste de l'Equipage partit dans ces entrefaites, sans avoir pensé à les rapeller. La Dame en mourut de regret. Macham, qui en avoit été passionément amoureux, voulut l'enterrer. Il

batit, dans ce dessein, cette Chapelle ou cet Hermitage, & y éléva un tombeau, sur le quel il grava fon nom & celui de sa Maitresse, avec un narré de leur funeste arrivée dans cette Isle. Après avoir satisfait à ce devoir, il se fit une Barque d'un gros tronc d'arbre, dans la quelle il passa la Mer avec ses Compagnons, & aborda sans secours de voiles ni de rames, à la Côte d'Afrique. Les Mores regarderent cet événement comme un miracle, & présenterent Macham à leur Roi, qui l'envoia au Roi de Castille.

Etabliffement des Portugais à Madere.

On blame les entreprises de l'Infant.

I 4 3 2.
Gilianez
double le Cap
Bojador.

Célebre donation du Saint Siége en leur fayeur. tincelles, qui s'appercevoient de fort loin, comme les éruptions du Mont Etna; de sorte que le bois devint aussi rare à Madere qu'il y avoit été commun. Le Prince Henri y sit apporter de Sicile des cannes de sucre, qui réussirent merveilleusement. Dans un petit nombre d'années, la cinquième partie du revenu, que le Prince avoit réservée pour son Ordre Militaire, montoit à plus de 60,000 Arabes, dont chacune sait environ 500 livres de notre monnoye, (b) quoique dans sa circonférence l'espace cultivé n'eut guéres plus de neus milles. On bâtit bientôt des Eglises à Madere, & s'on y établit un Evêque. Le Roi Edouard, strère du Prince Henri, lui donna cette Isle, & revêtit l'Ordre Militaire de Christ de la Jurisdiction spirituelle.

Il y avoit déja douze ans que le Prince Henri n'épargnoit rien pour assurer la découverte de la Guinée. Celle de ces deux Isses [dont il n'étoitredevable qu'au hazard] avoit augmenté ses esperances. Cependant son entreprise ne plaisoit pas à tout le Monde, & bien des gens la combattoient par diverses objections. [Ils disoient par exemple: " que l'execution de ce dessein épuisoit l'Etat d'hommes & d'argent; que les Tempêtes, les Courans, &c., y mettoient des obstacles insurmontables; que le Pays dont il vouloit faire la découverte, ne renfermoit que de vastes Déserts, semblables à ceux de Lybie, & que quand même quelque Avanturier auroit le bonheur d'y aborder, il se verroit forcé de s'en retourner, sans pouvoir y pénétrer. Ils ajoutoient, que le Roi Jean son Pére, avoit invité les Etrangers, à venir s'établir en Portugal, bien loin de permettre à ses sujets de quiter un Royaume qui manquoit d'habitans; & enfin que cette partie du Monde, avoit été destinée par la Providence, à servir de retraite aux bêtes sauvages, comme l'on pouvoit s'en convaincre par ce qui venoit d'arriver dans l'Isle nouvellement découverte, d'ou l'on avoit été chassé par les Lapins ". Il faut avouer que le peu de fruit qu'on avoit recueilli jusqu'ators des Expeditions de ce Prince, rendoit ces objections affez plaufibles: Mais on commenca à lui rendre plus de justice,] lors que Gilianez qu'il fit partir en 1432 sur un petit batiment, pour aller à la découverte, eut le bonheur de doubler ce terrible Cap Bojador, qui avoit jusqu'alors arrêté les plus braves; & cette action fut mife par les Ecrivains de fon tems, au dessus des travaux d'Hercule.

CE fut environ dans le même tems, que le Prince Henri [au comble des fes vœux] obtint du Pape Martin V. (i) une donation perpétuelle à la Couronne de Portugal, de toutes les Terres que les Portugais pourroient découvrir depuis ce Cap jusqu'aux Indes Orientales inclusivement, avec une Indulgence pléniere pour l'ame de tous ceux qui périroient dans cette entreprise. Cette faveur sut consirmée par les Papes Eugene, Nicolas, [& Sixte,] Successeurs de Martin, à la priére du Roi Alphonse & du Prince Jean son sils, par le double motif d'arrêter les entreprises des autres Nations, & d'encourager les Sujets du Portugal.

(b) C'est-à-dire que, suivant cette Traduction, le revenu du Prince auroit été de trente millions de Livres: on comprend aisément que la chose n'étoit pas possible. L'Original Anglois dit-simplement que l'Arobe est de 25 Livres, ce qu'il entend du poids, au lieu que le Traducteur, a cru qu'il s'agissoit de livres Sterlings & il s'est donné la peine d'en faire la re-

duction en Monnoye de France. Au reste l'Arobe, est un poids qui varie suivant les lieux. La plus commune en Espagne & en Portugal est de 25 Livres. R. d. E.

(i) Cette Donation est mal placée par Purchas après l'an 1441, le Pape Martin V. étant mort en 1421.

GILIANEZ remit à la voile dans sa Barque en 1434, accompagné d'Alonzo Gonzalez Baldaya, qui montoit un Vaisseau plus considérable. Ils s'avancerent trente lienes au-dela du Cap, & s'étant hazardés à toucher le rivage, ils découvrirent un grand nombre d'hommes (k), & quantité de troupeaux. Mais, sans pousser plus loin leurs recherches, ils retournerent en Europe, paprès avoir donné à cette Côte le nom d'Angra dos Ruyvos, sou de Baye des Chévrettes, ] ce qui fut l'unique fruit de leur Voyage. L'année suivante sut plus heureuse. Ils allerent douze lieues plus loin, & deux hommes qu'ils débarquerent à cheval rapporterent le soir qu'ils avoient rencontré dix-neuf Sauvages armés de javelines, qui s'étoient mis en fuite en les appercevant. Les deux Pontugais en avoient blessé quelques-uns, & l'un d'eux revenoit Ablessé hi-même, [ce qui fut le prémier sang qu'on repandit dans ces Contrées à l'occasion de ces déconvertes.] Baldaya prit terre à cette nouvelle; mais il ne découvrit plus les Mores. Il trouva seulement dans une cave. qu'ils avoient habitées, plusieurs choses de peu de valeur, qui furent regardées de tous ses gens comme le présage d'un butin beaucoup plus riche. Ils avancerent encore l'espace de douze lieues, & s'étant arrêtés à l'embouchure d'une Riviere, ils y virent plus de cinq mille Loups marins, dont ils tuérent un grand nombre. Ils en apporterent les peaux, dont on faisoit alors beaucoup de cas parce qu'elles étoient fort rares. Sur la Côte, où ils firent quelques recherches, ils ne trouverent que des filets étendus pour sécher. Enfin toutes leurs provisions étant épuisées, ils furent obligés de retourner vers leur Prince (l).

Antoine Gonzalez futenvoyé au même lieu dans le cours de l'année 1440, pour y charger son Batiment de peaux de Loups marins. Un jour qu'il s'étoit avancé l'espace de huit lieues dans les terres, avec dix de ses gens, il découvrit un homme mud qui portoit deux dards à la main, & qui conduifoit un chameau. C'étoit un More que la crainte faisit & qui se laissa prendre sans résistance. En retournant à son Vaisseau, Gonzalez tomba dans un gros de quarante Mores qui prirent la fuite, & qui lui laisserent enlever une femme qu'ils avoient avec eux. Ces deux Prisonniers furent les premiers habitans de cette Côte, qui tomberent entre les mains des Portugais. Gonzalez trouva sur le rivage un autre Vaisseau de sa Nation, qui arrivoit sous le commandement de Nunno Tristan. Avec cette augmentation de forces, il regagna la terre, & dans l'obscurité de la nuit il rencontra d'autres Mores. Ses gens se trouverent si près de ces Barbares, qu'ils les faisirent entre leurs bras, fans les reconnoître autrement qu'à leur nudité, & par la différence du langage; ils en tuerent trois, ils en prirent dix, & retournerent à leurs Vaisseaux. Ce lieu reçut d'eux le nom de Puerto del Cavallero, ou Port du Chevalier, à l'honneur d'Antoine Gonzalez, à qui Nunno Tristan y confera cette dignité. Ils avoient à bord un Arabe qui entendoit la Langue des Mores. Ils le mirent à terre avec la femme dont ils s'étoient saisse, pour engager les habitans à racheter les Prisonniers. Le jour suivant il en parut sur le rivage environ cent cinquante, les uns montés sur des chameaux, les autres à cheval, qui presserent les Portugais de descendre; mais qui les voyant sourds à leurs in1434.

Angra dos Ruyvos.

1 4.3 5-

Premiers Portugais blessés.

Multitude de Loups marins.

1440.

Puerto del Cavallero.

(k) L'Anglois dit des Vestiges d'hommes.

(1) DE BARROS ibid. Chap. 5. FARIA
Y SOUSA ibid.

Capo Elan-

Rances, s'ensuirent en leur jettant une volée de pierres. Gonzalez retourna en Portugal avec quelques Esclaves. Mais Tristan [après avoir radoubé sont Vaisseau,] continua de s'avancer jusqu'au Cap Blanc, (Capo Blanco) & n'y ayant trouvé personne, quoiqu'il y découvrît des traces d'hommes, il remit à la voile aussi vers le Portugal.

1442.

Poudre d'or vûë pour la première fois par les Portugais.

> I 4 4 3. Rio del Oro.

Ifles d'Arguin.

Isic de las Carzas.

1444.

Ific de Nar.

En 1442, Antoine Gonzalez retourna sur la même Côte, accompagné du principal de ses Prisonniers, qui lui avoit promis pour sa rançon sept Esclaves de Guinée, mais qui oublia sa promesse aussi-tôt qu'il eut reçu la liberté. Cependant d'autres Mores se présenterent à l'arrivée de Gonzalez, & lui offrirent, pour la rançon de deux jeunes gens qu'il avoit pris l'année précedente, dix Négres (m) de divers Pays, avec une quantité considérable de poudre d'or. Ce fut la première fois que l'Afrique fit luire ce précieux métal aux yeux des Avanturiers Portugais, & cette raison leur fit donner à un ruisseau, qui coule environ six lieues dans les terres, le nom de Rio del Oro, ou Riviere d'or. Ils apporterent en Europe, avec ce précieux trésor, des peaux de Buffle (n), & quelques œufs d'Autruches. Tout le Monde y admira la couleur des Esclaves. L'or excita les desirs de l'avarice, & porta Nunno Tristan à recommencer le même voyage en 1443. Ayant pénétré plus loin, il découvrit l'Isse d'Adeget, qui est une de celles d'Arguim. Il vit vingt Almadies, ou Barques du Pays, qui passoient du Continent dans l'Isle, & qui étoient remplies chacune de quatre Mores, [assis de maniere qu'ils ramoient avec leurs jambes, Sept hommes, qu'il fit descendre dans sa Chaloupe, donnerent la chasse à cette multitude de Sauvages, dont ils firent quatorze Prisonniers, [les autres aiant gagné l'Isle.] Il s'avança vers une autre Isle, qu'il nomma de las Garzas, [ou l'Isle des Faucons] parce qu'il s'y trouvoit un grand nombre de ces oiseaux, & qu'il en prit plusieurs (a).

L'Ardeur pour les découvertes croissoit en Portugal, au retour de chaque Vaisseau, qui rapportoit quelque fruit de son voyage. On venoit admirer, de toutes les parties du Royaume, les moindres richesses que les Avanturiers avoient enlevées a l'Afrique. En 1444, Lancelot, de la Maison du Prince, Gilianez, qui avoit doublé le premier le Cap de Bojador, Etienne Alphonse, Rodrigue Alvarez, & Jean Diaz, ayant obtenu la permission du Prince à certaines conditions, sormérent une Compagnie, dans la Ville de Lagos, pour continuer les découvertes. Ils équiperent dix Caravelles, dont le commandement su consié à Lancelot. A leur arrivée dans l'Isle de las Garzas, Martin Vincent & Giles Vasquez, accompagnés chacun de huit (p) Soldats dans leurs Barques, s'approcherent de l'Isle de Nar, prirent d'assaut une Ville qu'ils trouverent sans désense, y tuérent beaucoup de monde, & ramenérent 155 Pri-

(m) On appelle ici Mores ou Maures, les Afriquains les plus civilifés; & Négres, ceux des Parties Méridionales, qui font tout à la fois plus noirs & plus barbares. La discussion seroit inutile sur un point de simple usage. R. d. T.

(n) Il y a dans l'Anglois a Svield of Buckskin & si l'on veut suivre de Barros Decad. I. Liv. I. Chap. 3. on expliquera ces mots par un bouclier de cuir crud d'Anta. La description de cet animal sauvage, se trouve dans Ray Synops. Me-

thod. Animal. Quadruped. pag. 126. Et, l'on remarque dans le Dictionaire de Travoux Edit. de Paris 1732. fous le mot Anta, que "les gens de, guerre font de la peau de cet Animal des espé, ces de casques, qui sont à l'épreuve des sié, ches & quelque sois même des coups de , seu. "R. d. E.

(0) DE BARROS ibid. Chap. 7. FARIA Y Sousa ibid.

H (p) Ang. quatorze R. d. E.

fonniers. Lancelot attaqua Tider & d'autres Isles, où il sit quarante Prisonniers. Le Prince Henri, à qui ces dépouilles de l'Afrique furent presentées,

récompensa généreusement les Chess de l'expédition (q).

Gonzalo de Cintra étant parti pour les Côtes d'Afrique en 1445, avec un seul Vaisseau, aborda aux Isles d'Arguim, & s'engagea pendant la nuit dans une petite Baye, pour gagner le rivage. Le reflux de la Mer l'ayant laissé à sec, il sut surpris le matin par les Mores (r), qui lui tuérent sept hommes. Ce fut le premier sang que ces entreprises coûterent au Portugal. Ce lieu prit du Capitaine le nom d'Angra de Gonzalo de Cintra, quatorze lieues audela de Rio del oro. Antoine Gonzales, Diego Alonzo & Gomez Perez, firent voile en 1446 pour la même Riviere, avec trois Caravelles, & l'ordre de traiter de paix, de commerce & de conversion, avec ces Barbares. Leurs propositions furent rejettées; mais ils ramenerent un des Naturels du Pays, qui consentit 13-volontairement à les suivre; [pour voir leur pays] & Jean Fernandez. fur la foi de cette espéce d'otage, demeura dans le Pays avec le même dessein. Nunno Tristan, dans un autre voyage, enleva vingt Esclaves d'un Village voissin. Denis Fernandez, passa l'embouchure de la Riviere de Sanaga, qui divise les Assenages du Pays de Jaloss, prit quatre Négres qui s'occupoient à la pêche, & pénétrant plus loin, il découvrit le fameux Cap Verd. Mais, sans s'y arrêter, il se hâta de porter cette nouvelle au Prince, du Cap Verd.

après avoir planté une Croix de bois sur le rivage (s).

Antoine Gonzales, Garcie Mendez & Jean Alonzo, quoique séparés dans leur course par une violente tempête, se rejoignirent en 1447, aux Isles d'Arguim. Ils fondirent ensemble sur un Village d'où ils enleverent vingt cinq Mores. C'étoit toujours le plus agile qui faifoit le plus grand nombre de Prisonniers en courant après ces fuyards. Lorenzo Diaz en prit sept, tandis que chacun des autres prit à peine le sien. Cette pointe sut nommée Cabo del Rescate, c'est-à-dire, Cap de rançon, parce qu'on y convint de celle de quelques Mores. La joie des Portugais fut extrême en y retrouvant Jean Fernandez, qu'on y avoit laissé dans le dernier voyage. Il étoit en bonne santé, quoiqu'il est contracté quelque chose de la grossiéreté des habitans. Il leur apprit tout ce qu'il avoit observé. Le Pays étoit si plat & si ouvert que les Naturels mêmes y perdoient souvent leur chemin, & n'avoient alors, comme sur Mer, d'autres guides que les Etoiles, les vents & les oiseaux. Ils menoient une vie fort misérable. Leur nourriture étoit une sorte de grain, que la terre produisoit fans culture, quelques herbes, des lézards, des fauterelles fechées au Soleil, dont l'ardeur est extrême dans une Région qui est sous le Tropique du Cancer. Ils buvoient le lait de toutes fortes d'animaux, parce que l'eau y est extrêmement rare; & par cette raison, lorsqu'ils alloient à la chasse, ils épargnoient les femelles. Ceux qui n'étoient pas éloignés de la Mer se nourris-soient quelquesois de leur pêche, & lorsque les Portugais leur présentoient du bled, ils le dévoroient sans préparation. Le terroir étoit stérile. C'étoit des sables continuels, qui produisoient à peine quelques palmiers, & quelques figuiers sauvages. Ils n'avoient pour maisons que des tentes. Leurs habits étoient

Me de Ti-

I 4 4 5.

Premiers Portugais qui y perdent la vie.

Angra de Cintra.

1446.

`Découverte

1447

Cabo del Rescate.

Alimens & qualité du

<sup>(4)</sup> Angl. Ce fut Lancelot seul qui les présenta & qui reçut là récompense. R. d. E.

<sup>(</sup>r) Angl. ils étoient au nombre de deux cens. R. d. E.

des peaux de bêtes. Les plus distingués portoient des Albaiks, qui sont une espéce de mauvais crespon, & les Chess d'autres étoffes un peu plus riches, mais dont la meilleure n'étoit pas bonne. Leur unique occupation étoit le soin de leur troupeaux; leur langage & leurs carasteres, les mêmes que sur les Côtes de Barbarie, avec aussi peu de différence qu'il y en a du Castillan au Gallicien. Ils n'avoient point de Roi, mais ils étoient divisés en Clans ou en Compagnies sous differens Chess. Les Portugais, en retournant vers leur Patrie, tuerent quelques Mores au Cap Blanc, & firent cinquante-cinq Prisonniers.

Diverses entreprises des Portugais.

Dinissanez d'Agram, Alvaro Gil, & Masoldo de Setubal, chacun avec sa Caravelle, aborderent dans l'Isle d'Arguim, où ils prirent sept Mores, qui les aiderent à faire quarante sept autres Prisonniers. Ils parcoururent ensuite la Côte du Continent pendant quatre-vingt lieues, & cette course ne leur produisit que cinquante Esclaves; mais ils perdirent dans l'Isle de las Garzas sept de leurs Portugais, qui furent tués par les Mores. Lancelot, qui avoit déia commandé une petite Flotte, partit de Lagos [pour Arguim] avec quatorze Vaisseaux & le titre d'Amiral. Alvaro & Denis Fernandez, Jean de Castille. & quantité d'autres faisant voile en même-tems à Madere avec treize Vaisseaux, il se trouverent ensemble au nombre de 27 Capitaines, dont neuf de la Flotte de Lagos se détacherent immédiatement pour gagner l'Isle d'Arguim, où Dinissanez étoit encore. Il leur persuada de ruiner cette Isle, pour venger la mort des sept Portugais qu'il y avoit perdus. Mais les Mores, informés du danger, prirent la fuite. Il n'en resta que douze, dont huit surent tués, & quatre pris, avec perte d'un seul Portugais. Alvaro de Freytaz revint en Europe avec ses trois Vaisseaux. Lancelot s'avança jusqu'à l'Isse de Tider, qui lui parut abandonnée: Mais lorsqu'il se disposoit à remettre à la voile, il découvrit plusieurs Mores, qui le railloient, par leurs grimaces, de n'avoir pû les trouver. Deux de ses gens, indignés de cette insulte, se jetterent dans l'eau avec leurs armes, & gagnerent la terre à la nage. Leurs Compagnons, voyant les Mores prêts à les recevoir, fauterent après eux pour les foutenir. L'action fut vive. Une partie des Mores fut tuée, & l'on en prit foixante. Suero da Costa quitta Lancelot avec trois Vaisseaux, pour retourner en Portugal. Il prit neuf Mores dans un Village du Cap Blanc, & parmi eux une femme qui le trompa fort adroitement. Elle lui promit une rançon fort considérable. Etant traitée plus humainement sur cette promesse, elle choisit un instant pour se jetter dans les slots, proche de l'Isse de Tider; & rien ne put l'empêcher de gagner le Cap à la nage. Lancelot, trouvant ses Compagnons disposés à le suivre, forma le dessein de s'avancer jusqu'aux Assenages & aux Côtes de la Guinée; mais, après quelques legeres entreprises, il prit le parti de gagner l'Isle de Palma. Il toucha dans sa course à Gomera, où deux Chefs des Mores, Piste & Brucho, qui avoient reçu quelques faveurs du Prince Henri, lui en marquerent vivement leur reconnoissance. Il leur découvrit fon dessein, & les ayant fait consentir à le suivre, ils aborderent ensemble à l'Isle de Palma. Soixante dix (t) Esclaves qu'ils y enleverent, avec une grosse femme qui passoit pour la Reine d'une partie de cette sse, furent l'unique fruit de ce voyage. On retourna à l'Isle de Gomera. Jean de Castille, peu

Isle, de la Palma, & de Gomera. content d'un petit avantage, enleva indignement de ce lieu plus de vingt Infulaires, qui lui avoient accordé leur amitié & prêté leur secours. Le Prince Henri répara cet outrage, en les renvoyant bien vêtus dans leur Me (v).

Gomera & Palma appartiennent aux Canarfes. Ces Ifles avoient été découvertes en 1305, pour Henri III. Roi d'Espagne; & vingt-deux ans après, en 1417, Jean de Betancour, Gentilhemme François, obtint de Jean II. Roi de Castille, la permission de les conquérir. Il subjugua celles de Lancerota, de Fuerteventara & de Ferro. Masiot de Betancour, son neveu, qu'il laissa pour Elles gouverner, se rendit maître de Gomera. [Mais l'oncle] ayant fait un échange de cette conquête avec le Prince Henri de Portugal, pour quelques Terres de l'Isle de Madere, vint fixer son séjour dans cette Isle. Comme celles de Canaries sont au nombre de douze, & qu'il en restoit huit à conquérir, c'est-à-dire la Grande Canarie, Palma, Graciosa, Insierno, Alogranca, Santa Clara, Roche & Lobos, le Prince envoya, dans le cours de l'année 1447 (x) fous la conduite de Dom Ferdinand de Castro une Flotte de 2500 hommes d'Infanterie & de 120 lances, qui se répandirent dans tous ces lieux, & con-Hevertirent, [fuivant le témoignage des Historiens Portugais,] un grand nombre d'Infidéles. Mais les prétentions de l'Espagne firent abandonner cette entreprise. Dans la suite Henri IV. Roi de Portugal (y), donna les Isles Canaries à Dom Martin de Atayde, Comte d'Antonguia. Enfin, par un Traité d'Alphonse de Portugal & de Ferdinand de Castille, elles sont demeurées à l'Espagne. Les habitans de ces Isles étoient gouvernés par un certain nom-Habitans. bre de Chefs. Leur Religion n'étoit point uniforme. Au lieu d'armes de fer, ils se servoient de bâtons & de pierres. La partie supérieure de leurs habits étoit de peau, & le bas de feuilles de palmier de différentes couleurs. Ils se rasoient la barbé avec des pierres tranchantes. Leurs Chefs avoient les prémices de toutes les Vierges qui se marioient. Se ils faisoient part de cette espece de bonne fortune, à ceux qui les venoient visiter \ Les ensans \. étoient allaités par des chévres. La nourriture commune des Insulaires étoit le froment, l'orge, le lait, différentes fortes d'herbes, de fouris, de lézards, & de ferpens (2).

Lancelot, dans son retour en Portugal, découvrit la Riviere d'Ordeck, à la quelle il donna le nom de Sanaga, ou de Senegal, de celui d'un More (a) qu'il avoit remis sur cette Côte. On prenoit alors cette Riviere pour une des branches du Nil, parce qu'on avoit été informé qu'elle venoit de fort loin du de la Riviere Hecôté de l'Est. Etienne Alonzo la remonta dans une Barque [l'espace de quelques milles, ] & se saisit de deux jeunes Négres, qui lui furent disputés, naga, ou Sevigoureusement par leurs Peres. Rodrigue Anez & Dinis Diaz, furent ici sé- negal. parés de la Flotte par une grande tempête, & retournerent heureusement en Portugal. Lancelot, tirant au Cap Verd, aborda dans une Isle où il ne trouva que des boucs & des chevres; mais il y découvrit ces trois mots François, gravés sur l'écorce d'un arbre, Talent de Bien Faire. C'étoit la devise du Prince Henri. Elle exprimoit ses grands desseins. Lancelot comprit à cette Prince Henri

Découverte & premier état des Mes

Mœurs des

1447.

Découverte

vilë de Portugal.

<sup>(</sup>v) FARIA Y SOUSA, ibid. (x) Antoine Galvam place cette Expédition

<sup>(</sup>y) Ce fut Henri IV. Roi de Castille, qui sit tôt d'Assenbaji, Tribus de Mores. cette donation. DE BARROS. L. I. C. g. R. d. E.

<sup>(2)</sup> FARIA Y SOUSA Stid. (a) Le nom n'est pas tiré de celui d'un Homme, mais de Sanaga ou Sanega, ou plu-

### 12 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

1447.

vue qu'il n'étoit pas le premier Portugais qui eut abordé dans ce lieu. Alvaro Fernandez y étoit venu de Madere. Tandis que Lancelot étoit à l'ancre. Gomez Perez se mit dans l'Esquif pour cottoyer l'Isle, & jetta vers quelques Mores qu'il apperçut, un petit miroir, avec une Image de papier qui représentoit un Crucifix. Ils mirent l'un & l'autre en pieces, & ne répondirent que par une volée de pierres. Les Portugais étoient résolus de venger cette insulte; mais un furieux orage, qui dispersa leurs Vaisseaux, suspendit les essets de leur ressentiment. Laurenzo Diaz arriva le premier en Portugal. Gomez Perez alla relâcher à l'embouchure de Rio del oro, où il prit un Esclave & quantité de loups marins. Les Naturels de cette Région lui parurent affez traitables. Alvaro Freytas, & Vincent Diaz prirent cinquante-neuf Esclaves dans l'Isle de Tider. Denis Fernandez & Palacano en prirent soixantehuit au Cap Saint-Anne [ qui furent enlevés par douze de leurs gens qui y étoient allés à la nage. ] Ces faccès étoient legers; mais ils en annonçoient de plus grands. D'ailleurs, ils avoient peu coûté jusqu'alors au Portugal, puisqu'on n'avoit perdu dans toutes ces expéditions que quinze ou vingt hommes. & un petit Vaisseau dont l'Equipage s'étoit sauvé. (b)

Pertes legeres payées par de legers succés.

(b) FARIA Y Sousa ibid.

# CHAPITRE II.

Continuation des découvertes depuis le Cap Verd jusqu'un Cap de Bonne-Espérance, [tirée des memes Auteurs].

Incertitude des Portugais. VEC quelque ardeur que les Portugais eussent poussé leurs entreprises, la crainte arrêtoit encore les plus braves. [Des Mers incommes, pe des Côtes désertes, ou des Habitans pauvres & farouches, qui n'offroient aucun butin plus précieux qu'eux-mêmes, & qu'il falloit combattre ou surprendre pour faire un petit nombre d'Esclaves, tel étoit encore l'objet des Avanturiers; & des avantages si médiocres laissoient trop de force aux grandes impressions du péril & de la crainte. ] Le projet de chercher un passage aux Indes par les Mers d'Afrique, n'auroit pas eu sans doute plus de succès [que celui d'en trouver un par les Mers du Nord], si le courage invincible & les judicieuses réslexions du Prince Henri n'eussent été capables de lui faire surmonter toutes sortes d'obstacles.

I 447. Rio Gunde.

Portugais maitraites par les Négres.

Nunno Tristan, pressé par les ordres de ce Prince, s'avança soixante lieues au-delà du Cap Verd. Il jetta l'ancre à l'embouchure d'une grande Riviere, qu'il nomma Rio Grande. Ayant entrepris de la remonter lui-même dans sa Chaloupe, il découvrit bien-tôt une multitude (a) de Négres dans treize Barques, qu'ils nomment Almadies. Il su environné de ces Barbarcs, qui lui lancerent une nuée de siéches empoisonnées. La plus grande partie de ses gens sut tuée avant qu'il pût regagner son Vaisseau [ & ceux qui se présenterent pour le secourir n'eurent pas un meilleur sort. ] Il avoit reçu lui-même une biessure mortelle, dont il expira le même jour. Quatre de ses Compagnons échap-

(a) Angl. quatre vingt. R. d. E.

Bravoure de Diego Gonzales.

1448.

Messa. Cap Gué.

Ballarte,
Danois, paffe
en Afrique avec les Portugais.
Il oft tue au
Cap Verd.

1448.

-770

Pertes legeres payées par de legers fuccés. ٤.

Incertitude des Portugais.

TO CO E HETTLE

1447. Rio Gran-de.

Portugais U maltraités par a les Négres. 7

chappés seuls de cette triste avanture, (b) ramenerent son Vaisseau est Portugal, après avoir erré longtems (c) fans connoître leur route. Alvaro Fernandez fit le même voyage. Il alla quarante lieues plus loin que Tristan, mais Appresque avec autant d'infortune. [ Ayant débarqué dans un lieu qu'il Ficroyoit desert, ] il fut attaqué par un grand nombre de Barbares, squi tuerent plusieurs de ses gens, ] & qu'il ne mit en suite qu'après avoir tué leur Chef. Il alla se présenter ensuite à la Riviere de Tabites, où, pour sur-croît de malheur, il tomba dans une autre Troupe de Négres, qui le blesse-Hrent lui-même [& qui le forcerent de quitter le rivage.] Gilianez par-tit dans le même-tems avec dix Caravelles, pour reconduire à Gomera les Prisonniers que Jean de Castille avoit enlevés injustement. S'il relacha au Cap-Verd, ce ne fut que pour y être battu par les Négres, & pour y perdre cinq hommes. Comme il avoit été plus heureux chez les Mores. il retourna dans l'Isle d'Arguim, où il enleva quarante-huit Esclaves. En repassant à Palma, il prit deux femmes; mais cet enlévement lui auroit coûté cher, si Die-Higo Gonzales ne l'ent fauvé [par des prodiges de valeur.] Il tua (d) seul sept de Diego Infulaires, & leur Chef, qui les conduisont avec une palme à la main, pour

marque de sa souveraineté. (e)

Gomez Perez, après avoir été trompé par quelques Mores de Rio del oro, qui lui avoient promis une grosse rançon, se vengea de leur persidie en saisant parmi eux quatre-vingt Esclaves. L'année suivante, qui étoit 1448, Diago Gil Homen partit chargé des ordres du Prince, pour établir quelque Commerce avec les Mores de Messa, douze lieues au dela du Cap Gus. Il s'y procura cinquante Esclaves Négres pour cinquante (f) Mores qu'il rendit voplontairement, [après quoi la tempête l'aïant obligé à s'en aller ] Jean Fernandez, qui étoit resté sans contrainte chez les Assenages, se vit forcé de demeurer malgré lui sur cette Côte. Homen rapporta de ce voyage un lyon, qui fit alors l'admiration de Lisbonne. Le bruit de tant d'Expéditions n'ayant pû manquer de se répandre dans tous les Etats de l'Europe, Danois, passe Ballarte, Gentilhomme Danois, d'un mérite extraordinaire & capable d'une en Afrique agrande entreprise, vint, avec la recommandation de son Roi, offrir ses services au Prince Henri de Portugal. Ferdinand Alonso partoit alors avec la qualité d'Ambassadeur vers le Roi du Cap verd. Le Prince voulut qu'il fût Cap Verd. accompagné de Bellarte. En prenant terre au Cap, ils trouvérent les Habitans du Pays armés pour s'opposer à leur descente. Mais les ayant fait assurer par deux Négres qu'ils venoient avec des intentions pacifiques, & que leur dessein n'étoit que de convertir & de civiliser leur Nation, ils furent reçus fort humainement. Le Farim, ou le Gouverneur, les prig d'attendre sur la Côte qu'il eût communiqué au Roi la nouvelle de leur arrivée; & dans l'intervalle, on commença paisiblement à commercer. Entre les richesses du Pays les Négres montrerent quelques dents d'éléphans, ce qui fit naître à Bellarte une vive curiosité de voir quelques-uns de ces animaux en vie. Un HNégre s'offrit à lui procurer cette satisfaction; mais [l'ayant mené à l'étart] il le tua perfidement, [avec quelques uns de la compagnie. ] Une

Bravoure. Gonzales.

1448.

Messa. Cap Gué.

vec les Portu-

1448.

<sup>(</sup>b) Anglois dit qu'ils étoient restés dans le Vaisseau. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Angl. deux mois. R. d. Ed.

<sup>(</sup>d) Angl. avec une Arbalete. R. d. E. (e). Voi. Faria y Sousa. ibid. (f) Angl. quatre vingt. R. d. E.

### 14 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

1448.

si lâche trahison força les Portugais de se retirer, sans attendre l'arrivée dù Roi.

Mort du Roy de Portugal. Son Fils hui fuccede,

1461.

Isles Azo-

res peuplées.

Le Portugal changea de Maître dans le cours de la même année. Edoüard étant mort après un régne fort court, Alphonse V. son fils, qui n'étoit âgé que de six ans, monta tranquillement sur le Trône. Pendant sa minorité, dont il ne sortit qu'à l'âge de dix-sept ans, l'Etat fut gouverné par le Prince Pedro, son oncle, & frere du Prince Henri. Les differens qui s'éleverent enfuite à la Cour [entre le Régent & fon Maitre] firent languir les découvertes, parce qu'elles commencerent à se faire au nom (g) du Roi. Cependant la premiere démarche du jeune Monarque fut d'accorder au Prince Henri des Lettres exclusives, qui portoient défense de passer le Cap Bojador sans la permission de ce Prince, & de lui donner le quint & le dixiéme de tous les biens qui venoient du même Pays. L'année d'après, il lui permit de peupler les Isles Azores, qui avoient été découvertes par Gonzalo Vello. On en compte huit: Saint-Michel, Sainte-Marie, Jesus, ou Tercere, Graciosa, Pico, Faial, Flores, & Cuervo qui est la plus éloignée du côté de l'Occident, comme Saint-Michel du côte de l'Orient. Leur latitude n'est pas fort différente, & c'est presque la même aussi, que celle de Lisbonne. Le nom d'Azores [qui signifie un Faucon] leur vient du grand nombre d'oiseaux de cette estpece qu'on y apperçut en les découvrant. On trouva dans l'Isle de Cuervo une Statue équestre, couverte d'un manteau, mais la tête nue, qui tenoit de la main gauche la bride du cheval (b), & qui montroit l'Occident de la main droite. Il y avoit sur le bas d'un Roc quelques lettres gravées, qui ne surent point entendues; mais il parut clairement que le signe de la main regar-

Fort élevé aux líles d'Arguim. doit l'Amérique.

1462.

Découverte des Isles du Cap Verd. Le Commerce d'or & de Négres qu'on avoit commencé si heureusement aux Isles d'Arguim, sit naître au nouveau Roi de Portugal la pensée de bâtir dans une de ces Isles un l'ort qui porta le nom d'Arguim. Suero Mendez, qui en obtint le Gouvernement, acheva cet ouvrage en 1461. Ce sut l'année suivante, qu'un Génois, nommé Antonio de Noli, qui avoit été envoyé au Roi Alphonse par la République, découvrit les Isles du Cap Verd. Il apperçut aussi l'Isle de Mayo, à laquelle il donna ce nom parce qu'il y étoit arrivé le premier jour de Mai. Le jour suivant il en vit deux autres, qu'il nomma Saint-Jucques & Saint-Philippe. Les autres Hes du Cap Verd se nomment Fuego, Brava, Bonavista, Sal, Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Antoine. Elles portent en géneral le nom de Cap Verd, parce qu'elles ne sont qu'à cent lieues de ce Cap, à l'Occident. Pedro de Cintra & Suero de Costa allerent cette année jusqu'à Sierra Liona:

1463.

Mort du Prince Henri de Portugal; fon caractere. L'année 1463, fut la derniere du Prince Henri, Auteur & Fondateur immortel de toutes les découvertes; mais particulièrement de celles du Sud & de l'Est.

[On nous a conservé jusqu'aux traits de sa figure & de son caractère.] Sa taille é-Hi toit bien prise, ses jambes grosses (i) & robustes, son teint fort blanc, ses cheveux rudes & épais; sa contenance terrible pour ceux qui n'étoient point accoutumés à

(g) Angl. pour le compte. R. d. E. (b) Angl. Ne parle pas de Bride, mais seulement des Crins. Il ne dit pas non plus au bas d'un Ros; mais du Ros, ce qui peut s'entendre du bloc dont la statue étoit faite.

(i) Angl. Ne parle que de ses Membres en general, fans pareicularifer les jambes. R. d. E.

le voir; car il étoit peu sujet à la colere, & dans ses plus grands emportemens il conservoit toujours de l'empire sur sa passion. Le sond de son humeur étoit une gayeté raisonnable. Personne n'étoit plus circonspect & plus réservé que lui dans ses discours. Simple dans ses habits, patient dans l'embarras des affaires, ferme & courageux dans le danger, versé dans les Sciences, & sans contredit le premier Mathématicien de son tems; extrêmement libéral, zelé pour la Religion, sans que parmi tant de vertus on lui ait reconnu particulièrement aucun vice. Il vêcut dans le célibat, & l'on n'a point appris qu'il se sut jamais lassé de la continence. Ensin l'opinion qu'on avoit de son mérite & de sa prudence lui sit conserver pendant toute sa vie beaucoup d'autorité. Ce court éloge étoit dû dans mon Ouvrage à la mémoire d'un si grand Prince. Ses découvertes s'étendirent depuis le Cap de Non jusqu'à Sierra Liona, c'est-à-dire, du vingt-neuvième degré de latitude du Nord au 8e degré. Il mourut au Cap de Sagres, dans sa soixante-septième année; & son tombeau se voit encore dans l'Eglise de Batalla, avec celui du Roi son pere.

On commençoit à fonder de si grandes espérances sur le Commerce de la Guinée, qu'en 1469, Fernand Gomez le prit à ferme du Roi, pour la somme de 500 ducats [ou environ deux cent trente huit livres Sterlings] pendant l'efpace de cinq ans; somme legere, quand on la compare au profit de ces der-Hniers tems, mais considérable pour ceux qui n'avoient encore recueilli de tant d'entreprises & d'expéditions que des fruits si médiocres. Fernand Gomez s'engageoit, par un article de ses conventions, à pousser ses découvertes cinq cens lieues plus loin. En 1471, le Commerce de l'oro de la Mina. ou de l'or de la mine, fut découvert au cinquieme degré de latitude, par Jean de Santeren, & par Pedro de Escalone. Ils allerent jusqu'au Cap de Sainte-Catherine, trente-sept lieues au-delà du Cap de Lope Gonzales, à deux degrés & demi de latitude méridionale. Cette decouverte merita a l'un le surnom de Mina & des Lettres de Noblesse. ] Fernando Po découvrit l'isse qu'il nomma Hermosa, ou la Belle; mais qui prit ensuite son propre nom. La derniere découverte, sous le régne d'Alphonse, sut celle du Cap Sainte-Catherine, qui prit ce nom du jour auquel il fut découvert. Il s'en étoit fait d'autres avant celle-ci, comme celle de la Côte d'où fut apporté la premiere cochenille, que les Italiens, connoissant micux sa valeur que son nom, appellerent d'abord Graine du Paradis. Ils la reçurent des Mores de cette partie de la Guinée, qui, traversant le pays de Mandinga & les deserts de la Lybie, la porterent au Port de Mundibarca, dans la Méditerranée. On avoit découvert aussi dans le même-tems les Mes de Saint-Thomas, Anno Bueno, & Principe, qui avoient été négligées, parce que le Roi étoit alors occupé d'une guerre en Mauritanie. Il paroît que ces nouvelles découvertes avoient fait alors bien peu d'impression, puisqu'en 1523, Garcie de Loaysa, Chevalier de Malte, étant arrivé aux Isles Moluques, avec une Flotte Espagnole, y trouva des Portugais, avant qu'on scût en Portugal qu'il y en eût dans ces lieux. Et le même Amiral s'étant avancé au second degré de latitude méridionale jusqu'à l'Isle de Saint-Mathieu, qu'il trouva déserte, y remarqua néanmoins plusieurs traces des Portugais; car, sans compter divers arbres fruitiers, & quelques troupeaux apprivoisés, il lut sur l'écorce d'un arbre, une Inscription

qui lui apprit que les Portugais avoient été dans cette Isle dix-sept ans (k) au-

1463.

Commerce de Guinée affermé.

Oro de laMi-

Cap Sainte Catherine.

Isle Hermosa.

Graine du Paradis, & son origine.

Isles Saint Thomas, Anno Bucno, & Principe.

Découvertes déja faites, mais ignorées. paravant. Ils y avoient joint la célébre Devide du Prince Henri, Talent pa BIEN FAIRE, suivant l'usage des Matelots de leur Nation, qui laissoient ce témoignage de leur arrivée dans tous les lieux où ils abordoient

moignage de leur arrivée dans tous les lieux où ils abordoient,

1481.

Fort báti à Mina.

Conférence des Portugais avec un Roy Négre.

JEAN II. fils d'Alphonse, & son Successeur, en 1481, observant que les richesses des Pays découverts apportoient une augmentation considérable à son revenu, & connoissant, par expérience, les profits de la Guinée, que son Pére lui avoit accordés pour l'entretien de sa Maison, fit élever un Fort dans cette partie de la Côte où s'exerçoit le commerce de l'or, qui se nommoit Mina. Il équipa, pour l'exécution de cette entreprise, douze Vaisseaux, qui furent chargés de tous les matériaux nécessaires, avec des provisions pour fix cens hommes, dont 500 étoient Soldats & le reste Ouvrièrs. Diego de Azambusa, qui eut le commandement de cette Flotte, entreprit à son arrivée de cimenter la paix qui avoit été conclue quelque tems auparavant avec les Habitans du Pays. Il communiqua d'abord ses intentions au Prince, qui se nommoit Karamansa ou Kasamansa. Ensuite, ayant débarqué sans opposition, il prit possession du lieu, & fit élever sur un arbre les armes du Portugal. Le Roi Négre se rendit sur la Côte, accompagné d'un grand nombre de ses Sujets, qui étoient nuds jusqu'à la ceinture, ayant le reste du corps couvert de feuilles de palmiers, & des peaux de singes qui leur pendoient au long des cuisses. Ils étoient tous armès, les uns de boucliers & de jayelots, les autres d'arcs & de fléches. Plusieurs avoient pour casques des peaux autour de la tête, ce qui rendoit leur figure ridicule plûtôt que terrible. Le Roi avoit les jambes & les bras couverts de plaques d'or. Il portoit une chaîne autour du cou, & de petites sonnettes attachées à sa barbe. Devant lui marchoit un grand nombre d'instrumens, plus bruyans qu'harmonieux, tels que des cloches, des trompettes de cornes, & d'autres puérilités inconnues aux Portugais. Il s'approcha pompeusement (1) du Chef des Européens. Sa contenance pafoifíoit compofée à la douceur & à la joie. Il lui prit la main, en figne de paix. Son premier Officier fit la même chose. Après les premieres cérémonies, Azambusa s'étendit sur les motifs de son voyage, en commencant par celui de la Religion (m). Il affura les Afriquains que le principal dessein de son Roi étoit de les instruire de la Foi Chrétienne; il en relevales avantages; & il finit par demander la permission de bâtir une Maison pour loger ses gens: Il entendoit un Fort, pour tenir les Barbares dans la soumission., Je ne prétens point, dit un Auteur Portugais (n), persuader au " monde que notre seul dessein fut de prêcher, pourvû qu'on se persuade que " le Commerce n'étoit pas non plus notre seul motif.

L'Ameral fut écouté avec beaucoup d'attention, & les offres de Religion furent acceptées; mais la proposition de bâtir un logement ou un Fort, sur rejettée sans exception. La grossiéreté des Négres n'empêche point qu'ils n'entendent leurs interêts. Azambusa redoubla ses instances. Ensin le Roi Négre donna son consentement & se retira. Aussi-tôt les Ouvriers Portugais se mirent à briser un roc pour commencer leur travail. Les Négres, qui faisoient de ce roc un des objets de leur culte, se crurent insultés, & chasserent les Ouvriers. Azambusa prit le parti le plus sage, qui étoit de les appaiser par

<sup>(1)</sup> Angl. le chef des Européens le reçut pompeusement. R. d. E.

<sup>(</sup>m) Angl. Couvrant l'Avarice Portugalle du Masque de la Religion. R. d. E. (n) Cet Auteur est Faria. R. d. E.

des présens de peu de valeur. Le Fort s'acheva. Il sut nommé Saint-Georger, à cause de la dévotion particulière que le Roi de Portugal avoit pour ce Saint. Dans peu d'années, s'étant sort accru, il obtint le titre & les privilèges d'une Ville. Azambusa s'y établit avec soixante hommes, & renvoya sa Flotte chargée d'or. Il demeura trois ans Gouverneur de cette Colonie, & remit son Office avec honneur; exemple, s'il faut s'en rapporter à l'Auteur Portugais, rare dans sa Nation, & dont Azambusa sut récompensé.

Quoique le Roi Jean fut plus déterminé que jamais à chercher une route par Mer pour le Commerce des Epiceries, il s'avisa de craindre que les autres Princes de l'Europe n'en voulussent partager quelque jour les avantages avec lui, sans avoir eu part à la dépense. Dans cette idée, il sit déclarer, en 1484, à toutes les Cours des Princes Chrétiens, que ceux qui lui fourniroient des hommes pour faire des conquêtes sur les Infidéles, recevroient un retour proportionné à leurs avances. Mais on regardoit encore son entreprise, sinon comme chimérique, du moins comme incertaine & sujette à mille dangers. Tout le monde fermant l'oreille à ses offres, il s'adressa au Pape pour faire confirmer la première donation du Saint-Siége; & non-seulement cette demande lui fut accordée, mais il obtint qu'aucun autre Prince n'auroit la liberté de faire des découvertes de l'Occident au Levant, & que tout ce qui seroit découvert par d'autres Nations que la sienne appartiendroit au Roi de Portugal (0). Il ne considèroit pas qu'on pouvoit faire des découvertes du Levant à l'Occident, comme de l'Occident à l'Orient, & qu'une donation dans ce sens pourroit nuire quelque jour à son domaine dans les Indes Orientales. En effet, l'on verra dans la suite de cette Histoire que ce fut le cas des Portugais.

DEPUIS la donation du Saint-Siége, le Roi de Portugal prit le titre de Seigneur de la Guinée. Jusqu'alors, l'usage avoit été de planter des Croix de bois dans les Pays nouvellement découverts; mais le Roi donna ordre qu'à l'avenir on portât de grosses pierres, sur lesquelles sussent écrits son nom, & celui du Capitaine, avec l'année de l'expédition. Diego Cam fut le premier qui exécuta ce nouveau Réglement. En 1484 il passa le Cap Sainte-Catherine, dernière découverte du Roi Alphonse; & s'étant avancé jusqu'à la Ri-Hi vière de Congo, que les Habitans nomment Zayre, [il ne fit pas difficulté de la remonter, & de pénétrer assez loin dans les terres. Les deux rives lui présentèrent quantité de Négres, mais qui ne furent point entendus par ceux de quelques autres Régions, qu'il avoit avec lui. Il comprit néanmoins, par leurs fignes, qu'ils avoient un Roi, dont la réfidence étoit fort éloignée. Il lui envoya des présens, & s'ennuyant enfin d'attendre trop long-tems le retour de ses Députés, il remit à la voile, avec quelques Négres qu'il emmena fans violence. Le Roi Jean fut si satisfait de les voir, que les ayant comblés He de caresses & de présens, il renvoya Cam avec eux [pour lier un commerrece durable avec leur Nation.] [& dont les principales Instructions concernoient la conversion de ces Infidèles. Cam les rendit à leur Prince. & reçut fidellement les Portugais qu'il avoit laissés derrière lui [comme ôtages.] H[Il fit des propositions qui furent écoutées; mais donnant au Roi de Congo quelque tems pour se déterminer,] il continua ses découvertes jusqu'au vingt-

I 4 8 1. Le Fort de Mina devient une Ville, nommée Saint-Georges.

I 484.
Précautions du Roy de Portugal à l'égard des autresCouronnes de l'Europe.

Il prend le Titre de Seigneur de Guinée.

Rivière de Congo.

<sup>(</sup>e) Voyez Thorne's Declar. of the Indies &c. ap. Hakluyt. Vol. I. p. 217. I. Part.

#### VOYAGES DES PORTUGAIS AUX 18

1484. Le Roy de Congo recoit le Christianisme dans ses Etets.

deuxième degré de latitude méridionale (p). A son retour, il trouva la Cour de Congo si bien disposée, qu'après lui avoir témoigné beaucoup d'affection pour les Portugais, & de penchant pour leur Religion, le Roi choisit sles 15 Enfans de quelques-uns de ses principaux Sujets qu'il le pria de mener.en Portugal, & de faire baptiser, pour les renvoyer à Congo avec des Ministres de l'Evangile. Ils reçurent le Baptême à Besa. Le Roi & la Reine servirent de Parains à leur Chef, qui se nommoit Zakuta, & lui donnèrent le nom de Dom Juan. Les autres reçurent la même faveur des principaux Seigneurs Portugais, dont ils prirent les noms & les surnoms.

Royaume de Benin.

Feinte conversion du Roy.

ENTRE le Fort Saint-Georges & Congo, se trouve le Royaume de Benin, [dans lequel on n'avoit point encore pénétré.] Le Roi de cette grande Région, H jaloux des avantages qu'il voyoit tirer à ses voisins du Commerce des Portugais, feignit de l'inclination pour le Christianisme, & demanda des Missionnaires pour l'instruire. On s'empressa de lui en accorder. Mais il parut bientôt que la Religion avoit eu moins de part à son zéle que l'avarice. On apprit qu'il achetoit des Esclaves Chrétiens; & les Portugais mêmes ne se firent pas un scrupule de lui en vendre, après les avoir fait baptiser [quoiqu'ils sussentes bien que leurs Nouveaux Maîtres les obligeroient de retourner à leur première Idolatrie. Ce fcandaleux commerce dura jusqu'au régne de Jean III, Prince religieux, qui le défendit sous de rigoureuses peines [malgré le pro-H sit qui lui en revenoit.], Le Ciel, dit un Historien Portugais, (q) qui récom-" pense la vertu au centuple, permit, pour s'acquitter envers ce Prince, ", qu'on découvrît une nouvelle mine d'or, au-dessous de celle de Saint-Georges. "

Ogane, Prince puissant, pris pour le Prête-Jean.

On apprit des Ambassadeurs du Roi de Benin, qui étoient venus demander des Missionnaires en Portugal, que 250 lieues au-delà de leur Pays, régnoit un Prince fort puissant, dont le nom étoit Ogane; si redouté par la grandeur de ses forces, que pour s'assurer du repos dans leurs Etats, les Rois de Benin recevoient de lui une forte d'investiture, qui consistoit (r) dans une longue Croix de cuivre , de la forme des Croix de S. Jean de Jérufalem , & travaillée fort curieusement. On envoyoit de Benin un Ambassadeur, avec de riches présens, pour solliciter ces marques de la Royauté; mais il ne voyoit jamais Ogane, qui ne parle que derrière un rideau, & qui découvre seulement un de ses pieds à la fin de l'Audience, pour marquer qu'il accorde ce qu'on lui demande. Les Portugais s'imaginèrent que ce puissant Monarque devoit être le Prête-Jean, parce que diverses Relations lui attribuoient la même puissance & les mêmes formalités.

148 b.

Los Vaque-

En 1486, ils équipèrent trois Vaisseaux, sous la conduite de Barthélemy Diaz, pour chercher les Etats du Prête-Jean. Diaz s'avança jusqu'au lieu qu'il Sierra Parda, nomma Sierra Parda, au 24c. degré de latitude méridionale, & cent vingt lieues au-delà de tout ce qui étoit découvert. [Il y planta une Croix, &] ensuite il s'approcha d'une [grande] Baye, à laquelle il donna le nom de Los Vaqueros, parce qu'il y découvrit un grand nombre de vaches. S'avançant encore, il relâcha dans une petite Isle, qu'il nomma Santa Cruz, ou El

> (p) Angl. jusqu'au tréziéme dégré de latitude Méridionale, où il planta une Croix, qu'il nomma saint Augustin, ensuite il poussa jusqu'au

vingt-deuxième où il en planta une autre R. d. E. (q) C'est de FARIA R. d. E.

(r) Angl. une Canne & une Croix, R. d. E.

pennol de la cruz, d'une Croix qu'il y éleva fur un Roc. Vingt-cinq lieues plus join, il trouva l'embouchure d'une Rivière qu'il appella Del Infante, su nom de celui de ses gens qui l'avoit vue le premier. Te fut le terme de sa Navigation. N'apprenant rien des Indes, & n'ayant trouvé pour habitans sur toutes ces Côtes, que des Peuples fort sauvages, il prit le parti de retourner; mais pour dédommagement d'un voyage si pénible, il découvrit à son retour le fameux Promontoire qui fait la pointe de l'Afrique au Sud-Ouest, & qu il nomma Cabo Tormentoso, Cap de la Tempête, parce qu'il y en avoit essuyé une fort violente. Le nom ne parut point d'un assez bon présage au Roi de Portugal, pour un lieu qui lui faisoit concevoir plus que jamais l'espérance de découvrir les Indes. Il le changea lui-même en celui de Cabo de Buena Esperenza, Cap de Bonne-Espérance. Diaz l'avoit passé de cent quarante lieues, 17 & pour marquer le terme de sa Navigation, il avoit planté une Croix en l'honneur de St. Philippe.] Des trois Vaisseaux, avec sesquels il étoit parti, il en avoit perdu un, qui rencontra les deux autres en retournant au long des Côtes. [De neuf hommes qui y étoient, quand ils se séparèrent,] il n'y en restoit que trois, tout le reste de l'Equipage ayant été tué par les Négres; & la joie de retrouver ses Compagnons en fit mourir un subitement. [Enfin ils arrivérent en Portugal. L'étendue des découvertes autour de l'Afrique étoit alors de 750 lieues.

I 4 8 6.
Isle de Santa
Cruz.
Rivière del
Intante

Découverte duCap deBonne Espérance.

### 

### C H A P I T R E III.

Les Portugais entreprennent de découvrir par terre les Indes Orientales. Circonftances de leurs premiers Etablissement dans les Royaumes de Mandinga, de Guinée & de Congo.

Religieux Franciscain nommé Antonio de Lisboa, pour chercher par terre une route aux Indes Orientales: mais n'ayant aucune connoissance de la Langue Arabe, ce Religieux étoit revenu avec le Compagnon de son voyage (a), sans avoir été plus loin que Jérusalem. La découverte du Cap de Bonne-Espérance sembla propre à faire renaître un projet si mal exécuté. Le Roi choisit deux hommes de sa Maison, Pedro de Covillam & Alonso de Payoa, dont il avoit mis l'habileté & le courage à l'épreuve dans d'autres occasions. Ils entendoient tous deux l'Arabe. Leur Commission étoit de découvrir les Etats de Prête-Jean, & le Pays d'où venoient les drogues & les épiceries qui avoient fait si long-tems le Commerce des Vénitiens. Ils devoient aussi s'informer si la Navigation étoit possible du Cap de Bonne-Esperance aux Indes Orientales; & prendre des Mémoires sur tout ce qui avoit quelque rapport à cette entreprise. On leur donna une Carte, tirée de la Mappemonde de Calsailla, Evêque de Vyseu, & sçavant Astronôme; avec cinq cens écus, & des Lettres de crédit pour de plus grosses sonnes, s'ils en avoient besoin dans

1487

Deux habiles Portugais chargés d'une Commission difficile 1487. Leur voyage.

dans les Pays étrangers. Ils partirent de Lisbonne au mois de Mai 1487. Leur route fut par Naples & par l'Isle de Rhodes, [qui appartenoit encoreaux Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem,] [dans l'Ordre desquels ils furent admis.] De-là s'étant rendus à Alexandrie, ils gagnerent le Caire, sous la qualité de Marchands. Une Caravane de Mores de Fez & de Tremisen les conduisit à Tor, sur la Mer rouge, au pied du Mont Sinaï, dans l'Arabie Pétrée, où ils furent informés du Commerce de Calecut. Ayant fait voile ensuite à Aden, hors du Golphe, ils se séparèrent, Covillam pour prendre le chemin de l'Inde, & Payva celui de l'Ethiopie & de l'Abissinie, après être convenus du Caire pour leur rendez-vous. D'Aden, Covillam se rendit à Cananor, dans un Vaisseau de cette Ville; ensuite à Goa. La Mer des Indes vit pour la première fois un Portugais. Il reprit sa route par Sofala, sur la Côte Orientale d'Afrique, pour y visiter les mines d'or. Ce sut-là qu'il acquit la connoissance de l'Isle de Saint-Laurent, que les Mores nommoient l'Isse de la Lune. De Sofala il revint à Aden. Enfin étant arrivé au Grand Caire, il y trouva des Lettres du Roi Jean, qui l'informoient de la mort de son Compagnon. Elles avoient été apportées par deux Juiss, Rabbi Abraham de Besa, & Joseph de Lamego; Covillam renvoya le dernier en Portugal pour informer le Roi du fuccès de son voyage, & se faisant accompagner de l'autre, il reprit la route de Tor, & de-là celle d'Aden. La fameuse Ville d'Ormuz, dont il entendit vanter le Commerce, lui parut propre à multiplier ses lumières. Il y fit voile. Il y employa quelque tems à ses Observations. Rabbi Abraham l'ayant quitté pour suivre les Caravannes d'Alep, il retourna par la Mer Rouge, d'où il se rendit enfin à la Cour de Prête-Jean, c'étoit le nom qu'on donnoit alors au Monarque (b) de l'Abyssinie. Il y fut retenu jusqu'en 1520, que Dom Rodrigue de Lima arriva dans cette Cour avec la qualité d'Ambassadeur. Mais pendant la détention de Covillam, le Roi des Abyssins fit partir pour l'Europe un Prêtre Ethiopien, nommé Luc-Marc, qui qui se rendit d'abord à Rome; & de Rome en Portugal. Les informations qu'il donna au Roi firent revivre toutes les espérances des Portugais. Il sut renvoyé en Afrique, avec des instructions pour l'établissement d'une correspondance entre les deux Cours (c).

Mort de l'un.

L'autre arrive à la Cour du Prête-Jean.

Arrivée du Prince de Jalofs à Lisbonne.

Sa converfion au Chrif-

tianisme.

AVANT que Luc eût quitté Lisbonne il y vit arriver Bemoi, Prince de Jalos, [que de puissans interêts y avoient conduit.] [son entrée & sa reception furent magnisques;] Biran son frère, qui régnoit dans le Pays de Jalos, l'avoit nommé son Successeur, par la seule opinion qu'il avoit de son mérite. Il avoit un autre frère nommé Sibeta, qui dans la jalousie de cette présérence tua Biran, & se faisit du Gouvernement. Bemoi sit quelque résistance, avec le secours de Gonzalo Coello, que le Roi Jean lui avoit envoyé dans l'espérance de le convertir à la Religion; mais les délais qu'il trouva le moyen d'apporter à sa conversion, le rendirent suspect, & Coello reçut ordre de l'abandonner. Cependant il justissa ses intentions, & les Portugais surent contens de ses excuses. La fortune ne l'ayant pas mieux traité, il perdit une bataille qui le sorça de se retirer en Portugal, pour y solliciter de nouveaux secours. On commença par l'instruire des principes du Christianis-

(b) Ce n'est point ici le lieu d'examiner les divers sentimens sur ce nom. R. d. T.

me (d) lui, & vingt-quatre de ses principaux Sujets qu'il avoit amenés à sa suite. Il sut baptisé. Le Roi Jean lui donna son nom; & pour armes, une Croix d'or, en champ d'azur avec le Cimier de Portugal. Il fit hommage au Roi, pour tous les États, qu'il devoit posséder. Toutes ces Cérémonies furent accompagnées des plus grandes marques de joie. Les Portugais firent éclater leur magnificence par des fêtes; & Bemoi, avec son Cortège, leur donna le spectacle de diverses courses à cheval & à pied, montant à cheval. & descendant avec une agilité surprenante, galopant debout sur la selle, & ramassant à terre un caillou dans la plus grande vivacité de la course. Enfin, lorsqu'il sut prêt de retourner dans ses Etats, le Roi lui fournit 20 Caravelles bien armées, pour aider à son rétablissement, & pour bâtir un Fort sur la Rivière de Sanaga.

LE Pays de Jalofs est situé entre deux fameuses Rivières, Rio Grande, & Sanaga ou le Senegal. Celle-ci prend différens noms dans les divers Pays qu'elle parcourt, & forme quantité d'Isles, dont la plûpart ne sont habitées que par des bêtes sauvages. Elle est navigable l'espace de 150 lieues, jusqu'à l'endroit où, tombant d'une chaîne de rochers perpendiculaires, elle forme dans sa chûte une arcade, sous laquelle on peut passer à sec. Cette Cascade cause un bruit terrible, mais produit un des plus beaux spectacles de la nature. Rio Grande, qui porte aussi le nom de Gambea, roule plus d'eau que le Sanaga, dans un cours d'environ 180 lieues. Il n'est pas navigable dans toute cette étendue; mais quoiqu'il reçoive plufieurs Rivières du Pays de Mandinga, il a moins d'impétuosité que le Sanaga. Ces deux Rivières ont une abondance surprenante de toutes fortes de poissons, sans parler des crocodiles, des chevaux marins, & des serpens aîlés. Leurs bords sont peuplés d'éléphans, de busses (e), de fangliers, & d'autres animaux aussi étonnans par leur grosseur que par leur nombre & par la variété de leur forme. Les eaux du Rio Grande & du Sanaga causent le vomissement, quand on les mêle ensemble, & n'ont aucun effet. prises séparément.

C'est dans cette partie de l'Afrique qu'est situé le grand Cap, auquel on a donné le nom de Cap-Verd, le même apparemment que Ptolomée nomme Asfinarium Promontorium, vers le 14e degré de latitude du Nord. Le Pays s'étend à l'Est environ 170 lieues. Il est fertile, & rempli d'habitans ou de Villes fort peuplées. Les Marchands du grand Caire, de Tunis, d'Oran, de Tremisen, de Fez, de Maroc, & des autres lieux, fréquentent beaucoup Tombuto ou Tombuktu, qui est comme le dépôt de l'or de Mandinga. Ce fut ce motif qui porta le Roi Jean à bâtir un Fort sur la Rivière du Sanaga. Les vingt Caravelles étoient commandées par Dom Pedro Vaz de Cunna. Elles abordèrent heureusement avec Bemoi, & l'on commença aussi-tôt à construire le Fort. Mais foit par la crainte de quelque trahifon, foit par celle d'être arrêté trop long-tems dans un Pays barbare, l'Amiral Portugais tua lâchement le malheureux Bemoi; dans la vûe, dit nettement l'Historien Portugais, qui n'épargne lache d'un Ajamais les coupables de sa Nation, de cacher par un crime si honteux une lâ-

Situation de Pays de Ja-

Rio Grande & Sanaga.

Cap-Verd.

Tombute.

Action fort miral Portu-

<sup>(</sup>e) Angl. Onces; ce sont des Animaux

<sup>(</sup>d) Angl. s'étant fait prosélyte, il fut d'a-bord batizé. R. d. E. fort doux, avec lesquels les Persans vont à la chasse des Gazelles. R. d. E.

Baptême de p'usieurs Seigneurs deCongo.

Le Roi se fait baptiser aussi avec son Fils ainé.

Il s'en repent & déshérite son fils.

Le Prince de Congo remonte sur le trône, & fait fleurir la Religion.

cheté encore plus (f) odieuse, celle d'être retourné en Europe sans avoir achevé son ouvrage. Ainsi, toutes ces préparations n'aboutirent à rien.

L'Ambassadeur du Roi de Congo, bien instruit des principes de la Religion. fut renvoyé dans son Pays en 1489 (g), avec trois Vaisseaux. [Le premier endroit où les Portugais débarquèrent fut Sono, d'où ils arrivèrent heureusement à Congo ]. Ils y furent reçus agréablement par un vieux Seigneur nommé Manisons, qui demanda le Baptême, & le reçut sous le nom de Marmel, Son Fils prit celui d'Antonio. Le Négres assistèrent, au nombre de 25000, à cette cérémonie; & le Roi même, qui étoit neveu de Manisons, loin de condamner sa conduite, augmenta considérablement son bien, & sit détruire les Images [profanes] dans toute l'étendue de son Empire. Ce Monarque faisoit H sa résidence à Ambasse Congo, Ville éloignée de la Mer d'environ cinquante lieues. Il y reçut Ruy de Sousa, Commandant des Portugais, assis dans un Fauteuil d'yvoire, sur un Trône sort orné. Il étoit nud de la ceinture en haut. le reste du corps enveloppé d'une piéce de damas bleu-céleste. Il portoit un bracelet de cuivre au bras gauche; & fur ses épaules pendoit une belle queuë de cheval, qui est chez ces Barbares la marque de la Royauté. Sa tête étoit couverte d'un bonnet en forme de mitre, compo'é d'un tissu de feuilles de palmiers, mais avec tant d'art qu'on l'auroit pris pour du velours [cizelé]. H Non-seulement il accorda la permission de bâtir une Eglise, mais embrassant lui-même le Christianisme avec une partie de ses Sujets, il reçut le Bapteme dans une Assemblée de plus de cent mille hommes, qui étoient attirés tout à la fois par la curiofité, & par les préparatifs d'une guerre contre quelque Etat voisin. Le Roi se sit nommer Jean, & la Reine Eléonore, à l'honneur du Roi & de la Reine de Portugal. Il marcha de la cérémonie du Baptême au combat, avec quatre-vingt mille hommes, & vainquit glorieusement ses Ennemis.

Le Prince son fils, qui étoit occupé à la guerre, sut baptisé à son retour, & prit le nom d'Alfonse. Mais Panso Aquitimo, second fils du Roi, ne voulut point changer de Religion; & le Roi même, offensé qu'on ne lui accordat qu'une femme, [renonça au Christianisme, &] résolut de laisser la 12-Couronne à ce fils, au préjudice de son aîné, qui demeura ferme dans sa conversion. Alfonse se trouvoit banni de la Cour à la mort de son Père; mais il y retourna austi-tôt, & fut reconnu pour son Successeur. Aquitimo eut recours à l'épée. Il fondit, avec des troupes nombreuses, sur son Frère, qui n'avoit autour de lui qu'un petit nombre (b) de Chrétiens, Négres & Portugais. Cependant l'Usurpateur sut battu & fait prisonnier. Alsonse, que sa Conversion n'avoit pas rendu plus humain, lui fit ôter la vie. Il n'eut pas de peine à rétablir la paix. Il détruisit toutes les Idoles de son Pays [pour faire place à d'au- 😭 tres]; il étendit son nouveau culte avec beaucoup de zéle; il envoya ses Fils, ses Petits-fils, & ses Neveux en Portugal, pour y faire leurs études. Deux de ces jeunes Princes furent élevés dans la suite à la dignité Episcopale, pour servir de soutien à la Religion dans leur Patrie. En mémoire de la défaite de fon Frère, & des autres circonstances que j'ai rapportées, le Roi prit

<sup>(</sup>f) Angl. Moins odieuse R. d. E. (g) Angl. 1490. R. d. E.

<sup>(</sup>b) l'Anglois en fixe le nombre à 37.



J. V. Schley sculp

· -. 

prit pour armes une Croix de gueules, fleurie d'argent, entre deux Croix

pattées, chargées des Armes de Portugal.

Au commencement de l'année 1493, on vit arriver dans la Rivière de Lifbonne, Christophe Colomb, qui revenoit des Indes Occidentales, où ses services avoient été employés par le Roi d'Espagne, ou plûtôt par la Reine. Il rapportoit quelques Habitans de ce nouveau Pays, de l'or, & d'autres richesses. Ce grand homme avoit offert, quelque-tems auparavant, ses lumières au Roi de Portugal, qui regrêtoit alors de ne les avoir point employées, & qui traita Colomb avec beaucoup de considération. Quelques-uns de ses Courtisans lui proposèrent de le faire tuer, autant pour le punir de quelques discours hardis qui lui étoient échappés, que pour dérober aux Espagnols le fruit de ses découvertes. Mais le Roi prit le parti de le congédier avec honneur. Cependant il lui resta beaucoup d'agitation sur tout ce qu'il avoit entendu des fuccès de Colomb, dans la crainte qu'ils ne regardassent les Pays où les Droits du Portugal s'étendoient par la donation du Saint-Siége, & que ses Sujets cherchoient depuis si long-tems. Cette inquiétude lui fit armer une Flotte, commandée par Dom François de Almeida, ensuite Viceroi des Indes, pour s'opposer aux progrès des Espagnols. Mais le Pape même sembla prendre parti contre lui, en accordant cette année, à la Couronne de Castille, une donation formelle de tout ce qu'elle pourroit découvrir aux Indes Occidentales. Les allarmes augmentant en Portugal, il y eut plusieurs Ambassades entre les deux Cours. On pesa long-tems les droits & les interêts. Enfin l'on s'accorda par un Traité, dont on lira les articles dans la seconde & la troisiéme Partie de cet Ouvrage.

Après la mort du Prince Bemoi, Souverain de Jalofs, les Portugais ne perdirent point l'espérance de pousser leurs avantages dans ce Pays, au long du Sanaga. Si ceux qu'on y avoit envoyés avec la dernière Flotte n'avoient point exécuté leur Commission, ils avoient découvert du moins de nouvelles Terres. & s'étoient concilié l'affection des Habitans. Le Commerce fut heureusement continué. & la correspondance entretenue entre la Cour de Portugal & tous ces Princes Afriquains. Pedro de Evora & Gonzale Anez furent envoyés à ceux de Tukurol & de Tombuto. Roderigo Rebelo, Pedro Reynel, Juan Colaco [& d'autres] porterent des présens aux Princes Mandimansa & Temala, Chefs des Foulis, Nation la plus belliqueuse de ces vastes Contrées. Le Roi Jean lia Commerce aussi avec le Prince des Moses, Peuple fameux dans ce siècle, & avec Mobammed Eba Mangzuzul (i), Petit-fils de Muza & Roi de Songo, Ville de Mandinga fort peuplée. Ce Roi More, après avoir pris des informations sur tout ce qui regardoit le Portugal, déclara que des 444 Monarques dont il étoit descendu, il n'en connoissoit que quatre qui eussent été plus puissans que celui de Portugal. C'étoit celui d'Al Yaman, ou de l'Arabie peureuse, celui de Bagdad, celui du Grand Caire, & celui de Tukerol.

Dans le même-tems, les Portugais travailloient à l'établissement d'un Comptoir dans la Ville de Whaden, 70 lieues à l'Est d'Arguim. Avec la vûë du Commerce de l'or, ils pensoient à s'ouvrir de ce côté-là, une route aux Etats du Prête-Jean, & toutes sortes de moyens surent employés pour le succès de cette

Christophe Colomb vient en Portugal.

On conseille au Roi de le faire tuer.

Jalousie entre les Espagnols & les Portugais.

Ils s'accordent par un Traité.

Commerce des Portugais fur la Rivière de Sanaga. Diverses Ambassades.

Jugement d'un Roy Négre fur celui de Portugal.

Comptoir de Whaden

### 24 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

Mort du Roi Jean, & fon éloge. entreprise. Mais la mort du Roi Jean les interrompit. Disons à la gloire immortelle de ce Prince, que non-seulement il fixa la souveraineté du Portugal dans la Guinée, Région féconde en or, en yvoire, & remplie d'autres richesses; mais qu'il ouvrit comme la porte aux actions les plus hérosques qui furent exécutées après lui: car c'est ici que les Portugais vont s'animer sérieusement à découvrir par Mer les Indes Orientales.

## 他以他对他对他对他对他的对他的对他对他的对他的对

### C H A P I T R E IV.

Premier Voyage des Portugais aux Indes Orientales, par les Mers d'Afrique, [sous les ordres de Vasco de Gama.]

S 1.

[Relation du Voyage de Vasco de Gama, jusqu'à son arrivée à Kale Kut.]

۲

Vasco de Gama.

1497.

Remarque fur la fidélité de cette Hiftoire.

Emmanuel successeur du Roi Jean, s'anime pour les découvertes.

Il méprise les objections vulgaires. L'erécit de cette fameuse Expédition se trouve dans un grand nombre d'Historiens, tels que Jean de Barros, Ramusio, Massée, Faria y Sousa &c. Mais il n'y en a point de plus exact que Hernan Lopez de Castanneda, qui nous a laissée en huit Tomes l'Histoire de la Découverte & de la Conquête des Indes Orientales par les Portugais. On peut lire dans la Préface de cet Ouvrage, & dans la mienne (a), les raisons qui doivent faire respecter la sidélité de Hernan Lopez: mais en commençant l'Histoire de tant d'événemens extraordinaires, il m'a paru important de réveiller par cet avis, la consiance & l'attention des Lecteurs.

Emmanuel, Roi de Portugal, en recevant la Couronne de Jean, son Prédécesseur, n'hérita pas moins du desir, ou plûtôt de la passion ardente de trouver par la Mer, une route plus courte & plus sûre aux Indes Occidentales, que celle qui étoit connuc depuis long-tems par la terre. Si cette entreprise ne passoit plus pour une chimère, elle ne laissoit pas d'être généralement condamnée. On renouvelloit toutes les objections qui s'étoient élevées à la découverte du Cap-Verd, & qui ayant été bien-tôt confondues avoient osé renaître après la découverte du Cap de Bonne-Espérance; comme si la tempête qui avoit alors ésrayé Diaz eût dû recommencer sans cesse, & ne jamais permettre de doubler ce Cap. On ne se rendoit pas même à l'expérience, qui avoit fait voir toutes ces difficultés vaincues. Chaque nouvel obstacle étoit regardé comme le plus insurmontable. Mais le Roi Emmanuel résolu de mépriser les raisonnemens vulgaires, aussi long-tems que les siens seroient approuvés de plusieurs personnes dont il connoissoit la pénétration & l'habileté, jugea seulement que le succès de ses desseins dépendoit du choix des Ministres.

(a) Le passage auquel le Traducteur renvoye, est un assez long paragraphe, qu'il a retranché de cet endroit, où l'Auteur Anglois l'avoit placé. Comme ce n'est autre chose qu'un détail qui convient à une Présace, nous

n'avons par cru qu'il fut nécessaire de le remettre ici, nous nous sommes contentés de l'enfermer où il est entre 2 crochets, pour le distinguer du reste de l'Avertissement. R. d. Ed. nistres qu'il alloit employer. Il se trouvoit dans la Ville d'Estremen. Ce sutlà qu'il nomma pour commander sa Flotte Vasco de Gama, Gentilhomme de sa Maison, natif du Port de Synis. Gama réinissoit toutes les qualités que sembloit demander une si grande entreprise; la prudence, la fermeté, le courage, avec une expérience déja signalée dans la Navigation. Le Roi joignit à son choix toutes les marques d'honneur qui pouvoient le relever. Il donna au nouvel Amiral le Pavillon qu'il devoit porter, sur lequel étoit la Croix de l'Ordre Militaire de Christ; & le Héros Portugais sit le serment de sidélité sur cette Croix.

L recut du Roi des Lettres pour divers Princes de l'Orient, tels que le Prête-Jean, & le Samorin, ou le Roi de Calecut. Enfin partant de Belem, il mit à la voile le 8 de Juillet 1497, avec trois Vaisseaux, & cent soixante hommes. Ces trois Bâtimens se nommoient, le Saint-Gabriel, le Saint-Raphael, & le Berrio. Le nom des Capitaines étoit Paul de Gama, Frère de Vasco, & Nicolas Nunnez. Ils étoient accompagnés d'une grande Barque, chargée de provisions, commandée par Gonzalo Nunnez, & d'une Caravelle qui alloit à Mina, fous le Commandement de Barthélemi Diaz. En arrivant à la vûe des Canaries, [vis-à-vis de Rio del Oro,] ils furent furpris, dans une nuit fort obfoure, par une violente tempête, qui sépara d'eux l'Amiral; mais il se rejoignirent huit jours après au Cap-Verd, [qui étoit le lieu de leur rendezvous. Le lendemain, ils arriverent ensemble à l'Isle de San-Jago, & jettant l'ancre à Sainte-Marie, ils prirent quelques jours pour radouber leurs Yaisseaux, [& pour faire de l'Eau.] Le 3 de Juillet, (b) Diaz reprit la route du Portugal, & la Flotte continua la sienne. Elle souffrit beaucoup du mauvais tems, jusqu'à perdre souvent toute espérance. Enfin, le 4 de Novembre, Gama découvrit une terre basse, qu'il cottoya pendant trois jours, & le sept du même mois il entra dans vne grande Baye, qu'il nomma Angra de Santa Elena, parce qu'on étoit au jour de cette Sainte.

Les Habitans de cette Baye étoient fort noirs, de petite taille, & de fort mauvaise mine. L'articulation de leurs paroles ressembloit à des soupirs. Ils étoient vêtus de peaux de bêtes, taillées comme les habits François. Leurs armes étoient des bâtons de chêne endurcis au seu, armés par la pointe, d'une corne de quelque animal. Ils vivoient de racines, de loups marins, de baleines, qui étoient en abondance sur leurs Côtes, [de moüettes] de corbeaux de mer, de gazeles, de pigeons, & d'autres sortes de bêtes ou d'oiseaux. Ils avoient des chiens semblables à ceux de Portugal. Gama sit chercher inutilement dans la Baye s'il y tomboit quelque Rivière. Cependant il trouva de l'eau fraîche à quatre lieues de-là, dans un endroit qu'il nomma

Le jour suivant, Gama prit terre avec ses Capitaines, pour observer mieux le caractère des Naturels, & sçavoir d'eux à quelle distance ils croyoient être du Cap de Bonne-Espérance. Son Pilote, Pedro de Alanquez, l'ignoroit luimême, quoiqu'il est fait cette route avec Diaz. Ils avoient passé d'abord sans s'être approchés du rivage. A leur retour ils étoient partis du Cap le matin; & le vent les ayant favorisés, ils l'avoient passé pendant la nuit suivante sans pouvoir le reconnoître. Gependant ils jugeoient par conjecture qu'ils

VASCO DE GAMA.

1497.

Vasco de Gama est choisi pour commander la Flotte Portugaise.

Elle part.

De quoi elle étoit composée.

Découvertes de Gama

Angra de Santa-Elena.

Ses Habitans.

San-Jago.

Doutes sur la distance du Cap de bonne-Espérance. VASCODE GAMA. 1497.

n'en pouvoient être éloignés que d'environ trente lieues. L'Amiral prit dans fa marche un Négre qui ramassoit du miel au pied d'un arbre, & le fit conduire à bord, où il se flattoit d'en tirer des éclaircissemens par ses Interpré-Mais [quoiqu'il eut des Mores & des Négres] dans son Equipage, il ne s'en trouva pas un qui pût entendre l'étrange langage de cette Côte. On remit le Prisonnier à terre, après l'avoir bien traité & vétu proprement; ce qui gagna tellement ses Compagnons, que le jour suivant il en vint dix-huit (c) à bord. L'Amiral se fiant à ces témoignages volontaires d'affection retourna au rivage, & fit porter avec lui des Epices, de l'Or, & des Perles, pour mettre les Sauvages à l'épreuve. Mais le peu de cas qu'ils firent de ces richesses marquant assez qu'ils n'en avoient aucune connoissance, il leur donna des fonnettes, des pendans-d'oreilles & des bagues d'étain, des jettons de cuivre & d'autres bagatelles qui leur plûrent merveilleusement [ & depuis lors : \*\* il alla chaque jour à terre ].

Craintes causées par les Négres.

FERNAND VELOSO, [Gentilhomme de la Flotte,] curieux de voir leurs. Villes & leurs usages, demanda la permission à Gama de pénétrer, avec quelques-uns d'entr'eux, dans les terres. Ils prirent en chemin un animal féroce (d), qu'ils rôtirent aux pied d'une Colline. Mais après leur festin, ils firent figne à Veloso de retourner vers sa Flotte; ce changement imprévû l'ayant allarmé, il se hâta d'autant plus de gagner le rivage qu'il se crut poursuivi (e). Au cri qu'il poussa pour appeller les Matelots, l'Amiral se désia du péril qui le menaçoit, & fit mettre en mer toutes les Chaloupes. Les Négres, qui s'en apperçurent, se cachèrent adroitement derrière quelques brossailles (f), & laissèrent aux Portugais le tems de s'avancer. Ensuite paroissant en grand nombre, avec leurs dards & d'autres armes, ils forcèrent Gama, qui étoit venu lui-même, & tous ses gens de regagner leur Bord. Quatre Portugais furent blessés, & l'Amiral reçut une légère contusion à la jambe. Les Barbares se dérobèrent aussi-tôt à la vûe de ceux dont ils craignoient la vengeance.

Gama double le Cap de bonne-Espérance.

La Flotte leva l'ancre, avec un vent Sud-Ouest, l'après midi (g) du 16 de Novembre ; & le dix-huit au foir elle découvrit le Cap de Bonne-Espérance. Le vent du Cap portant Sud-est, elle fut obligée de tenir la Mer, parce qu'il étoit absolument contraire; mais pendant la nuit elle l'eut assez favorable pour s'approcher du rivage, & continuant de faire voile jusqu'au vingt, elle doubla le Cap dans cet intervalle, sau bruit de la Trompette, & en donnant d'autres marques de la joie que leur causoit cette vûe. Les Portugais découvrirent au long de la Côte une grande abondance de toutes fortes de bestiaux. Ils appercurent dans les terres des Villes, & des Villages, dont les maisons leur parurent couvertes de paille; mais ils ne virent aucune habitation sur le rivage. [les Habitans sont bazanés, & ajustés de la même manière que ceux 14de Santa Elena: ils en ont aussi le langage, & se servent des mêmes armes. Le Pays se présente agréablement. Ils y virent quantité d'arbres, & plufieurs

Perspective du Pays.

(g) Angl. le matin. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Angl. 15. R. d. E. (d) Angl. Loup Marin. R. d. E. (e) Angl. Mais après leur festin Veloso ne se croyant pas en sureté parmi eux, reprit le chemin de la Flotte dont il n'étoit pas fort é-

loigné; & ayant remarqué, qu'ils le poursuivoient, il se hata de gagner le rivage. R. d. E. (f) l'Anglois ajoute qu'ils feignirent de prendre la fuite. R. d. E.

sieurs Rivières. Au Sud du Cap, ils observèrent une fort belle Baye, qui s'enfonce environ six lieues dans les terres, & qui n'a pas moins de six lieues

de largeur à son entrée.

Le 24 ils arrivèrent à Angra de San Blaz, qui est soixante lieues au-delà du Cap, & proche d'une Isle où l'on voit quantité d'oiseaux que les Portugais ont nommés Solitarios, de la forme des oyes, mais les aîles femblables à celles des chauve-fouris. Les habitans de San Blaz ne diffèrent point de ceux d'Angra (h) de Santa Elena. Ils ont des éléphans d'une taille prodigieuse, & des bœufs, dont la plûpart sont sans cornes. Les Négres s'en servent pour monture, [au moyen d'une selle de bois rembourée de paille de ris comme en Espagne, & en leur passant dans les narines un morceau de bois qui les rend dociles. Sur un Roc, qui n'est pas à plus d'un demi-mille du rivage, ses Portugais apperçurent tout à la fois trois mille Loups-marins, d'une grosseur surprenante (i), avec des dents fort longues. Ces animaux font si furieux qu'ils se défendent contre ceux qui les attaquent. Leur peau est à l'épreuve de la plus forte lance. Ils ont quelque ressemblance avec les lions, & leurs petits jettent le même cri que les lionceaux. [Dans le même endroit il y avoit un grand nombre d'Etourneaux, aussi grands que des Canards, & dont le cri avoit quelque rapport avec le braiement des Anes. Ils ne pouvoient pas voler parce qu'ils n'avoient point de plumes aux aîles. Gama fit décharger dans ce lieu toutes les provisions de la Barque, & la fit brûler, suivant l'ordre qu'il en avoit reçu du

Il arrive à Angra de Sanblaz. Ses Habitans & fes Animaux.

Vascode Gama.

1497.

Prodigieuse quantité de Loups-marins.

Art de Gama pour apprivoi: fer les Négres.

Quelques jours après fon arrivée, il vit paroître environ cent Négres, les uns fur les fables, d'autres fur les montagnes. Le fouvenir de ce qui venoit d'arriver à Sant-Elena, lui fit prendre le parti de débarquer tous ses gens, avec leurs armes. En approchant dans les Chaloupes, il fit jetter fur le rivage quantité de fonnettes, qui attirerent les Négres pour les prendre, & quelques-uns vinrent assez près pour en recevoir de sa propre main. Il en sut surpris, parce que Diaz l'avoit assuré qu'ils n'avoient pas voulu s'approcher de lui, lorsqu'il étoit venu sur cette Côte. Il ne balança point à descendre avec ses gens. Son premier Commerce, fut un échange de quelques bonnets rouges pour des bracelets d'yvoire. Peu de jours après, il vit arriver plus de deux cens Négres, qui lui amenoient douze bœufs & quatre moutons. Ces Barba res commencèrent à faire jouer quatre flutes, accompagnées de plusieurs voix, qui formoient une musique assez agréable. L'Amiral sit sonner en même-tems ses trompettes, & les Portugais se mirent à danser avec les Négres. Il en vint ensuite quantité, qui amenèrent leurs femmes & leurs enfans, 15-avec diverses sortes de bestiaux. Quelques Portugais [qui avoient acheté un bœuf, apperçurent derrière les brossailles, plusieurs jeunes Négres qui gardoient les armes de ceux qui s'étoient avancés. Gama, dans la crainte d'une trahison, sit retirer ses gens vers le lieu où il avoit laissé le gros de sa Troupe fous les armes (k). Alors, les Négres s'affemblèrent en corps, comme si leur intention eût été de combattre. Mais l'Amiral, qui ne pensoit

point

<sup>(</sup>b) Castanneda s'est trompé en prenant ce lieu pour l'Isle de Sainte Hélène, qui est beaucoup plus éloignée du Cap. R. d. T.

<sup>(</sup>i) Angl. gros comme des Ours. R. d. E.

<sup>(</sup>k) L'Original dit simplement qu'il les sit retirer dans un endroit plus sûr, où ils surent suivis par les Négres. R. d. E.

VASCODE GAMA.

1497.

Roc de la

Cruz.

point à leur nuire, fit rentrer tout son monde dans les Chaloupes, & se contenta de faire tirer deux piéces de canon pour les dissiper. Leur effroi sut si grand à ce bruit qu'ils prirent la fuite en abandonnant leurs armes. Gama sit élever sur le rivage une Colomne, qui portoit les Armes de Portugal, avec une Croix; mais en s'éloignant de la Côte, il la vit abbattre par les Négres.

IL partit le 8 de Décembre (1). Une affreuse tempête, qu'il essuya les jours suivans, ne l'empêcha pas d'arriver le 16 à la vûe d'une Côte revêtue de petits rochers, soixante lieues au-delà de San-Blaz. Le Pays lui parut fort agréable, & couvert de bestiaux. Plus il avançoit au long de cette Côte, plus il trouvoit les arbres grands & touffus; ce qu'il lui étoit aisé d'observer, tant il serroit le rivage. Le jour suivant il passa, [5 lieuës au delà,] le Roc de la 😂 Cruz, où Diaz avoit laissé la dernière marque de sa Navigation. La situation de ce Roc produit dans cet endroit des Courans fort impétueux; mais, avec le secours d'un grand vent, il les passa sans danger, comme Diaz avoit sait auparavant, ce qui lui inspira un nouveau courage. Le jour de Noël, il revint à la vse de la Terre, qu'il nomma, par cette raison, Tierra de Natal. Ensuite il arriva à l'embouchure d'une Rivière, qu'il nomma de los Reyes, parce qu'on étoit au jour de l'Epiphanie. Il mit à terre, dans ce lieu, deux de ses gens, pour s'informer du Pays. On lui avoit donné, à son départ de Lisbonne, plusieurs criminels, dont le supplice avoit été changé pour ces dangereuses expériences. Mais comme son espérance étoit de les reprendre à son retour, il fit quelque commerce sur la Côte, pour de l'yvoire & des provisions; & les Négres en furent si satisfaits, que leur Roi rendit visite à l'Amiral sur son bord.

I 498.
Tierra de Natal.
Rivière de los
Reyes.
Criminels employés aux découvertes périlleuses.

Négres d'un bon caractère.

Alonfo vifite hardiment leur Ville.

Terre du bon Peuple.

GAMA poulla fa Navigation, en tirant toujours vers les Côtes. L'onziéme de Janvier, il se mit dans sa Chaloupe pour les observer de plus près. Ayant découvert quantité de personnes de l'un & de l'autre sexe, [qui étoient tous de haute taille, &] qui lui parurent d'un naturel tranquille, il fit prendre terre à Martin Alonso, qui parloit plusieurs Langues des Négres. Alonso fut bien reçu par leur Chef, à qui l'Amiral l'avoit chargé d'offrir une robbe, une paire de bas rouges, un chapeau, & un bracelet de cuivre, qu'il accepta volontiers. Ce Prince lui promit en revanche toutes les productions de son Pays, & le pressa de le suivre dans sa Ville Capitale. Alonso consentit à ce Voyage, avec la permission de Gama. Tous les Négres, qui se rencontrèrent sur sa route, admirèrent son habillement, & témoignèrent leur admiration en battant des mains. Lorsqu'il fut arrivé à la Ville Capitale, le Roi en fit le tour avec lui, pour donner occasion aux habitans de considérer la parure de son Hôte. Ensuite le conduisant au logement qui lui étoit destiné, ils eurent à souper une poule & du millet bouilli. Alonso étoit accompagné d'un seul Portugais. Il se vit une Cour, composée d'une multitude de Négres, qui venoient avec empressement pour le voir. Le jour suivant, il fut congédié, avec des présens (m) pour l'Amiral, qui en fit de viss remercimens au Prince, & qui nomma ce Pays la Terre du bon Peuple. Alonso rapporta que toutes les Maisons de la Ville étoient [de bois &] de pail-

(1) l'Anglois dit qu'il partit le 8 Novembre, & qu'il arriva à la vûe de la Côte le 16 des poules. R. d. E. Décembre, R. d. E.

le, mais affez bien meublées; que le nombre des femmes l'emportoit du double sur celui des hommes; que les armes de la Nation étoient de longs arcs, avec des sléches & des dards garnis de ser; que tout le monde y portoit des bracelets de cuivre, & de petites piéces de cuivre entrelassées dans leur chevelure; qu'ils avoient des poignards, dont le sourreau étoit d'yvoire, & la poignée d'étain; ce qui faisoit connoître que le Pays produisoit de l'étain & du cuivre en abondance; qu'ils recueilloient du sel de l'eau de la Mer, & qu'ils le transportoient dans des sosses, qui leur servoient de réservoir; qu'ils aimoient le linge avec tant de passion, que pour une chemise ils donnoient une grande quantité de cuivre, & qu'ils étoient d'ailleurs du caractère le plus doux & le plus traitable. En effet, ils ne se firent pas presser, pour apporter jusqu'aux Chaloupes, de l'eau fraîche, d'une Rivière nommée Cobio, qui étoit éloignée d'un quart de mille, du lieu où les Portugais avoient jetté l'ancre.

GAMA remit à la voile le 13. (n) de Janvier. Il côtoya long-tems-une Terre basse, couverte d'arbres forts hauts & fort toussus, jusqu'au Cap des Courans, qui est plus connu sous le nom Portugais de Cabo de Corientes. Il passa ainsi cinquante lieues au-delà de Sofala, fans avoir apperçu cette Ville, & le 24 du même mois, il se trouva près d'une Rivière dont l'embouchure est fort large. La vûe d'un des plus beaux Pays du monde le fit descendre dans sa Chaloupe & remonter la Rivière avec Coëllo. La terre étoit basse, comme celle qu'il avoit observée de la Mer; arrosée de beaucoup d'eau, & chargée de grands arbres, qui paroissoient couverts de toutes sortes de fruits. Gama & Coëllo trouvèrent plus loin quantité de Barques, avec des voiles composées de feuilles de Palmier. Leur courage fut animé par ce spectacle. Ils furent charmés de trouver un Peuple qui entendoit quelque chose à la Navigation. Art ignoré dans l'espace immense qu'ils venoient de parcourir. Les Habitans du Pays s'approchèrent des Chaloupes Portugaises sans aucune marque de crainte, & traitèrent les Portugais aussi familièrement que s'ils les eussent déja connus. Ils étoient de fort belle taille, mais noirs & nuds, n'ayant que le devant du corps couvert d'une piéce d'étoffe (0). L'Amiral les regut avec beaucoup de caresses. Il leur offrit des sonnettes & d'autres présens, sans pouvoir se faire entendre autrement que par des signes, car il n'avoit personne à bord qui entendît leur langage. Ils ne le quittèrent que pour revenir bien-tôt, chargés de provisions. Les bords de la Rivière furent couverts en un moment de quantité de curieux, entre lesquels il se trouvoit plusieurs jolies femmes, vêtues comme les hommes. Elles avoient aux lévres trois trous, qui servoient à faire tenir trois petits morceaux d'étain, parure extrêmement à la mode dans tous ces Cantons. Quelques Portugais se laissèrent conduire dans une Ville voisine, où l'on n'épargna rien pour leur donner de l'amusement. Le troisième jour, deux Scigneurs du Pays firent une visite à l'Ami-

VASDODE GAMA.

Rivière Cobio:

Cap Corientes, ou des Courans.

Gama passers Sofala sans s'en apperce-voir.

Beau Pays

Peuples & Pays plus civilisés.

(n) Angl. le 15.

(o) De l'aria y Sousa, rapporte la chose un peu autrement. Il dit que les peuples qui habitent les bords de cette Rivière, n'étoient passi noirs que les autres, & qu'ils entendoient l'Arabe; que les Portugais les jugérent plus ci-

vilifés à cause de leurs habits, qui étoient faits de diverses sortes d'étoffes de cotton & de soie de différentes couleurs; & qu'ils apprirent d'eux que du Côté de l'Est, il y avoit un Peuple blanc, qui naviguoit dans des Vaisseaux semblables aux leurs.

VASCODE GAMA. 1498. ral dans leurs Barques. Ils n'étoient pas mieux vêtus que les autres, si l'on excepte leurs tabliers qui étoient plus amples. L'un portoit sur sa tête un mouchoir broché de foie, & l'autre un bonnet de fatin verd. Gama les recut avec politesse, leur fit accepter des rafraîchissemens, & leur offrit des habits avec d'autres présens. Mais ils ne parurent pas y attacher beaucoup de prix. L'Amiral crut entendre, aux fignes d'un jeune homme, qu'ils étoient d'un Pays éloigné, ou qu'y ayant été, ils y avoient vû des Vaisseaux aussi grands que ceux des Portugais. Lorsqu'ils furent rétournés sur la rive, ils envoyèrent quelques pièces d'étoffes à Gama, pour les lui vendre. De si heureuses apparences le comblèrent de joie. Il appella cette Rivière Rio de buenos Sinays, Rivière des bons Signes; & suivant son usage, il y éleva les Armes du Portugal. Il ne fit pas difficulté d'y faire entrer ses Vaisseaux, pour les radouber. Une partie de ses gens avoit le même besoin de se rétablir des pernicieux effets de l'air & des alimens de Mer. Ils avoient les pieds & les mains enflés. Leurs gencives l'étoient jusqu'à leur sortir de la bouche. Ils ne pouvoient plus supporter aucune nourriture; & ce mal, [qui étoit ap-H paremment le scorbut,] se tournant en pourriture, l'odeur qui exhaloit des plus infirmes devenoit insuportable. Il n'y eut point d'autre reméde que de couper les parties corrompues; & plusieurs en moururent.

Rio de Buenos Sinays, à présent Cuama.

La Flotte Portugaise est attaquée du scorbut.

Diverses Isles & leurs Habitans.

Leurs armes & leurs instrumens.

Situation de Mozambique. Ses Habitans ont l'usage de la Boussole & des Cartes.

LA Flotte Portugaise quitta Rio de buenos Sinays, le 24 de Février (p). & passa, le jour d'après, au long de trois Isles [dont deux étoient] couver-🔀 tes d'arbres. Le premier de Mars, elle en découvrit quatre autres, deux desquelles étoient assez proches de la Côte; & les Portugais virent partir de l'une sept ou huit Barques, qui se mirent à la suite des Vaisseaux, en faisant entendre par des cris, & paroître par des signes qu'elles desiroient d'être attendues. Gama fit jetter l'ancre, & les Barques arrivèrent. Ceux qui les montoient, parûrent aux yeux de l'Amiral, [des gens de fort bonne mine,] H un peu noirs, mais de belle taille, vétus de toile de coton, de différentes couleurs; quelques-uns la portant serrée jusqu'aux genoux, d'autres en forme de manteau qui leur flottoit sur les épaules. Ils avoient sur la tête des bonnets ou des turbans de toile de lin, brochée de soie & d'or. Leurs armes étoient des épées & des poignards, comme chez les Mores. Ils étoient accompagnés de leurs instrumens de musique, qu'ils appellent Sagbuts. Ils montèrent à bord, & ne marquerent pas plus de crainte que ceux de la Rivière de Buenos Sinays. Leur Langue étoit l'Arabe. Ils ne voulurent point qu'on les prît pour des Mores. Après qu'ils eurent bû & mangé de bon cœur, on leur demanda quel étoit le nom de leur Pays. Ils répondirent qu'ils étoient les Sujets d'un grand Roi; que leur Isle s'appelloit Muzambique, & qu'elle avoit une Ville remplie de Marchands, qui faisoient avec les Mores de l'Inde un commerce d'épices, de pierres précieuses, & d'autres richesses. Enfin ils offrirent à l'Amiral de conduire sa Flotte dans leur Port. Coëllo, qui commandoit le plus petit Vaisseau, eut ordre de sonder la Barre, qu'il passa, quoiqu'avec quelque danger; & sans autre précaution, il jetta l'ancre à un quart de mille de la Ville.

MOZAMBIQUE est située au 15e degré de latitude méridionale (q). Son Port est excellent, & l'on y trouve des provisions en abondance. Cette Vil-

(q) De Faria la place au 14. deg. 30. min.



. -

le est habitée par des Mores, qui commercent à Sofala, dans les Ports de la Mer Rouge & dans l'Inde, avec de grands Vaisseaux qui n'ont pas de ponts, & qui sont bâtis sans clous; le bois dont ils sont composés n'est lié qu'avec des Cayro, c'est-à-dire, avec des cordes faites d'écorce d'arbre (r), & leurs voiles font d'un tissu de feuilles de palmiers. Quelques-uns ont des Bouffoles de forme quarrée. Ils ont auffi des Cartes de Mer. [Le terroir autour de la ville est bas & mal-sain. Leurs maisons ne sont bâties que de planches (s), celle du (t) Schah & les Mosquées étant les seules dont les murs sont de pierre (u). La Ville n'a pour Habitans que des Etrangers & des Mahométans. Les naturels du Pays sont des Négres du Continent (x). Il y a peu de Ports que les Portugais estiment autant que celui de Mozambique, parce qu'il offre une retraite sure pour l'hyver. Sa position est entre Quiloa, au Nord, & la Mine de Sofala, au Sud.

Le Schah, & tous les Mores de Mozambique prenant les Portugais pour Les Portugais des Turcs, ou pour des Mores de quelque autre lieu d'Afrique, visitèrent auffi-tôt Coëllo sur son bord. Ils n'y demeurèrent pas long-tems, parce qu'il ne s'y trouvoit personne qui entendît leur langage. Mais le reste de la Flotte étant entré dans le Port, le Schah y envoya aussi des présens & des provisions, en faisant demander la permission de s'y rendre. Gama lui témoigna. aussi-tôt sa reconnoissance, par un présent de bonnets rouges, de robes courtes, de corail, de plusieurs bassins de cuivre, de sonnettes, & d'autres petites marchandises, que le Prince More parut mépriser. Il demanda dédaigneusement à quoi ces bagatelles pouvoient servir, & pourquoi on ne lui envoyoit point d'écarlate. Gama, pour se préparer à le recevoir, ordonna que tous les malades de sa Flotte fussent mis hors de vûe, & qu'on fît passer de tous les Vaisseaux dans le sien ceux qui joüissoient de la meilleure santé: Il les fit armer, dans la crainte que la visite des Mores ne le menaçât de quelque surprise. Enfin le Schah parut avec une suite nombreuse, vétu de Roysait à Gafoie, & précédé de plusieurs instrumens. Il étoit maigre, & d'une taille fort mais Son habillement. haute. Son habillement étoit une espéce de chemise, qui lui tomboit jusqu'aux: talons; & par-dessus, il avoit une robe de velours (y). Sa tête étoit couverte d'un bonnet de soie, de différentes couleurs, & broché d'or. Il portoit à sa ceinture une épée, avec un poignard. Ses sandales étoient de soie. Gama le reçut à l'entrée de fon Vaisseau, & faisant demeurer dans leurs Barques la plûpart des Mores de sa suite, il n'en introduisst qu'un petit nombre avec leur Prince dans la chambre de Poupe. Il fit des excuses au Schahde ne lui avoir point envoyé d'écarlate. Les Portugais n'en avoient point apporté fur leur Flotte. On servit des rafraschissemens au Prince qui but & mangea fort bien, avec tous ses Mores. Il demanda à l'Amiral s'il étoit Turc, lui & ses gens, à cause de leur blancheur. Gama lui répondit qu'ils n'étoient pas Turcs, mais qu'ils étoient d'un grand Royaume voisin de la Turquie. Il sou-

haita de voir les Livres de leur Loi, & leurs armes: on lui répondit que personne n'avoit ces Livres sur la Flotte; mais on lui montra quelques arquebuVASCODE GAMA. 1498.

Visite que le

Questions qu'il fait aux: Portugais.

<sup>(</sup>r) Angl. de brout de noix de Cocos.. R.

<sup>(</sup>s) Angl. de Clayes. R. d. E. t) Sha, ou Schab, ou Schack, suivant les différentes prononciations des Peuples de l'Eu-

rope, fignifie Prince ou Seigneur. R. du T.

(u) Angl. de bouë. R. d. E.

(x) Angl. Les Naturels du Continent sont.

Négres. R. d. E.

<sup>(</sup>y) Angl. de velours de la Mecque R. d. E.

WASCODE GAMA.

1498.

Mleur accorde des Pilotes. ses, qui furent déchargées devant lui, & d'autres armes qui lui causèrent beaucoup d'admiration. L'Amiral apprit, dans cette première entrevûe, que de Mozambique à Calecut, on comptoit neus cens lieues, & qu'il lui falloit prendre nécessairement un Pilote du Pays pour le conduire, s'il vouloit achever sa route sans danger (z). Il apprit aussi que le Prête-Jean (a) étoit fort éloigné dans les Terres. Ayant demandé deux Pilotes au Schah, de peur qu'il n'en mourût un pendant le voyage, il les obtint sans objections, & ce Prince les amena lui-même dans une autre visite. On convint de leur salaire, qui fut pour chacun, trente écus & un habit. L'un des deux devoit demeurer à bord, aussi long-tems que la Flotte seroit à l'ancre.

Projet qu'il forme pour leur ruine.

Malgré toutes ces apparences d'amitié, les Mores ayant découvert que Gama & ses gens étoient des Chrétiens, prirent la résolution de les détruire & de se saissir de leurs Vaisseaux. Ce complot sut découvert aux Portugais par un des Pilotes. Gama se crut obligé, pour sa suret, de se retirer près d'une Isle, à trois milles de Mozambique; mais se mettant lui-même dans sa Chaloupe, il retourna au Port de cette Ville, pour y demander son second Pilote. Plusieurs Barques, remplies de Mores armés, s'approchèrent de lui, & l'invitèrent à s'avancer. Le Pilote More; dont il s'étoit fait accompagner, lui donnoit le même conseil, en lui faisant appréhender qu'autrement le Schah ne resusat de lui envoyer l'autre Pilote. Mais Gama, supposant que par cet avis le More ne tendoit qu'à s'échapper, donna ordre qu'il sur gardé soigneusement, & sit tirer quelques piéces d'Artillerie. Sa Flotte, allarmée par le bruit, s'avança aussi-tôt au secours de son Général, & les Mores prirent la suite à cette vûe.

Danger auquel la Flotte Portugaife, est exposée.

Quelques jours après, un More Négre (b) vint à bord de l'Amiral, de la part du Roi de Mozambique, pour lui marquer le regret qu'il avoit de leur rupture, & le presser de renouveller l'alliance. Mais Gama refusa d'y consentir si on ne lui rendoit son Pilote. Le lendemain un autre More saccompagné de son fils, vint le prier de le recevoir à bord, & de le conduire à Mélinde, qui est sur la route de Calecut, pour se rendre de-là à la Mecque, d'où il étoit venu en qualité de Pilote. Il avertit Gama que c'étoit en vain qu'il se flattoit de renouer avec le Schah, parce que ce Prince n'étoit pas capable de se réconcilier sincèrement avec des Chrétiens. La Flotte manquoit d'eau: elle rentra dans le Port, où elle en prit par force, avec les Chaloupes, tandis que l'Artillerie tenoit les Mores dans le respect. Le 24 de Mars, un de ces Infidéles ayant infulté la Flotte du rivage, Gama fit avancer ses Chaloupes avec quelques piéces de canon, & non-seulement il maltraita beaucoup un gros d'Ennemis qui s'étoient assemblés pour s'opposer à fa descente; mais [il en prit quelques-uns, parmi lesquels il se trouva un Pilote. Ensuite continuant de tirer sur la Ville, il y causa tant de désordre que les habitans l'abandonnèrent pour se mettre à couvert.

IL partit le 27. La Flotte passa les deux petits Rocs de Saint-Georges, & moüilla, le 1 d'Avril, à certaines Isles voisines de la Côte, dont la première sut nommée Astado, parce que le Pilote More y sut puni du soüet, pour di-

ver-

<sup>(2)</sup> Angl. à cause de la quantité de bas-Fonds qu'il y avoit dans la route. R. d. E.

<sup>(</sup>a) Angl. les Etats du Prête-Jean. R. d. E.

<sup>(</sup>b) Angl. Un More blanc. Sur quoi il faut se souvenir que More est ici le nom du Pays & non de la couleur. R. d. E.

verses fautes. Il avoua même dans la suite, que son dessein avoit été de faire périr le Vaisseau.] On arriva le 4 à la vuë du Continent, & de deux Isles peu réloignées (& environnées de bas-fonds, 7 trois lieuës au-dessus de Quiloa. Gama fut fâché d'avoir passé cette Ville, parce que les Pilotes l'avoient assuré qu'il s'y trouvoit quantité de Chrétiens; mais il vérifia dans la suite qu'ils n'avoient pensé qu'à le faire périr, en le faisant aborder sans désiance dans un lieu fort dangereux (c). Le Ciel ne permit pas que tous leurs efforts, pour y retourner, pussent surmonter le vent & l'impétuosité des courans. On résolut de gagner l'Isle de Mombassa, à soixante-dix lieuës plus au Nord. Le Saint-Raphaël heurta contre un banc de fable, affez proche (d) de la Côte; mais il fut sauvé à force de soins, & l'on donna son nom au même lieu. Quelques Mores, venus du Continent, demandèrent le passage, & furent reçus à bord jusqu'à Mombassa, où toute la Flotte arriva heureusement le 7 d'Avril. Dès le moment de son arrivée, tous les malades commencèrent à se rétablir.

Mombassa est une Isle, qui n'est séparée du Continent, que par les bras d'une Rivière, qui se jette dans la Mer par deux embouchures. On y trouve en abon- Mombassa, & dance toutes fortes de provifions, comme du millet, du ris, de la volaille, ses propriétés. & des bestiaux extrèmement gras; fur-tout les moutons, qui n'y ont point de queuë. Le terroir est fort agréable. Il présente une infinité de Vergers, plantés de grenadiers, de figuiers des Indes, d'orangers des deux espéces, & de citroniers. L'eau y est excellente. La Ville, qui est gouvernée par un Roi, a beaucoup d'étenduë, quoique bâtie sur un roc dont la Mer vient batre le pied; ce qui la rend tranquille contre la crainte des mines. On a bâti à l'entrée du Port, un petit Fort presqu'à fleur d'eau. La plûpart des maisons sont de pierre, de la forme de celles d'Espagne, & les plat-sonds sont travaillés en compartimens de plâtre. Les ruës font fort belles. Il n'y a point d'autres habitans que des Mores, les uns blancs les autres bazanés. Ils excellent à monter à cheval. Leur parure est riche, sur-tout celle des femmes, qui ne portent que des habits de foie, enrichis d'or & de pierres précieuses. Le Commerce y est établi pour toutes sortes de marchandises: & le Port, qui passe pour bon, est continuellement rempli de Vaisseaux. Mombassa reçoit du Continent de l'yvoire, de la cire & du miel.

Comme la Flotte Portugaise avoit jetté l'ancre au-delà de la Barre, il y vint pendant la nuit une grande Barque, avec environ cent hommes, armés d'épées & de targettes (e), qui firent mine de vouloir tous monter à bord. visitent la Vil-Gama n'en reçut pas plus de quatre; il exigea même qu'ils fussent désarmés, le. en rejettant la nécessité de cette précaution sur sa qualité d'Etranger. Les ayant bien traités, il apprit d'eux que leur Roi sçavoit déja son arrivée, 🗴 qu'il l'enverroit visiter le lendemain. Ils lui promirent de charger ses Vaisseaux d'épices, & de lui faire voir des Chrétiens, dont ils l'assurèrent que le nombre étoit grand dans leur Isle. Quoique ce rapport s'accordât avec celui des Pilotes, & que Gama le crût fidelle, il n'en demeura pas moins sur ses gardes. Le jour suivant, il reçut les complimens du Roi, par quelques Dépu-

VASCODE Gama. 1498.

Elle part de Mozambique. Rocs Saint-Georges.

Isle Asotado.

Quiloa.

Mombassa.

Situation de

Les Portugais y font bien reçus\_&

<sup>(</sup>c) Angl. lieu où on l'auroit égorgé. R. d. E.

<sup>(</sup>d) Angl. A deux lieuës R. d. E. I. Part.

<sup>(</sup>e) Angl. De Boucliers. Targe Signifie bien un bouclier; mais Targette a une toute autre fignification. R. d. E.

Vascode Gama. 1498. tés, qui lui présentèrent des fruits, & qui lui répétèrent que l'Isle avoit quantité de Chrétiens, du nombre desquels ils se comptèrent eux-mêmes. Ils le pressèrent d'entrer dans le Port, en lui offrant la liberté de prendre tout ce qui seroit nécessaire à sa Flotte. Gama les crut sincères. Il les combla de caresses, & les renvoya vers leur Roi, avec des remercimens & des présens. Mais il les sit accompagner de quelques-uns de ses gens, pour observer la Ville & le caractère des Habitans. Le Roi, sans affecter beaucoup de pompe, traita bien ce petit nombre de Portugais. Il donna ordre à quelques Mores de leur montrer la Ville. Dans cette promenade, ils virent plusieurs Criminels chargés de chaînes, qui n'avoient que la Ville pour prison. On les conduisit chez deux Marchands de l'Inde, qui étoient Chrétiens. Ensin le Roi leur laissa la liberté de se retirer, avec des essais d'épices & de bled, après leur avoir recommandé de dire à leur Général qu'il pouvoit avoir à Mombassa de l'or, de l'argent, de l'ambre, & d'autres richesses, dans la quantité qu'il lui plairoit, & à moindre prix que dans aucun autre lieu.

Danger de la Flotte à Mombassa.

GAMA résolut d'accepter l'offre des épices, & d'en charger effectivement sa Flotte à son retour, s'il ne trouvoit pas le marché plus favorable à Calecut. Le lendemain, il alloit entrer dans le Port avec la marée, lorsque son Vaisfeau ayant heurté contre le fable, il prit le parti de moüiller l'ancre encore une fois. Les Mores qui étoient avec lui, ne comptant plus qu'il entrât ce jour-là dans le Port, se retirèrent dans leurs petites Barques. Au même instant. les deux Pilotes qui avoient accompagné les Portugais depuis Mozambique. fautèrent dans l'eau, & furent reçus par les Mores, fans que rien pût perfuader à ceux-ci de les rendre, ni aux Pilotes de revenir. Gama en conçut une juste défiance des intentions du Roi, qui avoit appris en effet les hostilités commises à Mozambique, & qui avoit formé le dessein d'en tirer vengeance. On mit à la torture deux Mores, qui étoient venus de cette Ville avec les Pilotes. Ils confesserent qu'ils avoient juré la ruine des Vaisseaux Portugais, & que les Pilotes ne s'étoient échappés que par la crainte d'avoir été découverts. Pendant la nuit suivante, les Sentinelles voyant remuer un cable, s'imaginèrent que la cause de ce mouvement venoit de quesque monstre marin (f), dont ces Mers font remplies; mais en l'obfervant de plus près, ils découvrirent plusieurs Mores, qui étoient à la nage autour du Vaisseau, & qui s'éforçoient de couper le cable (g), afin que le Vaisseau pût être poussé sur le rivage. On en découvrit aussi quelques-uns qui avoient eu la hardiesse de s'introduire dans un autre Bâtiment, & qui s'étoient cachés entre les agrets du grand mât, (b) d'où ils se précipitèrent dans l'eau, lorsqu'ils se crurent apperçus. Leurs Barques étoient à peu de distance, avec d'autres Mores prêts à le recevoir.

Elle part, & prend deux Sambuques. Elle arrive à Mélinde. Situation de cette Ville.

[C'rort assez pour faire connoître à Gama ce qu'il devoit attendre de cet-Hete perfide Nation.] Il mit à la voile le 13, & sept lieuës plus loin il rencontra deux Sambusques qu'il poursuivit. C'est une espèce de petites Pinnaces sort en usage dans ces Mers. Il en prit une, qui portoit dix-sept Mores, avec une assez grande quantité d'or & d'argent. Le même jour il arriva devant Mé-

<sup>(</sup>f) Angl. quelque Thon. R. d. E.
(g) Angl. avec leurs épées de bois. R.
(b) Angl. Les cordages du Mâta de Misaine. R. d. E.

linde, à 18 lieuës de Mombassa, & à trois degrés de latitude méridionale. Ce Port est ouvert comme un grand chemin; mais le rivage est désendu par une bordure de rochers qui sont battus par les slots, ce qui ne permet pas que les Vaisseaux en approchent. La Ville est située dans l'endroit le plus uni d'une Côte pierreuse; elle est environnée de Palmiers & d'une infinité d'arbres qui portent d'excellens fruits, entre lesquels l'orange excelle par la grosseur & le goût. Le millet, le ris, la volaille & les bestiaux y sont en abondance & à très-vil prix. Les Portugais admirèrent dans Mélinde la beauté des ruës, & la régularité des maisons, qui sont de pierre, à plusieurs étages, avec des F plate-formes & des terrasses au sommet. Les naturels du Pays sont strès ba-L's sanés, robustes, d'une taille bien proportionnée, [& ils ont les cheveux crépus. Mais la Ville est peuplée de Mores d'Arabie, qui y ont formé de riches Etablissemens (i). Ils se piquent de bonne grace & de politesse, surtout ceux qui sont au-dessus du peuple, & dont l'habillement, depuis la ceinture jusqu'en bas, est une étoffe de soie ou de coton. Les autres portent une forte de juppe fort courte, qui est de Calico (k). Leurs bonnets sont des espéces de turbans, brochés d'or & de foie. Ils ont des épées & des poignards. travaillés avec affez d'art & de goût. Ils font tous gauchers. Jamais on ne les voit fans leur arc & leurs fléches, parce que leur amusement ordinaire est de s'en fervir, & qu'ils excellent à tirer. Ils se vantent aussi d'être excellens Cavaliers, quoiqu'on dise en proverbe dans ces cantons: Cavaliers de Mombassa, & Femmes de Mélinde. En effet les femmes y sont très-belles, & vêtues fort richement, de la même forme que les hommes, avec un voile broché d'or pour toute différence. La plûpart des Marchands qui commercent à Mélinde sont de Cambaye ou de Guzarate. Ils apportent des épices, du cuivre, du vif-argent & du calico, qu'ils changent pour de l'or, de l'ambre, de l'yvoire, de la poix, & de la cire. Le Roi fait profession du Mahométisme, & sa Cour est plus brillante que celles où les Portugais avoient passé jusqu'alors.

GAMA ressentit une joie extrème de voir une Ville qui ressembloit à celles du Portugal. Il jetta l'ancre à la distance d'une lieuë; mais il y demeura quelque tems sans voir parostre personne. La crainte retenoit les habitans de Mélinde, parce qu'ils avoient appris des deux Pinnaces qu'il étoit Chrétien, & que les plus curieux se croyoient menacés de l'Esclavage. L'Amiral prit le parti de charger de ses ordres un des Mores qu'il avoit pris sur la Pinnace, & qui s'étoit engagé à lui procurer des Pilotes. Il le fit mettre seul sur un petit rocher [vis-à-vis de la Ville,] où il ne douta pas qu'on ne vînt le prendre dans quelque Barque. Cet artifice lui réüssit. Le More sur présenté au Roi, & lui expliqua les intentions de l'Amiral, qui étoient de faire un Traité d'alliance avec lui. Cette proposition sur si bien reçue, que le Monarque Afriquain envoya aussi-tôt à la Flotte, un présent de trois moutons, avec quantité d'oranges & de cannes de sucre. Les Portugais lui envoyèrent de leur côté, un chapeau tel qu'on les portoit alors en Europe, deux branches de co-

Vascode. Gama. 1498.

Adresse à tirer de l'arc. Beauté des femmes de Mélinde.

Gama fait alliance avec le Roi. Préfens mutuels.

(i) Angl. Les Etrangers qui y font établis, font des Mores d'Arabie. R. d. E.

moins pour exprimer toutes fortes de toiles Indiennes. Au reste ce sont les Anglois qui l'ont introduit; peut-être par corruption, pour Calecut. R. du Trad.

<sup>(</sup>k) Ce mot fignifie proprement les belles toiles du Levant, lorsqu'elles sont encore blanches & sans figures. On s'en sert aussi néan-

#### VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

**V**ASCODE Gama. 1498. Chrétiens

des Indes &

leur dévotion.

rail, trois bassins de cuivre, quelques sonnettes, & deux miroirs (1). Le jour suivant, Gama s'avança plus près de la Ville avec sa Flotte, & jetta l'ancre vers quatre Vaisseaux Chrétiens des Indes, qui se trouvoient dans le Port. Le Roi lui fit faire son compliment dans des termes fort civils, & lui fit annoncer sa visite pour le lendemain. Dans l'intervalle, les Chrétiens des Indes visitèrent la Flotte Portugaise avec la permission du Roi. Ils avoient la taille belle & le teint brun. Leurs habits étoient de longues robes de calico blanc. Ils avoient la barbe longue & épaisse; & leurs cheveux, qui avoient auffi toute leur longueur, étoient retroussés sous leurs turbans. Ils parloient un peu la Langue Arabe, qui étoit nécessaire pour leur commerce avec les Mores. Mais ils avertirent Gama de se tenir sur ses gardes, & de ne pas se fier trop à cette Nation. Les Portugais leur ayant présenté une Image de la Vierge & de quelques Apôtres, pour reconnoître s'ils étoient Chrétiens, ils fe mirent à genoux, & firent quelques prières (m). Dans la suite, ils continuèrent de venir tous les jours renouveller leurs dévotions aux mêmes Images, en laissant pour offrande, du poivre, & d'autres petits présens. Ils ne mangeoient point de bœuf, [par un reste, apparemment, de la superstition] qui est commune à tous les Indiens. Ils étoient venus de Cranganor; mais ils ne purent donner aucun éclaircillement sur Calecut.

Entrevue du Roi & de Gama.

L'APRÈS-MIDI du jour suivant, le Roi de Mélinde se rendit sur la Flotte dans une grande Barque. Il étoit vêtu d'une robe de damas cramoisi, doublée de fatin verd. Autour de la tête, il avoit une riche (n) écharpe, roulée fort proprement. Il étoit assis [sur un coussin de soie,] dans un beau fauteuil, [proprement travaillé] avec une autre chaise près de lui, sur laquelle étoit un bonnet de satin cramoisi. Un homme âgé, qui se tenoit debout à son côté, portoit dans ses mains une épée fort riche, dont le fourreau étoit d'argent. Vingt autres Mores, magnifiquement vêtus, composoient sa suite, avec quelques Musiciens qui joüoient de leurs Sagbuts, & de deux Flûtes d'yvoire d'une longueur furprenante (o). [Elles étoient très-bien faites, ayant un petit trou au milieu, par le moyen duquel on jouoit (p). Gama se mit dans sa Chaloupe pour aller au-devant du Roi, accompagné des douze principaux Officiers de sa Flotte. Après quantité de salutations, il passa dans la Barque Royale, sur l'invitation du Monarque, qui le traita comme un Prince. Il le confidera long-tems avec la plus curieuse attention. Il lui demanda le nom de son Pays, le nom de son Roi, & les motifs qui l'avoient amené dans ces Elle tourne Mers. L'Amiral l'ayant fatisfait sur toutes ces questions, il lui promit un Pilote pour le conduire à Calecut, & l'invita à venir prendre les plaisirs de son Palais. Gama s'en excusa honnêtement; mais il promit de descendre dans la Ville à son retour: & pour témoignage de sa bonne-foi, il fit présent au Monarque de tous les Mores (q), qu'il avoit pris depuis peu sur la Pinnace. Cette générosité toucha vivement le Roi de Mélinde (r), il prit plaisir à se pro-

à l'avantage des Portugais.

(1) Angl. deux écharpes. R. d. E.

(q) Angl. treize. R. d. E.

<sup>(</sup>m) Angl. & les adorèrent. R. d. E. (n) On conçoit que c'étoit une sorte de Tur-

ban. R. du Trad.

<sup>(0)</sup> Angl. de huit paumes de long. R. d. E.

<sup>(</sup>p) Cet instrument] ressembloit assez à nos flûtes Allemandes.

<sup>(</sup>r) Angl. Il déclara que ce présent lui faisoit plus de plaisir, que si l'Amiral lui avoit donné une Ville pareille à celle de Mélinde. R. d. E.

mener dans sa Barque entre les Vaisseaux de la Flotte, qu'il considéroit curieusement, & dont il admira beaucoup l'Artillerie. On en fit plusieurs décharges, qui rédoublèrent son étonnement. Il dit à Gama qu'il n'avoit jamais vû d'hornmes qui lui eussent tant plû que les Portugais, & qu'il auroit souhaité d'en avoir quelques-uns pour l'aider dans ses Guerres. A son départ, il lui en demanda deux pour l'accompagner jusqu'à son Palais; & son propre fils demeura sur la Flotte en ôtage, avec un Ecclésiastique que les Mores nomment Kasi. (s) Le lendemain, Gama & Coëllo se promenerent dans leurs Chaloupes au long du rivage, pour voir les escarmouches de la Cavalerie Moresque. La vuë du Palais donnant sur le Port, le Roi se fit transporter dans un fauteuil jusqu'à la chaloupe de l'Amiral, & lui tint encore des discours fort civils, en le pressant de descendre dans la Ville, parce que son Père, qui étoit boiteux, désiroit ardemment de le voir, & s'offrant à demeurer lui-même pour ôtage fur la Flotte avec tous ses enfans. Mais Gama, toûjours retenu par une juste défiance, allégua des ordres de son Roi qu'il n'osoit violer. Il se passa deux jours, pendant lesquels il ne vit paroître aucun More. Ce qui lui fit craindre que le Roi ne fut offensé de son resus. ] Ses soupçons augmenterent, fur-tout lorsqu'il ne vit point arriver le Pilote qu'on lui avoit promis. Mais, le 21 d'Avril, il lui vint un More du premier rang, pour le visiter de la part du Roi; & sur les plaintes qu'il fit de n'avoir pas vû de Pilote, il en recut un immédiatement, qui se nommoit Kanaka (t), & qui lui sit des excuses de son retardement. C'étoit un Gentil de Guzarate, si habile dans la Navigation, comme Faria l'observe, que les Portugais lui ayant montré un Astrolabe, il y fit peu d'attention, parce qu'il étoit accoutumé à des Instrumens plus considérables. En effet Gama trouva la Boussole, les Cartes & le Quartde-cercle en usage, parmi les Mores de cette Côte.

LE Roi de Mélinde ayant accordé à la Flotte Portugaise toutes sortes de provisions, elle remit à la voile, le Mardi 22 Avril, dans la résolution de s'éloigner des Côtes qu'elle s'étoit efforcée de suivre jusqu'alors, & de s'abandonner à la vaste étendue de l'Océan, sous la conduite d'un Pilote dont elle avoit reconnu l'habileté. Le 28, elle vit les Pôles du Nord & du Sud, aprègravoir été fort long-tems sans appercevoir celui du Nord. Le voyage fut si heureux que sans avoir essuyé la moindre de ces tempêtes, qui sont sr fréquentes sur ces Mers, elle traversa, dans l'espace de vingt-trois jours, ce grand Golfe d'environ sept-cens lieuës, qui sépare l'Afrique de la Péninsule de l'Inde. Enfin le vendredi dix-sept de Mai, les Portugais découvrirent la terre, de huit lieuës en mer. Le Pilote trouva dans cet endroit quatre-vingt (u) brasses d'eau. Ensuite, tirant un peu vers le Sud-Est, il reconnut le joursuivant, aux petites pluyes qui commencèrent à se faire sentir, qu'il approchoit de la Côte de l'Inde, où l'on étoit alors dans la faison de l'Hyver. Le Il arrive à Ca-20, il apperçut les hautes Montagnes qui font au-dessits de Calecut. Cette lecut. heureuse nouvelle répandit tant de joye dans la Flotte, que Gama donna une fête à tous ses gens. Le Pilote More, à qui l'on devoit un bonheur si longtems désiré, sut récompensé libéralement. Il conseilla de jetter l'ancre deux

Vascode. GAMA. 1498-Curiofité des Princes Mores pour les voir.

Habileté d'un Indien dans la Navi-

LaBouffole & les Cartes connues auxIndes Orientales.

Gama quitte Mélinde.

<sup>(</sup>s) Kádbi, ou Kazi, comme les Turcs & les Persans prononcent, est un juge parmi les Mahométans.

<sup>(</sup>t) De Faria l'appelle Melemo Kana. (u) Angl. quarante-cinq. R. d. E.

Vascode Gama. lieuës au-dessus de Calecut, dans une Rade ouverte, parce que cette Ville est sans Port & sans abri pour les Vaisseaux.

1498.

#### g. 11.

# Etat de l'Inde à l'arrivée de Gama. [Il aborde à Calecut.]

r)

Principales parties de l'Inde.

TN représentant l'arrivée de la Flotte Portugaise aux Indes Orientales, l'or-L' dre demande que je commence à les faire connoître par quelques Observations générales. Cette vaste Région se divise ordinairement en trois parties, l'Inde proprement dite ou l'Indostan; & les deux Péninsules au-deçà & au-delà du Gange (a). L'Inde proprement dite, est bornée à l'Ouest par le Fleuve Ind ou Indus, qui donne son nom à tout le Pays. Du côté de l'Est elle a pour bornes le Gange; au Nord, le Tibet, qui en est séparé par une vaste chaîne de Montagnes [que les Habitans appellent Imau, d'où Ptolomée a fait Imaus; ] & du côté du Midi, la Péninsule [interieure] & la Baye de Bengale. Les deux Péninfules de l'Inde font environnées de tous côtés par l'Océan, excepté vers le Nord, par lequel elles se joignent au Continent. Chacune de ces trois parties est d'une vaste étenduë, & contient plusieurs grands Royaumes. Elles font habitées par des Idolâtres & des Mahométans. Les Idolâtres sont les anciens Indiens, dont la Religion vient originairement du Tibet; mais quoiqu'elle soit au fond la même, il s'y trouve des différences, comme dans les mœurs & les usages. Les Mahométans tirent leur origine de l'Arabie, de la Perse, de la Turquie, & de la Tartarie, dont les Peuples ont étendu successivement leurs conquêtes & leurs établissemens dans l'Inde proprement dite, sur les Côtes des deux Péninsules, & dans quantité d'Iss de la Mer des Indes. Nos Voyageurs les comprennent, ou plûtôt les confondent, sous le nom général de Mores.

Religions qui y étoient établies.

Division par-

ticulière des

l'Inde.

Royaumes de

A l'arrivée des Portugais [à Calecut,] l'Inde propre, ou l'Indostan, étoit di-visé en plusieurs Royaumes, tels que ceux de Multan, de Debli ou Delli, (b) dont la Capitale avoit été nouvellement conquise par les [Chagatays ou] Mogols; ceux de Bengale, Orixa, Mando, Chitor, & Guzarate, appellé plus communément Cambay ou Camboya (c). La Péninsule citérieure du Gange étoit divisée en quatre grandes parties, Dékan, Canara, Malabar, & Narsinga ou Bisnagar, qui se trouvoient subdivisées en plusieurs Etats souverains. Les principaux Royaumes de la Péninsule ultérieure étoient Ava, Brama, Pergu Siam, Cambadia, Champa, Cachinchina, & Tonghina ou Tonkin.

gu, Siam, Cambadia, Champa, Cochinchina, & Tongking ou Tonkin.

On trouvera dans les Cartes de cet Ouvrage, les Villes & tous les autres lieux qui méritent quelque confidération sur les Côtes de l'Inde, comme sur celles [d'Afrique,] d'Arabie, de Perse, & sur toutes les routes où je dois re-H présenter nos Voyageurs. Cependant, comme les Côtes Occidentales de la Péninsule citérieure des Indes, ont été la principale scène des Portugais qui s'y sont

(a) l'Anglois ajoute, appellées autrement Profqu'Ille Citerieure, & Presqu'Isle Ultérieure des Indes. R. d. E.

(b) Angl. le plus confidérable de tous & qui avoit été nouvellement conquis. R. d. E.
(c) Ou Cambay & par les Naturels du Pays Kambaut.



|   | · |   |   |   |   |            |  |
|---|---|---|---|---|---|------------|--|
|   |   |   |   |   |   |            |  |
|   |   |   |   |   |   |            |  |
|   |   |   |   |   |   |            |  |
|   |   |   | · |   |   |            |  |
| , | · |   |   |   |   |            |  |
|   |   | • |   |   |   |            |  |
| • |   |   |   | · |   |            |  |
|   |   |   |   |   |   |            |  |
|   |   |   |   | • |   | , <b>F</b> |  |
|   |   |   |   |   | · |            |  |

font établis, & que dans la suite, cette Péninsule a souffert des changemens considérables (d), l'intérêt de la clarté, qui dépend toûjours de l'ordre, m'oblige ici de nommer les Villes de la Côte, dans la division que je viens de marquer, en prenant du Nord au Midi.

VASCODE GÁMA. 1498.

Sur la Côte de Dekan, depuis la Rivière Bate, qui tombe dans la Mer vers Bombaim, jusqu'à la Rivière Alliga, au Sud, c'est-à-dire, l'espace de 75 lieuës, étoient les Villes de Chaul, Bandor, Dabul, Debetele, Sintaphri, Koropatan, Banda, Chapora, & Goa.

Côte de De-

Sur la Côte de Canara, qui s'étend de la Rivière Alliga au Mont Delli, \*\*C'est-à-dire, l'espace d'environ 46 lieuës, on trouvoit les Villes [& les Ports] d'Onor, Batekala, Barselor, Baqualor, Mangalor, &c.

Côte de Ca-

Du Mont Delli jusqu'au Cap de Comorin, dans l'espace de 93 lieuës, qui comprennent la Côte de Malabar, on comptoit sept Royaumes, gouvernés par des Princes Bramines, ou Prêtres Idolâtres: 1. Cananor, dont les Côtes avoient vingt lieuës d'étenduë, & présentoient les Villes de Kota, Koulam, Nilichilam, Marabia, Bolapotam, Cananor, Capitale du Pays, Tremapatan, Cheba, Maim, & Purepatan. 2. Calecut, qui s'étendoit l'espace de 27 lieuës, avoit les Villes de Calecut sa Capitale, Koulete, Chale, Parangale, Tanor Capitale d'un Royaume sujet de Calecut, & Chama (e). 3. Le petit Royaume de Cranganor. 4. Cochin. 5. Porka. 6. Koulan. 7. Travankor, près du Cap de Comorin, & sujet du Royaume de Narsinga. Entre ces sept Etats, il n'y en avoit que trois qui méritassent proprement le nom de Royaume par leur indépendance; ceux de Cananor, de Calecut & de Koulan.

Côte du Ma-

Le Malabar étoit, il y a 600 ans, réuni sous un seul Prince, qui se nommoit Sarana Perimal. Ce fut sous son régne que les Mores de la Mecque, c'està-dire les Arabes, découvrirent les Indes Orientales, & qu'étant arrivés à Koulan, qui étoit alors le Siège Royal, Sarana Perimal prit tant de goût pour leur Religion, que non-seulement il embrassa le Mahométisme, mais qu'il résolut de faire le Pélerinage de la Mecque, pour achever ses jours dans cette Ville (f). Avant son départ il fit le partage de ses Etats entre sa Famille, ne se réservant que douze lieuës de Pays, proche de la Mer, dont il fit présent,

Premier établissement des Arabes dans les Indes. Sarana Perimal embrasse la Religion Mahométane.

(d) Angl. il ne sera pas inutile de nommer. R. d. E.

(e) Angl. Chatua. R. d. E.

(f) La Relation de Faria s'accorde assez avec celle-ci. Il dit feulement qu'après la Conversion de Perimal au Mahométisme, il permit aux Mores de bâtir Kalecut, & que, dans la distribution qu'il sit de ses Royaumes à ses Parens, il donna Koulan au plus considérable, qu'il appella Kobritim, ce qui signisse souverain Pontife, parce qu'il fit de cette Ville le Siège de la Religion des Bramines, qui fut en-fuite transporté à Kochin. Il donna à son Neveu, qu'il nomma Zamorin, c'est-à-dire Empereur, Kalecut & tous ses Domaines. Dans un autre endroit nôtre Auteur assure que ce Voyage de Perimal à la Mecque est une fiction des Mores & qu'aimant les Chrétiens de St. Thomas, il se retira à Meliapor. Voy. Asia Port. vol. I. p. 100. Mais ne seroit-ce point-là une

invention des Prêtres Portugais pour enlever un Prosélyte aux Mahométans? Cela est fort vrai-semblable; car il dit qu'on apprend d'une autre relation [Portugaise sans doute] que Perimal fut un des trois Rois qui allèrent adorer le Sauveur à Betblébem. Voy. Afia Portug. vol. II. p. 224. On ne fauroit douter que ce ne soit-là une fiction des Portugais; puisque, selon le récit de Faria lui-même, ce Prince n'entreprit ce Voyage que 342 ans après Jesus-Christ. C'est ainsi que quand on veut débiter des Fables, on invente des Contes, qui, par une certaine fatalité, servent à se refuter réciproquement.

Le Traducteur a donné cy-après, cette même Note, sous la Lettre (b); mais comme il y a fait divers changemens, nous avons cru devoir la remettre ici dans fon entier, comme dans l'Original, en laissant cependant subsister

celle de la Traduction. R. d. E.

VASCO DE GAMA.

149.8.

Origine de Calecut & de

fes richesses.

au moment qu'il s'embarquoit, à son Page, qui étoit du même sang que lui; avec ordre de le cultiver & de le peupler, en mémoire de fon embarquement. Il lui donna aussi son épée & son bonnet, comme les marques de l'Autorité fouveraine, & ses derniers mots furent un ordre à tous les Princes qu'il avoit institués ses héritiers, de le reconnoître pour leur Samorin ou leur Empereur. Les feuls Princes de Koulan & de Cananor furent exceptés de cette loi; mais il les obligea tous, fans exception, de recevoir sur leur monnoye le Coin de cet Empereur. Il mit ensuite à la voile, du lieu où Calecut existe aujourd'hui (g). Une Origine si singulière donna aux Mores tant de respect & de véneration pour cette Ville, qu'ils abandonnèrent insensiblement le Port de Koulan, & qu'ils ne voulurent plus charger leurs Vaisseaux qu'à Calecut. C'est par la force de cette (b) superstition que Calecut est devenue dans la suite le plus fameux marché de l'Inde, pour les épices, les drogues, les pierres précieuses, les soies, les calicos, l'or, l'argent, & pour toutes sortes de richeffes.

Sa Situation.

. CALECUT est située sur une Côte ouverte. Les Vaisseaux d'Europe n'y trouvant aucun abri, font forcés de jetter l'ancre en pleine rade; mais ceux du Pays, qui ne sont composés que de planches liées avec des cordes, & qui sont tout-à-fait plats, sans aucune quille, s'avancent aisément jusqu'au rivage. La Ville est fort grande. Les maisons n'y sont bâties que de bois; à la réserve des Palais du Roi & des Temples, qui sont les seuls Edifices où les Loix per-

mettent d'employer la pierre & le ciment.

Etonnement des Indiens à la vûe des Vaisseaux des Portugais.

La Flotte Portugaife, ayant moüillé l'ancre à deux lieuës de Calecut le 20 Mai 1498, [c'est-à-dire, treize mois après son départ de Lisbonne, le spec-H tacle de plusieurs Vaisseaux, dont la forme étoit inconnue dans ces Mers, excita bien-tôt la curiofité des Indiens.] Il se présenta d'abord quatre de leurs Barques, qu'ils nomment Almadies, [ou Barques de Pêcheurs; & il faut remarquer qu'ils appellent Pêcheurs, ceux qui appartiennent à la classe la plus basse du Peuple.] Ceux qui les conduisoient admirèrent long-tems la fabrique de ces Bâtimens Etrangers, & s'approchant néanmoins sans aucune marque de crainte, ils demandèrent aux Portugais d'où ils venoient, & quelles étoient leurs intentions. Ils avoient la peau fort brune; & pour unique vêtement, ils portoient une petite pièce d'étoffe sur le devant du corps. Gama les reçut, civilement, & sles reconnoissant à leurs filets pour des Pécheurs, il fit ache-He ter une partie de leur poisson.

ILS ne firent pas difficulté de lui servir de guides jusqu'à la Barre de Calecut, où il jetta l'ancre, sans s'y engager. Mais faisant descendre aussi-tôt dans la première Barque Indienne un des Malfaiteurs qu'il avoit amenés pour cet usage, il lui donna ordre de se présenter à l'entrée de la Ville, & d'observer quel accueil il y recevroit. Le Peuple s'affembla aussi-tôt autour de lui, & fit mille questions à ses guides. On le trouvoit si différent des Mores qui ve-

noient

Gama fait pressentir le Pouple.

(g) Quelques Auteurs disent qu'il périt dans le Voyage.

clair qu'il confond deux Princes du même nom, & fa Chronologie même le prouve manifeltement. Il dit auffiqu'en partait. Perimal établit le Siége de la Religion Indienne a Koulan, pour ne pas faire tort à la Religion qu'il abandon-

<sup>(</sup>b) Faria se contredit sur l'Histoire de Perimal; il prétend dans un autre endroit que son voyage de la Mecque est une fable des Mores, & que le pélerinage de ce Prince fut à Meliapor, pour visiter Saint Thomas l'Apôtre. Mais il est



-• . -• •

noient de la Mecque & des Détroits, qu'ignorant d'ailleurs la Langue Arabe, il ne put être regardé comme un More. Cependant on le conduisit chez deux Mores, dont il se trouva heureusement que l'un parloit Espagnol. Faria le nomme Monzaydo, & Castaneda lui donne le nom de Bentaybo. Apprenant de l'Etranger qu'il étoit Portugais, il lui dit brusquement: " Que le Diable " vous emporte. Eh! qui vous améne ici? Mais après diverses questions plus férieuses sur son arrivée, il ajouta qu'il avoit connu des Portugais à Tunis, d'où il étoit venu aux Indes; & qu'il ne pouvoit comprendre comment fa Flotte avoit fait pour arriver a Calecut par la Mer. Il demanda taybo. ensuite quel étoit le motif de ce voyage. Le Portugais répondit: Nous venons chercher des Chrétiens & des Épices. Quoi? reprit Bentaybo, les Rois de France & d'Espagne, & le Doge de Venise n'ont-ils pas envoyé des Flottes dans la même vûe? Non, repliqua l'autre; parce que le Roi de Portugal n'y a pas voulu confentir. Il en est plus en droit qu'un autre, répondit le More. Enfin il offrit de quoi manger au Portugais, & le pria de le conduire à fon Général. En approchant de la Flotte, il se mit à crier en Espagnol, bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Des rubis, des émeraudes. Remerciez Dieu qui vous a conduits dans un lieu où l'on trouve toutes fortes d'épices & de pierreries, avec toutes les richesses de l'Univers. L'AMIRAL, & toute sa Flotte, furent si surpris d'entendre parler leur Langue si loin de leur Pays, qu'ils en pleurèrent de joie. Gama sit asseoir Bentaybo & l'embrassa; il lui demanda s'il étoit Chrétien, & par quel hazard il se trouvoit à Calecut. Le More lui apprit naturellement de quelle Religion il étoit, & qu'il étoit venu aux Indes par la route du Caire. Il marqua de l'affection pour les Portugais, & se faisant honneur de les avoir toûjours aimés, il promit de les favoriser dans leurs desseins & de les aider de tout son pouvoir. Gama lui fit espérer une récompense proportionnée à ses services. "Cé-" toit Dieu même, lui dit-il dans le transport de la joie, qui l'avoit conduit à Calecut; pour servir de Précurseur & de Ministre aux Portugais; [car il sentoit bien que sans son secours, il lui auroit été impossible de rien faire.] Aux questions qu'il lui fit sur le caractère du Roi de Calecut, Bentaybo répondit que c'étoit un Prince de fort bon naturel, & qui recevroit honorablement l'Ambassadeur d'un Monarque Etranger, sur-tout s'il étoit question de commerce, & si les Portugais avoient quelques marchandises sur leur Flotte, parce que son principal revenu consistoit dans les droits d'entrée & de sortie. Ce Prince étoit alors à Panami, Village de la Côte, à cinq lieuës de Calecut; & Bentaybo ayant jugé qu'il falloit l'informer directement de l'arrivée de la Flotte, Gama le pria de se charger lui-même de cette commission (i).

VASCODE GAMA. 1498.

Conversation de son Député avec un More, nommé Bentaybo.

Bentaybo offre les fervices aux Portugais.

(i) Angl. Ce que Gama sit, en renvoyant Bentaybo chargé de Présens. R. d. E.

# g. III.

Gama est invité à la Cour. Il est reçu à l'Audience du Samorin.

A renommée avoit déja publié jusqu'à la Cour du Samorin, qu'il étoit arrivé des Vaisseaux d'une forme extraordinaire, montés par des hommes dont la figure & l'habillement n'étoient pas moins inconnus; lorsque Bentay-bo vint confirmer cette nouvelle, avec des explications qui ne permirent point I. Part.

Disposition du Samorin.

### 42 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

VASCODE 'GAMA.
1498.

Gama descend à terre, mai-

gré les avis de

fon Conseil.

au Prince de s'en allarmer. Il lui annonça l'estime & l'amitié d'un Roi Chrétien, qui lui envoyoit de l'extrémité du monde un Ambassadeur, avec des lettres & des présens. Le Samorin fit assurer aussi-tôt Gama qu'il pouvoit compter sur un accueil favorable. Il lui envoya un Pllote, pour le conduire à Padarane, Village où les Vaisscaux étoient en sûreté dans une bonne Rade, & d'où il pourroit se rendre par terre à Calecut. Gama ne se fit pas presser pour lever l'ancre, & s'abandonner à la conduite du Pilote; mais, dans la crainte de quelque trahison, il resusa de s'engager trop avant dans le Port de Padarane. [Loin de paroître offensé de cette défiance,] le Samorin lui fit di-H re par le Kutwal (a), son principal Officier pour les affaires étrangères, qu'il étoit le maître de débarquer dans le lieu qu'il voudroit choisir. Les Portugais tinrent Conseil. L'Amiral fit connoître que son intention étoit de descendre lui-même à terre, & d'aller proposer au Samorin un Traité perpétuel d'alliance & de commerce. Mais il trouva de l'opposition dans son frère, qui malgré l'opinion où ils étoient tous que le Samorin & ses Sujets étoient Chrétiens, lui représenta que la Ville étoit remplie de Mores, c'est-à-dire, de leurs mortels ennemis, qui le deviendroient encore plus lorsqu'ils les regarderoient comme les Usurpateurs de leur commerce; que le succès de leur voyage & la sureté de la Flotte entière dépendoit de sa vie; enfin, qu'il paroissoit plus prudent d'envoyer quelqu'un à sa place. Tout le Conseil sut du même avis. Gama seul prétendit qu'il n'y avoit point de dangers qui dussent le faire changer. Il déclara que fon départ ne feroit différé que jusqu'au jour suivant. & qu'il perdroit mille fois la vie plutôt que de retourner en Portugal, sans y porter des témoignages personnels de son débarquement à Calecut. A la vérité il faisoit beaucoup de fond sur l'intérêt même du Roi, qui étoit d'encourager le commerce [comme Bentaybo le lui avoit dit;] & plus encore, fur la : Religion des Habitans naturels, qu'il croyoit tous Chrétiens. Dans la suppofition néanmoins qu'il lui arrivât quelque difgrace, il donna ordre à tous ses gens de retourner immédiatement dans leur Patrie, pour y porter l'heureule nouvelle de la découverte de l'Inde.

Il est conduit à Calecut.

Le lendemain, 28 de Mai, il se mit dans sa Chaloupe, avec quelques petites pièces d'artislerie, & douze de ses plus braves Soldats, enseignes déployées, & trompettes somantes. Le Kutwal l'attendoit sur le rivage, accompagné de 200 Nayres, ou Gentilshommes du Pays, & d'une soule de Peuple. En touchant la terre, il trouva deux espèces (b) de litières, l'une pour lui, l'autre pour se Kutwal, cans lesquelles il entrèteat tous deux. Ils surent portés, avec béaucoup de vitesse, sur les épaules de plusieurs hommes, tandis que le reste du cortege marchoit à pied. Ils s'arrêtèrent à Kapokars, pour y prendre des rafraschissemens, de ris, de fruits & de poissons. Le reste de la route se sit moitié par terre, & moitié par eau, sur une Rivière qu'ils descendirent jusqu'à son embouchure [dans deux Barques, jointes l'une à l'autre, & que les Habitans appelloient Entangada.] Gama vit sur la Côte plusieurs Vaisseaux à sec. Après avoit suivi quelque-tesns le rivage, il reprit la route de terre.

Son

endroits, il semble que ce soit le Scherif de

<sup>(</sup>a) Un Katwal est proprement le Gouverneur d'un Château; mais ses sonctions paroissent différer suivant les lieux; car dans quelques

<sup>(</sup>b) C'étoit apparentment de qu'on nomme aux Indes des Palanquins. R. d. T.

Son guide le sit entrer, en chemin, dans un Temple des Malabares (c), aufsi grand qu'un Monastère. Il étoit bâti de belles pierres, & couvert de tuiles. Sept cloches pendoient sur la porte; & vis-à-vis étoit un pilier de la hauteur d'un mât, au sommet duquel étoit une girouette. L'intérieur du Temple étoit rempli d'images; ce qui le fit prendre à Gama pour une Eglise Chrétienne. Il y trouva certains hommes nuds, de la ceinture en haut, & couverts de calico jusqu'aux genoux, avec une sorte d'étole passée en fautoir de l'épaule gauche au-dessous du bras droit. Ces hommes arrosoient d'eau ceux qui les vifitoient, en secouant sur eux une éponge trempée dans une fontaine, & leur donnoient ensuite de la cendre bien pulvérisée, pour la mettre fur leurs têtes & fur leurs bras [comme font les Catholiques Romains.] Les HPortugais, [continuant de les prendre pour des Chrétiens,] reçurent de cette eau & de cette cendre (d). Ils jetterent les yeux sur les Images qui étoient peintes sur les murs. Plusieurs avoient des dents d'une grandeur effroyable, qui leur fortoient de la bouche. D'autres avoient quatre bras, & des vifages fort hideux, ce qui donna quelque doute aux Portugais, s'ils étoient effectivement avec des Chrétiens. Sur le sommet d'une Chapelle, qui étoit au milieu du Temple, ils virent une espéce de petite Tour, à laquelle on montoit en dehors par quelques degrés. Dans cette Tour étoit une Image, à la vûe de laquelle les Malabares prononcèrent le nom de Marie. Gama & ses Gens, la prenant pour une Image de la Sainte Vierge, firent leur prière à genoux; mais un Portugais, nommé Juan de Sala, moins persuadé que les autres, dit en s'agenouillant: au moins, si c'est la figure du Diable, mes adorations ne s'adressent qu'à Dieu; ce qui sit beaucoup rire Gama. La Tour étoit si obscure, qu'on ne pouvoit distinguer nettement la Statue, & l'on ne permettoit à personne de la voir de trop près, parce que ce privilège n'appartenoit qu'aux Prêtres (e). Le Kutwal & sa suite se prosternèrent trois fois en arrivant près de la Chapelle, ayec les mains étendues au-dessus de leurs têtes, & firent ensuite leur prière debout.

PENDANT toute la route, l'Amiral Portugais avoit été suivi d'une multitude extraordinaire d'Indiens; mais elle n'approchoit point de celle qui yint à sa rencontre aux portes de la Ville. La foule étoit si prodigieuse qu'il ne fut pas le maître de son étonnement, & la presse si forte, que ne pouvant avancer sans risquer d'être étouffé, le Kutwal le sit entrer dans une maison, où il trouva son frère, & plusieurs Nayres, envoyés par le Samorin pour 13-faciliter la marche. Elle commença par les Trompettes & les Sagbuts, S& au bruit d'une petite piéce de Canon, que l'on tiroit de tems en tems. ] Quoi-

que la foule ne fût pas diminuée, à peine le Frère du Kutwal eut-il paru,

V ASCODE · Сама. 1498.

Temple Malabare, où il entre en che-Circonstances du lieu.

Image que les Portugais honorent fans la connoître.

Gama est recu avec beaucoup de pom-

😭 (c) Les Portugais appellent ces Temples des 🐠 Kafr est un mot Arabe qui signisse Insidèle. Indiens, des Pagodes, par corruption du mot Pagabadi, nom que les Naturels du Pays donnent à certaines linages de leurs Saints.

(d) Angl. Les Portugais reçurent l'eau, mais ne répandirent point de cendres sur eux, parce qu'ils étoient habillés. R. d. E

(e) L'original dit que ce Privilège n'aparte-noit qu'au Kafr. Ce qu'il accompagne de la note suivante. R. d. E.

C'est le nom que les Mahométans donnent à tous ceux qui ne sont pas de leur religion, & surtout aux Chrétiens, & à ceux qui adorent les Images. Il semble que par Kafr, on entend ici les Prêtres de ce Temple, qui à en juger par leur équipage, étoient des Bramines; d'ou l'on peut conclure qu'ils apprirent cela de Bentaybo, & non d'un Malabare. Le mot Kutwal est aussi Arabe.

VASCODE GAMA. 1498.

avec l'ordre du Samorin, qu'elle se retira par derrière aussi respectueusement que si ce Prince eût paru lui-même. L'Amiral se remit en marche, avec un cortege de trois mille hommes armés. Cette réception lui causa tant de plaisir, qu'il dit agréablement à ses Compagnons: " On ne s'imagine guéres en

" Portugal qu'on nous fasse ici tant d'honneur.

Palais du Samorin.

IL ne restoit qu'une heure de jour lorsqu'il arriva au Palais du Samorin. Cet Edifice, quoique bâti de terre, étoit fort spacieux, & formoit une perfpective agréable, par la variété des arbres, & la beauté des jardins & des fontaines dont il étoit environné. [Le Samorin n'en fortoit jamais que pour 15aller à la Campagne. Un grand nombre de Kaymals, & d'autres Seigneurs Indiens se présentèrent devant le Palais pour recevoir l'Ambassadeur de Portugal; car c'étoit par-tout sous ce titre qu'il étoit annoncé. On lui fit traverfer cinq grandes cours, fermées chacune par des portes, qui étoient gardées par dix Portiers. A la dernière porte, il trouva le Grand-Prêtre, Chef des Bramines du Roi, qui vint l'embrasser. C'étoit un vieillard, de petite figure. Il introduisit Gama & tous ses Gens dans le Palais; mais la presse fut alors si violente, par le desir que tout le monde avoit de voir le Roi, qui se montroit rarement au public, qu'il y eut quantité de personnes écrasées, & que deux Portugais faillirent d'avoir le même sort.

Saile de l'Audience.

Figure, habillement, & magnificence du Samorin.

La grande falle du Palais, où l'Amiral fut introduit, étoit entourée de siéges l'un au-dessus de l'autre, en forme d'amphitéâtre. Le plain-pied étoit convert d'un grand tapis de velours verd, & les murs tendus de riches tapisseries de soie, de diverses couleurs. [Le Samorin attendoit au fond de la salle, assis H à quelque distance de ses Courtisans, qui étoient debout. Son teint étoit fort brun; fa taille grosse, & son âge assez avancé. Il avoit l'air majestueux. L'espéce de siège, ou l'estrade sur laquelle il étoit assis, étoit couverte d'une étoffe de soie [blanche] brochée d'or [& au dessus étoit un riche dais.] Son habit étoit une robbe courte de calico, enrichie de branches & de roses d'or battu. Les boutons étoient de grosses perles, & les boutonnières de trait d'or. Au-dessous de l'estomac, vers le milieu du corps, il portoit une piéce de calico blanc, qui tomboit jusques sur ses genoux. Sur la tête, il avoit une espéce de Mitre, couverte de perles & de pierres précieuses. Ses oreilles, & les doigts de ses pieds & de ses mains étoient aussi chargées de perles ou de diamans, comme ses bras & ses cuisses, qu'il avoit nuds, l'étoient de bracelets d'or. Il avoit près de lui, sur un guéridon d'or, un bassin du même métal, d'où l'un de ses Officiers lui servoit du Betel, préparé avec [du Sel, & avec de] l'Areka, petite pomme de la grosseur d'une noix. L'usage de cette drogue est fort commun aux Indes Orientales, & la vertu qu'on lui attribue, est d'adoucir l'haleine, de nettoyer l'estomac, & d'appaiser la soif. Le Samorin avoit près de lui un autre vase d'or, dans lequel il crachoit, & une fontaine d'or, pour se laver la bouche après avoir pris le Betel. Tous les Affistans se couvroient la bouche de leur main gauche, de peur que leur haleine n'allât jusqu'au Roi, devant lequel c'étoit un crime aussi d'éternuer ou de cracher.

Cérémonies de l'Audience.

L'Amiral, à mesure qu'il approchoit du Samorin, sit trois révérences, en levant les mains suivant l'usage du Pays. Ce Prince jetta sur lui un regard gracieux, mais le falua si légèrement qu'à peine s'apperçut-on qu'il branlât la Il lui fit signe de s'avancer, & de s'asseoir près de lui. Les autres Por-



Audiance du SAMORIN. GEHOORGEEVING VAN DEN SAMORYN.

J.r. Solley is

• 

1498.

Portugais étant entrés à la suite de leur Chef, avec les mêmes révérences, il donna ordre qu'ils s'assissent vis-à-vis de lui, & qu'on leur apportant de l'eau pour se rafraschir les mains, parce qu'il faisoit alors très-chaud, quoiqu'on suit en Hyver. Il leur sit ensuite servir des sigues & des Jakas, paroissant prendre plaisir à les voir manger. Ils demandèrent à boire de l'eau. On leur en apporta dans une coupe d'or. Comme on leur avoit appris que les Malabares prenoient pour une indécence de toucher leur vase de leurs lévres en buvant, ils tâchèrent de le tenir éloigné de leur bouche; mais n'ayant point l'habitude de cet usage, les uns tousserent beaucoup en recevant la liqueur à cette distance, & les autres en répandirent une partie sur leurs habits; ce qui servit d'amusement à toute la Cour.

Enfin le Prince fit dire à Gama, par son Interprête, qu'il pouvoit déclarer les motifs de son voyage à ses Officiers, qui auroient soin de l'en infor-Mais l'Amiral lui fit entendre civilement qu'il ne pouvoit s'écarter avec honneur de l'usage de l'Europe, où les Monarques Chrétiens prennent la peine d'écouter eux-mêmes les Ambassadeurs, en présence d'un petit nombre de rin. leurs plus fidéles Conseillers. Cette réponse déplut si peu, que le Samorin témoigna au contraire du goût pour la méthode de l'Europe. Il ordonna que l'Amiral, & Fernand Martinez, qui servoit d'Interprête, sussent conduits dans un autre appartement, fort semblable au premier; & les ayant suivis, accompagné de son propre Interprête, du Chef des Bramines, de l'Officier qui lui servoit le Betel, & du Controlleur de sa Maison, il s'assit seul sur une estrade. Là, parlant directement à l'Amiral, il lui demanda de quel Pays il venoit, & quels avoient été les motifs de son voyage. L'Interprête n'ayant fait que répéter en Portugais deux questions si courtes, Gama répondit, qu'il étoit Ambassadeur du Roi du Portugal, le plus grand Prince de l'Occident, par ses richesses & par l'étendue de son pouvoir, qui ayant été informé qu'il y avoit aux Indes des Rois Chrétiens, dont le Roi de Calecut étoit le Chef, avoit jugé-à-propos de lui témoigner par une Ambassade, le desir qu'il avoit de faire un Traité d'alliance & de commerce avec lui; que les Prédécesseurs du Roi son Maître s'étoient éfforcés depuis soixanteans de s'ouvrir une route aux Indes par la Mer, sans qu'aucun de leurs Généraux eût réuffi jusqu'alors dans ce grand projet; qu'il étoit chargé de deux Lettres de son Roi pour le Samorin; mais que le jour étant si avancé, il remettroit ce devoir au lendemain; qu'il avoit ordre d'assurer Sa Majesté, que le Roi son Maître étoit son Ami, son Frère, & se flattoit qu'elle enverroit un Ambassadeur en Portugal, pour établir, avec l'amitié mutuclle, une correspondance inaltérable entre les deux Couronnes.

Le Monarque Indien répondit à ce discours: ", Qu'il acceptoit volontiers ", la qualité de Frère & d'Ami du Roi de Portugal, & qu'il lui enverroit des ", Ambassadeurs ". Comme il étoit tard, ses questions se bornèrent à demander [quelles étoient les forces du Roi de Portugal,] combien ce Royaume est éloigné de Calecut, & quel tems la Flotte avoit employé dans le voyage? Ensuite il chargea le Morc Bentaybo (f) de pourvoir au logement & à toutes les commodités des Portugais. Gama demanda d'être logé à part, aimant mieux

(f) L'original dit que le Roi chargea de ce être confondu avec Bentaybo, comme le soin un Facteur More, qui ne doit pas Traducteur le fait ici & dans la suite. R. d. E.

L'Amiral veut s'expliquer immédiatement avec le Samorin

Son difcours au Samorin.

Réponse de ce Prince.

VASCODE GAMA. 1498. mieux se voir seul avec ses gens que de se trouver mêlé parmi les Mores ou les Indiens. Il sortit du Palais, suivi du même cortege; [Une grosse pluye l'ayant surpris en chemin, il se retira dans une Maison, d'où il se rendit à pié, au logis qui lui étoit destiné, n'ayant pas voulu accepter un cheval qu'on lui offrit, parce qu'il n'avoit point de selle.] & Bentaybo (g), qui se trouvoit établi son Agent par l'ordre du Samorin même, le rendit sort content de ses soins.

Difficulté pour les préfens, qui font trouvés trop modiques.

(b) Le lendemain, Gama, qui pensoit à faire un présent au Samorin, pria le Kutwal & Bentaybo (i) de l'examiner. Il consistoit en quatre pieces d'écarlate, six chapeaux, quatre branches de corail, six Almazares, une certaine quantité de cuivre, une caisse de sucre, deux barils d'huile, & deux de miel. A la vûe de ces biens, le Kutwal & le More sourirent. Ce n'étoit point un présent, déclarèrent-ils à Gama, qui pût être offert au Samorin. Le plus pauvre Marchand en eût fait un plus riche. Enfin ce Prince n'en recevoit point qui ne fût d'or, ou de quelque matière aussi précieuse. L'Amiral, choqué de ce discours, répondit, avec quelques marques de ressentiment, que s'il fut venu pour commercer, il auroit apporté de l'or; mais qu'étant revêtu de la qualité d'Ambassadeur, il ne sçavoit offrir que des présens convenables à ce titre; qu'ils ne venoient d'ailleurs que de lui, & nullement du Roi son Maître, qui ne sçachant point qu'il y eût au monde un Prince qui se nommât Samorin, n'avoit pu lui envoyer des présens; mais qu'au retour de la Flotte en Portugal, apprenant que Calecut étoit gouverné par un grand Roi, il ne manqueroit pas de lui envoyer, par d'autres Vaisseaux, de l'or, de l'argent, & d'autres biens précieux. A ce discours, le Kutwal & Bentaybo (k) repliquèrent, qu'ils n'en contestoient pas la vérité, mais que c'étoit l'usage à Calecut que les Etrangers qui étoient reçus à l'Audience du Roi, lui fissent un présent digne de lui. Gama convint, sans obstination, qu'il étoit juste que l'usage fut observé, & qu'entrant dans cette vûe il se seroit fait un devoir de s'y conformer, sans les raisons qu'il avoit apportées: mais, après cette explication, il demanda qu'il lui fut permis d'offrir au Roi ses présens tels qu'ils étoient, ou de les renvoyer sur son Vaisseau.

Gama est irrité des objections. La réponse de Kutwal sut qu'il lui étoit libre de renvoyer ses présens, mais qu'il ne le seroit pas de les offrir au Samorin. Gama, sérieusement irrité, protesta qu'il s'en expliqueroit lui-même avec ce Prince, & déja résolu de retourner à bord, il pensoit effectivement aux moyens de se procurer auparavant une seconde Audience du Samorin. Ses deux guides parurent approuver le dessein qu'il avoit d'aller à la Cour; mais ils le quittèrent sous le prétexte de quelques affaires, après l'avoir prié d'attendre leur retour, parce que le Prince n'approuveroit pas qu'il parût sans eux devant lui. Gama, s'étant engagé à les attendre, le jour se passa tout entier sans qu'il les vît reparoître. La vérité étoit qu'ils étoient gagnés par les Mores, sur la nouvelle que ceux-ci avoient déja reçue de ce qui s'étoit passé sur les Côtes d'Afrique, & du dessein dans lequel Gama étoit parti, de découvrir Calecut. Bentaybo n'a-

(g) Angl. le Facteur. R. d. E.
(b) Ici commence la 4e Section de l'Original, qui a pour titre Intrigue des Meres contre

l'Amiral. Il est arrêté par le Kutwa!. R. d. E.

<sup>(</sup>i) Angl. le Facteur. R. d. E.
(k) Angl. le Facteur. R. d. E.

voit pas laissé de leur répondre, qu'il n'étoit pas question seulement de la découverte de l'Inde, mais encore de l'établissement d'un commerce utile au Pays, puisque les Portugais étoient une Nation riche, qui fourniroit de l'or aux Indiens pour leurs épices. Les Mores, encore plus allarmés de ce langage, après avoir conçu que si les Chrétiens s'établissoient une fois à Calecut, tous les avantages du commerce tourneroient bien-tôt en leur faveur, avoient résolu de troubler leurs prétentions par toutes sortes de voies.

Ils en avoient déja pris une, dont ils se promettoient, non-seulement la ruine du crédit de Gama auprès du Samorin, mais sa perte même & celle de tous ses Gens, afin qu'il ne restat personne qui pût rapporter eu Europe dans quel lieu existoit Calecut. Ils avoient député le même jour au Samorin quelques-uns de leurs Chefs, qui s'étoient efforcés de lui inspirer les plus noires préventions contre ses nouveaux Hôtes. Ils avoient peint Gama, non comme Portugais. un Ambassadeur, mais comme un Pirate, qui avoit commis les dernières violences à Mozambique, à Mombassa, à Mélinde, & sur toute la Côte d'Afrique. Ils avoient foûtenu leur accufation par le témoignage des Facteurs qu'ils avoient dans tous ces lieux, & qui leur avoient effectivement donné ces informations. La crainte de n'être pas écoutés, les avoit fait penser à gagner le Kutwal, qui étoit un Officier considèré du Samorin; & c'étoit par leurs intrigues, qu'il avoit déja parlé à ce Prince de la pauvreté du présent qu'on lui destinoit, comme d'une preuve que Gama s'attribuoit faussement la qualité d'Ambassadeur. D'un autre côté, plusieurs Mores sous prétexte de vouloir servir les Portugais, rendirent visite à Gama, & tâchèrent de s'insinuer dans sa confiance. Ils lui parlèrent des difficultés du Kutwai avec un faux air d'intérêt. Ils demandèrent à voir les présens, pour se mettre en état d'en parler dans la Ville avec mépris; & feignant de vouloir aider l'Amiral de leurs conseils, il lui représent à lui-même que le Kutwal faifoit fon devoir, que le Samorin s'offenseroit sans doute d'une offre indigne de ' 😭 lui , & qu'ils ne répondoient pas des effets de fon reffentiment 「Bentaybo avoit été du même avis, & s'étonnoit de ce qu'il n'étoit pas mieux fourni, sçachant que le Portugal étoit un pays riche. Gama mortifié de ses discours, qu'il regardoit comme un effet de son amitié lui alléguoit les mêmes excuses qu'au Kutwal. J

Le jour suivant étoit fort avancé lorsque le Kutwal & Bentaybo (1), retournèrent chez Gama. Ils marquèrent peu d'attention pour les reproches qu'il leur fit d'une si longue absence; mais comptant sur l'effet de leurs intrigues, ils ne refuserent pas de le conduire au Palais du Samorin. Les dispofitions de ce Prince étoient fort changées. Il fit attendre Gama pendant clination par trois heures; & l'ayant fait introduire à la fin, fans permettre qu'il fût accom- leurs artifices. pagné d'un seul de ses gens, il lui dit d'un air irrité qu'il l'avoit attendu la veille pendant tout le jour. Gama, surpris de ce reproche, mais résolu de ne pas s'expliquer le premier sur la cause de son retardement, tira son excuse de la fatigue de son voyage. Alors le Samorin, comme impatient, lui demanda comment l'Ambassadeur d'un Monarque aussi riche & puissant qu'il représentoit son Maître, avoit pû venir sans présens, & quel fond il y avoit à faire sur une Ambassade qui étoit destituée d'une preuve si nécessaire.

L'Ameral répéta pour sa défense, ce qu'il avoit dit an Kutwal; il ajouta que

VASCODE GAMA. 1498.

Allarmes & jalousie des Mores.

Mauvais offices qu'ils rendent aux

Le Samorin change d'in-

VASCODE GAMA. 1498. **Demande** du Samorin.

Sa Majesté pouvoit compter de recevoir un riche présent du Roi de Portugal. s'il étoit lui-même affez heureux pour retourner à Lisbonne avec la nouvelle de sa découverte. , Votre Maître, lui dit le Samorin, vous a-t'il envoyé " pour découvrir des pierres ou des hommes? Si c'est le dernier, pourquoi , ne m'apportez-vous pas des présens? Mais je sçai, ajouta-t'il, que vous , avez une Sainte Marie d'Or: qui vous empêche du moins de me la don-", ner? " Gama, un peu embarrassé de cette demande, répondit que l'Image dont on vouloit parler n'étoit pas d'or, mais seulement de bois doré; que, telle d'ailleurs qu'elle étoit, elle l'avoit préservé des dangers de la Mer. & qu'il lui étoit impossible de s'en défaire. Le Samorin ne fit point de réponse à cette excuse. Il demanda où étoient les Lettres du Roi de Portugal. Gama les lui fit voir aussi-tôt. L'une étoit en Portugais, & l'autre en Arabe. Mais se défiant de la bonne-foi des Mores, il demanda au Samorin, pour la Lettre Arabe, un Interprête Chrétien. On n'en trouva point. Il se réduisit à demander Bentaybo, qui lui fut accordé. La Lettre, après avoir été un peu examinée par les Mores, fut lue à haute voix. Elle portoit que le Roi de Portugal ayant appris par divers témoignages, que le Samorin de Calecut. un des plus puissans Princes des Indes, étoit Chrétien, il avoit conçu aussitôt le desir de faire avec lui un Traité d'alliance & de commerce, pour se pourvoir d'épices dans ses Ports; qu'en échange il enverroit à Calecut les Marchandises du Portugal, ou de l'or & de l'argent, suivant le choix du Samorin; & qu'il remettoit le reste aux soins de l'Amiral, son Ambassadeur.

Lettres du Roi de Portugal.

Lc Samorin s'adoucit par des vûes d'intéiêt.

LE Samorin avoit trop d'intérêt à favoriser le commerce, pour ne pas prendre beaucoup de plaisir à cette lecture. Son visage parut adouci. Il s'informa quelles étoient les marchandises qu'on pouvoit lui envoyer de Portugal. Gama le satisfit par un long détail, auquel il ajouta, qu'ayant sur la Flotte des essais de tous ces biens, il étoit prêt à les faire apporter, & qu'il laisseroit volontiers quatre ou cinq de ses gens derrière lui jusqu'à son retour. Le Samorin le dispensa de laisser des ôtages, & lui dit qu'il pourroit faire débarquer ses marchandises, avec la liberté de les vendre à son (m) avantage. Le Kutwal eut ordre de le reconduire à son logement.

Gama retourna à sa Flotte.

LE lendemain, qui étoit le dernier jour de Mai, on lui envoya un cheval pour se rendre à Padarane. Mais, quoique le cheval sût sort beau, Gama le voyant sans selle, suivant l'usage du Pays, demanda un Palanquin, qu'on lui accorda sans difficulté. Il fut accompagné de plusieurs Nayres, qui ne cesserent pas de le traiter fort civilement. A peine fut-il parti que les Mo-

(m) Faria raporte un peu différemment ce qui se passa dans cette seconde Audience. Il est étonnant, dit cet Historien, que le Samorin ne sçachant comment s'y prendre pour désouvrir la vérité, se déterminat à s'en rapporter à la bonne-foi de celui que ses Ministres ac-cusoient Car comme s'il avoit connu, continue Faria, combien le mensonge, quoiqu'il tournat à leur profit, étoit odieux aux Portugais, il fit venir Gama, à qui il déclara qu'on lui avoit dit que son Ambassade n'étoit qu'une fourberie, & que lui-même n'étoit qu'un banni ou un fugitif. En même-tems il lui promit

de le bien recevoir, en cas que cela fut vrai, & de s'en rapporter entièrement à ce qu'il lui diroit. Gama écouta le Roi avec beaucoup de fermeté, & lui témoigna combien il étoit sensible à cette marque de sa confiance. Il se justifia ensuite, sans rien perdre de sa fermeté. Le Roi qui avoit toûjours les yeux fixés sur lui, pour observer sa contenance, en conclut qu'il disoit la vérité, & que les Mores & ses Ministres lui en avoient imposé. Ainsi, il lui permit de débarquet ses Marchandises, & lui promit pour le Roi son Maltre une Lettre dont il seroit satisfait.

VASCODE GAMA. 1498.

Complot des Mores pour ruiner la Flotte Portugaife.

res appréhendant qu'il ne s'éloignat de la Côte, & qu'ils ne perdissent ainsi l'occasion de s'en défaire, s'adresserent au Kutwal, pour l'engager par leurs présens à le retenir prisonnier. Ils promirent même à cet Officier de faire agréer au Roi le changement qu'ils le pressoient de mettre à ses ordres. Le Kutwal eut la foiblesse de se laisser séduire. Il rejoignit Gama sur la route, & le trouvant plus avancé que les gens de sa suite, qui, dans un tems fort chaud, ne pouvoient marcher ausii vîte que sa voiture, il lui demanda, par des fignes fort brusques, pourquoi il se pressoit si fort; & s'il vouloit prendre la fuite? Gama donna pour excuse l'excès de la chaleur. Etant arrivé à Paderane, il fut obligé d'attendre jusqu'au soir que ses gens l'eussent rejoint; enfin il demanda une Barque, pour se faire conduire à sa Flotte. Le Kutwal employa toutes fortes de raisons pour l'arrêter jusqu'au lendemain, en lui représentant que ses Vaisseaux étoient éloignés, & qu'il risquoit de ne pas les rencontrer aisément dans l'obscurité. Gama, commençant à s'allarmer, lui dit nettement que toutes ces objections sembloient couvrir un dessein formé de l'arrêter; que ce procedé lui paroissoit odieux d'un Chrétien à l'autre, & que si l'on resusoit plus long-tems de lui fournir une Barque, il étoit prêt à retourner pour en faire ses plaintes au Roi. Le Kutwal soûtint la dissimulation. Il prétendit que ses difficultés devoient être prises pour un simple confeil; que Gama étoit le maître de se faire donner vingt Barques s'il les souhaitoit, mais que pour sa sûreté il ne devoit pas quitter si tard le rivage. Et dans le même-tems qu'il feignoit de lui chercher une Barque, il ordonnoit fecrettement qu'on prît soin de les éloigner. Enfin l'Amiral, se croyant menacé de quelque noire trahison, envoya trois de ses gens au long du rivage, pour avertir Coëllo, qu'il supposoit près de la Côte avec ses Chaloupes, de se tenir au large; & sans s'estrayer de son propre péril, il prit le parti de passer la nuit à Paderane. Le matin, au lieu de lui procurer une Barque, le Kutwal lui proposa de faire avancer sa Flotte plus proche de la Côte. Quoique cette demande augmentât l'inquiétude de l'Amiral, il répondit d'un ton ferme, qu'il ne donneroit jamais cet Ordre, parce que son frère, qui commandoit ses Vaisseaux dans son absence, en concluroit qu'il étoit arrêté prisonnier, & se détermineroit sans doute à reprendre sans lui la route du Portugal.

Le Kutwal prit alors un air plus févère. Il lui déclara impérieusement que s'il n'exécutoit pas ce qu'on lui demandoit, il n'obtiendroit pas la liberté de rejoindre sa Flotte. Gama, paroissant offensé, répondit qu'il auroit du moins la satisfaction d'en porter ses plaintes au Roi, & que, si ce Prince jugeoit à propos de le retenir à Calecut, il y demeureroit volontiers. Le Kutwal parut y consentir, en lui disant même qu'il pouvoit partir quand il le souhaiteroit, & faire des plaintes à son gré. Mais loin de lui en laisser le pouvoir, il sit sermer aussi-tôt les portes de sa maisson, & mit auprès de lui une garde de plusieurs Nayres, l'épée nue. Les dehors surent gardés de même, dans la crainte que les douze Portugais de la suite n'entreprissent de délivrer leur Ches. Gama ne dut peut-être la vie, qu'au nom du Samorin, qu'il répétoit souvent, & qui retenoit ces persides dans le respect. Mais si le Kutwal n'o-soit s'exposer au ressentiment de son Maître, il espéroit qu'en forçant Gama de saire approcher sa Flotte, il donneroit aux Mores l'occasion de la détruire, sans qu'il parût violer lui-même les ordres dont il étoit chargé. [Mais Gama

Part. I.

VASCODE GAMA. L498. ayant refusé de le faire, il se retrancha à demander qu'il sit porter à terre les voiles & les gouvernails; à quoi l'Amiral répondit avec un ris moqueur, qu'on ne devoit rien attendre de semblable de sa part, puisque le Roi lui avoit permis de se rendre à bord, sans aucune condition: il ajouta qu'il pouvoit le maltraiter comme il le trouveroit à propos; mais qu'il ne manqueroit pas d'en instruire Sa Maiesté.

Enfin Gama n'ayant plus de vivres, demanda au Kutwal la permission d'en envoyer chercher; mais la chose lui ayant été refusée, ses craintes redoublèrent. Dans le même-tems, un des trois Portugais vint avertir Gama qu'il avoit trouvé Coëllo, & que les Chaloupes étoient au rivage. Gama fentit de quelle importance il étoit de cacher cette nouvelle au Kutwal. Il fit retourner aussi-tôt celui dont il l'avoit reçue, pour apprendre son embarras à Coëllo, & le presser de rejoindre la Flotte avec beaucoup de précautions contre une surprise. A peine le Messager étoit parti, que le Kutwal, informé de l'approche des Chaloupes, dépêcha plusieurs Barques armées pour s'en faisir; mais la diligence de Coëllo les avoit déja mises à couvert. Alors le Kutwal augmenta ses instances, en faisant envisager à Gama des suites plus fâcheuses, s'il refusoit d'envoyer ses ordres à son frère. Gama lui ré-L pondit que son Frère ne le seroit point; & que supposé même qu'il le voulut, l'Equipage n'y consentiroit pas. Le Kutwal repliqua qu'il étoit très persuadé que ses ordres seroient mieux respectés. Le jour se passa dans cette agitation, [ sans que rien sût capable d'ébranler un moment la sermeté de H l'Amiral.

Gama est enfermé sous une Garde.

Pendant la nuit, tous les Portugais furent renfermés dans une grande cour environnée de murs, & leur garde fut doublée. Cette nouvelle violence leur sit craindre qu'on ne prît enfin le parti de les séparer. En délibérant sur leur situation, il leur vint à l'esprit que le Kutwal ne les traitoit d'une manière si odiouse, que pour leur arracher un présent. [Gama (n) le fit assurer que son 🗲 dessein étoit de lui offrir quelques raretés de l'Europe. En effet cette proposition parut le rendre plus traitable. Il répondit que si l'Amiral étoit résolu de ne pas faire approcher ses Vaisseaux, il devoit se souvenir du moins qu'il avoit promis au Roi de faire apporter ses marchandises; qu'il pouvoit donner cet ordre sans retourner à sa Flotte, & qu'aussi-tôt que les marchandises seroient à terre, il auroit la liberté d'y retourner.] Quoique Gama prît peu de confiance à ce discours, il consentit à ce qu'on lui proposoit; à condition seulement qu'on fourniroit des Barques pour le transport des marchandises, parce qu'il étoit sûr, disoit-il tosijours, que s'il ne portoit pas ses ordres lui-même, fon Frère n'enverroit jamais les Chaloupes de la Flotte. Enfin l'on parut mutuellement s'accorder. Les Barques partirent, avec une lettre de Gama, & deux de ses gens, par lesquels il marquoit à son Frère de quoi il étoit

(n) Tout cet article, renfermé entre deux crochets, a été changé par le Traducteur, le voici tel qu'il cst dans l'Original.

Le Kutwal voulut souper ce soir-même avec l'Amiral, & pour cela on prépara du ris & des poules. Il sut aussi surpris de la patience avec laquelle il supportoit sa prison, que de sa fermeté à lui resuser sa demande. Le lendemain il lui dit, que, puisqu'il avoit promis au Roi de

faire débarquer ses Marchandises, il devoit donner ordre que cela se sit: ajoutant que, suivant la coutume, d'abord après leur arrivée à Calecut, les Vaisseaux se déchargeoient de leurs Marchandises & de leur équipage, & que personne ne retournoit à bord, jusqu'à ce que tout sut vendu. Mais que cependant on lui permettroit de s'y rendre dès que les Marchandises seroient à terre.

convenu avec le Kutwal. Il ne se plaignoit point d'être maltraité, dans la crainte d'irriter trop l'esprit de ses gens; mais en ordonnant à son Frère d'envoyer une partie de sa cargaison au rivage, il ajositoit que si le Kutwal continuoit de le retenir après avoir reçu cette satisfaction, il ne devoit leur rester aucun doute que ce ne fût par l'ordre du Samorin, & pour se donner peutêtre le tems d'armer quelques Vaisseaux, & d'attaquer la Flotte Portugaise. En supposant donc qu'on ne cessat point de le retenir, il vouloit que Paul Gama son frère, mît immédiatement à la voile avec toute sa Flotte, & qu'il retournat directement en Portugal, pour insormer le Roi de tout ce qui s'étoit passé, lui demander des forces plus considérables, & revenir en état de faire respecter le nom Portugais, dans un Pays dont il ne falloit rien épargner pour s'assurer l'entrée.

(0) PAUL de Gama ne balança point à livrer les marchandises; mais loin d'entrer dans les autres vûes de son frère, il lui déclara par sa réponse que rien n'étoit capable de le faire partir sans lui, & que si le Roi de Calecut continuoit de le retenir, il forceroit avec son artillerie, ce perfide Monarque à le rendre. Les marchandifes ayant été débarquées, le Kutwal en usa mieux avec ses Prisonniers, & permit à Gama de retourner à sa Flotte. Mais lorsque l'Amiral se vit en liberté, il résolut de ne plus mettre le pied sur la Côte, & de n'y plus envoyer de marchandises qu'il n'eut appris que les premières avoient été fidellement vendues. Rien n'étoit plus propre à chagriner les Mores, qui le voyoient désormais hors de leurs atteintes. Ils cherchèrent à lui causer du moins tout le mal qui étoit dans leur pouvoir, en rabhaissant le prix de ses marchandises, pour en arrêter la Vente. L'Amiral n'eut point

d'autre ressource que d'informer le Samorin, par Diege Diaz, son Facteur, de

tous les outrages qu'il avoit reçus du Kutwal & des Mores.

CE Prince en parut fort irrité. Il promit de punir sévèrement les coupables, & d'envoyer quelques Négocians pour acheter les Marchandises. La seconde de ces deux promesses sut exécutée sidellement; mais l'autre sut si négligée que le Kutwal ne perdit rien de son crédit. Sept ou huit Marchands de Guzarate se présentèrent pour acheter; & le Facteur qui étoit un Nayre de fort bonne-foi, eut ordre de demeurer dans le magasin, pour empêcher les Mores d'en approcher. Cependant cette espéce de réparation n'alla point au-delà des apparences. Les Marchands de Guzarate, gagnés secrettement par les Mores, n'achetèrent rien, & servirent au contraire à diminuer le prix des Marchandises. Les Mores mêmes recommencèrent à faire éclater leur haine contre les Portugais. S'ils en voyoient descendre un sur le rivage, ils affectoient de le traiter avec les marques du dernier mépris. Les Portugais, suivant l'ordre de leur Chef, se contentoient d'en rire, pour leur témoigner combien ils étoient supérieurs à leur malignité.

GAMA, voyant la lenteur de la vente; & s'imaginant qu'elle ne venoit que du petit nombre de Marchands qui se trouvoient à Paderane, sit demander aux termes au Samorin la permission de transporter ses marchandises à Calecut. Il l'ob-modement. tint, & le Kutwal eut ordre de prendre soin lui-même de ce transport, aux frais du Samorin. Gama n'en demeura pas moins ferme dans la résolution de

VASCODE GAMA. 1498.

Réfolution à laquelle il

Il obtient la liberté: usage qu'il en fait.

Molesse du Samorin, pour le satisfaire.

On revient

<sup>(0)</sup> Ici commence la 5e. Section dans l'O- berté. Dissimulation du Samorin, 😂 sa Lettre riginal, elle a pour titre. Gama est mis en li-

Vascode Gama. .1498. ne pas revenir à terre. Bentaybo, qui lui rendoit de fréquentes visites, lui répétoit que le Samorin étoit sujet à changer, & pouvoit encore se laisser prévenir par les Mores, qui étoient dans une haute faveur à sa Cour. Quoique Bentaybo sut More lui-même, & que ses avis pussent être suspects, Gama n'avoit pas de raison de s'en désier lorsqu'ils s'accordoient avec sa propre opinion; & demeurant seulement sur ses gardes avec lui, il profitoit de l'intelligence qu'il lui avoit reconnue, sans lui laisser trop pénétrer ses véritables desseins. Les marchandises ayant été transportées à Calecut, il laisse la liberté à ses gens d'aller voir la Ville chacun à leur tour. Ils y surent bien reçus par les Indiens, & la vente se sit avec beaucoup de liberté. Tous les Habitans eurent aussi la curiosité de voir la Flotte, ou le desir d'y faire quelque prosit en y portant à vendre des provisions. Gama, pour se concilier de plus en plus le Samorin, donna ordre qu'ils sussent traités avec toutes sortes de caresses.

Propositions deGama avant fon départ.

La paix & l'amitié régnèrent ainsi jusqu'au dixième jour d'Août, que la saison pour quitter les Indes commençant à s'approcher, l'Amiral, de l'avis de son Conseil, envoya au Samorin, Diaz son Facteur, avec un présent d'étoffes de soie, de corail, & d'autres biens, pour lui annoncer son départ. Il le saisoit prier, s'il étoit tosijours disposé à faire partir un Ambassadeur, de ne pas distrer ce dessein, & de trouver bon qu'il laissat dans le Pays un Facteur & un Sécretaire, avec les marchandises qui restoient à vendre, pour y demeurer jusqu'à l'arrivée d'une autre Flotte, que le Roi de Portugal enverroit dans la saison suivante. Ensin, pour consirmer la vérité de son voyage & de tous ses récits, il supplioit le Samorin d'envoyer à son Mastre un bahar de canelle, un autre de giroste, & un troisième d'épices, qu'il offroit de faire payer sur les premières marchandises que ses deux Agens continueroient de vendre à Calecut.

Nouvelles injustices de la part du Samorin.

Diaz, après avoir attendu quatre jours, fut admis à l'Audience du Roi, qui le recevant avec un œil févère, lui demanda ce qui l'amenoit. Malgré la frayeur que Diaz ressentit de cet accueil, il exposa sa commission, & se préparoit à délivrer ses présens. Mais le Samorin refusa de les voir. & lui donna ordre de les remettre à ses Ministres. A l'égard de l'Amiral, il répondit qu'il étoit libre de partir quand il le jugeroit-à-propos, mais qu'avant son départ il devoit payer 600 (p) scharafans, suivant l'usage du Port. Diaz, fe voyant accompagné de plusieurs Nayres à son retour, en concevoit d'heureuses espérances; mais lorsqu'il sut arrivé au magasin, ils se postèrent à la porte, pour la garder, sans en permettre l'entrée (q) à personne. Aussi-tôt, il se sit dans la Ville une proclamation, qui portoit désense, sous peine de mort, à tous les Habitans d'aller à la Flotte Portugaise. Bentaybo, sans être arrêté par cet ordre, alla recommander à l'Amiral d'être plus que jamais sur ses gardes; & l'assura que les politesses du Samorin n'avoient été qu'une amorce, pour attirer les Portugais sur le rivage, & les détruire jusqu'au dernier: que ce Prince s'étoit laissé persuader par les Mores, [qu'il n'y avoit au-He cune streté à traiter avec les Chrétiens de l'Europe; que les Portugais étoient des Pirates, dont toutes les vûes tendoient au pillage de Calecut, & qui

qui n'étoient venus que pour observer les forces du Pays, dans l'intention de

revenir avec une Flotte assez puissante pour s'y rendre les maîtres.

CET avis fut confirmé par deux Malabares; & la nuit suivante par un Esclave Négre de Diaz, qui vint informer Gama de tout ce qui s'étoit passé. Quoique son ressentiment sut beaucoup plus vif que ses allarmes, il résolut d'attendre quelle seroit la fin de cette scène. Deux jours après, il vit arriver à son bord une simple Barque, montée par quatre Indiens qui apportoient à vendre quelques pierres précieuses. Il les prit pour des Espions; mais seignant d'ignorer ce qui se passoit à Calecut, il leur laissa la liberté d'y retourner, dans l'esperance qu'il trouveroit l'occasion de faire quelque prise plus importante. Cette conduite eut l'effet qu'il en avoit attendu. Le Samorin, persuadé qu'on ignoroit fur la Flotte l'outrage qu'il avoit fait au Sécretaire & au Facteur, continua d'y envoyer ses gens, pour amuser l'Amiral jusqu'à ce que les Vaisseaux du Pays sussent armés, & qu'avec le secours de ceux de la Mecque dont il attendoit l'arrivée, il pût fondre avantageusement sur les Portugais. Enfin six des principaux Seigneurs de la Cour s'étant rendus sur la Flotte, avec treize (r) personnes de leur suite, Gama crut cette proie plus digne de lui; il les fit arrêter, & renvoyant au Kutwal deux de leurs gens, avec une lettre en Langue Malabare, il lui demanda son Facteur & son Sécretaire en échange.

CETTE lettre fut montrée au Samorin, qui prit encore le parti de la diffimulation. Il donna ordre au Kutwal de rendre la liberté aux deux Prisonniers, comme s'ils eussent été arrêtés sans la participation du Prince, & de les renvoyer sur le champ à la Flotte. Mais cet ordre n'ayant pû s'exécuter aussi promptement qu'il eût été nécessaire, Gama mit à la voile le 23, & sur se placer quatre lieuës au-dessous de Calecut. Il passa trois jours dans ce poste; & ne voyant paroître personne, il continua de s'éloigner presque hors la vûe des Côtes. La, il vit bientôt arriver une Barque, avec quelques Indiens, chargés de lui dire que les deux Prisonniers étoient dans le Palais du Roi, & lui seroient renvoyés le jour suivant. Gama répondit avec fierté qu'il vouloit les recevoir sur le champ, ou quelque lettre d'eux qui lui rendît témoignage de leur situation; que si la Barque revenoit sans eux, il la couleroit à fond, avec ceux qui la conduiroient; & que si elle ne revenoit point, il séroit couper la tête à tous ses Prisonniers. Aussi-tôt que la Barque sut partie, il se rapprocha de la Côte, & vint jetter l'ancre vis-à-vis de Calecut.

Le lendemain, sept Barques parties de la Ville, s'approchèrent du Vaisseau de l'Amiral. Elles portoient le Sécretaire & le Facteur, que les Indiens mirent doucement dans la Chaloupe du Vaisseau; après quoi, se retirant à quelque distance, avec un silence qui marquoit leur crainte, ils attendirent la réponse de Gama. Le Facteur raconta qu'à la première nouvelle du départ de la Flotte, le Samorin l'avoit fait appeller, comme s'il eut ignoré son emprisonnement, & lui avoit demandé pourquoi l'Amiral retenoit ses Sujets; que sur les explications du Facteur, il avoit déclaré que la conduite des Portugais paroissoit juste; qu'ensuite il avoit demandé si ses Officiers ne leur avoient point extorqué des présens, en ajoutant qu'on n'ignoroit pas qu'il en avoit puni quelques-uns de mort, pour avoir exigé de l'argent des Marchands; qu'il avoit

Vasco de Gama.

I 497. Gama prend le parti des repréfailles.

Il arrête plufieurs Seigneurs de la Cour.

Fermeté de Gama,

Elle force le Samorin à lui renvoyer ses gens.

#### 54 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

VASCODE GAMA. 1498.

Lettre fingulière du Samorin au Roi de Portugal.

Bentaybo est réduit à demander un azile aux Portugais.

Gama retient fes Prison-niers.

avoit pressé le Sécretaire & le Facteur de retourner vers Gama; mais qu'il leur avoit recommandé de demander pour lui à l'Amiral une pierre gravée aux Armes de Portugal, qu'il promettoit de faire planter décemment, & de lui dire qu'il pouvoit laisser Diaz pour son Facteur à Calecut; enfin, qu'il avoit chargé le Sécretaire d'une lettre pour le Roi de Portugal. Elle étoit écrite sur une seüille de palmier, & signée de la main du Samorin. Les termes n'en pouvoient être plus laconiques: "Vasco de Gama, Gentilhomme, de ta Maison, est venu dans mon Pays. Son arrivée m'a fait plaisir. Mon, Pays est rempli de canelle, de girosle, de poivre, & de pierres précieu, ses. Ce que je souhaite d'avoir du tien, c'est de l'or, de l'argent, du co, rail & de l'écarlate.

Gama n'ayant que trop de preuves de la mauvaise-soi du Samorin, lui renvoya ses Nayres pour toute réponse, mais retint les gens de leur suite; jusqu'à ce que ses marchandises lui sussent restituées. Il envoya aussi la pierre que le Samorin demandoit. Le jour suivant, on sut surpris de voir arriver à bord Bentaybo, d'un air consterné, qui venoit demander un azile aux Portugais. Le Kutwal, à la sollicitation des Mores, s'étoit sais de tous ses biens, en l'accusant d'être Chrétien, & de n'être venu aux Indes que pour servir d'Espion au Roi de Portugal. Sa personne même auroit été exposée à quelque injure, s'il n'eut prit le parti de se dérober par la suite. Gama le reçut avec beaucoup de satisfaction, & lui promit qu'il seroit dédommagé en Portugal de la perte de ses biens.

## §. I V. (a).

# Retour de Gama en Portugal.

A Flotte Portugaise mit aussi-tôt à la voile; mais elle sut arrêtée par un calme, qui ne lui permit pas pendant deux jours de s'éloigner plus d'une lieuë. Au premier vent qui se sit sentir, les Portugais virent avancer vers eux o Tonys (b), remplis de Soldats, que le Samorin envoyoit pour les attaquer. Leur artillerie, & la faveur du vent, qui recommençoit à soussiler, les délivra heureusement de ce nouveau péril, quoiqu'ils sussent pour suivis l'espace d'une heure & demie. Tous leurs Historiens reconnoissent que ce sut pour eux une grace du Ciel d'être arrivés à Calecut dans la saison de l'Hyver.

Périls dont le Ciel délivre les Portugais.

(a) C'est ici la sixième Section dans l'Original. R. d. E.

(b) Espèce de Barques Indiennes. R. d. T.

ver, lorsque la Flotte du Samorin, qui étoit nombreuse, se trouvoit dispersée dans ses Ports. En Eté, celle de Gama n'auroit pas évité sa ruine. Mais le ressentiment de tant d'injures n'empécha point les Portugais de penser à ce qu'ils se devoient pour l'avenir. Gama, qui comptoit (c) de revenir à Calecut, ne voulut pas laisser des impressions de haine dans le cœur du Samorin. Il sit écrire, par Bentaybo, une lettre en Arabe, qui contenoit l'apologie de sa conduite, & les raisons qui lui faisoient emmener quelques Malabares, sans avoir laissé de Facteur après lui, parce qu'il craignoit la malignité des Mores. Il joignoit à ces excuses des ossres de service, & des assurances que le Roi son Maître, charmé de l'amitié d'un si grand Prince, enverroit, par sa première Flotte, une abondance de marchandises, telles qu'on les désiroit à Calecut; en concluant que le commerce du Portugal deviendroit sort avantageux à cette Ville. Il envoya sa lettre par un des Prisonniers Malabares.

Continuant sa route au long des Côtes, il s'engagea deux ou trois jours après, avec sa Flotte, entre certaines Isles, d'où il lui vint plusieurs Pinnaces chargées de poisson & d'autres vivres. Les Portugais traitèrent ces Insulaires avec douceur. Ils leur donnèrent des chemises & diverses fortes de Hecommodités, pour lesquelles ils obtinrent la liberté de planter une Croix [avec les Armes de Portugal. Ils nommèrent ce lieu el Padron de Santa Maria. Huit jours après, c'est-à-dire, le 19 de Septembre, ils jettèrent l'ancre près de fix petites Isles peu éloignées de la Côte, où ils trouvèrent de l'eau excellente. Les Habitans du Pays leur apportèrent des poules & du lait, avec une forte de pâte (d), & leur firent connoître que ce Canton abondoit en canelle. Quelques Portugais, qui furent envoyés à la découverte, affurèrent qu'ils avoient trouvé un bois entier de canelle fauvage. On fit descendre ausi-tôt fur la Côte plusieurs hommes, pour couper de ce bois. L'Amiral sit observer du sommet d'un mât s'il ne paroissoit point de Vaisseau autour de lui. A peine le Matelot fut-il dans son poste, qu'il apperçut huit gros Bâtimens qui s'avançoient à pleines voiles. Ils n'étoient plus éloignés que d'environ deux lieuës. Gama prit le parti d'aller au-devant. Les Indiens, à cette vûe, gagnèrent la terre, & se sauvèrent sur le rivage. Coëllo aborda un de leurs Vaisseaux, qu'il trouva chargé de cocos & de Melasse. Il y trouva aussi quantité d'arcs, de fléches, d'épées & de targétes (1). Les sept autres Bâtimens avoient échoué sur le sable, où la Flotte Portugaise ne put s'avancer; mais Gama [les ayant poursuivi dans ses Chaloupes,] les maltraita beaucoup avec son artillerie. Le lendemain quelques habitans du Pays lui apprirent que cet-

IL profita du vent pour s'approcher d'une petite Îsle, environnée de quatre autres, qui se nomment, en Langue Malabare, Ansandiva, (g) c'est-àdire, les cinq Isles. Elles ne sont pas à plus d'une lieuë de la Côte. Les Por-

te Flotte Indienne étoit venue de Calecut pour attaquer la sienne (f).

VASCODE GAMA.

I498. Ils quittent Calecut.

Isles où la Flotte s'engage.

El Padron de Santa Maria.

Bois de Canelle.

Rencontre d'une Flotte Indienne.

Isles Anchedives, & les anciens édis-

(c) Angl. qu'on renverroit des Vaisseaux à. R. d. E.

(d) Angl. des Citrouilles, ou des Courges. R. d. E.

(e) Angl. de Boucliers. R. d. E. (f) Faria prétend que c'étoit un Pirate; nommé Timoja, dont on aura dans la fuite plusieurs occasions de parler, & que ses Vaisseaux étoient couverts de seuilles d'arbres, ce qui leur donnoit de loin l'apparence d'une petite Isle, & qui surprit beaucoup Gama.

H (g) D'autres mettent Anchediva, & Angediva; [communément, c'est Anchedives.]

VASCODE GAMA.

1498.

Superstitions des Mores.

Arrivée de deux Corfaires. Ils sont effrayés de l'artiflerie.

Feinte & trahison d'unMore.

L'Amiral découvre sa persidie, & le punit rigoureusement

tugais y trouvèrent beaucoup de bois, & deux réservoirs de pierre, remplis d'excellente eau. Ces Isles étoient autrefois habitées par des Gentils, & remplies de beaux Edifices, sur-tout d'un grand Temple; (b) mais lorsque les Mores de la Mer Rouge eurent commencé leur commerce aux Indes, ils formèrent l'habitude de s'y arrêter pour y prendre de l'eau & du bois; & les violences qu'ils y commirent, forcèrent les Infulaires de se retirer au Continent, après avoir détruit tous leurs Edifices. Il n'en restoit plus qu'une espéce de Chapelle, où les Habitans de la Côte, qui sont sujets du Roi de Narsinga, venoient encore adorer trois pierres noires. L'Amiral résolut de s'arrêter dans ce lieu, pour y caréner ses Vaisseaux. Il faisoit déja commencer ce travail, lorsqu'il vit approcher deux Brigantins, enseignes déployées, avec un grand bruit de tambours & de trompettes. Ces deux Bâtimens étoient suivis de cinq autres, qui filoient au long du rivage, pour soûtenir les premiers. L'Amiral apprit des Habitans que c'étoient des Pirates, qui, sous un faux semblant de joie & d'amitié, pilloient tout ce qui s'offroit à leur rencontre. Il se hâta de faire disposer son artillerie; & dès qu'ils surent à la portée du canon, il fit un feu si vif, qu'ils ne pensèrent qu'à se retirer avec beaucoup de consusson, en criant Tambarane, Tambarane! c'est-à-dire, Dieu, Dieu! (i).

La curiosité amena sur la Flotte quantité d'autres Indiens, que Gama défendit à ses gens de recevoir. Cependant il s'en présenta un, qui paroissoit âgé d'environ quarante ans , & qui n'avoit point la figure des Habitans du Pays. Il étoit vêtu d'une robe de fin calico, qui lui descendoit jusqu'aux talons. Son bonnet étoit une sorte de Turban, mais qui lui couvroit une partie du visage. Il avoit une large ceinture, d'où pendoit un cimeterre. Aussitôt qu'il eut pris terre, il courut, les bras ouverts, à l'Amiral & aux autres Officiers, qu'il embrassa aussi familièrement que s'il les eût connus. Il étoit Chrétien, leur dit-il, & né en Italie. Il avoit été conduit aux Indes dans son enfance, au fervice d'un More, nommé Sabay, Seigneur d'une Isle nommée Goa, qui n'étoit qu'à douze lieuës des Anchedives, & qui contenoit 20000 Habitans (k). Quoique vivant parmi les Mores, il se sût conformé à leur culte, il n'avoit pas cessé d'être Chrétien au fond du cœur. Il avoit appris qu'il étoit arrivé à Calecut certains Vaisseaux étrangers, dont l'Equipage étoit couvert d'habits, de la tête aux pieds, & parloit un langage inconnu aux Indes. Il n'avoit pas douté que ce ne fût des Franghis (1), & dans l'impatience de les voir, il avoit obtenu de Sabay, non-seulement la permission de partir, mais l'ordre de leur dire que toutes les productions de l'Isle de Goa étoient à leur service, & que s'ils vouloient s'y établir, on leur accorderoit toutes fortes de commodités & d'avantages. Enfin, il demanda un fromage, pour l'envoyer à ses compagnons (m), qui n'étoient pas éloignés; comme une marque qu'il avoit été bien reçu des Portugais.

QUOIQUE l'Amiral n'eût point entendu son discours sans soupçon, il lui fit donner un fromage & deux pains, qu'il envoya effectivement par un des

<sup>(</sup>b) Angl. fur-tout de Pagodes. R. d. E.

(i) Il semble que ces derniers étoient l'escadre de Timoja phitôt que les premiers.

<sup>(</sup>k) Angl. vingt-mille Chevaux. R. d. E.

<sup>(1)</sup> C'est le nom que les Assatiques donnent

<sup>(</sup>m) Angl. à son Compagnon. R. d. E.

Matelots, qui l'avoit conduit dans sa petite Barque. Il continua d'entretenir les Officiers Portugais, mais avec une si grande abondance de protestations, que leur défiance augmentant, le frère de l'Amiral s'adressa aux Habitans de l'Isle pour en tirer quelques informations. Il apprit d'eux que c'étoit un Pi-Frate, qu'ils avoient vû plusieurs fois dans leur Isle. Cette découverte causa moins de surprise que d'indignation à Gama. Il fit conduire le traître à bord, & le fit foüetter, pour lui arracher la confession de sa perfidie. Le soüet n'ayant pû lui délier la langue, il le fit lier par-les parties naturelles, & tirer de bas en haut avec une poulie. A la quatriéme torture, il confessa qu'il étoit un Espion, envoyé pour reconnoître les forces des Portugais, qui étoient détestés, lui dit-il, au long de cette Côte, parce qu'ils étoient Chrétiens; & qu'il y avoit à chaque Baye un grand nombre d'Acalayas, ou de petites Barques prêtes à fondre sur la Flotte, aussi-tôt que quarante gros Vaisseaux, qu'on se hâtoit d'équiper, commenceroient à paroître. L'Amiral le fit enfermer à fond de cale, & veiller soigneusement jusqu'à ce qu'il sût guéri. Mais il l'assura que son dessein n'étoit pas d'en faire un esclave, & qu'il ne pensoit au contraire qu'à le conduire devant le Roi de Portugal, pour donner des éclaircissemens sur son Pays, & recevoir même des récompenses, s'il vouloit les mériter par sa fidélité.

IL ne restoit point à Gama d'autre parti que de quitter promptement cette Côte. La réparation de ses Vaisseaux le retint encore dix jours, après lesquels il mit à la voile le 5 d'Octobre. En partant, il fit mettre le feu au Bâtiment qu'il avoit pris, quoiqu'on lui en eût offert 1000 fanons; mais il déclara qu'il ne vouloit rien vendre de ce qui avoit appartenu à ses ennemis. Lorsqu'il fut éloigné de l'Isle d'environ deux cens lieuës, le More (n), perdant toute espérance, lui offrit une confession plus sincère. Il appartenoit réellement à Sabay, qui, sur les prémières nouvelles de l'arrivée des Portugais dans ces Mers, ignorant encore quelle étoit leur Nation (0), avoit entrepris d'équiper un grand nombre de Vaisseaux, dans l'espoir de se saisir de leur Flotte; mais tandis qu'il étoit occupé de ces préparatifs, il avoit voulu s'affûrer de leurs forces. & tenter même de les attirer dans son Isle de Goa, où il se flattoit de les faire prisonniers, & de les employer, comme des Gens dont on vantoit la valeur, à le fervir dans ses guerres contre divers Princes voisins. Cette apparence de sincérité acheva de rétablir le More dans l'esprit des Portugais. L'Amiral lui fit donner des habits & de l'argent. Il embrassa dans la suite le Christianisme sous le nom de Gaspard Gama, prenant son nom de Ba-Aptême d'un des trois Mages [de l'Evangile,] & son surnom de celui de l'Amiral.

Le voyage de Melinde, où la Flotte devoit toucher pour prendre un Ambassadeur, devint extrêmement pénible & dangereux par les continuelles tempêtes, les vents contraires, & les calmes qu'elle essuya. L'excès de la chaleur fut une autre disgrace, qui parut long-tems insuportable. Tant d'incommodités rèunies répandirent dans l'Equipage le même mal qui avoit déja fail-

(n) De Faria dit qu'il étoit Juif, & qu'il fit le signe de la Croix depuis le rivage pour être

reçu à bord. (o) Angl. à la place de ces mots; Igno-I. Part.

rant encore qu'elle étoit leur Nation, il y a; où ils erroient comme gens qui ne sçavent où ils font. R. d. E.

VASCODE GAMA. 1498.

Aveux qui font obtenir (2 grace auMore.

Gama remet à la voile.

Nouveaux aveux duMorc, qui lui attirent de la confidé-

Il embrasse le Christianisme.

VASCODE GAMA.

1499. Maladie qui fe répand dans l'Equipage.

Extrêmités où la Flotte est réduite.

Elle passe à Magadoxo.

Elle arrive au Port de Melinde.

la voile, & Gama brûle un de ies Vaisseaux.

Isles de Zangibar. Leur commerce.

li de le détruire entièrement à Rio de Buenos Sinays (p). Outre l'enflure des gencives & des jambes causée par le scorbut, il s'éleva, dans toutes les autres parties du corps, des tumeurs, qui étoient suivies immédiatement d'une diarrhée virulente. Il en mourut trente personnes en peu de jours. Cette perte répandit une si profonde consternation dans toute la Flotte, que chacun s'y regardoit déja comme une victime dévouée à la mort. Capitaines, Pilotes, tout le monde conclut que cet air pernicieux régnoit continuellement dans ces Mers. En vain Gama s'efforça par ses raisonnemens de relever leurs espérances. La navigation duroit depuis quatre mois. Il ne restoit pas sur chaque Vaisseau seize hommes propres au travail. Enfin les deux autres Capitaines avoient déja pris la résolution de retourner dans l'Inde, au premier vent qui pourroit les y conduire, lorsqu'il s'en leva un si favorable que dans l'espace de feize jours ils découvrirent la terre. Cette vûe leur fit oublier toutes leurs misères pallèes.

On étoit au second jour de Février 1499. Un des Mores de l'Equipage s'imagina qu'on devoit être fort proche de Mozambique, parce qu'il prétendoit que les Habitans de ce Pays se ressentoient continuellement des mêmes maladies qui avoient affligé les Portugais. Mais le matin du jour suivant, on se trouva devant la Ville de Magadoxo (q), qui parut fort grande & fort belle, environnée de murailles, avec un Palais au centre, qui s'élevoit beaucoup au-dessus des autres Edifices. Cette Ville est à cent treize lieuës de Melinde. Comme elle étoit habitée par les Mores, l'Amiral, en passant au long de la Côte, fit faire une décharge de fon artillerie, pour éloigner toutes fortes de dangers par cette marque de fermeté & de confiance. Chaque nuit, il fit jetter l'ancre, dans la crainte que l'obscurité ne lui fit manquer Melinde. Il n'en étoit plus qu'à dix lieuës, lorsqu'ayant moüillé le soir devant un Village des Mores, il vit le matin huit Tarrades, (ce font de grandes Barques du Pays) remplies de gens armés, qui s'avancèrent vers la Flotte. L'artillerie les ayant bien-tôt écartées, il arriva le même jour au Port de Melinde.

Le Roi lui fit connoître, par son accueil & ses présens, qu'il avoit désiré fincèrement son retour. Il le pria de recevoir à bord l'Ambassadeur qu'il avoit promis d'envoyer au Roi de Portugal. Gama n'avoit point eu d'autre vûc en Elle remet à relâchant dans son Port. Après avoir employé cinq jours à se rafraîchir, il remit à la voile [le 17 Février;] & le quatriéme jour il arriva aux Bancs de 🗲 Saint-Raphaël. Le petit nombre de Matelots aufquels il étoit réduit, lui fit prendre le parti de brûler (r) le Vaisseau qui portoit le même nom. Cette opération l'ayant arrêté cinq ou six jours, il se trouva le vingt de Février à la vûe de l'Isle de Zangibar, à six degrés de latitude méridionale. Cette Isle, qui [est fort grande] n'est qu'à dix lieuës du Continent. Elle en a deux autres 🔀 fort proches, mais de moindre étendue, Petamba & Montsia. Elles sont toutes trois extrêmement fertiles, couvertes d'orangers, & remplies de toutes fortes de provisions. Les Mores, qui les habitent, ne sont pas fort redoutables par leurs forces; mais ils entretiennent un commerce assez considérable de

(p) Appellé depuis Cuana.
(q) Prononcé Magadosho par les Portugais.
(r) Faria raconte que ce Vailleau se perdit

fauva heureusement. [Les deux récits peuventiff s'accorder, en supposant que le Saint-Raphaël ne fut pas submergé.]

contre un banc de fable, & que l'Equipage se

Calicos de Guzarate, avec Mombassa; d'or, avec Sosala, & d'argent avec l'Isle de Saint-Laurent. Le Roi de Zangibar, car chacune des trois Isles a son Souverain, envoya un présent à l'Amiral, avec des offres de service & d'amitié.

VASCODE GAMA. 1499.

H LA Flotte, [réduite à deux Vaisseaux,] partit le premier de Mars, & gagna les Isles de Saint-Georges, sans aucune envie de relâcher à Mozambique. Le 3 elle jetta l'ancre à l'Isle San Blaz; où pour renouveller ses provisions, elle prit quantité de loups-marins & de folitarios. Un heureux vent, qui l'accompagna plus de quinze jours, lui fit doubler le 20, le Cap de Bonne-Espérance; & le tems n'ayant pas cessé d'être favorable, les vingt jours suivans, elle arriva près de San-Jago, une des Isles du Cap-Verd, où Coëllo brûlant de porter au Roi son Maître les premières nouvelles de la découverte des Indes, se déroba pendant la nuit (s), & prit la route du Portugal. Il arriva le 10 de Juillet à Cascais, tandis que l'Amiral, dont le Vaisseau étoit en fort mauvais état, fut obligé de relâcher à San-Jago, pour s'y radouber. Cependant, n'ayant pas moins d'impatience de revoir sa Patrie, il loua une Caravelle, avec laquelle il crut pouvoir faire le reste du voyage. Mais il étoit attendu par une autre disgrace à Tercère. Paul de Gama son frère, épuisé de fatigue & de maladie, se trouva si mal en approchant de cette Isle, qu'il mourût après y avoir langui pendant quelques jours. Il y fut enterré. L'Amiral partit dans ce triste melange de chagrin & de joie, & prit terre à Belem au mois de Septembre de l'année 1499; c'est-à-dire, deux ans & deux mois après son départ de l'Europe. De 108 hommes, qui l'avoient accompagné dans ce fameux voyage, il n'en ramena que 50 (t) en Portugal.

Coëllo quitte l'Amiral pour fe faire un mérite de porter les premières nouvelles à Lisbonne.

Mort de Paul Gama, frère de l'Amiral.

Arrivée de l'Amiral à Lisbonne.

Joie des Portugais, & récompenses accordées à Gama.

Son arrivée causa tant de satisfaction au Roi, que ce Prince envoya au devant de lui un Seigneur de sa Cour, avec quantité d'autres personnes de distinction, pour lui servir de cortege. Il sit son entrée à Lisbonne au milieu d'une foule de Spectateurs, qui firent retentir la Ville de leurs applaudissemens. Un fervice si glorieux & si important, lui fit accorder le titre de Dom, pour lui & pour tous ses Descendans. Le Roi lui donna une partie de ses Armes, & voulut, qu'au pied (u) de l'Ecusson, il portât deux Biches qui s'appellent en Portugais Gamas. Avec ces honneurs, il obtint une pension annuelle de 3000 ducats; & les faveurs de son Maître ne firent qu'augmenter dans la suite, à proportion des nouveaux services qu'il rendit au Portugal, pour la conquête des Indes, où nous le verrons bien-tôt employé. Nicolas Coëllo, ne fut pas récompenfé moins honorablement; il fut annobli, avec une pension de 1000 ducats (x). Le Roi de Portugal, dans le transport de sa joie, s'honora lui-même du nouveau titre de Seigneur de la Conquête, 🗗 de la Navigation, d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse, & des Indes. Il ordonna des Actions de graces au Ciel, & des Fêtes publiques, qui furent célébrées avec des applaudissemens extraordinaires de ses Peuples, dans toute l'étenduë \* de fon Royaume. [Alors ceux qui avoient représenté ces entreprises comme impossibles, eurent honte de leur opiniâtreté, & en devinrent les plus zèlés Promoteurs.

(s) Faria l'excuse, en prétendant qu'il sut séparé de l'autre Vaisseau par une tempête, près du Cap-Verd, & qu'à son arrivée en Portugal il crut y trouver déja l'Amiral.

(t) Le même Historien dit 55, qui furent tous recompensés par le Roi.

CH A-

(u) N'est-ce pas plûtôt en support? R. d. T.

(x) Angl. cent Ducats. R. d. E.

# 根部本程数本根数本根数本线数本:4(称:本本:4(数:本:4(数)本线数本根数本根数

#### P Ι $\mathbf{T}$ V.

Voyage d'Alvarez Cabral en 1500 [qui est le second que les Portugais firent aux Indes (a).]

I.

Découverte du Brésil. [Tempête borrible, il moüille à Quiloa & à Melinde.]

CABRAL. 1500.

T A nouvelle de tant de découvertes, qui avoient passé si long-tems pour 🗻 un objet chimérique, ne fut pas plûtôt répandue dans les autres États de l'Europe, que tous les Princes sentîrent vivement le tort qu'ils s'étoient fait en rejettant les anciennes offres de la Cour de Portugal; mais rien ne peut représenter l'empressement que les Portugais conçurent, pour remplir les hautes espérances dont toute la Nation s'étoit comme enyvrée.

Ardeur des Portugaispour retourner aux Indes.

NouvelleFlotte commanrez Cabral.

dée par Alva-

Instructions de Cabral, & projet d'établissement à Calecut.

LE Roi laissa si peu de tems à cette chaleur pour se réfroidir, que dès l'année suivante, 1500, il fit équiper treize Vaisseaux de différentes grandeurs, sous le commandement de Pedro Alvarez Cabral, Gentilhomme d'un mérite reconnu, à qui il remit l'Etendart de la Croix. C'étoit une forte de Pavillon, béni par l'Evêque de Vyseu. Ce Prélat mit en même-tems sur la tête de Cabral, un chapeau béni par le Pape, auquel on attribuoit de merveilleuses vertus (b). La Flotte contenoit douze cens hommes, qu'on fit accompagner de huit Religieux de Saint-François, & de huit Prêtres féculiers, sous l'autorité d'un Grand-Aumônier. Les instructions de l'Amiral, étoient de commencer par la prédication de l'Evangile; & s'il trouvoit des cœurs mal disposés à l'écouter, d'en venir à la décision des armes. On nous a conservé les noms de tous les Capitaines. Ceux des Vaisseaux étoient Sancho de Toar, qui commandoit le Vaisseau de Cabral; Nicolas Coëllo, Dom Louis Coutinno; Simon de Mysaranda; Simon Layton; Barthélemy Dyaz le même qui avoit découvert le Cap de Bonne-Espérance; Diego Dyaz, son frère, qui avoit été Trésorier de Gama pendant son voyage. Les Capitaines des Caravelles étoient, Pedro de Ataïde, & Vasco de Silveyra. Pour Facteur, la Flotte avoit Ayres Correa, qui devoit demeurer à Calecut avec cette qualité.

C'étort effectivement pour Calecut que se faisoit l'embarquement. supposoit que le Samorin se prêteroit volontiers à l'établissement d'un Comptoir, & dans cette supposition, Cabral devoit le presser d'ôter aux Mores la liberté du commerce dans sa Capitale, & dans tous ses Ports. A cette condition, il devoit lui promettre, que le Portugal lui fourniroit, à meilleur marché que les Mores, les mêmes sortes de marchandises. Il avoit ordre aussi de relâcher dans son passage, à Melinde, pour y remettre l'Ambassadeur que

(a) On suit ici Castaneda, & quelques Lettres du recueil Latin de Gryneus fur ce voyage, depuis la page 114 jusqu'à la page 224, avec une Relation que Ramusio a donnée du même voyage.

(b) Ce Paragraphe est tiré d'une Note de l'Auteur; qui ne dit cependant pas qu'on attribuat de merveilleuses vertus à ce Chapeau, mais que l'Evêque l'offrit à Cabral comme un bijou de très grand prix. R. d. E.

Gama en avoit amené, & les présens que le Roi de Portugal envoyoit au Roi de cette Contrée.

CABRAL. 1500.

Départ de

La CLORSQUE tout fut prêt pour le départ, le Roi accompagna Cabral jusqu'au Frivage, & La Flotte mit à la voile [de Belem] le 9. de Mars. Elle arriva la Flotte. aux Canaries le dix-huit, & quatre jours après à San-Jago. Le 28, un coup de vent sépara le Vaisseau d'Ataide (c), & l'on sut longtems sans le revoir. La Navigation continua fort heureusement jusqu'au 24 d'Avril. On découvrit la terre ce jour-là; mais on se trouvoit si fort à l'Ouest, qu'il parut certain à tous les Capitaines que c'étoit quelque Côte que Gama n'avoit point observée dans son voyage. Quelques Soldats qu'on fit débarquer, rapportèrent que le Pays paroissoit fertile; qu'il étoit couvert d'arbres; que les Habitans, qui leur avoient paru fort nombreux, étoient bazanés & nuds, & qu'ils avoient pour armes, des arcs, & des fléches.

Au milieu de la nuit, il s'éleva une tempête violente, qui mit l'Amiral dans la nécessité de lever l'ancre pour chercher un Port. Il en trouva un qu'il nomma Puerto Seguro, parce qu'il s'y crut à couvert de l'Orage. On célébra la Messe sur le rivage, où quantité d'Habitans du Pays s'assemblèrent Puerto Segupour être témoins de ce spectacle. On n'eut point à se plaindre de leur ci- 10. vilité: ils troquèrent des Perroquets pour du papier & diverses sortes d'étoffes. Cabral donna au Pays le nom de Tierra de Santa Cruz, à l'honneur de la Croix qu'il y avoit élevée: mais ce nom fut changé dans la suite en celui de Santa Cruz. HBrésil. Deux Bannis, sde la même espèce que ceux dont Gama s'étoit fait

accompagner dans son voyage | furent laissés sur la Côte, pour y chercher les moyens de s'informer de tout ce qui appartenoit à cette nouvelle découverte; & l'Amiral renvoya un de ses Bâtimens en Portugal, avec une relation

des circonstances de son voyage (d).

IL se remit en Mer le 2 May, pour faire voile au Cap de Bonne-Espérance. Le 12, on apperçut à l'Est une Cométe, qui parut grossir continuellement pendant dix jours, & qui fut visible jour & nuit. Elle fut comme le suivie d'une pronostic d'une affreuse tempête, qui s'éleva le 23 au Nord-Est, avec un prodigieux mélange d'éclairs & de pluie. Un calme profond lui succéda la nuit fuivante. Le 28, on eut encore beaucoup à fouffrir de la violence du vent, qui força les Matelots de plier toutes leur voiles. Le calme ayant bien-tôt fuivi, on apperçut au Nord-Est une colomne d'eau, que les Portugais, à qui ce Phénoméne étoit encore inconnu, prirent d'abord pour le présage d'un tems plus favorable (e). Mais un coup de vent furieux, qui s'éleva tout-d'uncoup, submergea quatre Vaisseaux, avec leur Equipage entier, & tous les Capitaines, entre lesquels on compte Barthélemy Diaz, qui avoit découvert le Cap de Bonne-Espérance. Les sept autres demeurèrent remplis d'eau, & n'auroient pas péri moins malheusement, si leurs voiles n'eussent été déchirées. Le vent continua pendant deux jours, en tournant au Sud-Ouest, & dans tout cet intervalle, la Flotte fut poussée sans voiles, & presque sans es-

Elle découvre une Côte

Tierra de

Cométe, affreuse tem-

Colomne

Quatre Vailleaux fubmergés.

(c) Faria rapporte qu'une tempête sépara ce Vaisseau de la Flotte près du Cap-Verd, & qu'il retourna seul à Lisbonne.

(d) Angl. pour donner connoissance au Roi de cette nouvelle découverte. R. d. E.

(e) l'Anglois dit qu'ils le prirent pour un présage favorable; parce qu'il fut d'abord suivi du Calme, au-lieu que le Traducteur fait précéder la Colomne d'eau par le Calme. R. d. E.

CABRAL.

I 5 0 0.

La tempête dure vingtdeux jours.

pérance, dans des ténèbres si épaisses, au milieu même du jour, que les Vaisseaux ne pouvoient se découvrir les uns les autres. Enfin la fureur du vent leur donna quelque relâche le troisième jour, ils se rejoignirent, & la confiance commençoit à renaître, lorsqu'un vent d'Est & de Nord-Ouest, se choquant avec plus d'impétuosité que jamais, ensièrent les vagues, comme autant de montagnes, & replongèrent tous les Portugais dans le désespoir. Cet effroyable orage dura vingt-deux jours entiers (f). Pendant le jour, l'eau étoit aussi noire que de la poix, & pendant toute la nuit elle paroissoit rouge & enssamée.

La Flotte se trouve sur la Côte d'Afrique.

Enfin la tranquillité, commençant à revenir sur les flots, l'Amiral reconnut que pendant sa tempête il avoit doublé le Cap de Bonne-Espérance, mais qu'il s'étoit séparé quatre Vaisseaux de la Flotte. Le 16 de Juillet, il se trouva fort proche de l'Afrique, au 27e degré de latitude méridionale. Cette Côte lui parut fort peuplée. Cependant la curiofité n'amena aucun Habitant sur le rivage, & Cabral, incertain de l'accueil qu'il en devoit espérer, ne permit point à ses gens de descendre. Il continua de ranger la Côte, dans l'opinion qu'il n'étoit pas loin de Sofala, quoique le Pilote ignorât encore quelle étoit précifément la fituation de cette Ville. On découvrit deux Isles, &, près de l'une, deux Vaisseaux à l'ancre, qui s'efforcèrent de gagner le rivage à la vûe des Portugais. Mais on n'eut pas de peine à les joindre; ils se rendirent sans résistance. C'étoient des Mores, qui revenoient de la mine de Sofala, chargés d'or pour Melinde. En fuyant, ils en avoient jetté une partie dans la mer. Cabral traita civilement leur Chef; & lorsqu'il eut appris de luimême qu'il étoit parent (g) du Roi de (b) Melinde, allié des Portugais, nonfeulement il lui marqua du regret de sa perte, mais il lui restitua les richesses dont on s'étoit déja saisi.

Il prend deux Vaiffeaux chargés d'or.

> Les Mores, affligés d'avoir perdu volontairement une partie de leur or, demandèrent à l'Amiral s'il n'avoit point à bord quelque Magicien qui pût le conjurer au fond de la mer. Il leur répondit que ces pratiques superstitiens étoient inconnues aux Chrétiens. (i) Mais ayant appris d'eux qu'il avoit déja passé Sofala, [il leur offrit, en les quittant, ses services pour Melinde.] Let 20 il moüilla au Port de Mozambique, où il prit un Pilote, pour diriger sa Flotte jusqu'à Quilloa, Isle à cent lieuës de Mozambique, vers le 9° degré de latitude méridionale. Il y trouva deux des quatre Vaisseaux que la tempête avoit séparés de sa Flotte. Cette Région s'étend du Cap Corientes jusqu'assez près de Mombassa, c'est-à-dire, l'espace d'environ quatre cens lieuës de Côtes, qui sont fort peuplées, & remplies de Villes; sans compter un grand nombre d'Isles qui payent des tributs au même Prince; mais il n'en est pas plus puissant, ou du moins ses forces militaires ne le font pas redouter. Le Pays est très-fertile. On y trouve en abondance toutes sortes de bestiaux, (k)& l'eau y est excellente. Quilloa est un lieu célèbre par le commerce de l'Or avec Sofala; ce qui attire continuellement dans cette Isle quantité de Marchands

Cabral arrive au Port de Mozambique, où il retrouve deux de fes quatre Vaiffeaux.

Situation & qualités du Pays.

(f) Angl. Vingt. R. d. E.
(g) Faria dit qu'il étoit Oncle de ce Roi,

& qu'il se nommoit Schah Foteyma.

(b) Melinde est appellée Maland par les Ma-

hométans Indiens. (i) il est bon de remarque qu'il

n'y a guères de gens plus superstitieux que les Catholiques Romains; & nous-mêmes ne sommes pas entièrement exemts de ce défaut, quoique les loix civiles ayent cherché à y remédier.

(k) Angl. On y trouve du menu bétail. R. d. E.

chands de l'Arabie heureuse, & des autres Pays. Les Vaisseaux y sont construits sans cloux, comme dans les autres parties de l'Afrique, & calseutrés d'encens (1), au lieu de goudron [qu'on ne trouve point dans ces quartiers.]

LA Flotte ayant moüillé à Quilloa, [Ville ancienne & illustre], où régnoit alors Ibrahim, Prince respecté de ses sujets, Cabral lui sit annoncer qu'il étoit venu avec une Lettre du Roi de Portugal, & des marchandises, pour former avec lui un Traité d'alliance & de commerce. Il lui demanda une entrevûe, mais sur l'eau, parce qu'il avoit des ordres exprès de ne pas descendre à terre. Le Prince de Quilloa y consentit; & dès le jour suivant il se mit dans une Pinnace, au son des trompettes, accompagné d'un nombreux cortége, qui étoit autour de lui dans des Barques. La Lettre du Roi de Portugal fut lue à haute voix. Le Schah, ou le Prince, accepta volontiers les propositions de Commerce. Il voulut voir l'état des marchandises qu'on devoit lui envoyer, & pour lesquelles il promit de l'or en échange. Cependant le jour d'après, lorsque le Facteur Portugais se sut rendu à sa Cour, il rétracta sa promesse, sous prétexte que les marchandises ne lui convenoient point, & qu'il foupçonnoit l'Amiral de n'être venu que pour conquérir son Pays. Au fond, c'est qu'ayant reconnu les Portugais pour des Chrétiens, il ne vouloit former aucune liaifon avec eux. Cabral s'arrêta deux ou trois jours, dans l'espérance que cette prévention pourroit s'affoiblir; mais s'étant apperçu qu'on travailloit au contraire à se fortifier contre lui & qu'il étoit menacé d'une attaque, il prit le parti de retourner vers Melinde, où il arriva le 2 du mois d'Août.

En approchant du Port, il rencontra trois Vaisseaux Mores de Guzarate. que par considération pour l'alliance du Roi de Melinde, il ne permit point à ses gens d'attaquer. Aussi-tôt qu'il eut moüillé l'ancre, il salua la Ville par une décharge de toute son artillerie. Le Roi l'envoya visiter immédiatement, & lui fit porter des rafraîchissemens, avec l'offre de tout ce que le Pays avoit de plus propre à lui plaire. L'Amiral, en lui faifant faire ses remercimens, lui fit annoncer qu'il étoit venu avec une Lettre & des présens du Roi son Maître, & l'ordre de lui offrir dans ses besoins le secours de la Flotte Portugaife. Les présens étoient une bride fort riche, une selle de la même richesse. & tout l'équipage d'un cheval. Ayres Correa, principal Facteur de la Flotte, fut chargé de porter la Lettre & le présent. Il étoit attendu sur le rivage par un grand nombre de Seigneurs Mores, & par des femmes qui tenoient des cassolettes à la main. Ce cortége le conduisit au Palais, où le Roi parut prendre beaucoup de plaisir à le voir; & s'étant fait lire la Lettre qui étoit écrite en Portugais & en Arabe, il l'entretint long-tems de la fituation & des usages du Portugal. Le jour suivant, ce Prince eut sur l'eau une conférence avec l'Amiral, qui conservoit toûjours assez de défiance pour ne pas s'exposer à terre. Entre plusieurs discours, il lui dit que le Roi de Mombassa lui vouloit beaucoup de mal depuis qu'il avoit Happris son alliance avec les Portugais; [mais que tous les efforts de ce Prince ne seroient pas capables d'ébranler sa fidélité. Il donna ensuite à Cabral deux Pilotes Guzarates pour le conduire à Calecut.

CABRAL.

I 5 0 0.

Vaiffeaux
fans cloux &
fans Fer. Situation & qualité du Pays.

La Flotte
mouille à Quilloa.

Inconstance du Roi.

Cabral arrive à Melinde. Il y est bien reçu.

Sa conférence avec le Roi.

(1) Angl. d'une espèce d'encens sauvage.

Quoi-

CABRAL.
I 5 0 0.

Cérémonie fuperstitieuse des Mores.

Avantures d'unPortugais banni. Quoique le Palais fût proche du rivage, le Roi de Mélinde, en sortant de sarque, voulut se faire voir à cheval avec le nouvel équipage qu'il avoit reçu des Portugais. Mais cette cavalcade, qui se fit au long de la Côte, sur précèdée d'une cérémonie sort superstitieuse. Quelques Mores tenoient un mouton vivant, dont ils ouvrirent le ventre. Ils en tirèrent les intestins, autour desquels le Roi sit un tour à cheval, en prononçant quelques mots que les Portugais ne purent distinguer. Cabral laissa deux Bannis à Mélinde, pour reconnoître le Pays. L'un, qui sut nommé dans la suite Machede, apprit sort bien l'Arabe, & pénétra par terre jusqu'aux Détroits de la Mecque. Delà s'étant rendu à Belegat, par la route de Camboya, il se fit passer pour un More, & s'établit auprès de Sabay, qui régnoit encore dans l'Isle de Goa. Il y rendit des services considérables au fameux Alsonse d'Albuquerque.

#### S. II.

Cabral arrive à Calecut. Etablissement du premier Comptoir Portugais dans les Indes.

Cabral relâche
aux Isles Anchedives.
Arrivée de
la Flotte à
Calecut.

'IMPATIENCE d'arriver au terme de sa course sit lever l'ancre à ■ Cabral dès le dix-sept (a) d'Août. Il relâcha le vingt aux Isles Anchedives, pour y attendre pendant quelques jours les Vaisseaux de la Mecque; mais ne les voyant point paroître dans la faison ordinaire, il continua si heureusement sa navigation, que le 13 de Septembre il se trouva devant Cale-Quantité de Pinnaces vinrent s'offrir aussi-tôt à lui vendre des provi-Ensuite il vit arriver plusieurs Nayres du plus haut rang, chargés des complimens du Samorin fur son arrivée, & de l'offre de son amitié. La Flotte, qui avoit jetté l'ancre à une lieuë de la Ville, s'avança beaucoup plus près. Le lendemain, Cabral envoya demander un faut-conduit par un More nommé Gaspard, le même apparemment que Gama avoit enlevé dans fon voyage, & qui avoit embrassé le Christianisme. Il le fit accompagner des quatre Malabares qui avoient été conduits en Portugal, & qui étoient vêtus à la Portugaise. Les Habitans parurent fort satisfaits de les voir revenir en bonne fanté, & dans un état qui rendoit témoignage à la générosité de leurs Ravisseurs. Cependant le Samorin refusa de les admettre à son Audiance, parce qu'ils étoient de simples Pêcheurs; mais il fit un accueil favorable à Gaspard, & lui accorda, pour tous ceux qui voudroient débarquer, la permission d'entrer librement dans la Ville. L'Amiral, prenant confiance à cette ouverture, envoya fur le champ Alonzo Hurtado, avec un Interprête, pour déclarer au Samorin qu'il venoit de Portugal dans l'unique vûe de faire avec lui un Traité d'alliance & de commerce, & qu'il étoit prêt à descendre lui-même pour en régler les conditions & lui faire sa cour, s'il consentoit à lui accorder quelques ôtages. Il lui en demandoit deux; le Kutwal, avec Arashamenoka, un des principaux Nayres.

Cabral est bien reçu, & prend confiance au Samorin.

Le Samorin s'excusa d'envoyer ces deux Officiers, sur leur âge & leurs infirmités; mais il en proposa d'autres à leur place. Ensuite, à l'instigation

des Mores, il rejetta la demande de l'Amiral, sous prétexte que c'étoit l'offenser par un excès de défiance. Ce débat dura trois jours. Enfin, se laiffant vaincre par le motif de son propre intérêt, il accorda les Otages (b); sur quoi l'Amiral résolut de descendre sur le rivage, après avoir recommandé à Sancho de Toar, qu'il laissoit pour commander dans son absence, de les traiter civilement; mais de ne les rendre à personne, quand même ils lui seroient demandés en son nom.

H LE 28 de Décembre, son vit de la Flotte les préparatifs qui se faisoient fur le rivage, pour la conférence du Samorin & de l'Amiral. Les principaux Nayres avoient ordre de s'y assembler, avec une suite nombreuse de leurs domestiques, & quantité d'instrumens. On y avoit bâti exprès une galerie, pour y recevoir l'Amiral. Aussi-tôt qu'il fut averti de l'arrivée du Samorin, il descendit dans sa Chaloupe, qu'il avoit fait richement orner, accompagné des trente principaux Portugais dans les autres Chaloupes de la Flotte. Les Otages marquèrent beaucoup de lenteur à monter dans le Vaisseau qui les attendoit, jusqu'à ce qu'ils virent l'Amiral à terre. Enfin, la bonne-foi paroissant régner de part & d'autre, Cabral fut reçu sur le rivage, au milieu d'une multitude de Kaymals, de Pinakals, & d'autres Nayres de tous les ordres. On lui offrit une chaise. Il y entra d'un air libre; & suivi de son cortége, il fut porté au Serame, qui étoit une loge, ou une grande salle, tendue de tapis ou d'Alkatif, [mot Portugais qui signifie à peu près la même chose. Au fond de cette salle, le Samorin l'attendoit, assis dans une alcôve. qui avoit l'apparence d'une petite Chapelle. Il avoit au-dessus de sa tête une forte de dais, de velours cramoisi; & vingt coussins de soie, à ses côtés ou

fous lui. IL étoit nud, excepté vers le milieu du corps, qui étoit couvert (c) d'une pièce de calico, brodée en or. Il avoit sur la tête un bonnet de drap d'Or; & aux oreilles, des boucles composées de diamans, de saphirs & de perles. Les Portugais remarquèrent deux perles dont la grosseur surpassoit celle d'une grosse noix. Ses bras, depuis le coude jusqu'au poignet, & ses jambes, depuis les genoux jusqu'aux pieds, étoient chargés de bracelets parfemés de pierres les plus précieuses. Les doigts de ses pieds & de ses mains H'étoient de bagues [d'un prix inestimable.] Celle des deux gros orteils avoir deux gros rubis d'un lustre surprenant. Entre les diamans, il y en avoit un plus gros que la plus grosse féve. Mais toutes ces richesses n'approchoient pas de celles de sa ceinture, qui n'étoit qu'un tissu de diamans enchassés dans l'or, dont l'éclat éblouissoit les yeux. Près de lui étoient sa Chaise d'Etat & sa Litière, toutes deux couvertes d'Or & d'Argent, & presqu'aussi riches par la beauté du travail que par la multitude des pierreries. On y voyoit aussi trois trompettes d'or, & dix-sept d'argent, ornées de pierres précieuses; sans parler des lampes d'argent, des cassolettes, & des bassins d'or. Il avoit à six pas de lui ses deux Frères, qui étoient les héritiers présomptifs de sa Couronne; & quelques pas plus loin, quantité de Seigneurs, tous debout, dans une posture respectueuse. (d).

(b) Ces Otages, suivant Faria, étoient six des principaux Bramines, dont Cabral apporta les noms de Portugal, par le conseil de Bentaybo.

I. Part.

L'A-(c) Nos Relations donnent le nom de Pagne à cette Pièce. R. d. T.

(d) On trouve dans une Relation de ce

CABRAL. I500. On fe donne mutuellement des ótages, &l'Amiral descend à

Sa conférence avec le Samorin. Richeffes & faite de ce Roi

Son habillement & fa magnificence.

CABRAL. 1500. **Propositions** des Portugais.

L'Amral, en entrant, vouloit aller baiser la main du Prince; mais étant averti que ce n'étoit pas l'usage du Pays, il se laissa conduire sur un siége proche de lui. Cet honneur étoit le plus grand que le Samorin pût accorder. Alors Cabral lui présenta ses Lettres, qui étoient écrites en Arabe. Il prit lui-même la peine de les lire. Elles ne contenoient que des affurances vagues d'estime & d'affection; mais l'Amiral entreprenant aussi-tôt d'expliquer fa Commission, déclara que le Roi son Maître souhaitoit ardemment l'amitié du Samorin, & lui demandoit la liberté d'établir à Calecut, un Comptoir, qu'il auroit foin de tenir continuellement rempli de toutes les marchandifes de l'Europe ; avec celle de pouvoir, foit en échange, soit pour de l'or, charger ses Vaisseaux d'épices, & des autres productions des Indes.

Réponse du Samorin.

Présens de Cabral.

CETTE proposition sut reçue fort agréablement du Samorin. Il répondit à l'Amiral, que le Roi son Maître pouvoit compter que toutes les Villes de fes Etats lui feroient ouvertes. Pendant ces explications, les Portugais ap-C'étoit un bassin de vermeil doré, curieusement portèrent leurs présens. travaillé, une fontaine de même métal & du même travail; une coupe d'argent, avec son couvercle doré; deux lingots d'argent; quatre coussins, dont deux étoient de drap d'or, & deux de velours cramoisi; un tapis (e) du même velours, bordé d'un large galon d'or; un autre tapis d'une riche étoffe,

& deux belles piéces de corail. (f)

Mal-entendu, qui met la paix & le Traité en danger.

Après l'audience, le Samorin dit à Cabral qu'il étoit libre de se retirer, ou dans un logement qu'il lui offroit à Calecut, ou sur sa Flotte; mais qu'il le prioit de lui renvoyer ses Otages, parce qu'ils n'étoient point accoutumés à la Mer, & qu'ils ne pourroient manger ni boire aussi long-tems qu'ils seroient fur fon Vaisseau. Il ajoûta, que s'il prenoit le parti de retourner à sa Flotte, & qu'il voulût revenir le jour suivant pour mettre la dernière main au Traité, les Otages seroient renvoyés sur le même Vaisseau. Mais ces heureux commencemens faillirent d'être renversés par des défiances hors de saison. Cabral étant revenu au rivage, un domestique Indien, envoyé par le Sécretaire & le Controlleur de la Maison du Roi, se fit conduire vers les Otages, pour leur donner avis que l'Ambassadeur Portugais se préparoit à regagner sa Flot-A cette nouvelle, ils se jettèrent dans leur Pinnace, avec les marques d'une vive impatience. Ayrez Correa les suivit si promptement qu'il en reprit quelques-uns, tandis que les autres, parmi lesquels étoit le Kutwal, se sauvérent heureusement. Cabral, surpris de leur suite en arrivant à bord, sit garder soigneusement ceux qu'on avoit arrêtés, & députa Gaspard an Samorin, pour lui porter ses plaintes. Cependant, faisant tomber le blâme sur le Sécretaire & le Controlleur, il promit de rendre les Otages qui lui restoient, aussi-tôt qu'il auroit reçu son bagage & quelques-uns de ses gens qui étoient demeurés à le garder.

Les ôtages Indiens prennent la fuite.

On se dispose à la guerre.

Dr son côté, le Samorin fut si piqué de ne revoir qu'une partie de ses Otages, qu'il parût des le lendemain sur la Côte avec un corps de 12000 hom-

voyage, [écrite par un Pilote Partuguis, & ] (e) Angl. Un habit de parade. R. d. E. imprimée au Recueil de Ramusio, que le nom (f) Angl. d'Arras; ce qui est vraisemblaimprimée au Recueil de Ramusio, que le nom (f) Angl. d'Arras; ce qui est vrauemoia du Samorin étoit Gnaffer. voyez Vol. I. p. blement le nom de quelque étoffe. R. d. E. 125.

mes. Il renvoya à l'Amiral fon bagage & ses gens; mais il les fit accompagner de trente Pinnaces, pour redemander les siens. La crainte ne permit point aux Indiens, qui montoient les Pinnaces, de s'approcher de la Flotte autant qu'il falloit pour recevoir leurs Otages; & les Portugais ne se hâtant point de les conduire eux-mêmes, l'échange ne fut point achevé le même jour. Cependant Cabral prit la refolution de les renvoyer, le jour fuivant, dans ses propres Chaloupes, en donnant ordre à ses gens de les mettre sur le rivage à quelque distance des Pinnaces. Tandis qu'on se disposoit à les faire partir, Araxamenoka, le plus âgé d'entr'eux, s'élança dans l'eau pour se fauver, & fon exemple fut suivi de tous les autres. Araxamenoka sut repris; mais les autres gagnèrent la terre. Cabral prit encore pour une marque de mauvaise-foi, ce qui n'étoit au fond qu'un effet de leur crainte, & sit doubler la garde d'Araxamenoka. Il fe passa trois jours, sans qu'on vît paroître personne pour le redemander. Enfin, l'Amiral prenant pitié de ce vieillard, qui n'avoit voulu recevoir, dans cet intervalle, aucune nourriture, le ren-🛨 voya au Samorin, [avec quelques armes qui apartenoient aux Malabares;] & deux Portugais, qui étoient encore à terre, furent aussi renvoyés à la Flotte.

PENDANT trois autres jours, Cabral ne reçut aucune nouvelle du Samorin. Il prit le parti de lui faire demander s'il étoit disposé à conclure le Traité, & de lui offrir, dans cette supposition, d'envoyer son principal Facteur à terre, pourvû qu'on lui accordat le retour des Otages. L'allarme étoit si vive de part & d'autre, que Francisco Correa sut le seul Portugais qui voulût accepter cette commission. Cependant il fut bien reçu du Samorin. Nonseulement ce Prince consentit à finir le Traité, mais, sans se faire presser pour les Otages, il nomma deux Neveux d'un riche Marchand de Guzarate, qui furent menés sur le champ à l'Amiral. Dans le mouvement du même zéle, il donna ordre qu'on préparât, pour le Facteur Portugais, une maison qui pût fervir ausli de magasin pour les marchandises de la Flotte; & comme le Facteur avoit trop peu d'usage du Pays, pour connoître les régles du commerce & le prix des marchandises, il chargea le grand-pere des deux Otages, qui devoit louër sa maison aux Portugais, de lui donner les instructions nécessaires. Mais ce Guzarate entra mal dans les intentions du Prince. Il étoit Autres semenami des Mores, qui se trouvèrent ainsi les maîtres de régler le prix des marchandifes Portugaifes [parce que les Gentils, qui craignoient de leur déplaire, alloient rarement au Comptoir. D'un autre côté, le Facteur ne connoisfant pas le prix de celles des Indes, les porta fort au-dessus de leur valeur, & les acheta beaucoup trop cher. En même-tems les Mores, pour traverser toutes ses vûes, se procurèrent le moyen d'avoir toûjours quesque Emissaire traversent les aux audiences qu'il obtenoit du Samorin. Ils eurent assez de pouvoir aussi sur l'esprit de Khojah Samicide, Amiral de Calecut, pour l'engager à ne laisser retourner à la Flotte aucun des Portugais qui appartenoient au Comptoir, & même à retenir les Vaisseaux qui s'approchoient trop du rivage.

CABRAL, allarmé de cette conduite, & commençant à craindre quelque furprise de la Flotte du Samorin, qui pouvoit tomber facilement sur la sienne, leva l'ancre pour aller prendre ses résolutions plus loin de la Côte. Le Prince, informé de ce mouvement, sit appeller Correa, qui ne lui dissimula rien. Il le pressa d'engager l'Amiral à se rapprocher, & ses ordres devinrent plus rigoureux contre les Mores. Il délivra même Correa du Guzarate qu'il lui aCABRAL. 1500.

Les défiances se diffipent, & l'on se récon-

Nouveaux Otages donnés aux Portugais.

ces de mécontentemens.

Les Mores Portugais.

CABRAL. 1500.

Maison donnée aux Portugais par le Samorin. La Patente est envoyée en Portugal.

La sûreté paroît établie dans le commerce.

voit donné pour guide; & pour le remplacer il nomma Cosebequin, More à la vérité, mais honnête-homme, & fort affectionné aux Portugais. Les Mores qui sont nés dans les Indes s'accordent peu avec ceux du Caire & des Détroits de la Mecque. Cosebequin étoit le Chef des premiers, & Samicide (g) à la tête des autres. Le Samorin, pour comble de faveurs, donna aux Portugais une maison fort commode, sur le bord de la Mer. Cette donation se fit par écrit, & fut signée du nom & du sceau du Samorin, qui la fit envelopper dans un morceau de drap d'or, pour être portée au Roi de Portugal. Il consentit encore que le Facteur élevât sur le sommet de cette nouvelle (b) demeure, un Pavillon aux Armes du Roi son Maître. Après cette heureuse réconciliation, le commerce ne fit que prospérer de jour en jour, [par les 15soins de Cosebequin. Les Habitans du Pays fréquenterent librement le Comptoir, & les Portugais eurent la liberté de se promener dans Calecut avec autant de sûreté & d'agrément qu'à Lisbonne.

(g) Faria & d'autres Historiens le nomment Cose Comireci; mais on doit juger que l'ortographe de tous ces noms est fort corrompue. C'est ainsi qu'au lieu de Cosebequin, on trou-

ve auff Khojah Begui ou Begh.

(b) Faria dit que Correa ne se mit point sans difficulté en possession de cette maison, & qu'il y entra avec 60 hommes.

### g. III.

Le Comptoir des Portugais est ruiné à Calecut par la malignité des Mores. Cabral en tire vengeance; fait voile à Cochin & à Cananor, où il jette les fondemens d'un nouveau Commerce, & retourne en Portugal.

Malignité des

Ils font foûtenus par l'Amiral de Calecut. Son artifice pour perdre les Portugais.

Mores.

[COUS ces apparences de tranquillité, les Mores conservoient des ressentimens d'autant plus vifs qu'ils étoient forcés de se contraindre. L'avantage qu'ils avoient sur des Etrangers, dans un Pays dont ils connoissoient beaucoup mieux les usages & les ressorts, leur fit trouver mille moyens de leur nuire en secret. Ils s'attachèrent sur-tout à traverser la cargaison de leurs Vaisseaux. Le Facteur en fit des plaintes qui ne furent point écoutées. Mais rien ne fut si dangereux pour les Portugais que la haine des deux Officiers dont j'ai rapporté les noms. L'Amiral de Calecut, offensé que Correa fit plus particulièrement sa cour à d'autres qu'à lui, employa l'artifice pour s'en venger sur sa Nation. Il étoit sorti du Port un grand Vaisseau de Ceylan, qui faisoit la route de Camboya à Cochin, avec une cargaison d'élephans. L'Amiral dit à Correa que le Patron de ce Bâtiment avoit refusé un éléphant au Samorin, & que si les Portugais vouloient se faisir de son Vaisseau, nonseulement ils obligeroient beaucoup ce Prince, mais qu'à leur propre avantage ils se rendroient maîtres d'une grande quantité d'épices qui appartenoit aux Marchands de la Mecque. Son espérance étoit de les engager dans une entreprise capable de les affoiblir, parce qu'il connoissoit la force du Vaisseau Indien; & dans cette vûe il avertit le Patron du péril qui le menaçoit: ou si les Portugais l'emportoient par la valeur, il concluoit du moins que c'étoit le moyen de les rendre odieux à Cochin, & dans tous les Ports de

Cabral donne dans le piége.

CABRAL accepta volontiers l'occasion d'obliger le Samorin; mais ne s'aveu-

veuglant point sur les dangers de cette expédition, il représenta qu'elle pouvoit être sanglante, & qu'on ne devoit pas s'offenser à Calecut si ses gens tuoient une partie de l'Equipage Indien. L'Amiral trouva cette condition raifonnable. Alors Cabral ne balança point à détacher Pedro de Atayde, avec rafa Caravelle, montée de foixante hommes, sfans compter quelques Mores, envoyés par l'Amiral & d'une fort bonne artillerie. Le Vaisseau de Ceylan, qui étoit de fix cens tonneaux, & monté de trois cens hommes, parut mépriser d'abord un ennemi si foible. Mais lorsqu'il eut commencé à sentir l'artillerie Portugaife, & qu'étant serré de fort près, il eut reçut quelques boulets qui le mirent en danger, il se hâta de fuir à toutes voiles. Atayde le prit dans la Baye de Cananor, & l'amena le jour suivant à Calecut. Il portoit sept éléphans; qui ne valoient pas moins de cent mille écus (a) dans ce Port. Le Samorin ayant eu la curiosité de le voir, admira qu'un Bâtiment si considérable eût été pris par un Vaisseau qui n'avoit pas la sixiéme partie de sa grosseur, & ne se lassoit point de loûer la valeur des Portugais. Mais Cabral découvrit quelles avoient été les intentions de l'Amiral de Calecut; & pour en prévenir l'effet, en se procurant au contraire l'amitié du Roi de Cochin, il restitua le Vaisseau de Ceylan (b) aux Propriétaires, avec des compensations pour le dommage. Ce fut dans cette action que Duarte Pacheco Peregra donna les premières marques de cette valeur heroïque, qui lui acquit dans la fuite une gloire immortelle.

Un succès si contraire à l'espérance des Mores, leur causa plus d'une sorte d'allarmes. Outre le chagrin de voir triompher leurs ennemis, ils commencèrent à craindre férieusement, que le Samorin apprenant à distinguer la valeur & l'habileté dans fes nouveaux Alliés, ne les crût plus dignes de fon affection que tous les Mores ensemble; & n'envisageat même assez d'avantages à les recevoir, pour leur céder toutes les préférences du commerce. Dans ces idées, ils allèrent en corps à l'audience du Samorin. Ils lui représentèrent combien il étoit triste pour eux, après avoir soûtenu si long-tems le commerce de Calecut, & fait connoître leur fidélité par tant de preuves, de se voir préférer une troupe d'Avanturiers. Ils renouvellèrent contre les Portugais l'ancienne accusation de piraterie. Quelle apparence qu'ils fussent amenés aux Indes par des motifs de commerce, lorsqu'il ne paroissoit pas possible qu'avec tant d'hommes & de Vaisseaux les profits de leur voyage pussent les défrayer d'une route de 5000 lieuës? N'étoit-il pas visible qu'ils pensoient à piller le Pays, à se rendre maîtres de Calecut s'ils pouvoient une fois s'y introduire, & qu'ils ne manqueroient pas de changer en Forteresse la maison que le Samorin leur avoit accordée pour un Comptoir? Enfin, pour donner plus de force à ces plaintes, les Mores y joignirent la menace de se retirer dans quelqu'autre Ville du Malabar.

Le Samorin, plus sensible à la crainte de les perdre qu'à la malignité de leurs accusations, les assurade la constance de son amitié, & de la continuation de ses saveurs. A l'égard des Etrangers qui excitoient leur jalousie, il répondit que la raison qu'il avoit euë de les employer contre le Vaisseau de Cey-

CABRAC.

Il prend un Vaisseau de Ceylan.

Premiers effais de Pacheco Pereyra.

Jalousie des Mores, & leurs intrigues contre les Portugais.

Leurs accura-

Elles ne font point d'impression sur le Samorin.

<sup>(</sup>a) l'Anglois dit 30000 Livres Sterlings; ce cree Vaisseau au Samorin; [ce qui est dit dans qui paroit être une faute. R. d. E. le Texte est tiré de Faria.]

(b) Castanneda prétend que Cabral donna

CABRAL.

lan étoit pour mettre leur valeur à l'épreuve; & que d'ailleurs, il ne leur accorderoit, comme aux autres Marchands, que les permissions ordinaires du commerce, dont tout l'avantage seroit pour ses Etats, puisqu'ils y apporteroient insensiblement tout l'argent de leur Pays. Cette réponse ne satisfit point les Mores. Ils auroient souhaité que le Samorin les délivrât absolument de la concurrence des Portugais. [Ils jugeoient mieux que lui de l'avenir; & H tôt ou tard, ils prévoyoient que des Marchands si braves & si bien armés se lasseroient de recevoir des loix lorsqu'ils seroient assez forts pour en imposer. Cependant le Samorin, demeurant ferme dans ses résolutions, ils se bornérent extérieurement à traverser ces dangereux Rivaux, en continuant de retarder leur cargaison d'épices; mais ils cherchèrent en secret à faire naître quelque fujet de querelle, dans le dessein d'en venir aux coups. Ils se flattoient de l'emporter par le nombre; [& s'ils parvenoient à les détruire, ils ne dou-H toient pas que le Samorin ne fût assez content de partager avec eux des dépouilles présentes, qui le toucheroient beaucoup plus qu'un espoir éloigné.] D'un autre côté, ils résolurent de ne rien épargner pour irriter le peuple contre eux par toutes sortes d'artifices.

Effet de l'opposition des Mores.

Cabral en porte ses plaintes à la Cour.

If reçoit une fatisfaction dangereuse.

Les Mores font tourner contre lui les faveurs de la Cour.

Dans l'espace de trois mois, les Portugais ne purent achever que la cargaison de deux Vaisseaux; encore avoient-ils acheté les épices à des prix excessifs. Rien n'étoit si contraire aux intentions du Samorin, qui leur avoit promis que leur Flotte seroit chargée en moins de vingt jours, & qu'elle auroit la préférence sur tous les autres Vaisseaux étrangers. Ils découvrirent même que les Mores achetoient secrettement à plus bas prix qu'eux, & que, malgré l'ordre du Samorin, on leur laissoit la liberté d'embarquer. Cabral, surpris de ces informations, ne douta point que le Prince ne sût trompé comme lui (c). Il en fit porter ses plaintes, dans une audience  $\lceil qu'i \rceil$  n'obtint qu'a- $\Re$ vec peine; ] & la saison s'approchant pour retourner en Portugal, il demanda des explications, fans lesquelles il protesta qu'il croiroit la foi violée. Le Samorin marqua autant d'étonnement que de chagrin, en apprenant que la Flotte n'étoit point encore chargée. Il assura qu'il n'avoit pas cru les Mores capables de désobéir à ses ordres, & qu'il étoit résolu de les punir. En effet, il donna la permission à Cabral de faire visiter leurs Vaisseaux, & de prendre toutes les épices qu'on y trouveroit, en payant seulement le prix qu'elles leur avoient coûté.

C'ÉTOIT l'occasson que les Mores avoient cherchée pour susciter une querelle ouverte aux Portugais. Un de leurs principaux Marchands commença
aussi-tôt à charger publiquement son Vaisseau; & pour assurer le succès de
l'artifice, il aposta quelques Mores & quelques Indiens, amis des Portugais
en apparence, qui représentèrent à Correa combien il étoit important de saisir le Vaisseau More, s'il vouloit ensin parvenir à charger les siens. Correa
n'osant se fier d'abord à ce conseil (d), le sit communiquer à Cabral, qui le
rejetta aussi, dans la crainte d'irriter trop les Mores. Correa, toujours sollicité par les mêmes Emissaires, renouvella ses propositions à l'Amiral, qui
prit encore le parti de les rejetter. Mais le Facteur, insatant, pour la troisié-

<sup>(</sup>c) Angl. jugea que ces choses ne pouvoient point se faire sans la participation à le confontement du Prince, R. d. E.

(d) Angl. Correa s'étant d'abord sié à te Conseil. R. d. E.

sième fois, en le chargeant du dommage que son resus pourroit causer à la cargaison, Cabral consentit à regret, le 6 (e) de Décembre, à faire avertir le Vaisseau More, en vertu du pouvoir qu'il avoit reçu du Samorin, de sufpendre son embarquement. Cet avis fut reçu avec dédain. Dès le jour suivant, Cabral envoya toutes ses Chaloupes pour se saisir du Vaisseau.

Les Mores, qui n'attendoient que ce moment, s'assemblèrent tumultueusement sur le Port. Après y avoir enslammé la populace par leurs cris, ils allèrent en foule au Palais; &, dans l'audience qu'ils obtinrent du Samorin, ils exposèrent que les Portugais avoient amassé plus d'épices & de drogues que tous leurs Marchands ensemble; que n'étant point satisfaits de la plus grande portion, ils vouloient, comme des Voleurs & des Pirates, enlever tout, & prendre la fuite sans payer. Cette calomnie trouva de l'accès dans l'esprit du Samorin. Ils lui demandèrent la liberté de tirer satisfaction de leur injure; & ce Prince inconstant se rendit à leurs instances. Cette troupe furieuse se Les Portugais précipita aufli-tôt vers le Port, pour attaquer le Comptoir Portugais. Il étoit font attaqués. environné d'un mur assez haut (f), & le Facteur y avoit soixante-dix hommes, en y comprenant les Ecclésiastiques. Mais toutes leurs armes consistoient

en dix (g) arquebuses, avec leurs épées.

Les premiers Mores qui s'avancèrent étoient en si petit nombre, que les Portugais ne les prenant que pour quelques féditieux de la populace, résolurent de défendre leur porte avec leurs feules épées. Mais en un moment la foule devint si nombreuse, & les siéches commencèrent à pleuvoir avec tant d'abondance, qu'après avoir perdu cinq hommes, ils prirent le parti de fermer la porte du comptoir, & de se ranger derrière le mur avec leurs arquebuses. Correa voyant déja les ennemis au nombre de quatre mille. & plusieurs Nayres à leur tête, conçut qu'il étoit impossible de résister plus long-tems sans le secours de la Flotte. Il éleva un pavillon au fommet du Comptoir, pour donner avis de son embarras. L'Amiral étoit retenu au lit par une maladie dangereuse. Il envoya Sancho de Toar, avec les Chaloupes; & tous les hommes qu'elles pouvoient contenir. Mais, à la vûe de tant d'ennemis, Toar n'osa risquer une descente, ni s'approcher même trop près du rivage, dans la crainte qu'on ne dépêchât contre lui les Almadies & les Tonys, qui pouvoient couper sa retraite. La plûpart des assiégés étoient déja blessés de plusieurs coups de fléches. Ils voyoient les Mores disposer leurs machines pour abbattre le cés de prendre mur. Leur unique ressource fut d'ouvrir une porte qui donnoit sur le rivage, dans l'espérance de pouvoir gagner les Chaloupes. Mais l'ennemi les presfoit de tous côtés, & les Chaloupes n'ofoient avancer. Il ne s'en échappa que vingt, tout couverts de blessures. Le reste sut ou pris ou tué. Ayres Correa fut du nombre des derniers. Son fils, nommé Antonio, qui s'acquit enfuite beaucoup de réputation dans les Indes, & qui n'étoit alors âgé que d'onze ans, eut le bonheur de se sauver. Les marchandises qui furent per-🚁 dues dans cette occasion montoient à 4000, ducats [ & quatre des Portugais que les Mores avoient fait prisonniers, moururent de leurs blessures].

(h) CABRAL, désespéré de cette difgrace, & ne voyant paroître person-

(e) Angl. le 16. (f) Angl. de 10 pieds. (g) Angl. huit.
(b) Dans l'Original, c'est ici le commence-

CABRAL 1500. Cabral fait saisir un Vaisfeau des Mo-

Sédition des

Ils se défendent dans leur mailon.

Ils font forla fuite avec beaucoup de

CABRAL. 1500. Vengeance qu'ils tirent de cct outrage.

ne de la part du Samorin, pour faire du moins l'apologie de ses intentions. prit la résolution de ne pas différer sa vengeance. Il ne falloit pas laisser aux ennemis le tems d'armer leur Flotte. Deux (i) gros Vaisseaux qui étoient dans le Port, furent attaqués immédiatement par les Portugais. Ils furent pris, après quelque résistance & l'on y tua six cens hommes. Ceux qui demeurèrent vivans furent gardés pour servir sur la Flotte. On prit avec eux quelques épices, & d'autres marchandises, entre lesquelles étoient [plu-H fieurs animaux extraordinaires, & trois éléphans qui furent tués & falés pour la provision de la Flotte. Ensuite on brûla les deux Vaisseaux, à la vûe d'une multitude de Mores qui étoient sur le rivage, & d'un grand nombre d'Almadies, qui avoient tenté de secourir leurs amis, mais qui avoient été repoussées avec perte.

Une partie de Calecut est réduite en poudre.

Le Samorin court risque d'être tué.

La Flotte Portugaise se rend à Cochin.

Situation de de cette Ville, & qualités du Pays.

CETTE vengeance ne suffisoit pas au ressentiment de Cabral. Il donna ordre qu'à l'entrée de la nuit tous ses Vaisseaux s'étendissent au long du rivage, avec les Chaloupes en tète; & dès la pointe du jour il fit jouer son artillerie sur la Ville; avec une surie qui la menaça de sa ruine. Quantité (k) de maisons & de Temples, une partie même du Palais Royal, surent réduits en poudre. La crainte portant les habitans à s'assembler, pour repousser le péril, ou pour s'en garantir, un seul boulet faisoit quelquesois une terrible exécution dans la foule. Enfin l'épouvante fut si grande, que le Samorin même prit la fuite, après s'être à peine sauvé d'un coup de canon, qui tua un Nayre à son côté. Cabral fit cesser le feu vers le soir, pour donner la chasse à deux Vaisseaux, qui se présentèrent à la vûe du Port sans sçavoir ce qui s'y passoit. Il les poursuivit jusqu'à Paderanne; où cinq autres Vaisseaux étoient à l'ancre. Mais n'ayant pû les joindre, il continua sa route vers Cochin, où il étoit résolu d'établir un Comptoir. Dans son passage, il prit deux Vaisseaux Mores, qu'il brûla, mais après en avoir pris la cargaison, qui étoit de ris. Enfin, il arriva au Port de Cochin le 20 de Décembre.

CETTE Ville est la Capitale d'un Royaume du même nom, à 90 lieuës au Sud de Calecut. Elle est située sur une Rivière, dont l'embouchure lui forme un Port sûr & commode. La terre est fort basse aux environs, & divisée en un grand nombre d'Isles. Cochin est bâtie dans le goût de Calecut. Ses habitans sont des Gentils & des Mores, que le commerce y a rassemblés. Il y en avoit deux si puissans, qu'ils mettoient en mer chacun cinquante Vaisfeaux. Les provisions n'y font pas en abondance; mais on y trouve assez de poivre, dont la plus grande partie vient de Calecut (1): ce qui n'empêche pas que de ces deux Villes, Cochin ne soit la plus riche, parce que la commodité du Port y attire les Marchands en plus grand nombre. Comme le Pays n'est pas d'une grande étendue, & que le Roi n'a pas droit de battre monnove, ce Prince est pauvre. D'ailleurs, il est Vassal du Samorin, qui se rend à Cochin aussi-tôt qu'il est monté sur le Trône, & qui dispose à son gré de cette Couronne. Le Roi de Cochin est obligé aussi de l'assister dans

toutes ses guerres, & de suivre la même Religion.

ment de la 4e. Section, qui a pour titre. Cabral prend sa revanche. Il part pour Cochin, où il fait un Traité de Commerce, de même qu'à Cananor. Il revient en Portugal. R. d. E.

(i) Angl. dix R. d. E.

(k) Angl. 19. R. d. E. (1) Angl. est portée à Calecut. R. d. E.

CA- \*-.

CABRAL, après avoir jetté l'ancre, envoya au Roi un Gentil converti, qui se nommoit (m) Michel Jaghi, pour informer ce Prince, non-seulement de fon arrivée, mais des extrêmités où l'ardeur d'une juste vengeance l'avoit emporté à Calecut, & de l'intention où il étoit d'exercer le commerce dans fon Port, soit en marchandises ou en argent comptant. Trimumpara, (n) c'étoit le nom du Roi, accepta volontiers ces offres, en laissant aux Portugais le choix des deux propositions. Il leur envoya sur le champ deux de ses principaux Nayres en ôtage; à condition qu'il les changeroit tous les Hjours, parce que, [suivant l'usage du Pays,] s'ils mangeoient une seule fois à bord, ils perdoient le droit de reparoître devant lui. Cabral, satisfait d'un commencement si heureux, nomma Gonzala Gil Barboso pour son Facteur, & lui donna pour Cortége un Sécretaire & un Interprête, avec quatre Bannis, en qualité de domestiques.

LE Roi fit l'honneur à Barboso d'envoyer au-devant de lui le Gouverneur de la Ville, & plusieurs Nobles, qui le conduisirent à sa Cour. Elle n'avoit point cet éclat que les Portugais avoient admiré à Calecut. Trimumpara étoit vêtu simplement. La Salle d'audience n'offroit qu'une muraille nue, autour de laquelle régnoit une suite de bancs, divisés en loges comme dans nos Sales de Théâtre. Le Roi en occupoit une, où il étoit assis. Barboso lui offrit, de la part du Général, un présent, qui consistoit dans un bassin d'argent, rempli de faffran; une éguière du même métal, remplie d'eau rose, & quelques branches de corail. Le Roi marqua beaucoup de satisfaction de Il entretint quelque-tems le Facteur; il le chargea de ses remercimens pour Cabral; & les ordres qu'il donna pour le faire loger, furent accompagnés des recommandations les plus propres à exciter sa confiance. Cependant, le souvenir de ce qui venoit d'arriver à Calecut ne permit point au Général d'exposer plus de monde à terre. La prudence l'obligeoit à cet-te précaution; mais il parut qu'elle étoit inutile. Les civilités qu'il continua de recevoir à Cochin, la diligence avec laquelle ses Vaisseaux furent chargés, & le secours qu'il tira des Habitans dans toutes sortes d'occasions, lui firent connoître que Trimumpara étoit un Prince ami des Etrangers (0), & que les différends mêmes, que les Portugais avoient eus avec le Samorin, tournoient ici (p) à leur avantage.

Les Vaisseaux étoient chargés, & l'Amiral se disposoit à lever l'ancre, lorsqu'il lui vint deux Chrétiens Indiens de Crangalor ou Cranganor, Ville peu éloignée de Cochin, qui lui demandèrent la grace d'être conduits en Portugal, pour visiter de-là Rome & Jérusalem. Ils étoient frères, & l'un se nommoit (q) Joseph. Cabral voulut sçavoir s'ils étoient de la Communion

CABRAL. I 500. Alliance des Portugais avec le Roi de Cochin.

Le Roi leur donna audience. Circons- . tances de cette cérémonie.

Bonne foi du

Indiens de Cranganor, qui veulent aller à Rome.

qui courent le pays nuds, environnés de chat-nes, & barbouillés d'ordures, & qu'on nom-me fogues si ce sont des Gentils, & Calenders si ce sont des Mores.] oun Religieux Malabare; [du nombre de ceux

(n) C'est le nom que De Barros, & d'autres Auteurs lui donnent. Faria l'appelle Trium-

(0) Angl. Qui avoit de la probité,

frère mourut en chemin. C'eit le Josephus Indus, dont Gryneus a publié une Relation qui ne contient que douze pages. On y trouve quelques détails, qui regardent particulière-

CABRAL. 1500.

Mélange de Religions, entre lesquelles le Christianisme se trouve établi.

Députés de Cananor & de Coulan, pour attirer chez eux les Portugais.

1501.

Flotte de Calecut qui cherche à se venger de Cabral. Fermeté de l'Amiral Portugais.

Le vent fépare les deux Flottes.

Grecque ou Latine, & si leur Ville n'étoit habitée que par des Chrétiens. L'un d'eux répondit que les Habitans de Cranganor étoient un mélange de Gentils, de Chrétiens, de Juifs, & d'Etrangers, qui étoient la plûpart des Marchands de Syrie, d'Egypte, de Perse, & d'Arabie; que les Chrétiens payoient au Roi un Tribut régulier, & demeuroient dans un quartier féparé: qu'ils avoient une Eglise avec des Croix, mais sans Images & sans Cloches: que quand les Prêtres appelloient le Peuple à la priére, ils observoient la 🔝 Méthode des Grecs; ] qu'ils avoient leur Pape, sous lequel étoient dix Cardinaux, & deux Patriarches, avec quantité d'Evêques & d'Archevêques: que cette Cour Ecclésiaftique résidoit en Arménie, où les Evêques de Cranganor alloient recevoir leur dignité & leur confécration; que lui-même avoit reçu le Sacerdoce des mains de son Pape; que le Clergé de cette Jurisdiction s'étendoit fort loin dans l'Inde & dans le Catay, & qu'il y observoit la même discipline; que les deux Patriarches faisoient leur résidence dans ces deux Provinces, & que les Evêques étoient dispersés dans les Villes où l'on admettoit leur Communion; que leur Pape portoit le titre de Catholique; enfin, que la tonsure du Clergé étoit en forme de Croix. Cabral ne fit pas difficulté de recevoir ces deux Chrétiens sur la Flotte.

Il reçut ensuite deux Députés des Rois de Comanor & de Coulan, qui venoient l'inviter à s'approcher de leurs Ports, & lui promettre des épices à prix plus bas que celles de Cochin. Il les remercia de leurs offres. Sa cargaison étoit achevée, & la saison le pressoit; mais il leur promit de les vifiter lorsqu'il retourneroit aux Indes.

En effet, il ne pensoit plus qu'à son départ, lorsqu'on vit paroître au long de la Côte vingt-cinq gros Vaisseaux, avec d'autres bâtimens de moindre grosseur. Le Roi de Cochin, informé du dessein de cette Flotte, sit avertir aussi-tôt les Portugais qu'elle venoit les attaquer, & qu'elle avoit à bord 15000 hommes. Il leur fit offrir en même-tems tout ce qui leur manquoit pour leur défense. Cabral répondit, en le remerciant de ses offres, qu'avec sa petite armée il se croyoit en état de faire repentir ses ennemis de leur entreprise. En effet, les voyant balancer autour de lui, & demeurer à la distance d'une lieuë sans oser s'approcher, il leva l'ancre, & d'un air serme il s'avança vers eux. Mais le vent devint si contraire qu'il fut obligé de retourner au Port. Le lendemain 10 de Janvier 1501, lorsqu'il étoit résolu, avec un vent savorable, de braver la Flotte du Samorin, il trouva que le Vaisseau de Sancho de Toar avoit été séparé de lui par l'orage du jour précedent. C'étoit le meilleur de sa Flotte, & le plus fort en Equipage. N'ayant pas laissé de sortir du Port, il fut écarté tout d'un coup par un nouvel orage.] Ce contretems & l'absen-

y font, avec une courte description de Calebouche de Joseph, confesse qu'à peine pouvoit on l'entendre; & d'ailleurs, qu'étant Chrétien il n'avoit jamais eu assez de commerse avec les Idolatres de son propre Pays pour

ment Cranganor, [& ses habitans, & sur-tout les bien connoître, eux, & leurs forces, les cérémonies religieuses des Chrétiens qui & leurs usages. [C'est une faute que les Voya 🗬 geurs commettent assez souvent; par haine de Religion, ils évitent ceux qui pourroient leur cut, Camboya, Guzarate, Ormuz, & Nar-finga. Mais [on ne peut guères s'y fier, Codonner les plus justes informations sur l'état car] celui qui reçut ces éclaircissemens de la de leur Pays. De là vient que parmi le grand nombre de Relations que nous avons sur les Pays étrangers, il s'en trouve peu qui repréfentent véritablement les choses telles qu'elles

l'absence de Toar, lui firent perdre l'envie de combattre, & prendre la réfolution de retourner en Portugal. La Flotte de Calecut le poursuivit pendant le reste du jour, & l'abandonna an commencement de la nuit. Il regretta beaucoup que cet accident l'est empêché de rendre ses Otages au Roi de Cochin. Les Nayres eurent la constance de jestner pendant cinq jours; mais ils se laissèrent ensin persuader de prendre quelque nourriture. Le 15 on jetta l'ancre devant Cananor, à trente deux lieuës (a) de Cochin vers le Nord.

Cette Ville est fort grande. Les Edifices y sont de terre, & couverts de lattes (b). La Flotte Portugaise n'avoit point encore trouvé dans ces Mers une Baye si agréable & si commode (c). Le gingembre, le (d) cardamome, le tamarin, le mirobolan, la casse, croissent abondamment dans le Pays; mais il ne produit que le poivre nécessaire à l'usage des Habitans. Le principal commerce étoit entre les mains des Mores. [Les Etangs des environs de la Ville nourrissent des Aligators. Il y a aussi des Serpens dont l'haleine est si pestilentielle qu'elle sussit pour tuer un homme. On y voit encore des Chauve-souris de la grandeur d'un Milan & dont la tête ressemble à celle d'un Renard. Elles sont fort bonnes à manger. En général le pays est très fertile. Le Roi, qui se glorissiot d'être Bramine, étoit un des trois Princes indépendans du Malabare, [mais moins riche que ceux de Calecut ou de Coulan.]

Dans l'abondance des marchandises & des provisions qui s'offroient sur cette

Dans l'abondance des marchandises & des provisions qui s'offroient sur cette Côte, l'Amiral Portugais ne prit que 400 quintaux de canelle; ce qui sit juger aux Habitans de Cananor qu'il manquoit d'argent. Le Roi lui sit offrir à crédit tout ce qu'il voudroit emporter de ses Etats. Cabral resusa cette proposition avec de vives marques de reconnoissance, mais il reçut à bord un Ambassadeur que ce Prince voulut envoyer au Roi de Portugal, pour cultiver son amitié. Enfin les Portugais remirent à la voile pour traverser le Golphe qui est

entre l'Inde & l'Afrique. Le 31 de Janvier, ils prirent, au milieu de cette Mer, un gros Vaisseau marchand; mais apprenant qu'il étoit au Roi de Cambaye, ils lui rendirent la liberté, & firent dire à ce Prince, que loin de venir aux Indes pour y porter la guerre, ils offroient leur amitié à toutes les Nations qui voudroient la recevoir [& que s'ils avoient commis quelques Hostilités, ils y avoient été forcés par la mauvaise foi du Samorin.] Cabral ne prit de ce Vaisseau qu'un Pilote, pour le conduire au travers du Golphe. En approchant de la Côte d'Afrique, le 12 de Février, il fut surpris pendant la nuit par une tempête qui poussa le Vaisseau de Sancho de Toar contre le rivage, où, par un autre malheur, le feu y prit, & le consuma, sans qu'on en pût sauver autre chose que l'Equipage. La force du même orage sit passer la Flotte à la vûe de Melinde & des autres Places de la Côte, sans pouvoir y relâcher. Ensin la Mer devint plus tranquille, près de Mozambique, coù Cabral prit le parti de jetter l'ancre pour se radouber, [ & pour faire

IL profita de cet intervalle pour faire reçonnoître Sofala par Sancho de Toar. [C'étoit la première fois que les Portugais eussent vû cette Ville.] La Flotte se remit en mer. Elle essuya plusieurs orages vers le Cap de Bonne-

CABRAL.

Les Portugais abordent à Cananor. Avantages de cette Ville.

Alliance des Portugais avec le Roi.

Il ménage l'amitié du Roi de Camboya,

Accident qui arrive à la Flotte Portugaile.

<sup>(</sup>a) Angl. trente un. R. d. E. (b) Angl. d'Ardoises. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Angl. il y a une bonne Baye. R. d. E.

<sup>(</sup>d) C'est une espèce de poivre, qu'on a nommée Graine de Paradis. R. du T.

CABRAL.

1501.
Cabral fait reconnoître
Sofala.

Il retrouve Diego Diaz. Espérance [dans l'un desquels un des Vaisseaux sut séparé du reste de la Flotte. Ensin,] l'ayant doublé le 22 de Mai, elle n'eut plus qu'un tems savorable jusqu'au Cap-Verd, où le hazard lui sit rencontrer Diego Diaz. Ce Capitaine avoit été séparé de Cabral en allant aux Indes. Le vent l'avoit jetté
dans la Mer Rouge, où il avoit perdu sa Chaloupe, & une partie de ses gens
[tant par les Maladies que par le manque de Provisions.] Son Pilote n'ayant
osé, après tant de malheurs, se charger de le conduire aux Indes, il avoit
repris la route du Portugal, avec sept hommes, qui étoient le reste de son Equipage, & qui se trouvèrent assez forts pour suffire à la manœuvre pendant
une si longue route. (e)

Arrivée de Cabral à Lisbonne. CABRAL [ayant attendu inutilement les autres Vaisseaux qui s'étoient séparés de la Flotte, mit à la voile & il] arriva au Port de Lisbonne le 31 de Juillet 1501. Il y sut rejoint, peu de jours après, par le Vaisseau que la tempête lui avoit fait perdre de vûe depuis le Cap de Bonne-Espérance. Sancho Toar ne tarda pas non plus à le suivre. Il rapporta que Sosala étoit une petite Isle, fort proche du Continent, habitée par les Casres, & remplie de mines d'or, qui excitoient l'avidité de tous les Mores des Indes. Ils en venoient dépoüiller les Habitans, par des échanges de peu de valeur. Toar avoit amené un More, pour lequel il avoit laissé un de ses gens en ôtage, & de qui la Cour de Portugal reçut des éclaircissemens d'importance. Des douze Vaisseaux qui étoient partis avec Cabral, il n'en revint que six; & l'on n'a jamais sçu [clairement] quel avoit été le sort des autres.

(e) De Faria dit que le plus grand près du Cap Guardafu. danger qu'il courût fut au port de Magadoxo,

# CHAPITRE VI.

Troisième Voyage des Portugais aux Indes Orientales sous la conduite de Juan de Nueva.

DE NUEVA.

I 5 0 I.

Nouvelle

Flotte envoyée aux Indes Orientales:

Instructions données à l'Amiral. ANT le retour de Cabral, le Roi de Portugal, enflammé de jour en jour par de nouvelles espérances, avoit envoyé, dès le mois de Mars de la même année, une autre Flotte aux Indes. Mais, s'étant imaginé que la querelle de Gama devoit être terminée à Calecut, & que Cabral y auroit établi [aussi-bien qu'à Quiloa & à Sosala] le commerce des Portugais fur des fondemens plus solides, il n'avoit composé cette nouvelle Flotte que de quatre Caravelles (a), qui ne portoient pas plus de 400 hommes, De ces quatre Bâtimens chargés de marchandises, deux étoient pour Sosala, & les deux autres pour Calecut. Juan de Nueva, Galicien de naissance, & d'une expérience consommée dans la Marine, su nommé pour les commander. Ses instructions l'obligeoient de toucher à San-Blaz; & si quelqu'un de ses Vaisseaux s'écartoit dans la route, il devoit l'attendre pendant dix jours dans cette Rade. Ensuite il devoit gagner Sosala, pour y établir un Comptoir, s'il ne le trouvoit pas déja formé par Cabral. Delà, il devoit moüiller

(a) Angl. Trois Vaisseaux & une Caravelle. R. d. E.

A Quiloa [dans la même vûe;] & se rendre ensin à Calecut, où, s'il trou- DE NUEVA. p-voit encore Cabral, il avoit ordre de le reconnoître pour son Général. [Et si lui-même n'avoit pas réüfli à établir un Comptoir à Sofala, il devoit l'enga-

ger à tenter de nouveau cette entreprise.

SA Navigation fut si heureuse, qu'après avoir découvert l'Isle de la Conception, au huitième degré de latitude méridionale, [& doublé le Cap de Bon-Hine-Espérance] il arriva, sans aucune perte, a San-Blaz. [Pendant qu'il cherchoit à s'y procurer des rafraîchissemens il trouva dans un vieux soulier une lettre de Pedro d'Atayde, qui contenoit les affaires des Portugais, & l'état de leurs espérances à Calecut, à Cochin & à Cananor. Cet avis imprévû lui fit conclure que ses gens étant en si petit nombre il ne devoit laisser aucune de ses Caravelles (b) à Sosala. Il passa cette Ville. Il arriva au mois d'Août à Mozambique, d'où il se rendit à Quiloa, après avoir découvert une Isle à laquelle il donna fon nom. Ayant touché à Melinde, le Roi lui apprit tout ce qui s'étoit passé aux Indes, & lui confirma ce qu'il avoit déja sçu à Quiloa du Banni que Cabral y avoit laissé. Il donna la chasse, près de Me-Hlinde, à deux grands Vaisseaux [Mores,] dont il prit l'un & le brûla. Enfuite il traversa le Golphe d'Anchedive, où il arriva au mois de Novembre; &, tandis qu'il y prenoit de l'eau, sept grands Vaisseaux de Cambaye passèrent par cette route pour se rendre aux Détroits de la Mecque, il prit le parti d'éviter leur rencontre. Il gagna Cananor, où le Roi, avec lequel il eut une conférence, le pressa beaucoup d'y faire sa cargaison; mais voulant recevoir auparavant les informations du Facteur de Cochin, il remercia ce Prince de ses offres. Dans le reste de sa navigation, il attaqua un Vaisseau More de Calecut, qui fit une vigoureuse désense, mais qu'il prit & qu'il fit consumer par les flammes. Enfin il arriva au Port de Cochin.

Le Facteur Portugais se rendit à bord, [avec tous ses gens] pour l'informer de ce qu'il lui importoit de sçavoir. Le Roi de Cochin étoit vivement offensé que Cabral sût parti sans lui faire ses adieux, & qu'il eût enlevé les Otages; ce qui n'avoit point empêché que ce Prince n'eût continué de trai- Etat du Compter civilement les Portugais. Il les avoit même logés dans son Palais, pour les mettre à couvert de la haine des Mores, qui avoient mis une fois le feu à leur maison; & lorsqu'ils vouloient fortir pendant le jour, il les faisoit accompagner par une garde de Nayres. Le Facteur apprit aussi à Nueva que les Négocians du Pays avoient si peu de goût pour les marchandises Portugaifes (c), qu'ils refusoient de les prendre en échange; & que s'il n'avoit

point apporté d'argent il étoit menacé de retourner sans épices (d).

CES éclaircissemens firent prendre à Nueva le parti de regagner aussi-tôt Cananor; mais il trouva dans les Négocians de cette Ville le même dégoût pour ses marchandises (e). Cependant le Roi, qui fut informé de cet obstacle (f), aima mieux se faire sa caution que de le voir partir avec ses Vais-

(b) Angl. il ne devoit pas laisser sa Cara-

(c) Angl. c'est les Mores qui avoient prévenu ces Négocians contre les Marchandises Portugaises, qu'ils ne connoissoient pas encore. R. d. E.

(d) Suivant Faria, les Portugais, dans la vûe apparemment de soûtenir leur crédit, prirent une partie de leur cargaison à Cochin.

(e) Angl. L'Original ne dit point qu'ils eufsent du dégout pour ses Marchandises, mais ils ne vouloient vendre les leurs qu'Argent comptant. R. d. E.

(f) Angl. qu'il n'avoit point apporté d'Ar-

gent. R. d. E.

1501. Le hazard lui fait trouver une lettre dans un soulier.

Isle deNueva.

Conférence avec le Roi de Cananor.

Nueva arrive

Générolité du Roi de Ca-

JUANDE NUEVA. 1501. La Flotte de Calecut vient attaquer les Portugais. feaux vuides. Il eut la générosité de répondre pour 1000 quintaux de poivre, 50 de gingembre, & 450 de canelle, outre quelques étoffes (g), dont Nueva laissa le prix à prendre sur les marchandises qu'un l'acteur, qu'il établit à cananor avec deux Sécretaires, devoit vendre après son départ. La cargaison s'achevoit tranquillement, lorsque [le 152 de Decembre,] le Roi sit avertir le Général Portugais qu'on avoit vû paroître du côté du Nord plus de quatre-vingt Pares que le Samorin envoyoit pour l'attaquer, & le sit presser de mettre à terre son monde & son artillerie. Nueva témoigna beaucoup de reconnoissance à ce généreux Prince; mais il déclara que malgré l'inégalité des sorces, il ne craignoit point d'en venir aux mains avec les ennemis de sa Nation.

Elle est défaite.

•

Loix duVainqueur.

Nueva retourne àLisbonne.

Le lendemain, dès la pointe du jour, on vit entrer dans la Baye de Cananor plus de cent Vaisseaux, ou Pares, remplis de Mores. A cette vûe Nueva se retira au centre de la Baye, & donna ordre à son artillerie de faire feu sans interruption. Les Mores, qui étoient encore sans canon (b), demeurèrent à tant de distance que toutes leurs fléches ne purent causer le moindre mal à la Flotte. Et les Historiens Portugais confessent que Nueva n'eut l'obligation de fon falut, & même de fa hardiesse, qu'à fon artillerie (i). Il tua un grand nombre de Mores, il coula plusieurs de leurs Vaisseaux à fond, sans avoir un feul homme de blessé. Cette exécution ayant duré tout le jour, l'ennemi arbora un pavillon vers le foir. On s'imagina d'abord que ce n'étoit qu'un artifice, & Nueva fit continuer le feu. Mais la vûe du pavillon, qu'on ne retiroit pas, & plus encore le désordre de l'artillerie Portugaise, dont il s'étoit crevé quantité de piéces, portèrent le Général à répondre par un autre pavillon. Alors on vit approcher, dans une petite Barque, un More qui vint proposer deux jours de Trève. Nueva y consentit; mais à condition que les ennemis s'en serviroient pour sortir aussi-tôt du Port. Ils se soûmirent à cette loi. La Flotte Portugaise quitta aussi son poste, & les suivant à peu de distance, elle jetta l'ancre fort près d'eux. Pendant la nuit, on s'apperçut qu'il s'en approchoit plusieurs petites Barques, dans l'intention sans doute d'y mettre le feu: sce qui porta le Général à s'éloigner davantage; mais comme ils le suivoient encore, quelques boulets tirés au hazard les forcèrent de le retirer, & firent reprendre le lendemain, à tous les Mores (k), la route de Calecut. Nueva ne s'arrêta plus que pour prendre congé du Roi de Cananor. Sa navigation continua d'être si heureuse, qu'il (1) arriva au Port de Lisbonne avec tous ses Vaisseaux, sans avoir rien souffert de la Guerre ni des Flots.

On apprit dans la suite, que peu de jours après son départ, il étoit revenu à Cananor un des Portugais que Cabral avoit laissés prisonniers à Calecut, envoyé par le Samorin pour faire des excuses à la Nation, avec l'offre de rétablir le commerce, & d'accorder toutes les sûretés qui pouvoient saire renaître la consiance.

(g) Angl. Toiles. R. d. E.
(b) Angl. qui n'avoient point apporté de Canon; ce qui suppose qu'ils en avoient. R.

(i) Angl. Qu'au manque d'Artillerie de la part de ses Ennemis. R. d. E.

(k) Faria place la scène de cette action dans la Baye de Calccut, & prétend que les Mores eurent cinq grands Vaisseaux & neuf Pares coulés à fond. Barros met dix Vaisseaux Marchands & neuf Pares.

(1) [Maffée] & Faria rapportent qu'il dé-H couvrit à fon retour l'Isle de Sainte-Hélène; qui étoit fans habitans. [L'on trouve cependant qu'elle étoit peuplée lors du premier Voyage de Gama, quatre ans auparavant.]

CHA-

# 

## C H A P I T R E VII.

Second Voyage de Vasco de Gama aux Indes Orientales, & quatrième des Portugais.

[Gama commence à porter la guerre aux Indes.]

(. I.

Gama arrive sur la Côte de l'Inde. Prend un Vaisseau chargé pour la Mecque. Cruel massacre des Pélerins. Fait la paix, & établit un Comptoir à Cranganor.]

ES Relations de Pedro Alvarez Cabral avoient fait comprendre qu'il ne falloit point espérer de s'établir dans les Indes Orientales sans y employer la force. On délibera long-tems s'il n'étoit pas plus avantageux de renoncer à cette entreprise; mais la réputation des Portugais y étoit trop engagée pour leur permettre de se laisser vaincre par les difficultés. D'ailleurs on alleguoit, en faveur de la confiance, que malgré toutes les pertes qu'ils avoient essuyées, le profit l'avoit beaucoup emporté sur le dommage. On ajoûtoit un motif encore plus important; c'étoit celui de la Religion qu'on \*\*Espéroit d'étendre dans ces vastes Contrées; [& la gloire qui en reviendroit à leur Monarque. Mais le Roi demeura perfuadé que pour donner du poids à son nom parmi tant de Nations puissantes & éloignées, il devoit faire éclater ses richesses & ses forces. Ainsi la résolution à laquelle il s'arrêta fut de faire partir au mois de Mars 1502, trois Escadres ensemble; la premié-Hre, de dix Vaisseaux, commandée par Vasco de Gama, [qui sembloit appellé à subjuguer les Indes, comme à les découvrir; la seconde, de cinq Vaisseaux, sous Vincent Sodre, pour nettoyer les Côtes de Cochin, & de Cananor, c'est-à-dire, pour empêcher les Turcs & les Arabes de porter leur Commerce aux Indes, en veillant à l'entrée de la Mer rouge; la troisième, de cinq Vaisseaux encore, sous Etienne de Gama: ce qui devoit composer une Flotte de vingt Vaisseaux, qui avoient ordre de reconnoître Vasco de Gama pour Amiral. Le choix du Roi, pour ce commandement, étoit d'abord tombé sur Pedro Alvarez de Cabral; mais par des considérations importantes, il fut changé en faveur de Gama.

Après avoir reçû l'Etendart de la foi dans l'Eglise cathédrale de Lisbonne, avec le titre d'Amiral des Mers d'Orient, Gama partit le 3º jour de Mars, [avant le retour de Nueva] à la tête seulement des deux premières Escadres, parce que la troisséme ne put mettre à la voile que le 1 de May. Il avoit à bord les Ambassadeurs de Cochin & de Cananor, que le Roi de Portugal renvoyoit comblés d'honneurs [& de présens.] Vers le Cap-Verd, il rencontra une Caravelle Portugaise, qui retournoit à Lisbonne, avec quantité d'or de Mina. Les Ambassadeurs Indiens, [à qui on en montra une partie] surpris du Commerce des Portugais, lui témoignèrent que ce qu'ils voyoient ne s'accordoit guères avec le récit de l'Ambassadeur de Venise en Portugal, qui leur avoit assuré, que sans le secours des Vénitiens, à peine les Portugais étoient en état de mettre quelques Vaisseaux en Mer. C'étoit l'en-

VASCODE
GAMA.
II. Voyage.
I 502.
Motifs qui
foutinrent la
conftance des
Portugais

Ils font partir tout à la fois troisEscadres.

Vaíco de Gama est nommé Géneral. Circonstances de son départ.

Jalousie des Vénitiens. VASCODE GAMA. II. Voyage. 1502. vie qui faisoit tenir ce langage à l'Ambassadeur, depuis qu'il voyoit le commerce des Indes perdu pour les Vénitiens par la voie de l'Egypte.

La Flotte ayant doublé le Cap de Bonne-Esperance, & passé les Courans, Dom Vasco prit la route de Sosala, avec quatre de ses moindres Vaisseaux, & chargea le reste de se rendre directement à Mozambique. Il devoit, suivant les ordres du Roi, non-seulement observer la situation de cette Ville, & choisir un lieu commode pour y élever un Fort, mais reconnoître le Pays & les Mines. Le Roi de Sosala ne lui sit point acheter trop cher son amitié, & la liberté d'établir un Comptoir Portugais dans la Capitale. Cette alliance sut cimentée par des présens mutuels. Dom Vasco partit, après avoir employé vingt-cinq jours à cette négociation; mais en sortant de la Rivière, il perdit un de ses Vaisseaux, dont il ne put sauver que les hommes.

Comptoir établi à So-fala.

Comptoir à Mozambique.

Adresse de Gama pour assujétir le Roi de Quiloa.

Il prend plufieurs Vaiffeaux Mores.

Prise d'un riche Vaisseau d'Egypte.

En arrivant à Mozambique, il trouva la même facilité à faire un Traité d'alliance avec le Roi, malgré l'aversion que ce Prince avoit marquée pour les Portugais dans leur premier voyage. Il obtint, comme à Sofala, la permission d'établir un Comptoir, dont le seul but étoit encore de fournir aux Flottes Portugaises des provisions à leur passage. De-là il se rendit avec ses deux Escadres à Quiloa, dans le dessein de punir Ibrahim, qui régnoit dans cette Contrée, du mauvais traitement qu'il avoit fait à Pedro Alvarez Cabral, & de le rendre Tributaire des Portugais. Il y arriva (a) le douze de Juillet. Ibrahim, pressé par la crainte, se hâta de lui rendre une visite à bord; mais on connoissoit la perfidie de son caractère. Dom Vasco, ne le vit pas plûtôt en sa puissance, que sans garder de mesures, il le menaça de la perte de sa liberté, s'il ne s'engageoit sur le champ à payer un tribut au Portugal. Le Monarque captif promit de donner tous les ans deux mille Miticaux d'or, & remit pour caution entre les mains des Portugais, un riche More, nommé Mahomet, qu'il haissoit mortellement, & dont il cherchoit l'occasion de se défaire. En effet, aussi-tôt qu'il fut rentré dans sa Capitale, il resusa d'exécuter le Traité, moins pour conserver son argent, que pour exciter l'Amiral à faire tuer sa caution: mais le More, apprenant l'infidélité de son Maître, prit le parti de payer la somme, pour obtenir la liberté. Etienne de Gama joignit ici la Flotte avec la troisième Escadre. L'Amiral partit alors pour Melinde, à la tête de toutes ses forces; mais un vent [impétueux] le poussaits huit lieuës au-delà de cette Ville, dans une Baye, (b) où il trouva plusieurs Vaisseaux Mores, & quelques-uns de Calecut, dont il se saisst.

IL étoit attendu par un évènement plus considérable sur la Côte de l'Inde. En approchant de Mont-Deli, au Septentrion de Cananor, il rencontra un Bâtiment de la première grosseur, nommé le Meri, qui appartenoit au Soudan d'Egypte, chargé non-seulement de marchandises précieuses, mais d'un grand nombre de Mores de la prémière distinction, qui alloient en pélerinage à la Mecque. Les Portugais s'en étant rendus Maîtres, après une vigoureuse résistance, l'Amiral y monta, & se fit amener les principaux Mo-

(a) Faria raconte, qu'en arrivant, Gama batit furieusement la Ville: il ajoùte que cet Ibrahim étoit un Usurpateur, qui craignoit beaucoup pour sa Couronne, [de la part de Mahomet dont il est parlé immédiatement

(b) Angl. d'où il dispersa sa flotte afin qu'il ne lui échapa aucun Vaisseau. R. d. E.

Plan du Fort de Mozambique tiri de Faria. Grondtekening van de Fortres van MozaMBIQUE, getrokken uit Earza. I.S. Jago 1. St George Fort de La Caberina Grande Baye de *(Bazi vaz*) Mozambique Mozambique J.r.S. Dax .

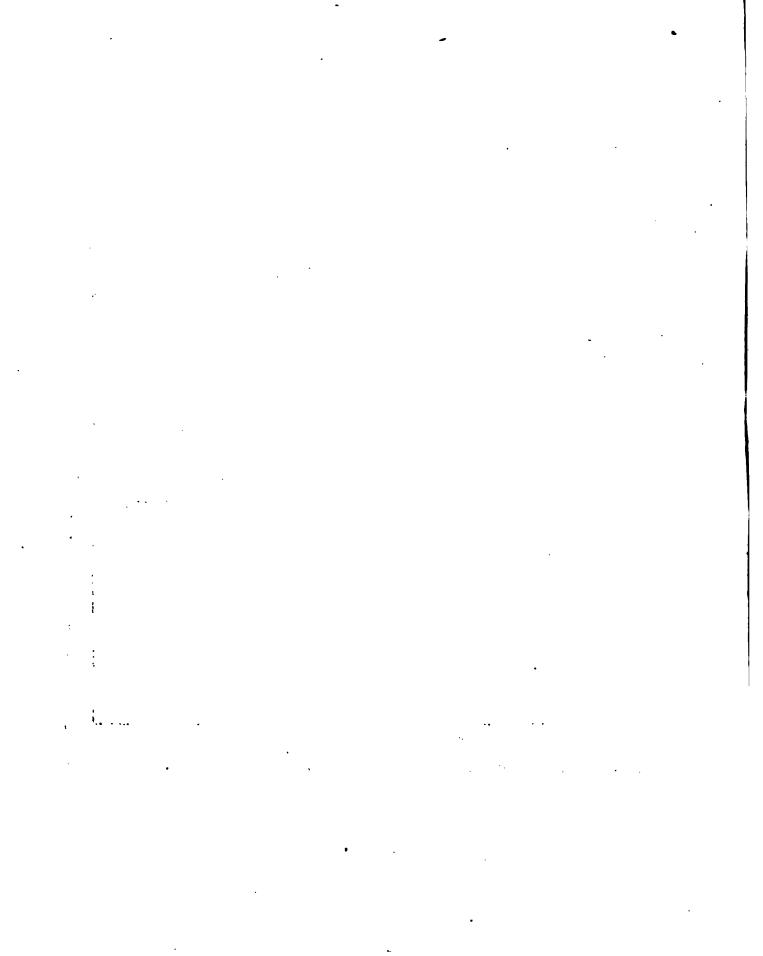

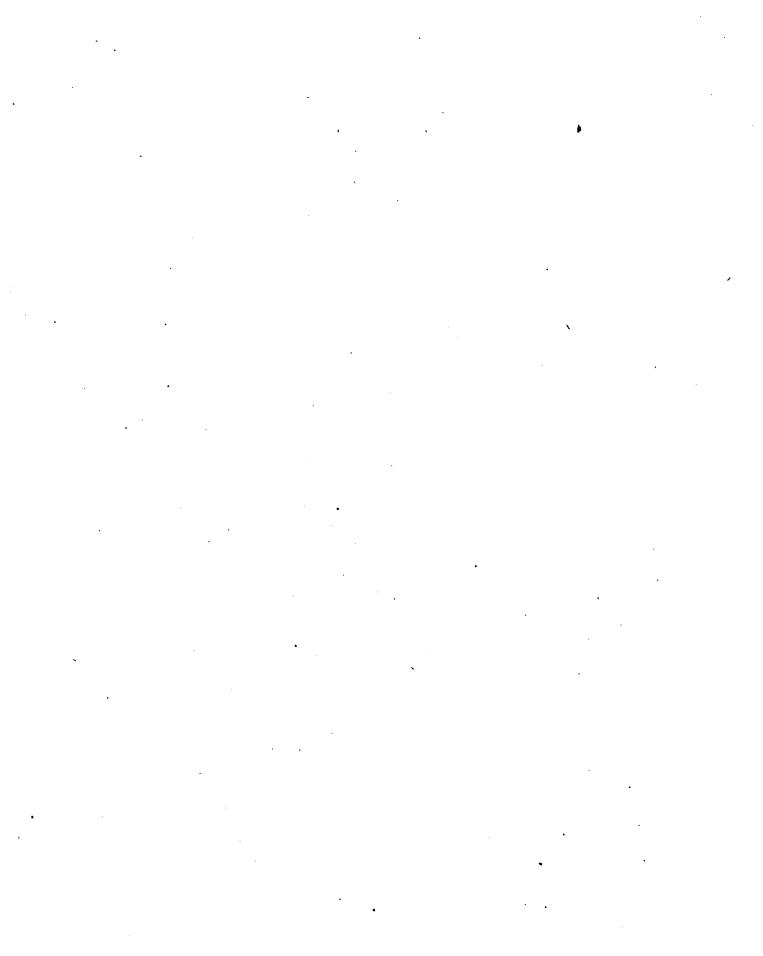



Le Roy de Cochin sur son Glephant accompagné de ses Nayres. De Koning van Kochin op zynen Elefant, verzeld van zyne Nairos.

res, qu'il menaça de faire jetter sur le champ dans la Mer, s'ils ne produifoient ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils prétendirent que tous leurs effets étoient restés à Calecut: mais Dom Vasco en ayant fait prendre un, qui fut jetté dans les flots, pieds & mains liés, à la vûe des autres; cet exemple les rendit plus traitables. Ils présentèrent les trésors qui étoient destinés au Temple de leur Prophête. Tous les enfans (c), furent transportés dans le Vaisseau de l'Amiral, & le reste du butin sut abandonné aux Matelots Portugais. Ensuite Etienne Gama, par l'ordre de Dom Vasco, mit le seu au Bâtiment. Les Mores à cette vûe, rompirent leurs liens, & la clôture qui les tenoit renfermés. L'eau qu'ils avoient dans le Vaisseau, leur servit à éteindre les flammes; & lorsqu'Etienne de Gama voulut s'approcher pour les faire rentrer dans la soûmission, ils le reçurent avec tant de résolution que la nuit étant fort proche, il fut obligé d'abandonner son entreprise. Dom Vafco fit veiller autour d'eux pendant l'obscurité, pour empêcher, qu'à la faveur des ténébres, ils ne pussent gagner la terre, qui n'étoit pas éloignée. Toute la nuit ces Malheureux ne cessèrent pas d'invoquer le secours de Mahomet. Etienne de Gama, fut renvoyé le matiff, pour exécuter ses premiers ordres. Il entra dans le Vaisseau; il y mit le feu, en poussant les Mores, que le desespoir, portoit encore à se désendre. La plûpart, se voyant presses par les flammes, se précipitèrent dans l'eau, avec ce que la fureur leur avoit fait prendre pour armes, & se désendirent, en nâgeant, contre ceux qui les poursuivoient. Il y en eut même qui attaquèrent les Chaloupes dans cette situation, & qui y causèrent quelque désordre. Cependant ils surent tous tués ou noyés; & les autres coulèrent bien-tôt à fond avec leur Vaisseau qu'ils n'avoient pas quitté; de sorte que d'environ trois cens hommes, entre lesquels on comptoit trente femmes, il n'y en eut pas un qui pût échapper aux flammes, aux flots, ou à l'épée.

Apriks cette sanglante expédition, l'Amiral, étant arrivé à Cananor, sit dire au Roi qu'il désiroit de lui parler. [Une prière, qui avoit eté précédée Hedu bruit de sa victoire, & qui étoit soûtenue par une Flotte si puissante, ne pouvoit passer que pour un ordre, auquel il y auroit eu du péril à résister. Ainsi, quelques preuves que les Portugais eussent déjà reçues de la bonne-foi de ce Prince, ils n'eurent plus le plaisir de pouvoir distinguer ce qui étoit l'effet de la crainte ou de l'affection. Cependant l'apparence se soutint en leur faveur.] Le Roi fit construire un pont de bois, qui s'étendoit fort loin fur l'eau, & qui fut couvert de tapis. A l'extrêmité, du côté de la terre, il fit bâtir une fale (d) de bois, qui fut ornée de ce qu'il y avoit de plus précieux (e). Il s'y rendit le premier, escorté de 1000. Nayres (f) au son des trompettes & des autres instrumens. L'Amiral parut bien-tôt, accompagné l'Amiral. de toutes les Chaloupes de la Flotte, & descendit sur le pont, au bruit de son artillerie. On portoit devant his deux grands bassins de vermeil, remplis

Vascode GAMA. II. Voyage. I 502.

Fin tragique de ce Bâtiment & des Mores qui le montoient.

Complaisance forcée du Roi de Cananor pour les Portugais.

Conférence du Roi avec

<sup>(</sup>c) Ils étoient au nombre de vingt. Faria rapporte, que Dom Vasco sit vœu au Ciel de les engager tous dans l'Etat Eclésiastique, & de fonder un revenu pour leur entretien dans l'Eglise de Sainte Marie de Belem; ce qu'il exécuta. C'étoit une espèce d'amende qu'il crut

devoir à Dieu, parce qu'un Portugais s'étoit fait Mahométan.

<sup>(</sup>d) Ang!. qui fut tapissée. R. d. E. (e) Angl. une maison R. d. E.

<sup>(</sup>f) Angl. dix mille. R. d. E.

VASCODE GAMA. II, Voyage. I 5 0 2. de piéces de corail, & d'autres bijoux estimés dans les Indes. Il sut reçu, à la tête du pont, par plusieurs Nayres, & le Roi vint au-devant de lui jusqu'à la porte de la sale. Cc Prince l'embrassa [ & le conduisit jusques dans le lieu de l'Audience]. On avoit placé au fond de la sale deux chaises, sur lesquelles ils s'assirent; & cette posture, à laquelle le Roi se contraignit, étant contraire à l'usage des Indes, c'étoit la plus haute marque de considération qu'il pût donner à l'Amiral. Ils conclurent, dans cette consérence, un Traité d'amitié & de commerce, avec l'établissement d'un Comptoir à Cananor. Les Portugais déchargèrent immédiatement une partie de leurs Vaisseaux; & sans éxiger d'autres cautions de la sincérité du Roi, ils partirent pour Calecut.

#### g. II.

Vasco de Gama canonne Calecut. Il court risque d'être pris. Fermeté du Roi de Cochin.

Allarmes du Samorin.

A renommée avoit appris au Samorin l'arrivée & les forces de ces Mar-H Le chands guerriers dont il connoissoit déja la valeur; & le souvenir de son infidélité lui faisoit prévoir ce qu'il devoit craindre de leur ressentiment. Cependant il ne les croyoit pas si proches de ses Côtes; ] & Gama, en arrivant à la vûe de la Ville, se saisst de plusieurs Pares, & d'environ cinquante Malabares, avant qu'ils eussent pris des précautions contre la surprise. (a) Il suspendit les hostilités [contre la Ville] pour attendre si le Samorin donneroit quelques marques de repentir. Bien-tôt il vit arriver une Barque, qui portoit un pavillon, avec un Religieux Franciscain, que les Portugais prirent d'abord pour un de ceux qui étoient restés à Calecut dans le voyage de Cabral (b). En montant sur le Vaisseau de l'Amiral, il prononça Deo gratias: ce qui n'empêcha point qu'il ne fût aussi-tôt reconnu pour un More. Il commença par des excuses de ce déguisement, qu'il n'avoit pris que pour s'approcher fans péril. Enfuite il déclara qu'il étoit venu par l'ordre du Samorin, pour offrir à l'Amiral un nouvel établissement de Commerce avec Calecut. Gama répondit qu'il pourroit penser à cette proposition lorsqu'il auroit reçu du Samorin une juste satisfaction pour la mort de Correa, & pour les marchandises qui étoient restées dans le Comptoir.

Il fait déguiser un de ses gens en Franciscain.

Motifs de cet artifice.

Fermeté de ama.

Il éxerce une furieuse vengeance contre Calecut. TROIS jours se passerent en Messages, qui ne produisirent aucun esset. L'Amiral, persuadé qu'on ne cherchoit qu'à gagner du tems, sit déclarer au Samorin qu'il lui accordoit encore jusqu'à midi pour se déterminer, & que s'il ne recevoit point dans cet espace une réponse qui le satisfit, il employeroit contre lui le fer & le seu, en commençant par les cinquante Malabares de ses sujets qu'il avoit faits prisonniers. Et pour donner plus de force à cette menace, s'étant sait apporter un sable d'une heure, il répéta au More qu'il chargeoit de ses ordres, qu'aussi-tôt que cet instrument auroit sait tel nombre de révolutions, il éxécuteroit infailliblement ce qu'il venoit de lui déclarer.

Le Samorin, toûjours gouverné par les Mores, eut la fermeté de ne faire aucune

(a) Angl. Avant qu'on scût qui il étoit R.d.E. (b) Angl. Avec Ayres Correa. R. d. E.

aucune réponse. Le terme expira. Dom Vasco sit tirer un coup de canon, qui étoit le fignal annoncé pour tous ses Capitaines; & les cinquante Malabares, qu'on avoit distribués sur chaque bord, surent pendus au même moment. On leur coupa auffi-tôt les pieds & les mains (c), qui furent envoyés au rivage dans un Pare gardé par deux Chaloupes, avec une Lettre écrite en Arabe pour le Samorin. L'Amiral lui déclaroit que c'étoit de cette manière qu'il avoit résolu de le récompenser, pour toutes ses trahisons & ses insidélités; & qu'à l'égard des marchandifes qui appartenoient au Roi fon Maître, il avoit mille moyens de les recouvrer au centuple. Après cette déclaration, il fit avancer, pendant la nuit, trois de ses Vaisseaux le plus près qu'il put du rivage, & le lendemain, aux premiers rayons du jour, l'artillerie fit un feu terrible fur la Ville. Quantité de maisons furent abbatues, & le Palais fut réduit en poudre. Gama, satisfait de cette première vengeance, laissa Vincent Sodre, avec six Vaisseaux, pour ruiner le commerce des Mores, & prit la route de Cochin.

Il y retrouva la même affection pour le nom Portugais dans le Roi Trimumpara ] (1). Ce Prince commença par lui envoyer volontairement des Roi de Co-Otages, & s'avança sur le bord de la Mer, pour se procurer plus promptement la satisfaction de l'embrasser. Gama, dans cette entrevûe, lui remit une Lettre & des présens du Roi de Portugal. La Lettre contenoit des remercimens pour les faveurs dont il avoit comblé Cabral, [ & un Consentement exprès pour l'établissement d'un Comptoir à Cochin ] & les présens é- Roi de Portu-

toient une Couronne d'or, parsemée de joyaux; un collier d'or émaillé; deux fontaines d'argent d'un travail curieux; deux Aiguières ornées de bas reliefs; [ deux piéces d'Arras figuré; ] une tente fort riche; une piéce de satin cramoisi, & une pièce de sandal. Trimumpara sut extrêmement sensible à des témoignages si distingués de l'estime des Portugais. Il sit tendre sur le champ la tente pour en apprendre l'usage. On y conclut un nouveau Traité d'allian-

ce. Il donna au Facteur une maison, pour servir de Comptoir, & le prix des épices fut reglé. Tous les articles de cette capitulation furent couchés par écrit, & signés de la main du Roi, qui envoya de son côté au Roi de Portugal, deux bracelets d'or, garnis de pierres précieuses; une écharpe pour la tête (e), à l'usage des Mores, d'un tissu d'argent, & longue de deux aunes; deux grandes pièces de calico de Bengale, avec une pierre de la groffeur d'une noix, dont la vertu est admirable contre toutes sortes de poisons. Elle est tirée de la tête d'un animal fort rare, que les Indiens nomment (f) Bulgoldoph.

Pendant que Gama chargeoit fa Flotte à Cochin, il reçut un Messager de Calecut, qui venoit lui offrir, de la part du Samorin, la restitution des marchandises Portugaises, avec la liberté de retourner dans ses Etats, & d'y

VASCODE GAMA. II. Voyage 1502.

Affection du chin pour les Portugais.

Présens du gal à ce Prince

Traité entre les deux Rois.

Nouveaux Samorin.

(c) Suivant Faria, les Malabares furent jettés dans la Mer, pour être poussés sur le rivage par la marée.

(d) Faria l'appelle Uniramacoul, quoique lui-même & d'autres Historiens l'ayant nommé d'abord Trimumpara; [peut-être celui-ci étoit-il mort, & l'autre étoit-il son Successeur, ]

(e) Angl. Une Ceinture; ce qui pourroit bien être une sorte de Diadême. R. d. E.

(f) Faria l'appelle Bulgodolf. [C'est un
ferpent à chapeau. La pierre se nomme en François, Pierre de Serpent; en Portugais, Cobra de Capelos.]

VASCODE GAMA. II. Voyage. 1502.

L'Amiral court risque d'être pris.

Le Samorin s'efforce d'animer le Roi de Cochin contre les Portugais.

Son reffentiment contre ce Prince.

Reconnoiffance des Portugais pour le Roi de Cochin. rétablir le Traité de Commerce. Il fit garder le Messager (g), dans l'intention de le punir, si le Samorin manquoit de bonne-soi; & contre l'avis de tous ses Capitaines, il résolut de se rendre à Calecut avec son seul Vaisseau. l'Escadre de Vincent Sodre, qui continuoit de croiser sur cette Côte, lui partut une ressource suffisante contre des périls qu'il redoutoit peu. A son arrivée, le Samorin lui sit dire que, le jour-suivant, tous les dissérens seroient heureusement terminés. Mais lorsqu'il eut appris que l'Amiral étoit seul, il dépêcha trente-trois Pares (b) bien équipés, avec ordre de se faisir de lui. Cette multitude de petits Bâtimens sondit si brusquement sur le Vaisseau de Gama, que pour se dérober à leur première impétuosité, il su obligé de couper un de ses cables, & de mettre au vent toutes ses voiles. Ils continuèrent de le presser avec tant de chaleur, qu'il n'auroit point évité le malheur d'être pris, si l'Escadre de Sodre n'eût paru fort à propos. A son retour, il sit pendre sans pitié (i) le Messager du Samorin.

Ce Prince perfide conçut dans quel précipice il s'étoit jetté par sa nouvelle Il ne pouvoit plus compter sur l'artifice, & le nombre des Vaisfeaux Portugais ne lui laissoit rien espérer de la force. Il tourna ses vûes du côté de Cochin, pour essayer de jetter l'allarme dans l'esprit du Roi, & de le dégoûter de l'alliance du Portugal. Dans une lettre qu'il lui écrivit, il traita les Portugais de Voleurs, en lui représentant les dangers dont il étoit ménacé par de tels Hôtes, & les maux qu'ils avoient déja causés à Calecut. mumpara répondit qu'il étoit de son intérêt de traiter favorablement ceux qui apportoient de l'argent dans ses Etats, & qu'il ne se flattoit pas qu'à sa prière, le Samorin voulût congédier les Mores de la Mecque, qui exerçoient le Commerce à Calecut. Cette réponfe attira des menaces fanglantes au Roi de Cochin; mais loin de s'en effrayer, il repliqua que la crainte ne seroit jamais capable de lui faire commettre une perfidie. Le Samorin jura au fond de son cœur, d'en tirer une sévère vengeance, après le départ des Portugais; & pour ne pas leur découvrir l'impuissance de sa haine, il fit armer vingt-neuf gros Vaisseaux, avec quelque espérance, que leur Flotte, chargée comme elle étoit de marchandifes, feroit moins capable de réfifter à la sienne.

TRIMUMPARA ne révéla rien à Dom Vasco de ce qui s'étoit passé entre lui & le Samorin, jusqu'au départ de la Flotte; mais il sit cet aveu, lorsqu'il la vit prête à lever l'ancre, en assurant l'Amiral, qu'il s'exposeroit à perdre sa Couronne pour servir le Roi de Portugal. Dom Vasco lui protesta que des sentimens si généreux, exciteroient toute la reconnoissance de son Maître, & lui promit, au nom du Roi Emmanuel, des secours si puissans qu'ils le mettroient en état, non-seulement de désendre son propre Royaume, mais d'en conquérir d'autres. Il ajoûta que désormais, la guerre seroit poussée sans ménagement contre le Samorin, qui loin d'insulter les autres, auroit asser d'embarras à se soûtenir sur son Trône; [& qu'en attendant il lui enverroit.

(g) Le même Auteur dit que ce Messager étoit un Bramine, qui laissa son fils & son neveu en ôtage, & qui étant revenu à Calecut avec Gama, sut chargé de toutes les députations entre le Samorin & les Portugais. Il dit

encore que l'Amiral avoit une Caravelle avec fon Vaisseau.

 <sup>(</sup>b) Angl. Trente-quatre. R. d. E.
 (i) Faria prétend que le fils & le Neveu du Bramine furent pendus.

quelques Vaisseaux de Cananor. Ces promesses furent d'autant plus agréables au Roi de Cochin, qu'elles avoient pour témoins ses principaux Nayres, gens dévoués aux Mores, & qui voyoient à regret l'établissement du Comptoir Portugais (k).

VASCODE GAMA. II. Voyage. I 502.

LA Flotte ayant mis à la voile avec un vent favorable, rencontra celle de Calecut, qui entreprit de couper son passage à trois ou quatre lieuës de Paderane. Dom Vasco transporté d'indignation, autant que de courage, se précipita sur eux; tandis que Sodre & deux autres Capitaines, s'avançant aussi plus promptement que les autres, attaquèrent avec tant de furie deux des plus gros Vaisseaux Indiens, que la plus grande partie de ceux qui les montoient s'élancèrent dans l'eau pour éviter des ennemis si terribles. Le reste de la Flotte Portugaise, qui survint aussi-tôt, acheva de répandre l'effroi parmi les autres, & les força de fuir en confusion vers le Rivage. L'Amiral défendit à ses gens de les poursuivre, dans la crainte des sables, qu'ils ne connoissoient point encore; mais ils tuèrent à l'aise environ trois cens de ces malheureux, qui s'efforçoient inutilement de se défendre en se fauvant à la nage. On trouva dans les deux Vaisseaux dont on s'étoit saiss, quantité de porcelaine & d'étoffes de la Chine (1), de vases de vermeil, & d'autres marchandises précieuses. La plus riche partie de ce butin, fut une Statue d'or, du poids de foixante marcs, & d'une monstrueuse figure. Les yeux étoient deux Emeraudes. La plus grande partie du Corps étoit couverte d'une sorte de robbe d'or battu, curieusement travaillée, & parsemée de pierres précieuses. Sur la poitrine de l'Idole, il y avoit un gros Rubis, qui jettoit autant de lumière, que le feu le plus ardent. On brûla les deux Vaisseaux, après les avoir dépouillés de toutes leurs richesses.

La Flotte de Calecut est encore détaite.

Statue monftrueuse.

GAMA continua librement sa route vers Cananor, où l'accueil qu'il reçut du Roi le confola des trahifons du Samorin. Il y laissa trente-quatre hommes, dans une grande maison que ce Prince leur donna pour en faire leur Comptoir, & le prix des épices fut réglé comme à Cochin (m). Les deux Nations con-Roi de Canavinrent de se défendre mutuellement. Le Roi promit de ne prendre parti pour aucune Puissance contre Trimumpara. Sodre fut chargé par l'Amiral de demeurer sur cette Côte jusqu'au mois de Février; mais, s'il voyoit dans cet intervalle quelque apparence à la guerre entre le Samorin & Trimumpara, de se

rendre à Cochin, & d'y passer l'hiver. Si la paix régnoit de ce côté-là, il eut

Fidélité du

(k) Barros, Maffée, & Faria prétendent que pendant son séjour à Cochin, Gama reçut des Ambassadeurs de la part des Chrétiens de Cranganor, & font monter le nombre de ces Chrétiens à 30000. Ils ajoûtent qu'ils se soûmirent au Roi de Portugal, & qu'ils remirent à son Amiral, pour témoignage de leur foûmission, leur Bâton de Justice, qui étoit de la longueur d'un Sceptre, garni d'argent par le bas, avec trois sonnettes au sommet [ s'étant plaints des mauvais traitemens qu'ils recevoient de la part des Gentils, on les renvoya avec promesse de les secourir.]

(1) Angl. Des Marchandises de la Chine. R. d. E.

(m) Faria raconte, que des Commissaires ayant été nommés pour régler dans ce Port ce qui appartenoit au Commerce, ils ne s'accordèrent point sur le prix des épices; à l'occasion de quoi les Portugais menacèrent beaucoup le Roi de Cochin. En un mot cet Auteur prétend que Trimumpara fut d'abord aussi peu traitable qu'aucun autre Roi du même Pays, & que s'étant joint d'abord avec ceux de Calecut, & de Cananor, dans le dessein de faire périr les Portugais, il ne revint à des vûcs plus humaines comme le Roi de Cananor, qu'après avoir vû l'inutilité des premières.

VASCODE GAMA. II. Voyage. I 5 0 S.

Retour de Gama en Portugal.

Faveurs & récompenses qu'il reçoit de la Cour.

ordre de faire voile vers la Mer rouge, & de s'emparer de tous les Bâtimens de la Mecque, qui faisoient le commerce des Indes.

Le vingt Décembre 1503, Gama partit avec treize Vaisseaux, pour retourner en Portugal. Il relâcha au Port de Mozambique, sans autre nécessité que d'en faire radouber deux. Vers le Cap de Corientes, il sut retardé par des vents contraires, & par des tempêtes, qui séparèrent de la Flotte Etienne de Gama son frère. Ensin il prit terre à Cascais, le premier de Septembre. Un grand nombre de Seigneurs Portugais vinrent l'y recevoir, & composèrent son Cortège jusqu'à la Cour. Il se sit précéder par un Page, qui portoit le tribut du Roi de Quiloa dans un bassin d'argent. Le Roi Emmanuel lui sit un accueil sort honorable, tel qu'il le crut devoir à sa conduite & à sa valeur. Il lui consirma le Titre d'Amiral des Mers de l'Inde, auquel il joignit celui de Comte de Videgueyra. Son Frère arriva six jours après lui, sans autre disgrace que la perte d'un de ses Mats (n).

[Le nom de Vasco de Gama va demeurer, comme enseveli dans un hono-Hrable repos, pendant un assez grand nombre d'années; Mais c'est pour reparoître en 1524, avec une nouvelle gloire & de nouveaux Titres, sous le regne de Jean III.]

(n) Pour la satisfaction de nos Lecteurs, nous donnerons ici un petit Abregé du reste de la vie de Vasco de Gama. Le Roi Jean IIIe. le créa Vice-Roi des Indes en 1524. Il partitavec quatorze Vaisseaux & trois-mille hommes d'Equipage. Il en périt trois en route, de deux desquels on ne sauva personne. Il ressentit dans les Mers de Cambaye les secousses d'un tremblement de terre, si violent que chacun s'attendoit à périr. Plusieurs, qui se jettèrent dans l'eau, furent noyés; & la frayeur guérit ceux qui étoient malades de la Fièvre. Gama, qui apperçut bien tôt que c'étoit un tremblement de terre, en avertit ses Gens; & les exhorta à svoir bon courage, puisque la Mer trembloit de la crainte qu'elle avoit de les porter. Ce malheur fut suivi d'une bonne fortune. D. George de Meneses, un des Capitaines de la Flotte, prit un gros Vaisseau de la Mecque, estimé soixante

mille Ecus. Arrivé à Ges, le Nouveau Vice-Roi visita les Forts & donna les Ordres nécessaires, pour le bien de ces établissemens; mais il n'eut pas le tems d'éxécuter ses grands desseins; puisqu'il mourut trois mois après son Arrivée. Il étoit de moyenne taille, un peu gros, & le Visage couperosé. Il est représenté avec un bonnet noir, un manteau & des chausses. brodées de velours & tailladées, au travers de quoi on voit une doublure de cramoisi. Le Pourpoint est de satin cramoisi, sur lequel paroit sa Cote d'Armes enrichie d'Or. Vasco avoit une hardiesse naturelle pour les grandes entreprises. Il étoit terrible dans la colère; patient dans les travaux; prompt à rendre justice; en un mot, il étoit propre pour tout ce à quoi on l'employoit. Il fut le fixieme Gouverneur & le fecond Vice-Roi des Indes.

## **《表文化》大文句》大文句》大文句》大文句》、大文句》、大文句》 大文句》 大文句》 大文句》 大文句》**

# C H A P I T R E VIII.

Progrès des Portugais aux Indes, depuis 1503 jusqu'en 1507. Exploits de Pacheco; [tirés de Castanneda, de Batros & de Faria y Souza.]

g. I

Le Samorin repoussé. Fort à Cochin, Comptoir à Coulan, Mombassa & Brava tributaires.

PACHECO.

1503.

L parut au Samorin, qu'après le départ de la Flotte Portugaise tout devoit rentrer dans l'ancien ordre, & que parmi des Rois, ses Tributaires, ou ses Vassaux, il n'en devoit rester aucun qui resultat de se soulon-lon-lon-

lontés. Dans cette confiance il renouvella ses menaces au Roi de Cochin, avec de nouveaux essorts pour lui faire comprendre que les Portugais étant ennemis des Mores, c'étoit ruiner le commerce des Indes avec l'Arabie & l'Egypte que de savoriser trop ces Etrangers. Ensin, n'ayant rien obtenu par ses instances, il assembla 50000 hommes à Panami, seize lieuës au-dessus de Cochin; & le reste de ses préparatifs répondit à la force de cette armée.

Le peuple de Cochin, effrayé du péril qui le menaçoit, se réünit pour solliciter son Roi d'abandonner les intérêts du Portugal, & de livrer même les
Portugais du Comptoir au Samorin, que cette seule démarche pouvoit appaiser. Mais Trimumpara rejetta de si lâches propositions. Il se mit en campagne avec un petit nombre de troupes, & trois de ses Neveux. A la première charge il sut abandonné de sa principale Noblesse. Cependant la valeur des Portugais le sostitut dans un passage, & lui donna le tems de rallier
ses forces. Mais ayant perdu un de ses Neveux, qui faisoit l'office (a) de Général, & se voyant blessé lui-même après avoir fait des prodiges de valeur,
pi si sut forcé de se retirer dans l'Isse de Vaipi, qui étoit [plus proche &] plus
capable de désense que sa Capitale. La malheureuse Ville de Cochin sut prise de brûlée par le Vainqueur, sans que Trimumpara persistât moins à protéger les Portugais: exemple mémorable de constance & de sidélité dans un
prince Idolâtre; sarement en voit-on de tels parmi les Chrétiens.

TANDIS qu'il étoit assiégé dans l'Isle de Vaipi, le Roi de Portugal faifoit partir de Lisbonne neuf Vaisseaux, sous trois différens Chefs; Alonso, ou Alfonse d'Albuquerque, François d'Albuquerque, & Antoine de Saldanna. La dernière de ces trois Escadres étoit destinée à croiser à l'entrée de la Mer Rouge, contre les Vaisseaux Mores; & les deux autres devoient revenir en Portugal avec leur cargaifon. Celle de François d'Albuquerque arriva la première aux Indes, & s'y trouva plus nombreuse par la jonction de celle de Vincent Sodre, qui avoit été jettée fort loin par la tempête, en croifant sur les Côtes d'Arabie, & par celle d'un Vaisseau de Gama, que le vent avoit féparé de la Flotte. Sodre avoit pris quatre Vaisseaux de Calecut, qu'il avoit conduits à Cananor, & brûlé quantité d'autres petits Bâtimens au Samorin; mais ces événemens avoient précédé la guerre de Cochin. Sodre avoit alors offert son assistance à Trimumpara, sans que ce Prince eût voulu l'accepter (b); de sorte qu'ayant fait voile d'un autre Côté, il avoit touché à Socotora & à Guardafu: il avoit pris sur la Côte d'Arabie, quelques Bâtimens de Cambaye & de Calecut, & vers l'entrée de l'hyver, il s'étoit mis à couvert dans une Baye voisine des Isles Kuriamuria d'où il avoit reconnu les Arabes de cette Côte, qui se nomment Baudouins, & qui mènent une vie paisible au milieu de leurs troupeaux. Après avoir passé deux mois avec eux, ils lui conseillèrent de chercher un Port plus sur, s'il vouloit éviter les furieuses tempêtes qui s'élevent alors dans leurs Mers. Sodre, per-

suadé qu'ils ne cherchoient qu'à l'éloigner de leur Pays par de fausses allar-

PACHEGO. 1503.

Le Samorin déclare la guerre au Roi de Cochin.

Fidélité du Roi de Cochin pour les Portugais.

La Ville de Cochin est prise & brulée.

Départ de trois Flottes Portugaises.

(a) Angl. ayant perdu ses Neveux, dont l'un faisoit l'office &c. R. d. E.

(b) Castaneda prétend que loin d'avoir refusé le secours de Sodre, Trimumpara l'avoit demandé, & que Sodre s'excusa sur ce que la guerre ne se faisoit point par Mer. Il ajoûte que le naufrage de Sodre sut un châtiment du Ciel, pour avoir abandonné un Prince Allié des Portugais. PACHECO.
1503.
Naufrage de
Vincent So-

François d'Albuquerque arrive à Cochin.

mes, refusa de les croire; mais il s'apperçut trop-tard, qu'ils lui avoient parlé de bonne-soi, lorsque la violence d'une tempéte imprévue submergea son Vaisseau. Il y périt avec son frère & tous ses gens. Le reste de son Escadre, après avoir essuyé les plus terribles dangers, & souffert les dernières extrêmités de la saim & de la soif, échappa heureusement, & rencontra François d'Albuquerque, avec qui elle sit voile à Cochin.

[Ils trouvèrent la Ville presqu'entièrement consumée par les slammes, & Trimumpara toûjours assiégé dans son Isle.] Albuquerque, à son arrivée, envoya un présent considérable à ce sidelle Allié, pour réveiller sa consiance à l'amitié des Portugais. Une partie consistoit en argent, jusqu'à la somme de dix mille ducats. Ensuite, étant descendu sur le rivage, le Roi de Cochin, qui l'y attendoit, l'embrassa [les larmes aux yeux,] en criant dans le trans- port de sa joie, Portugal, Portugal. Ce nom sur répété à grands cris par tout le peuple Indien; & les Portugais, pour leur rendre leur civilité, crièrent Cochin, Cochin. Albuquerque renouvella le courage de ses Alliés en leur promettant son secours & celui des deux Escadres qui devoient le suivre. Le sien sur si prompt, qu'étant tombé sur les troupes du Roi de Calecut, il en tua une partie & chassa le reste. Le Territoire du Seigneur de Repelim, qui s'étoit déclaré pour le Samorin, sur ravagé par le seu & l'épée, & dans cette expédition les Portugais ne perdirent pas plus de quatre hommes.

Il achève le Fort. La reconnoissance que Trimumpara crut devoir aux Portugais pour son rétablissement, le sit consentir à leur accorder la permission de bâtir un Fort. L'ouvrage étoit commencé lorsqu'Alphonse d'Albuquerque arriva au Port de Cochin. Il reçut le nom de San-Jago. On y bâtit une Eglise, dédiée à Saint Barthélemi.

Alphonse, brûlant de fignaler fon nom dans la carrière qui s'ouvroit devant lui, fit monter cinq cens hommes fur quelques Vaisseaux pris au Samorin, & les envoya contre la Ville de Repelim, qu'ils brûlèrent malgré la réfistance obstinée de deux mille Nayres. Mais pour devoir quelque chose à son propre bras, il s'avança lui-même devant une autre Ville, qu'il comptoit d'emporter à la première attaque. Ses informations n'avoient pas été fidelles. Il en sortit une multitude d'Indiens aguerris, qui le mirent dans le dernier danger. Trente-trois Vaisseaux de Calecut, qui survinrent pendant le combat, auroient rendu sa perte certaine, si François d'Albuquerque son frère, paroisfant avec sa Flotte, ne l'eût secouru fort heureusement. Ils mirent l'ennemi en fuite, ils en firent un sanglant carnage, & les ayant poursuivis dans l'Isle de Kabalam, où ils s'étoient retirés, ils acheverent d'y tuer le reste, au nombre de fept-cens. Edouard Pacheco détruisit d'un autre côté une Ville puisfante, & fit main-basse sur une partie des Habitans. La Flotte Portugaise, étant à la voile, rencontra cinquante Vaisseaux de Calecut. Quoique victorieuse, les fatigues qu'elle venoit d'essuyer lui donnèrent quelque défiance du nombre. Mais sa seule artillerie, bien ménagée, servit à mettre l'ennemi en fuite.

Albuquerque défait la Flotte de Calecut.

Le Samorin fait la paix & la viole.

Le poivre commençoit à coîter du sang. Si tant de disgraces firent désirer au Samorin de se réconcilier avec les Portugais, & s'il obtint la paix à certaines conditions, son inconstance lui sit violer si-tôt ses promesses, que la guerre ne tarda point à se rallumer. Trimumpara, qu'elle menaçoit particulièrement, demanda moins des troupes nombreuses à l'Amiral, qu'un Chest capable de commander les siennes. Alsonse s'étoit rendu à Coulan, sur l'in-

vita-

vitation de la Reine, qui lui avoit fait offrir de charger deux de ses Vaisseaux, & qui lui accorda un Comptoir, où il laissa un Facteur avec vingtsix hommes. Il envoya au secours du Roi de Cochin Edouard Pacheco, avec

un Vaisseau, & deux Caravelles montées de cent-dix hommes.

Les deux Albuquerques partirent, [suivant leurs ordres,] à la fin de la saison. Alsonse arriva heureusement à Lisbonne, [chargé d'épices & de marchandises précieuses.] Entre les richesses de son Escadre, il présenta au Roi
quarante livres de grosses perles, & quatre cens de petites; un diamant d'une
grandeur étonnante; deux chevaux, l'un Persan, l'autre Arabe, qui furent
regardés avec admiration, comme les premiers qui eussent paru dans le Royaume. François d'Albuquerque, & les Vaisseaux qu'il commandoit, eurent le
malheur de périr par quelque tempête (c), sans qu'on ait jamais sçu plus clairement leur triste avanture. Pedro de Atayde, qui les suivit, échappa aux
fureurs de la Mer, & sut retrouvé à Mélinde avec ses gens.

ANTOINE de Saldanna, Commandant de la troissème Escadre qui devoit croiser à l'entrée de la Mer Rouge, ayant perdu Diego Fernandez Pereyra How fon Vaisseau, vint moüiller l'ancre à Saint-Thomas. C'est lui, qui, s'étant approché du Cap de Bonne-Espérance, rendit, près de ce Cap, un lieu célèbre par le nom d'Aguada del Saldanna; non qu'il y eut fait de l'eau, mais parce qu'il en coûta beaucoup de sang à sa troupe en y voulant prendre terre. Avant cette difgrace, une tempête avoit séparé de lui Ruy Lorenzo, & l'avoit poussé vers Mozambique, d'où il avoit tourné sa course vers Quiloa. Lorenzo fit dans cette route quelques petites prises, qui lui donnèrent l'espérance d'un succès plus considérable. Il s'approcha de l'Isle de Zanzibar, à vingt lieuës de Mombassa; il y prit vingt petits Vaisseaux, après quoi il eut la hardiesse de se présenter devant la Ville de Mombassa, malgré les préparatifs qu'il voyoit faire au Roi pour l'attaquer. Le nombre des Pares ne l'effraya point. Il envoya contr'eux fa grande Chaloupe, montée de trente hommes, qui tuèrent quantité de Négres, & prirent quatre Pares. Ensuite le Roi paroissant lui-même sur le rivage, avec quatre mille hommes commandés par son Fils, l'artillerie Portugaise joua si heureusement, que la prémière volée emporta ce jeune Prince avec un grand nombre de ses gens. A cette vue le Roi demanda la paix, [en faisant élever un Drapeau, aux Armes de Portugal, ] & s'engagea sur le champ à payer au Roi de Portugal un tribut annuel de cent meticaux d'or (d).

LORENZO continua ses expéditions avec le même succès. [Il sit voile pour Mélinde, dont le Roi étoit opprimé par celui de Mombassa, à cause de ses liaisons avec les Portugais. En chemin faisant], Il prit deux Vaisseaux, & trois Sambuques, qui portoient douze Magistrats de Brava. Cette Ville, pour obtenir la liberté de ses Chess (e), se soûmit à payer tous les ans cinquent meticaux. [Les deux Rois en étoient déjà venus à une Bataille, dans laquelle la perte avoit été à peu près égale des deux côtés; mais à l'arrivée de Saldanna le Roi de Mombassa fut obligé d'en venir à un accommodement.]

(c) l'Anglois dit simplement qu'on n'eut jamais aucune nouvelle de ces Vaisseaux. R. d. E.

avec peu de difficulté, & firent main-basse sur une vingtaine de Portugais qui y étoient établis.

(e) Angl. ces Magistrats portèrent leur ville à se soûmettre aux Portugais & à leur payer

tous les ans &c. R. d. E.

PACHECO.

I 5 0 3.

Pacheco est envoyé au secours de Cochin.

Retour d'Alfonse d'Albuquerque en Portugal; & présens qu'il offre au Roi. Naufrage de son frère.

Saldanna donne fon nom à la Baye qui le porté.

Diverses expéditions des Portugais sous Ruy Lorenzo.

<sup>(</sup>d) Mombassa a continué d'être soûmis au Portugal pendant près de deux siècles: mais en 1698, les Arabes de Maskat s'en saisirent I. Part.

PACHECO. 1503.

Au-delà du Cap de Guardafu, & dans les Isles de Kanakand, il désit diverfes troupes de Mores, qui lui disputèrent la liberté de renouveller ses provifions. Enfin, fur la Côte fupérieure d'Arabie, il brûla un Vaisseau chargé d'encens, & il en fit échoüer un autre qui portoit quantité de Pélerins à la Mecque.

### **6**. I I. ·

Victoires de Pacheco sur le Samoria, & sur d'autres Rois Indiens. [Artifices pour le perdre. Il travaille à la paix. Il canonne Calecut. Il brûle Cranganor & Panani. ] Injuste récompense de ses services.

PACHECO. 1504.

Ligue du Samorin contre les Portugais.

TE départ des Albuquerques avoit relevé toutes les espérances du Samorin. Il voyoit le retour des Flottes Portugaises dans un éloignement qui luilaissoit la liberté d'employer toutes ses forces; & l'ennemi qu'il avoit à détruire ne lui paroissoit pas capable de résister jusqu'à l'arrivée d'un nouveau secours. Il appella sous ses Enseignes tous les Rois & les Princes du Malabare. Ceux de Tanor, de Bespur, de Kosugan, & de Korlu, se rendirent à ses ordres, avec dix autres Seigneurs qui ne leur étoient point inférieurs en puissance, Considérables. Son armée se trouva forte de 50000 145 hommes, dont il mit quatre mille, pour les expéditions de Mer, sur deux cens quatre-vingt Pares, Tonis, & Katurs, petits Vaisseaux de différentes sortes, avec un grand nombre (a) de canons pour battre le nouveau Fort des Portugais. Le reste de ses troupes devoit marcher par terre, & forcer le passage d'une Rivière qui sépare l'Isse de Vaipi du Continent. Cette puissante armée étoit commandée par Naubea Daring, son neveu & son héritier, & par Elankol, Seigneur de Repelim.

Le Roi de Cochin, qui ne pouvoit ignorer de quelle tempête il étoit menacé, commençoit d'autant plus à s'allarmer qu'il voyoit déserter chaque jour un grand nombre de ses sujets. Mais Edouard Pacheco, qu'Alfonse d'Albuquerque avoit laissé pour sa défense, l'encouragea par ses exhortations, & se prépara lui-même à vaincre des ennemis qu'il méprisoit. Il mit vingt-cinq Portugais dans le Vaisseau avec lequel il étoit resté, trente-neuf dans le Fort, vingt-fix dans une des deux Caravelles, vingt-trois dans l'autre; & lui-même, il se mit dans une Barque avec vingt-deux de ses plus braves gens. Il avoit distribué, dans ces quatre Bâtimens, trois-cens Indiens de

Cochin. Le Roi devoit garder la Ville avec le reste de ses forces.

LeRoi deCochin cst soutenu par la fermeté de Pacheco.

trois fois la

Flotte de Ca-

fecut, & brûle

quatre Villes.

CE fut avec cette petite Flotte que Pacheco ne craignit pas d'aller au-de-Pacheco bat vant du Samorin. Il le trouva cantonné dans un Village. Il l'attaqua, & cette première action fut si brusque qu'elle jetta la terreur parmi ses ennemis. Elle fut suivie de trois engagemens avec la Flotte de Calecut. Dans le premier, l'artillerie de Pacheco fit couler à fond vingt Pares, chargées de 180 personnes de distinction & de 1000 Soldats. Dans le second, il submergea 90 (b) Pares & 360 hommes. Dans le troissème, il absma encore 62 Pares, & mit tout le reste en fuite.

Il se rapprocha aussi-tôt du rivage. Un corps de quinze mille hommes,

(a) l'Anglois dit qu'il y en avoit 382. R. d. E. (b) Angl. 19. qui s'étoient rassemblés autour du Samorin, sut dissipé [par le canon des Portugais. 7 Pacheco descendit pour augmenter leur épouvante, & brûla qua-

tre Ville en les poursuivant.

LES Mores, qui étoient à Cochin, servoient l'ennemi par des avis secrets. On découvrit leurs intelligences. Le Roi permit à Pacheco de les punir; mais en ayant fait arrêter cinq, il se contenta de les rensermer, & de publier qu'il les avoit fait étrangler. Cette nouvelle irrita plus que jamais le Samorin. Il résolut de forcer le passage de la Rivière, & ses troupes surent distribuées pour cette entreprise. Pacheco posta Diego Perez, & Pedro Raphaëlo, avec les deux Caravelles, & quelques Chaloupes, du côté par lerequel le Seigneur de Repelim [qui étoit soûtenu par le Prince de Naubea-Hedaring, ] se préparoit à faire son attaque avec trois mille hommes. Il faut fupposer, malgré le silence des Historiens, que le Roi de Cochin avoit fait avancer aussi une partie de ses troupes, sans quoi il seroit absolument incroyable que les Portugais seuls eussent pû sustire contre tant d'ennemis. Cette supposition paroît d'autant plus naturelle que Trimumpara n'avoit pas moins de trente mille hommes. D'ailleurs, elle paroît suivre du récit que Faria & Castaneda font de la désertion d'un grand nombre (c) de Mores, qui abandonnèrent Pacheco. L'épuisement de sa poudre sut un autre embarras, qui le mit dans la nécessité d'en envoyer demander à Cochin; & le Messager qui étoit un traître, ne s'acquitta point de sa commission. Malgré tant d'obstacles, la conduite & le courage de Pacheco lui firent gagner une victoire dont on ne trouve pas d'autre détail. Il tua au Samorin 650 hommes, & força les autres de se retirer [dans un bois de Palmier]. Son bras fit tant d'exécution qu'il avoit ses habits couverts de fang (d). Le Ciel sembla prendre aussi sa désense, en permettant qu'une peste subite enlevât six mille hommes au Samorin dans l'espace de peu de jours.

QUELQUE idée qu'on se forme de la victoire des Portugais, elle n'ôta point à leurs ennemis l'espérance de se relever. Ils recommencèrent leurs préparatifs, & les stratagemes se joignirent à la force. Les Bramines propo- à la force du fèrent la composition d'une poudre, qui étant jettée aux yeux des Portu- nombre. gais devoit les aveugler. Ils inventerent des Châteaux mobiles dont ils se promirent beaucoup d'effet. Enfin, les Mores de Cochin furent gagnés secrettement pour empoisonner les sontaines. Pacheco regarda la poudre comme une ridicule chimère; mais il crut se devoir précautionner contre le poison. Les Châteaux furent construits réellement. Il en parut huit, Châteaux mede la hauteur de quinze pieds, placés chacun sur deux Barques, & remplis

d'hommes.

En joignant les Portugais du Comptoir avec l'Equipage du Vaisseau & des deux Caravelles, Pacheco n'avoit que 160 hommes, qu'il falloit diviser nécessairement entre le Fort, le Vaisseau, les deux Caravelles. & le bord de la Rivière. C'étoit néanmoins la principale force du Royaume de Cochin; car de trente mille hommes, avec lesquels Trimumpara avoit commencé la guerre, la désertion l'avoit réduit à 8 mille. A la véPACHECO. 1504.

Trahifon des Mores à Co-

Valeur furprenante de Pacheco & des Portugais.

Leurs ennemis joignent le stratagême

<sup>(£)</sup> Angl. de 300. eut ses habits couverts de sang, neuf de ses (d) l'Anglois dit que ce fut le Samorin qui gens ayant été tués à ses côtés. R. d. E.

PACHECO. 1504.

rité le Samorin en avoit déjà perdu 20 mille; mais il avoit des ressources présentes; & ce qui lui restoit de Troupes surpassoit encore les premières forces de Cochin.

Généreuse action de Pacheco.

Pendant que les Bramines composoient leurs Châteaux, Pacheco sut attaqué deux sois par un grand nombre de Pares. Dans la première attaque il en prit six (e), & tua quelques hommes. Dans la seconde, il tua huit hommes, & prit treize piéces de canon. Six Nayres de Calecut entreprirent de l'assassine, & se couvrirent de la qualité de Déserteurs, pour se rent dre à Cochin dans cette vûe. Il pénétra leur dessein. [Il en tira même l'aveu; & renonçant au plaisir de la vengeance,] il se contenta de les entre voyer au Roi son allié. Le Samorin, [désespéré de voir l'artistice aussi inutile que la violence,] sit publier, sur toutes les Côtes voisines, que les Portiugais de Cochin avoient tous péri [par ses armes;] dans l'espérance que ceux de Cananor & de Coulan n'y seroient pas plus épargnés. En effet, il y en eut quelques-uns à qui cette sable devint suneste. Deux surent tués, & plusieurs blessés.

Attaque terrible, & réfistance admirable des Portugais.

Ĉependant, le Roi de Cochin, faisant gloire de sa fidélité & de sa constance, étoit résolu de souffrir plûtôt les dernières extrêmités que d'abandonner les Portugais. Mais dans la crainte de les voir à la fin succomber sous la multitude de leurs ennemis, il les pria, pour leur propre intérêt, de renoncer à leur entreprise. Pacheco l'exhorta au contraire à ne s'allarmer de rien, & sur-tout à ne laisser voir aucune inquiétude qui pût décourager ses sujets. Il alla réveiller aussi le courage des Portugais, sur le Vaisseau & sur les Caravelles, en leur remettant devant les yeux ce qu'ils ne devoient pas moins à leur salut qu'à leur honneur. Son exemple sur encore plus puissant que ses discours; car, tandis qu'il leur parloit, l'ennemi parut avec ces terribles Châteaux qui devoient détruire successivement les Vaisseaux & le Fort.

Cette attaque du Samorin auroit jetté l'effroi dans des cœurs moins réfolus. Il avoit deux cens quatre-vingt-dix Pares, bien équipés d'hommes & d'artillerie, & huit Châteaux, tels que je les ai décrits, dont l'un contenoit quarante hommes; deux, trente-cinq hommes; & les cinq autres, chacun trente. Ces Machines étoient précèdées par des Brulots. Le rivage étoit couvert de trente mille hommes, commandés par le Seigneur de Repelim, avec une bonne artillerie, & quantité de Pionniers. On commença un combat fort étrange. Trois Vaisseaux entreprenoient de soûtenir l'effort de trois L'espérance des Portugais étoit dans leur adresse à ménager l'artillerie. Elle ne produisit pas d'abord beaucoup d'effet. Pacheco réüssit mieux dans l'ordre qu'il donna pour se garantir des Brulots. De grandes perches ferrées, dont il fit enfoncer le bout dans ces machines, tandis que ses gens soûtenoient l'autre bout contre le Vaisseau & les deux Caravelles, tinrent le feu assez loin pour ne pouvoir lui nuire. Ainsi les Brulots furent bien-tôt consumés inutilement. Mais lorsque la sumée, qui n'avoit pas moins dérobé le jour à l'ennemi qu'aux Portugais, eut commencé à s'éclaircir, le canon des trois Bâtimens fit une exécution si surprenante, qu'il mit en piéces les huit Châteaux; & la Mer fut couverte en un instant de leurs débris. Hom-

Le Samorin est repoussé & battu plusieurs fois.

mes, armes, provisions, piéces de bois fracassées; on voyoit flotter de toutes parts les restes de ce redoutable appareil. Un si triste spectacle rallentit l'ardeur du Samorin. Il se retira, sans que les Portugais eussent perdu un feul homme. Cependant il revint à la charge le lendemain; mais ce fut pour Hêtre encore plus maltraité. [Son Armée de terre, demeurée inutile sur le rivage, n'attendit pas que l'artillerie Portugaise se tournât vers elle après avoir mis les Pares en fuite. Toute la Côte fut bien-tôt nettoyée. Les Bramines, prenant cette suite de disgraces pour quelque châtiment céleste, per-13-fuadèrent au Samorin [qui avoit perdu dix-huit mille hommes dans l'efpace de 5 mois, 7 de demander la paix, & d'appaiser le Ciel par de bonnes œuvres de Religion. Il se rendit à leurs instances, & le Roi de Cochin recut favorablement ses propositions. Des succès si éclatans donnèrent tant d'avantage à Pacheco, qu'ayant reçu avis du Facteur de Coulan que les Mores s'opposoient à la vente du poivre, il se rendit presqu'immédiatement dans cette Ville, il réduisit cinq Vaisseaux Mores à la soumission, & les força de laisser prendre au Facteur Portugais le poivre au même prix qu'eux.

Pendant qu'il foûtenoit avec cette fermeté la gloire & les intérêts de sa Nation, le Roi de Portugal, par le conseil de Gama, qui lui représentoit fans cesse la nécessité de paroître aux Indes avec des forces considérables. avoit équipé une Flotte de treize Vaisseaux, les plus gros qui eussent encore été construits en Portugal, avec douze cens hommes d'Equipage. Lope Soarez fut choisi pour les commander. La première terre qu'il toucha aux Indes, sut celle des Illes Anchedives, où il trouva Antoine de Saldanna & Ruy Lorenzo, qui s'étoient rejoints, & qui se radouboient ensemble, pour aller croiser sur la Côte de Cambaye contre les Vaisseaux de la Mecque. Soarez les prit avec lui. Ils se rendirent à Cananor, où ils s'arrêtèrent pour donner quelques ordres. De-là, paroissant devant Calecut, ils redemandèrent quelques Prisonniers, qui avoient été pris dans la dernière guerre. Mais, soit qu'ils cherchassent un prétexte pour humilier le Samorin, ou que ce Prince perfide re- Il canonne la tînt en effet quelques-uns des Prisonniers, ils firent valoir cette raison pour battre sa Capitale pendant deux jours. La moitié de la Ville sut ruinée, & 1300 habitans y perdirent la vie.

PACHECO n'étoit point encore revenu de Coulan, lorsque Soarez arriva au Port de Cochin. La vûe d'une si belle Flotte sit oublier à Trimumpara tout ce qu'il avoit fouffert pour des Alliés si puissans & si fidelles. Il porta ses plaintes à l'Amiral, de quelque dommage qu'il avoit reçu d'une Ville voisine, fortifiée par le Samorin. C'étoit Cranganor, qui n'est qu'à quatre lieuës de #Cochin. Soarez [fut d'autant plus porté à le venger, qu'il apprit en même tems, qu'on avoit vû paroître sur la Côte un grand nombre de Pares & que le Samorin s'étoit rendu lui-même à Cranganor. Il] fit armer secrettement vingt Bâtimens du Pays, propres à remonter la Rivière; & s'y mettant avec ses plus braves Soldats, sans attendre le Roi de Cochin qui ne put finir asseztôt ses préparatifs, il s'avança sièrement vers l'Ennemi. Il trouva dans le Canal cinq Vaisseaux & quatre-vingt Pares. L'action fut vive: des cinq Vais-Heaux, deux furent brûlés, [& tous les Pares coulés à fond, ou dispersés.] Soarez comptoit après cette victoire de débarquer fans obstacle; mais il eut besoin de tout le feu de sa mousquéterie pour se faire jour au travers d'une randitude d'Indiens [ & de Mores ] qui firent pleuvoir fur lui une grêle de  $\mathbf{M}_{3}$ fléches.

PACHECO. 1504.

Il prend le parti de se re-

Nouveaux exploits dePa-

Lope Soarez part de Lis-bonne avec une Flotte.

Ville de Cale-

Les Portugais soutiennent, & vangent le Roi de Cochin.

Leurs exploits contre divers Rois de l'Inde.

PACHECO. 1505. fléches. Enfin il prit terre & brûla la Ville jusqu'aux fondemens. Le Samorin n'avoit point attendu son approche pour se mettre à couvert par la suite. Cette nouvelle humiliation, qui sut suivie de la perte d'une bataille contre le Roi de Tanor, lui sit prendre le parti de la paix.

Barrato laifié à Cochin pour la sûreté du Roi.

L'IMPORTANCE de conserver au Portugal un ami & un désenseur aussi fidelle, que Trimumpara, porta Lope Soarez, à lui laisser Manuel Tellez Barrato, avec quatre Vaisseaux, pour garder le Port de Cochin. Il partit ensuite pour le Portugal; mais avec la résolution de sondre dans sa route sur Panani, Ville soumise au Samorin. Vingt Pares, qu'il rencontra sans s'y être attendu, & le vent qui ne permit point à sa Flotte les mouvemens nécessaires pour sa défense, l'obligèrent de s'engager dans une Baye, où il fut surpris de trouver dix-sept grands Vaisseaux Turcs, armés d'une bonne artillerie, & montés de quatre mille hommes. Le combat commença aussi-tôt avec une extrême furie. Pacheco & Soarez firent des prodiges de valeur. Enfin, la Flotte Barbare fut brûlée, avec toute sa cargaison, qui étoit fort riche. Il y eut sept-cens Turcs de noyes, sans compter ceux qui périrent par le feu & par l'épée; & la perte des Portugais ne monta qu'à trentetrois hommes. Pour se faire une idée juste de ces merveilleuses victoires A il faut comprendre ce qu'étoient alors toutes ces Nations de l'Afrique & de l'Asie, qui manquoient également de courage & de discipline; & qui, avec

Pacheco & Soarez défont mne Flotte Turque.

une artillerie souvent sort nombreuse, avoient peu d'habileté pour s'en servir.]

Soares remit à la voile au commencement de Janvier 1506, & rentra dans le Port de Lisbonne le 22 Juillet. Il ramenoit treizé Vaisseaux victorieux & chargés de richesses; mais trois appartenoient aux Flottes précédentes. Il avoit perdu celui du Capitaine Pedro Mendoza; qui ayant échotié à quatorze lieuës de San-Blaz, disparut entièrement. Un des trois que j'ai distingués, avoit pour Capitaine Diego Fernandez Pereyra, célébre par la découverte de l'Isse de Socotora, où il moüilla l'ancre après avoir fait diverses

Réflexion fur leurs exploits.

prises sur la Côte de Melinde.

1506. La Flotte Portugaise retourne à Lisbonne.

Les honneurs n'étoient pas plus épargnés que les récompenses, pour ces braves Commandans, qui apportoient au Portugal autant de gloire que de richesses. Le Roi Emmanuel honora particulièrement la valeur dans Edouard Pacheco. Il le sit asseoir près de lui sous un dais, & dans cette situation il se sit porter avec lui dans l'Eglise Cathédrale de Lisbonne, [au milieu d'une foule de peuple, qui célébroit les exploits de ce Héros.] Cependant, par un étrange exemple des révolutions de la fortune & de l'inconstance des faveurs Royales, il le sit arrêter quelque-tems après, sans que l'Histoire nous apprenne la cause de ce changement; & l'ayant sait rensermer dans une étroite prison, il l'y laissa mourir misérablement.

Inconstance de la fortune dans le sort du brave Pacheco.



# **图 水板 水板 水板 水板 水板 水水 (根 ) 、水水 (根 ) 水水板 水板 ( ) 水板 (**

### I R E

Expéditions des Pertugais en 1507, sous François d'Almeyde premier Viceroi des Francois. Indes Orientales [tirées des mêmes Auteurs.]

D'ALMEYDE. I 507.

Etat du Commerce. Prise de Quiloa & de Mombassa. Forts bâtis en plusseurs lieux.

CI l'on se rappelle diverses remarques que j'ai recueillies dans l'introduction, il ne sera pas difficile de juger combien les découvertes des Portugais épargnoient de peines & de frais à l'Europe pour le Commerce des épices & des autres richesses de l'Inde. Avant cette heureuse époque le girosse Portugal. des Moluques, & la muscade de Banda, le sandal de Timur, le camfre de Borneo, l'or & l'argent de Luçonie, avec les gommes, les parfums, & toutes les marchandises précieuses de la Chine, du Japon, de Siam, & de quantité d'autres Royaumes, étoient apportés au marché général de Malaca, Ville située dans la Péninsule du même nom, qu'on prend pour l'ancienne Cherfonèse d'or. De-là elles venoient dans les Ports de la Mer Rouge, jusqu'où Etat du Comles Nations de l'Occident alloient les chercher. Et ce commerce se faisoit presqu'uniquement par des échanges; car les Peuples de l'Asie avoient moins besoin d'or & d'argent que des commodités étrangères. Telles étoient les sources qui avoient enrichi Calecut, Cambaye, Ormuz, & Aden. Toutes ces Villes joignoient encore à ce qu'elles tiroient de Malaca, les rubis du Pegu; les étoffes de Bengale; les perles de Kalekare; les diamans de Narsinga; la canelle & les rubis de Ceylan; le poivre, le gingembre & les autres épices de la Côte du Malabare. D'Ormuz, les biens de l'Inde se transportoient par le Golfe Perfique jusqu'à Bafrah sa l'embouchure de l'Euphrate, pour être diftribués, par les Caravanes, à l'Arménie, Trébizonde, Alep, Damas, &c. Les Vénitiens, les Génois, & les Cataloniens venoient les prendre à Barut, Port de Syrie. Ce qui s'apportoit par la Mer Rouge étoit débarqué à Tor, ou Suez, Villes situées au fond de ce Golse, d'où les Caravanes continuoient le transport jusqu'au Caire; & de-là, par la voie du Nil, le reste de la route étoit aifé jusqu'au Port d'Alexandrie, où l'embarquement se faisoit sur les Vaisseaux de l'Europe.

AINSI, combien de Princes & de Villes se voyoient enlever leurs anciens avantages par la nouvelle méthode dont l'Europe étoit redevable aux Portu-Hgais? [Ils ouvrirent les yeux, à mesure que leur perte se sit sentir.] Le Soudan d'Egypte (a) y étoit le plus intéressé. Tandis que les autres songeoient à pertes. chasser les Portugais par la force des armes, il entreprit d'interrompre les

Utilité que toute l'Euro-. pe tire des découvertes du

merce, & ses anciennes

Les Puissances de l'Orient ouvrent lcs yeux fur leurs

(a) C'étoit Almalek al Asharaf Abu'l Nefr Sayf Eddin Kanfu al Gauri, appellé commumement Campson Gaurus, [de la race des Mammeluk] XXIVe Soudan d'Egypte, qui ayant commence son régne en 1500, sur tué en 1516

dans une Bataille près d'Alep contre Sélim Empercur des Turcs. Voyez le Supplément de Pecock à l'Histoire des Dynasties, & d'Herbelot, pag. 249.

ALMEYDE.

I 507.

Feint projet du Soudan d'Egypte.

Les Moines de Sinaï s'en allarment, & députent au Pape.

Les Portugais fongent à se fortifier auxIndes Orientales.

François d'Almeyde premicr Viceroi de l'Inde.

Il arrive à Quiloa, & bâtit un Fort.

Description de plusieurs parties de l'Afrique.

progrès de leur Commerce par une voie plus courte. Sa situation le mettant sans cesse en état de pénétrer dans la Syrie, il affecta de publier qu'il alloit détruire les Saints-lieux à Jérusalem; & dans l'opinion qu'il avoit du zéle des Chrétiens pour le Berceau de leur Religion, il se crut assuré de tout obtenir d'eux par cette crainte.

Les Moines du Mont Sinaï furent si allarmés de ses menaces, qu'ils lui proposèrent de faire le voyage de Rome, pour engager cette Cour à ménager quelque accommodement. Le Soudan, qui n'avoit desiré que cette offre, consentit à seur donner des Lettres pour le Pape, par lesquelles il déclaroit ouvertement qu'il n'avoit point d'autre motif dans la violence qu'il méditoit contre les Saints-lieux, que de venger la ruine de son Commerce. Un Moine, nommé Maur, sut choisi pour les porter. Le Pape l'envoya de Rome à Lisbonne, où l'on étoit déja bien informé de sa commission. La réponse qu'il y reçut trompa les espérances du Soudan. Le Roi écrivit au Saint-Père que son intention, dans toutes ces découvertes des Indes, étoit d'étendre la Foi Catholique, & la Jurisdiction de l'Eglise Romaine. C'étoit assez pour faire mépriser, à Rome, des menaces dont l'effet n'étoit pas si présent.

[LA Cour de Portugal apprit mieux que jamais, par ces obstacles, de quel-He le importance il étoit, pour le succès de son commerce, de fortisser non-seulement ses Flottes, mais les lieux mêmes où ses Généraux avoient commencé des Etablissemens.] Dès le 5 de Mars 1507, elle mit en Mer vingt-deux Vaisseaux, montés de quinze-cens hommes de troupes régulières, sous le commandement de Dom François d'Almeyde, qui partit le premier avec le titre de Viceroi de l'Inde. Il essuya, le 2 de Juillet, une affreuse tempête. Sa Flotte sut dispersée. [Les Historiens rapportent, comme un fait merveilleux,] He que trois Matelots ayant été précipités dans la Mer par l'impétuosité d'une vague, & deux ayant été submergés, le troisséme [nommé Fernand Loren-zo,] eut la force de se faire entendre du Vaisseau, en demandant qu'on sit attention à lui jusqu'au lendemain. La nuit étoit commencée. Il la passa toute entière sur les stots, sans autre secours que ses sorces pour se soûtenir, & le matin on le retira vivant.

ALMEYDE ne put rassembler que huit Vaisseaux de sa Flotte avant que d'arriver à Quiloa. [Il se flattoit d'être reçu civilement dans ce Port; mais] l'ayant falué de quelques coups de canon, sans recevoir aucune réponse, il regarda ce mépris comme un affront qui l'obligeoit à la vengeance. Le Conseil as semblé prit la résolution de commencer, dans ce lieu, l'établissement des Forts que le Roi leur avoit recommandé.

Depuis le Cap de Guardasu, qui forme la pointe la plus Orientale de l'Afrique, on trouve, jusqu'au Cap de Mozambique, une Côte creuse, qui s'étend l'espace de 550 lieuës dans la forme d'un arc tendu. Elle continue pendant 170 lieuës jusqu'au Cap Corientes, & de-là, pendant 340 jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Ensuite la Côte tourne vers le Nord, en s'arrondissant un peu à l'Ouest jusqu'au Royaume de Congo; d'où, si l'on suppose une ligne qui traverse le Continent vers l'Est, il reste au Sud une vaste Péninsule, ou langue de terre, à laquelle les Arabes ont donné le nom de Castreie, comme celui de (b) Castres à ses habitans, [ce qui signifie un Peuple grossier, sans

(b) Kafr, ou Caffre, fignisie en Arabe un Infidelle, un homme qui ne croit point; nom que

loix & sans gouvernement.] Au-delà, du côté de l'Est, on trouve la Côte de Zanguebar (c), qui s'étend plus de deux cens lieuës vers le Nord. Mais les Arabes & les Persans donnent le même nom à toute la Côte, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Au-dessus de Zanguebar, jusqu'à la pointe de Guardafu & l'entrée de la Mer Rouge, est cette partie que les Arabes nomment Asam (d) ou Asana. Ses Habitans sont des Arabes mêmes, & l'intérieur des

terres contient des Négres Payens.

La plûpart de ces Côtes font fort basses; ce qui les rend sujettes aux inondations, comme les bois impénétrables dont elles font couvertes, y caufent 23-une chaleur excessive, [& rendent le Pays mal-sain.] Les Habitans naturels du Pays sont noirs, avec les cheveux frisés. Ils sont Idolâtres, & si livrés à la superstition, que le motif le plus frivole leur fait abandonner leurs plus grandes entreprises. C'étoit ainsi que la seule raison qui avoit empêché le Roi de Quiloa d'envoyer au-devant d'Almeyde, avoit été la rencontre d'un chat noir, qui avoit traversé le chemin de ceux qu'il avoit chargé de cet ordre. Les troupeaux, les fruits & les grains répondent à la barbarie du Pays. On connoît peu l'agriculture parmi les Habitans de la Côte & des Isles voisines. Ils vivent de la chair des bêtes sauvages, & d'autres alimens qui ne valent pas mieux. Ceux qui font plus avancés dans les terres, & qui font en commerce avec les Caffres, font ufage de lait. La nature semble n'avoir placé tant d'or dans ces Régions stériles, que pour les faire habiter; ou pour faire trouver un châtiment à l'avarice dans les peines qu'elle y essuie pour se fatisfaire. Ce fut cette passion qui y conduisit d'abord les Arabes, nommés Ommozadi, c'est-à-dire Sujets de Zayde: ils y bâtirent deux Villes considérables, qu'ils rendirent capables de les mettre à couvert de l'insulte des Caffres. Leur établissement demeura dans cette situation, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'autres Arabes, partis des Ports voisins de la Ville de Larat, dans le Golfe Persique, à quarante lieues de l'Isle de Baherem (e), y vinrent fonder 😭 la Ville de Magadoxo, & bien-tôt après, celle de Brava, [qui n'ôta point à l'autre sa dignité de Capitale.] Les premiers accoutumés au commerce des Caffres se mélèrent peu avec ceux qui les avoient suivis. Ils furent distingués par le nom de Baduits, c'est-à-dire Peuples du Désert; nom que les Européens ont changé en celui de Badouins. Ceux de Magadoxo furent les premiers qui Adécouvrirent [par hazard] la Mine de Sofala, & qui se mirent en possession du commerce de l'or. Ils se répandirent plus loin vers le Midi, sans oser passer néanmoins le Cap de Cerientes, qui est la pointe opposée à la partie la plus Sud-Ouest de l'Îsse de Madagascar, ou de Saint-Laurent. Ce Cap tire son nom de la violence des courans qui l'environnent, & qui sont fort dangereux pour la Navigation. Les Arabes Mores de Magadoxo se rendirent dans Arabes en A-

I507.

Figure, caractère, usages de

Origine du commerce de

Villes baties en Afrique par les Arabes.

Progrès des la frique.

que les Mahométans donnent à tous ceux qui ne font pas de leur Religion, [mais principa-principa entendons par Barbares. [Mais nous lement à ceux qui adorent des Images; ce qui croyons que le véritable nom est Ajan; les Porfait qu'ils donnent ce nom à la plûpart des Chrétiens.]

(c) On devroit écrire Zenjibar, du nom d'une Nation Negre qui se nommoit Zenji, & qui s'étoit répandue sur cette Côte avant que

les Arabes s'y fussent établis. I. Part.

(d) Asam signifie parmi les Arabes ce que tugais mettant à la fin des mots une m à la place d'une n, lorsque la voyelle précedente est

(e) On devroit dire Babrayn, c'est-à-dire, les deux Mers; car c'est le duel du mot Arabe

Babr, qui signisse Mer.

ALMETDE. 1507.

Description de Quiloa.

la suite maîtres de Quiloa, de Mombassa, de Melinde, des Isles de Pemba, de Zanzibar, de Monsia, de Comore & de quantité d'autres. Quiloa devint la plus considérable de leurs Colonies, & comme une source d'où il s'en forma de nouvelles, particuliérement sur les Côtes de Madagascar. La Mer ayant emporté insensiblement les terres, sur les deux Côtes, a fait une Isle de Quiloa; [mais elle a laissé autour de la Ville un assez vaste terroir,] qui porte quantité de palmiers & d'autres arbres, avec diverses sortes d'herbes & de plantes, & qui nourrit des bestiaux, des animaux sauvages, & des oiseaux fort semblables à ceux d'Espagne. Les Edifices y ressemblent beaucoup aussi à ceux des Espagnols, c'est-à-dire qu'ils sont plats par le haut, & que par derrière, ils ont des jardins, & des vergers. D'un côté de la Ville, on voit le Palais Royal, qui a l'apparence d'un Fort, & sa porte vers la Mer, visà-vis le Port où la Flotte Portugaise avoit alors jetté l'ancre.

Almeyde prend & pille Quiloa.

Almeyde, déterminé à tirer vengeance d'Amir Ibrahim, Roi de Quiloa, prit terre avec Lorenzo son Fils, à la tête de 500 hommes. Il partagea cette Troupe en deux Corps, pour attaquer la Ville de deux côtés; mais à son approche le Roi prit la fuite, & fit arborer en même-tems les couleurs Portugaises; ce qui persuada aux Assiégeans qu'il ne pensoit point à se désendre, & retarda leur première ardeur: mais ce n'étoit qu'un artifice, pour se donner le tems de gagner le Continent avec ses femmes & ses trésors. Almeyde, piqué de cette perfidie, abandonna la Ville au pillage. Les Portugais n'y perdirent point un seul homme, quoiqu'il en coûtât la vie à quantité de Mores. Ibrahim étoit le quarante-quatrième Roi de l'Isle; mais sa Couronne étoit une usurpation. Almeyde choisit pour lui succéder Mahamed Ankoni, qui avoit rendu des services considérables aux Portugais, & le fit couronner avec beaucoup de pompe. Ce nouveau Roi étoit parent d'Ibrahim. En montant sur le Trône, il déclara aux Portugais, qu'il n'auroit point accepté cet honneur, fi le Roi Alfudati, qui avoit été assassiné par l'Usurpateur, eût été vivant; & par un rare exemple de modération, il leur fit approuver qu'il nommât d'avance pour son successeur, le Fils d'Alfudail, quoiqu'il eût lui-même plusieurs enfans.

Il y établit un nouveau Roi.

Les Portugais y- construisent un Fort. [In ne restoit que le Fort à construire, & ce n'étoit plus d'un Roi qui leur.], devoit sa Couronne, que les Portugais avoient à craindre des obstacles.] Ils achevèrent l'ouvrage en vingt jours. Almeyde y mit une garnison de 550 hommes, & leur laissa une Caravelle & un Brigantin pour croiser continuellement sur la Côte. Le huit d'Août, il prit avec treize Vaisseaux la route de Mombassa, qui est située comme Quiloa dans une lise d'environ quatorze lieuës de circuit.

Almeyde s'empare de Mombassa. La Ville de Mombassa étoit belle & désendue par quelques fortifications, avec une Baye spacieuse, & commode pour toutes sortes de Vaisseaux. Le Viceroi Portugais détacha d'abord deux Vaisseaux pour sonder la barre. Ils surent reçus à coups de canon, d'une Platte-sorme qui commandoit l'entrée du Port; mais l'Artillerie des Portugais sut plus heureuse. Un de leurs boulets tombant sur la poudre des Ennemis, leur sit prendre le parti d'abandonner leur Poste, Ils surent chasses successivement de deux autres batteries moins considérables, & la Flotte entra sans autre résistance. Le Viceroi sit brûler quelques Vaisseaux de Cambaye, qui étoient dans le Port. Ensuite débarquant à la tête de ses Troupes, il marcha droit à la Ville, tandis que le Roi suyoit de l'autre côté. Les Habitans [se présentèrent pour disputer-surent l'en-

l'entrée de leurs maisons; mais ils] ne soutinrent pas long-tems l'effort des Portugais, qui sans perdre plus de cinq hommes, leur en tuerent 1513, & firent 1200 Prisonniers. La Ville sut pillée, & brûlée aussi-tôt jusqu'aux fondemens.

Almeyde. 1507.

[Crs furieuses expéditions répandant la terreur devant la Flotte Portugaife.] l'Isse d'Anchedive, où le Viceroi continua sa navigation, consentit volontairement à se laisser brider par un Fort. Il y laissa 80 hommes: de-là, le
pvent, [aussi favorable que le sort des armes,] le porta droit à Onor, Ville
de la Côte de Malabare. Il y sut mal reçu: son ressentiment lui sit brûler la
Ville & tous les Vaisseaux qui étoient dans le Port. Cependant la fortune parut l'abandonner un moment. Il sut blessé d'un coup de stéche; & quelques
Troupes qu'il avoit envoyées contre un corps d'ennemis d'environ 1500 hommes, auroient eu peine à se retirer heureusement, si Timosa, Gouverneur
de la Ville brûlée, homme d'une sigure agréable, n'eût arrêté les Indiens
échaussés au combat, & n'eût fait les excuses de son Roi en se soûmettant
au Portugal.

Fort conftruit dans l'Ifle d'Anchedive.
Onor brôlée

Onor brûlée par les Portugais.

Leur bon-

Almende ferendit à Cananor. Il y fut fatisfait de l'accueil qu'il reçut du Roi; ce Prince alla au-devant de lui avec cinq mille hommes bien armés; & lui accorda librement la permission de bâtir une Citadelle dans le Port même. Lorenzo de Brito y sut laissé avec 150 hommes, & deux Vaisseaux. Sur la nouvelle que le Viceroi reçut à son départ, que les Mores avoient détruit le Comptoir Portugais de Coulan, il y envoya trois Vaisseaux, & deux Caravelles, sous la conduite de son Fils, qui brûla trentre-quatre Bâtimens de Calecut & de plusieurs autres Villes, dont à peine quelques Mores se fauvèrent à la nage.

Almeyde continue de répandre l'esfroi de son nom.

L'IMPATIENCE du Viceroi étoit d'arriver à Cochin, pour faire éclater la reconnoissance & la générosité des Portugais. Comme il s'étoit efforcé jusqu'alors de faire redouter leur haine & leur vengeance, il étoit chargé, par l'ordre exprès du Roi son Maître, de combler de biensaits & de caresses Trimumpara, ce fidelle Allié du Portugal. Il se proposoit de le couronner de sa propre main, & dans cette vûe, il avoit apporté sur sa Flotte une Couronne d'or, enrichie de pierres précieuses. Mais [la vieillesse & les fatigues d'une longue vie,] avoient fait prendre au Roi de Cochin, le parti de renoncer au fardeau de la Royauté. Il s'étoit engagé, suivant les principes de sa Religion, dans une sorte de vie pieuse, avec le dessein d'y persévérer jusqu'à la mort. Les honneurs, qui lui étoient destinés; tombérent sur Naubeadaring, son Neveu & son Successeur.

Il arrive à Cochin. Le Roi quitte le Trône, en faveur de fon Neveu.

# **J.** 11.

Fort bâti à Sofala. [Description du Pays.] Etrange disgrace de quelques
Portugais. Ligue pour les chasser dés Indes Orientales. Découverte de Ceylan. Brinjan brûle.

N faisant partir Dom François d'Almeyde, avec la qualité de Viceroi, le Roi Emmanuel avoit excepté de sa Commission la Ville de Sosala, dont l'importance lui avoit fait naître d'autres vûes. Il avoit jugé qu'un Pays si célèbre par ses mines d'or, demandoit une entreprise qui le regardat seul; &

N 2

I 508. Importance de Sofala par fon Commerce d'or.

ALMEYDE. 1508.

Les Portugais y élèvent un Fort.

Le Roi de Sofala entreprend de les chasser.

Ils le tuent dans son Palais.

Ils lui donnent un Successeur.

Avanture furprenante de vingt Portugais.

Royaume de Sofala, fujet de Monomotapa. quoique le Fort de Quiloa, celui de Mozambique, & le Comptoir de Melinde se rapportassent à ce dessein, il équipa une Flotte de six Vaisseaux qu'il chargea particulièrement de l'exécution. Pedro de Annaya sut nommé pour la commander. Sa navigation sut heureuse. Les Portugais surprirent le Roi de Sosala dans le sein de la consiance & du repos. Il leur accorda, malgré lui, la permission de bâtir un Fort, dans l'espérance que l'air mal-sain du Pays les forceroit bien-tôt de l'abandonner.

Il jugeoit mal d'une Nation à qui l'or tenoit lieu de fanté & de bonheur. Enfin, se voyant trompé dans son attente, il chercha l'occasion de secouer le joug. Toute l'ardeur des Portugais n'empêchoit point qu'ils ne se ressentissent du mauvais air par un grand nombre de maladies; & d'un autre côté. le départ de trois Vaisseaux, qu'on chargea de quelque entreprise, diminua la moitié de leur nombre. Le Roi prit cette conjoncture pour attaquer leur Fort avec cinq mille Caffres. Il n'y avoit pas plus de trente-cinq Portugais qui fussent en état de prendre les armes; mais l'artillerie fit un grand carnage des Assiégeans; & les Portugais, soûtenus par quarante à cinquante (a) Mores, sortirent si à-propos, qu'ayant achevé de les mettre en fuite, ils les pousserent dans un bois de palmiers, où la crainte les tint renfermés. La nuit suivante, Annaya eut le courage de s'introduire dans la Ville, avec peu de gens, & de pénétrer jusqu'au Palais. Il y fut blessé d'un coup de cimetère à l'épaule, par le Roi même, qui s'étoit caché derrière une porte de son. appartement. Ce malheureux Prince fut tué sur le champ, avec ceux qui entreprirent de le défendre. Les Portugais s'étant retirés dans leur Fort, un des deux Fils du Roi rassembla le lendemain les Cassres dispersés & recommença l'attaque; mais dans un péril si pressant les malades mêmes retrouvèrent de la fanté pour se servir de leurs armes. Ils répousserent l'ennemi. La fortune, qui veilloit sur eux, fit naître ensuite de la discorde entre les deux Fils du Roi pour l'héritage du Trône. Solyman, plus adroit que son frère, implora le secours des Portugais, qui le couronnèrent, après lui avoit fait jurer une alliance inviolable.

Annaya vit augmenter ses forces par l'arrivée de vingt Portugais, qui furent heureux de le rencontrer à la fin de leurs infortunes. Ils étoient venus en beaucoup plus grand nombre, dans un Vaisseau de Lisbonne, jusqu'au Cap Corientes, où la force des Courans, les ayant fait désepérer de leur salut, ils avoient échoüé sur la Côte. Lope Sanchez, qui les commandoit, n'avoit pû se faire obéïr d'eux à terre. Ils s'étoient divisés en plusieurs bandes, dont chacun avoit pris sa route par des Pays inconnus. On a toûjours ignoré quel avoit été le sort des autres, à la réserve de cinq qui surent trouvés dans la suite, par Antoine de Magallanes, sur la Rivière de Quiloame: mais ceux qui joignirent Annaya avoient sousset les extrêmités de la misère, dans une course où le hazard avoit été leur seul guide.

Le Royaume de Sosala (b), contient une vaste étendue de Pays, qui n'a pas moins de 750 lieuës de circonférence, & qui est sujet de Monomotapa, dont l'Empire porte le même nom. Il est arrosé principalement par deux

(a) Angl. quinze ou vingt. R. d. E.
(b) Les Portugais donnent aujourd'hui à
toute la côte le nom de Sena. Ils y jouissent.

seuls de tout le Commerce. Voyez le Nouvel. Etat des Indes Orientales par Homitien.

grands Fleuves, Rio del Esperito Santo, & Cuama. Celui-ci est navigable l'espace de 250 lieues. Ces deux Fleuves, & toutes les Rivières qui s'y déchargent, sont célèbres par le sable d'or qui roule avec leurs eaux. Une grande partie du Pays jouit d'un air assez tempèré [& fain], & ne manque pas même de fécondité ni d'agrément. Il s'y trouve de grands troupeaux de moutons, dont les Habitans employent la peau pour se couvrir contre les vents du Midi, qui sont assez froids pour les incommoder beaucoup. Au long du Fleuve de Cuama, le Pays est montagneux, couvert de bois, & divisé néanmoins par quantité de Rivières; ce qui rend la perspective fort agréable. Aussi est-il le mieux peuplé, & l'Empereur du Monomotapa y fait ordinairement sa résidence. Il est rempli d'éléphans, & riche par conséquent en yvoire; mais beaucoup moins qu'en or, dont les mines y sont fort abondantes. Elles sont environnées, dans une sphère de trente lieuës, par de hautes montagnes, audessus desquelles l'air est toujours serain. Ces mines portent le nom de Manica, & sont éloignées d'environ cinquante lieuës au Sud [Ouest], de la Ville de Sofala. Il y en a d'autres à cent-cinquante lieuës, qui avoient alors encore plus de réputation. On trouve, dans ce grand Pays, des Edifices d'une structure merveilleuse, avec des Inscriptions d'un caractère inconnu; mais

les Habitans ignorent tout-à-fait leur origine.

Ils adorent un seul Dieu, sous le nom de Mezimo, & ne connoissent ni images, ni statues. La magie, le vol & l'adultère sont des crimes qu'ils punissent rigoureusement. Ils ont autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Celles du Roi surpassent le nombre de mille; mais c'est la première qui commande toutes les autres, & dont les enfans succèdent à la Couronne. L'usage de leurs funérailles est rempli de superstitions. Leur habillement est de coton, sans autre différence, pour les plus distingués, qu'un peu de fil d'or dont il est entremêlé. Leurs maisons sont de bois. La Cour du Roi a moins de grandeur que de cérémonies. Sa garde est composée de deux cens chiens, & jamais il ne marche fans être accompagné de cinq cens Bouffons. Il est Souverain d'un grand nombre de Princes moins puissans, dont il garde les enfans près de lui, pour garans de leur soûmission. On ne connoît point les procès dans ce Pays barbare. La guerre ne s'y fait qu'à pied. Les armes sont des fléches, des javelines, des dards, des poignards, & de petites haches fort tranchantes. Les femmes y sont si respectées que si le Fils-aîné du Roi en rencontre une, il est obligé de lui accorder le pas, & de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle soit passée. Les Mines de Sosala surent possédées d'abord par les Mores de Magadoxo, & dans la fuite par ceux de Quiloa, jusqu'au tems d'Yusef, ce même Usurpateur qu'Annaya avoit trouvé sur le Trône.

Pendant que les Portugais s'établissoient à Sosala, il s'élevoit aux Indes des ennemis redoutables pour le succès de leurs entreprises. Le Samorin de Calecut, excité par la vengeance autant que par l'interêt, avoit cherché de nouveaux moyens d'augmenter ses forces. Il avoit enstammé, contre ces ennemis communs, le Soudan d'Egypte, qui brûloit déjà de ses propres ressentemens; & deux Princes si riches & si puissans ne se promettoient pas moins que de fermer pour jamais aux Européens l'entrée des Mers de l'Inde. Mais les négociations de cette ligue ne purent être si secretes que le Roi de Cochin ne les découvrît. Ce Prince, héritier de la Couronne & des sentimens de Trimumpara, se hâta d'en avertir Dom François d'Almeyde.

N 3 [Les

ALMEYDE.

Description du Pays.

Edifices anciens avec des Inscriptions.

Usages & Religion du Monomotapa.

Nouvelles entreprifes du Samorin contre les Portugais.

ALMEYDE.

[Les forces des Portugais étoient si peu diminuées par les diverses expéquitions de ce Viceroi, que n'ayant reçu au contraire que des faveurs de la fortune, ils étoient tous dans un état florissant, & capables, dans leur propre opinion, de subjuguer toutes les Indes.] Le Viceroi sit partir son sils, avec onze Voiles, pour faire connoître en différens lieux que les Portugais étoient informés du complot de leurs ennemis, & qu'ils les méprisoient. (c) En visitant quelques Ports, Lorenzo apprit qu'il s'étoit rassemblé, dans la Rade de Cananor, une Flotte de deux cens soixante-six (d) Pares, entrè lesquels on comptoit soixante Vaisseaux plus gros que ceux de l'Europe. [Les Portugais commençoient à sçavoir si bien ce qu'il falloit rabattre de toutes ces éxagérations Indiennes, que Lorenzo n'en sut pas plus effrayé.] Il tourna droit à ses ennemis. L'engagement sut vis; mais il finit par la déroute entière de cette redoutable Flotte, dont une partie sut mise en suite, & l'autre prise ou coulée à sond. Les Portugais n'y perdirent que cinq ou six hom-

Le Viceroi Almeyde bat la Flotte Indienne par les mains de Lorenzo fon fils.

Les Mores perdent courage.

Découverte de l'Isle de Ceylan par Lorenzo.

Il brûle une Ville Indien-

Difgraces des Portugais.

Lorenzo recût avis, presqu'en même-tems, que le Fort d'Anchedive étoit affiégé par soixante Vaisseaux de Mores & de Gentils, commandés par un Renégat. Il y mena ses troupes victorieuses, & le seul bruit de son approche dissipa tant de foibles ennemis que les Mores, sentant enfin l'inégalité de leurs forces, ou plûtôt celle de leur courage, ne pensèrent plus qu'à fuir leurs Vainqueurs; en leur abandonnant le commerce dans les Pays qui avoient été jusqu'alors le théâtre de la guerre. Mais ils se slattèrent d'être libres dans des lieux où les Portugais n'avoient point encore pénétré. Ils prirent la route de Sumatra, & de Malaca, celle des Maldives, & de l'Isle de Ceylan. Almeyde, informé de leur résolution, envoya son fils, avec neuf Vaisseaux, pour infester ces Mers. Lorenzo croisa long-tems sous un Ciel inconnu aux Portugais. Il découvrit enfin l'Isle de Ceylan, & dans la joie de cet heureux événement, il aborda au Port de Gale sans aucune précaution. Il y trouva un grand nombre de Mores, qui chargeoient de la canelle & des éléphans pour Cambaye. L'effroi qu'ils ressentirent à son arrivée leur fit prendre une voye fort étrange pour se garantir de sa colère. Ils lui présentèrent 400 babars de canelle, en feignant de lui faire ce présent au nom du Roi. Lorenzo comprit leur artifice; mais il crut que les circonstances l'obligeoient de diffimuler, affez content de leur canelle & de sa découverte. A son départ, il planta une Croix, avec une Inscription qui marquoit le tems de son arrivée.

En retournant à Cochin, il fondit sur la Ville de Biramgam (e), qu'il détruisit entièrement par le seu & par l'épée. Il crut devoir cette vengeance aux Portugais qui avoient été massacrés à Coulan, parce que ces deux Villes appartenoient au même Prince. Mais des succès si rapides surent balancés par plusieurs pertes. Pedro de Annaya mourut à Sosala, avec la plus grande partie de ses gens. Les Portugais de Quiloa, hors d'état de résister aux Mores, se virent sorcés d'abandonner cette sile, après avoir rasé seur propre Fort. L'avarice & l'orgueil les rendoit si odieux à toutes ces Nations, que pour s'y soûtenir, ils auroient en besoin, sans cesse, des mêmes forces qui leur en avoient ouvert l'entrée.

(c) Angl. & pour prévenir leurs desseins. R. d. E.

(e) ou Brinfam. Les Anglois y ont eu pendant quelque-tems un Comptoir.

(d) Angl. 260 R d. E.

# g. III

De Cunna & d'Albuquerque sont envoyés aux Indes. Prise d'Oja. Soûmission de Lamo. Incendie de Brava. Prise de Socotora. Entreprise du Samomorin. Actions cruelles à Cananor & à Panani.

N admire, avec raifon, que le Portugal trouvât dans son propre sein le moyen de sournir des Matelots & des Guerriers à tant de Flottes qui sortoient successivement de ses Ports. Mais il faut considérer quelle devoit être l'avidité de toutes les Conditions pour un voyage dont les richesses étoient le fruit certain. ] Le Roi, informé par Diégo Fernandez Pereyra qu'il y avoit à Socotora des Chrétiens qui gemissoient sous le joug des Mores, chargea Tristan de Cunna, & Alphonse d'Albuquerque de lui soûmettre cette Ville, & d'y élever un Fort, dans la vûe d'y faire hyverner ses Flottes, & de rendre ainsi la navigation libre dans cette Mer. Ils partirent de Lisbonne le 6 de Mars 1508, avec treize Vaisseaux, & treize-cens hommes, sont quelques-uns moururent de la peste, qu'ils avoient apportée de cette Ville, où élle faisoit alors de grands ravages: elle ne les quitta que quand ils furent fous la Ligne.] Le vent les poussa jusqu'à la vûe du Cap Saint-Augustin au Brésil, & dans l'espace immense qu'ils eurent à traverser pour gagner le Cap de Bonne-Esperance, Tristan de Cunna s'avança si fort vers le Sud que plufieurs de ses gens y périrent de froid. Il découvrit, dans cette route, les sses qui portent encore son nom. Mais une affreuse tempête y sépara ses Vaisseaux, & les écarta si loin qu'ils ne se rejoignirent qu'à Mozambique. varo Tellez, qui en commandoit un, fut poussé jusqu'au Cap de Guardafu, où il se saisst de cinq (f) Bâtimens Mores, si charges de toutes sortes de marchandises, que des balots qu'il en tira, il fit une sorte de pont qui servit à fes gens pour descendre sur le rivage.

Ruy Pereyra, Capitaine d'un autre Vaisseau dispersé, tomba heureusement à Matatanna, Port de Madagascar. Il y apprit que cette Isle produisoit une grande abondance d'épices, & sur-tout de gingembre. C'étoit essez
pour y attirer de Mozambique Tristan de Cunna avec toute la Flotte. Il
jetta l'ancre dans une grande Baye, qui su nommée Donna Maria de Cunna,
du nom d'une Dame que son Fils aimoit. D'autres lui donnent celui de la
Conception. Les Portugais, s'étant approchés d'une Ville habitée par les
Mores, & gouvernée par un Schab, dans une petite Baye où se décharge la
grande Rivière de Lulangate, il y eut quelques légères escarmouches, qui
tournèrent à leur avantage. Mais ils reconnurent que l'Isle produisoit peu

de gingembre.

La Flotte reprit sa route vers Mélinde, où le Roi, serme dans son alliance, n'avoit pas cessé de savoriser le Comptoir Portugais. Cette sidélité lui donnant droit à leur secours, il les chargea de sa vengeance contre la Ville d'Oja, qui le chagrinoit depuis long-tems avec l'assistance du Roi de Mombassa. J'ai déja fait remarquer que ce Pays sut anciennement peuplé par les Arabes. On y voit encore des Edisices aussi étonnans par la singularité de

ALMEYDE. 1508.

Réflexion (ur les entreprises du Portugal.

Cunna & d'Albuquerque partent de Lisbonne avec une puissante Flotte.

Isles de Cunna découvertes.

Tellez prend cinq Vaiffeaux Mores.

Pereyra reconnoît l'Isle de Madagascar.

Baye de Donna Maria.

Rivière de Lulangate.

La Flotte Portugaise venge le Roi de Mélinde.

ALMEYDE. 1508.

leur structure que par leur antiquité. Chaque Ville, & presque chaque Village, a son Roi, que les Habitans nomment Schah. Les principaux sont ceux de Quiloa, de Zanjibar, & de Mombassa; mais celui de Mélinde s'attribue l'honneur d'être le plus ancien, & se prétend descendu de ceux de Quittau, Ville à dix huit lieuës de la sienne, où l'on trouve encore des vestiges de l'ancien éclat dont elle jouissoit lorsqu'elle avoit dans sa dépendance Luziva, Parimonda, Lamon, Jaka, Oja, & d'autres Villes voisines. Le Pays est arrosé par la Rivière de Gulimanja. Georges Alsonso remontant cette Rivière pendant cinq jours, vit ses bords couverts de bois impénétrables, & quantité de chevaux-marins dans ses eaux.

Situation d'Oja.

OJA n'est qu'à dix-sept lieuës de Mélinde, sur un rivage ouvert & sans désense, mais fermée du côté de la terre par un mur qui la désend de l'invassion des Cassres. Tristan de Cunna parut devant cette Ville, avec six Vaisseaux, & sit dire au Schah qu'il avoit quelque chose d'importance à lui communiquer. Le Schah répondit qu'étant Sujet du Soudan du Caire, premier Calise de la Maison de Mahomet, il ne pouvoit traiter avec les Ennemis de sa Religion. Cette réponse sit comprendre aux Portugais que le délai n'étoit pas sans danger. Tristan divisa ses gens en deux corps, qu'il mit dans ses Chaloupes; l'un sous ses propres ordres, l'autre sous ceux d'Albuquerque. Les Mores se presentèrent sur le rivage, pour s'opposer au débarquement; & l'agitation des slots leur étoit favorable; mais ils ne purent soûtenir de près l'effort des Portugais, & prenant la suite, avec beaucoup de désordre, ils rentrèrent dans la Ville par une porte, pour continuer de fuir par l'autre.

Prise de cette Ville,& Massacre desMores.

ILs furent poursuivis, par Nunno de Cunna & Alphonse de Noronha, jusques dans un bois de palmiers, où ces deux Capitaines ne purent se rendre assez maîtres de l'ardeur de leurs gens pour les empêcher de tuer le Schah au milieu des siens. Dans la consusion du carnage, Georges Sylveira, découvrant un More de sort bonne mine, qui se déroboit par un sentier, avec une jeune semme d'une beauté extraordinaire, courut vers eux pour les arrêter. Le More ne parut point allarmé pour lui-même; mais après avoir tous é le visage pour se désendre, il sit signe à sa compagne de fuir, tandis qu'il alloit combattre. Elle s'obstina au contraire à demeurer près de lui, en l'assurant qu'elle aimoit mieux mourir ou demeurer prisonnière que de s'échapper seule (b). Sylveira, touché de ce spectacle, leur laissa la liberté de se retirer, en disant, à ceux qui le suivoient; à Dieu ne plaise que mon épée coupe des liens si tendres. La Ville sut pillée, & brûlée ensuite avec tant de précipitation, qu'il périt quelques Portugais dans les stammes.

Belle action de Sylveira.

Un exemple si rigoureux apprit au Schah de Lamo, Ville à quinze lieuës d'Oja, le sort dont il étoit menacé. Il se hâta de le prévenir par une soumission volontaire, en venant offrir un tribut annuel de 600 meticaux (c) d'or, dont il paya comptant la première année.

La Ville de Brava est forcée.

I' restoit, dans le voisinage, la Ville de Brava, que les Portugais avoient déja conquise; & qui s'étant révoltée dans leur absence, avoit armé 6000.

(b) Angl. l'affürant qu'elle aimoit mieux (c) Le metical est une monnoye d'or qui mourir ou demeurer prisonnière avec lui. R. vaut environ un ducat. d. E.

hommes prêts à les recevoir. Elle étoit grande & bien peuplée. La vûe Almeyne. de la Flotte Portugaise ne changea rien à l'ardeur qu'elle marquoit pour se défendre. Mais Cunna & d'Albuquerque, ayant débarqué leurs gens au milieu d'une nuée de fléches, rien ne put empêcher ces Guerriers furieux d'efcalader fur le champ la Ville, & d'y porter la terreur & la mort. Le carnage fut fi affreux, qu'on vit ruisseler le sang dans les ruës, & qu'on ne put compter le nombre des cadavres. On ne se donnoit pas le tems d'ôter aux tement des femmes leurs bracelets & leurs boucles d'oreilles. On leur coupoit impitoy- Portugais. ablement les oreilles & les bras. Les plus heureuses furent celles à qui l'on acheva d'ôter la vie aprés un si cruel supplice. Il périt dans cette action quarante-deux Portugais, dont la moitié s'attirèrent leur malheur par un excès d'avarice, en chargeant trop une Barque avec laquelle ils furent ensevelis dans les flots. La Ville fut réduite en cendres.

Après cette cruelle expédition, Cunna remit à la voile, & s'avança jusqu'au Cap de Guardafu. Il y rencontra Alvaro Tellez, dont j'ai rapporté l'Histoire, & qui avoit été long-tems le jouet d'une tempête, avec le riche butin dont il étoit chargé. Ayant reconnu & doublé le Cap, ils se présentèrent ensemble à la vûe de Socotora, qui étoit le terme de leur commission.

(d) SOKOTORA, ou Socotra, est une Isle de vingt lieuës de longueur, & large d'environ neuf lieuës. Sa latitude est presque également, à l'Est & à tora, & sa sil'Ouest, de douze degrés quarante minutes. C'est la plus grande Isse qui soit vers l'entrée de la Mer Rouge; mais elle n'a point de Ports qui puissent contenir un grand nombre de Vaisseaux. Elle est coupée au centre par une chaîne de montagnes qui s'élevent jusqu'aux nues; & les vents du Nord ne laissent pas de pousser le sable du rivage jusqu'au sommet; ce qui la rend stérile, non-seulement en plantes, mais meme en arbres, à l'exception du moins de quelques vallées qui sont à l'abri de ces terribles vents. Elle est éloignée d'environ cinquante lieuës de la Côte d'Arabie, & de trente de Guardafu. Ses Ports les plus fréquentés par les Portugais, sont Zoko, qui est habité par les Mores, Calenser à l'Ouest, & Beni à l'Orient. Les Habitans n'ont ja-bitans. mais perdu leur grossièreté naturelle. [Leur nourriture ordinaire est le maïs ou Blé d'Inde, les Tamarins, & le lait.] Il se trouve, dans les vallées qui sont à l'abri du vent, des pommiers, des palmiers, & de si bons aloës que leur excellence leur a fait donner simplement le nom de sociorines. Le feul culte reçu dans l'Isle, est celui des Chrétiens Jacobites, tel que chez les Abyssins. Les hommes y portent tous le nom d'un Apôtre, & presque toutes les femmes celui de Marie. Ils adorent la Croix, & la portent fur leurs habits. Le fommet de leurs Eglises est orné de ce signe du Christianisme. Ils y font la prière trois fois par jour, en langage Chaldéen, & par des versets alternatifs, comme dans un chœur. La Poligamie passe chez eux pour un grand crime, malgré l'exemple des Mahométans leurs voifins; ils ont, l'ufage de la Circoncission, [des jeunes & des dixmes.] Les hommes joignent beaucoup de douceur à leur grossièreté, & les femmes y sont si mâles qu'elles vont à la guerre, comme on le raconte des Amazones, à qui elles ressemblent encore par la liberté qu'elles se donnent de prendre des Etrangers qui arrivent dans l'Isle, pour en avoir des enfans, lorsqu'elles n'en ont point de

1508.

Cruel empor-

Ille de Soko-

Ses proprié-

Ulage lingulier en faveur

(d) Dans l'Original une 4e. Section commence ici. R. d. E. I. Part.

ALMEYDE.

Qualités des Habitans.

Les Portugais attaquent l'Ifle de Socotora & s'en rendent maîtres.

Bon mot d'un aveugle.

Noronha demeure dans l'ille avec cent hommes. leurs maris. Un Historien Portugais raconte même qu'elles employent (e) la forcellerie pour les attirer. Leurs habits sont une sorte de gros drap & des peaux; leurs logemens, des caves; leurs armes, des bâtons & des pierres. Ils sont sujets du Roi Arabe de Cashen, ou de Cassan.

Les Portugais ne trouvèrent point l'Isle de Socotora sans défense. Elle avoit un Fort, qui n'étoit ni mal construit ni dépourvu de munitions. Cunna fit faire au Schah des propositions qui furent rejettées. Quelque danger qu'il . y eût à l'attaquer, il résolut avec d'Albuquerque de ne pas différer un moment. Des gens sans cesse exercés au combat, n'avoient pas besoin de longues préparations. Le premier qui s'élança sur le rivage, sut Dom Alphonse de Noronha, neveu de Cunna, avec un petit nombre de gens, mais tous d'une bravoure éprouvée. Il fut reçu galamment du Schah, qui conserva son terrain, quoiqu'il n'eût aussi que peu de gens. Cunna s'avança vers le Fort, où le Schah fit encore des merveilles pour le repousser; mais ayant été abbatu d'un coup de lance, & ses gens redoublant leurs efforts pour le sauver; les Portugais irrités de cette résistance, les chargerent si vivement qu'ils seur firent tourner le dos, & regagner en suyant la porte du Fort. Les murs surent escaladés. Ceux qui passèrent les premiers ayant ouvert la porte aux autres, on vit commencer une mêlée fort fanglante, où les Mores difjoutérent la victoire jusqu'au dernier. En effet de quatre-vingt qui faisoient la garnison du Fort, il n'en resta qu'un, avec un pauvre aveugle qui sut trouvé dans un puits, & qui répondit à ceux qui lui demandèrent comment il avoit pû descendre: " Les aveugles ne voyent que le chemin de la liberté. " On la lui rendit pour récompenser ce bon mot. Les Portugais perdirent six hommes à cette attaque; mais elle seur valut la conquête entière de l'Isle. Tous les Habitans qui s'étoient éloignés pendant le combat, vinrent féliciter Cunna de sa victoire. & le remercier de les avoir délivrés du joug des Mahométans. Ils furent reçus sous la protection du Roi de Portugal. Dom Alphonse de Noronha demeura pour commander dans le Fort, avec une garnison de cent hommes. La Flotte y passa l'hiver, après lequel Cunna partit pour les Indes & d'Albuquerque pour la Côte d'Arabie.

Dans cet intervalle le Samorin réveillé par ses Astrologues, qui avoientexpliqué en sa faveur un grand tremblement de terre, & une Eclipse du Soleil, pendant laquelle on avoit vû assez longtems les Etoiles à découvert, avoit sait les préparatifs d'une redoutable entreprise. Dom François d'Almeyde peu

Faria, doit être regardé comme un effet de la Superstition Portugaise, dont il n'étoit pas entièrement éxemt, quoique d'ailleurs ce fut un Ecrivain sensé. Ce sera un amusement pour le lecteur, que de lire ce qu'il dit là-dessus un autre endroit. Suivant lui, il y a dans les Indes un très grand nombre de sorciers. Quand Vasco de Gama partit pour en faire la découverte, quelques-uns d'eux, à ce qu'il raconte, strent voir au Peuple, les trois Vaisseaux qu'il avoit avec lui. Il assire qu'au départ de Dom François d'Almeyde, quelques Magiciens de Cochin lui prédirent qu'il ne passeroit pas le Cap de Bonne-Espérance où il serost enterré;

ce qui n'arriva cependant pas ainsi qu'ils l'avoient dit, comme on le verra ci-dessous. Ce qui
suit est encore plus extraordinaire: car si on
en croit le même Faria, ces sorciers mangent
des yeux l'intérieur des choses; En regardant
simplement un Homme, par exemple, ils peuvent lui arracher les entrailles: en sixant les
yeux sur un Melon, ils le sucent jusqu'à n'y
rien laisser en dedans; & pour preuve de leur
opération ils vomissent ensuite ce qu'ils ont ainsi avalé. Voyez Ase Portugais. Vol. II. p. 510.

Tout ce récit nous fait voir comment un Homme de bon sens est capable de dire des absurdités, lorsqu'une fois les préjugez lui ont fait donner à gauche, à quelque égard.

effrayé de ses menaces, envoya contre lui une Flotte de dix Vaisseaux, sous Almeyne. le commandement de Lorenzo son Fils. Elle arriva aux environs de Dabul, lorsque les Mores s'y attendoient le moins. Ils y étoient déja rassemblés, & Lorenzo comla Flotte Portugaise les découvrit; Mais le lieu parut si serré pour un combat, que de l'avis du Conseil il sut résolu de ne pas les attaquer. Lorenzo, à son retour reçut de sévères réprimandes de son père; & tous les Officiers furent cassés & renvoyés en Portugal.

Gonzalo-Val, chargé de la même commission après Lorenzo, tomba Hidans un autre excès [qui a déshonoré sa mémoire.] Ayant rencontré un Vaisseau de Cananor, muni d'un Passeport Portugais, il se saisit de ses richesses & le sit submerger, avec la précaution de faire envelopper tous les Mores de l'Equipage dans une voile, afin qu'il n'en partit aucun vestige. Mais ce barbare soin sut inutile; les slots pousserent sur le rivage un cadavre, qui fut reconnu pour le neven de Maimala, riche Marchand Malabare; & le Samorin fit valoir une si cruelle action, pour engager dans son parti le Roi de Cananor, qui étoit porté par d'autres sujets de plainte à rompre avec les Portugais. Brito, Commandant du Fort, fut soupçonné de l'action qu'on leur reprochoit. Il fut afflégé par vingt mille Mores. Le Viceroi se hâta de lui envoyer du secours; mais le seu ayant pris au magasin des provisions, Britto fut réduit avec tous ses gens à la dernière famine, & seroit péri de misère, si la Mer n'eût laissé en se retirant un grand nombre de coquillages, qui surent assez long-tems leur unique nourriture. Le Samorin envoya pendant ce tems-la un puissant remort à son nouvel Allié. Les Mores se trouverent en Hétat d'attaquer le Fort au nombre de 50000 hommes; & sce qu'on a peine à comprendre, ils ne laissèrent pas d'être repoussés avec une grande perte, sans que les Portugais perdissent un seul homme. Le Roi de Cananor abbatu par cette défaite, & tremblant à l'approche de Cunna, se crut trop heureux de pouvoir obtenir la paix.

Almet De profita de la consternation de ses ennemis, pour aller fondre Exploits d'Alavec Cunna sur Panani, Ville dépendante de Calecut, où le Samorin avoit meyde. quatre grands Vaisseaux commandés par Kurioli, More d'une valeur distinguée. Ils entrèrent dans la rivière, au milieu d'une grêle de bales & de fléches, fans pouvoir aborder fur deux rives fort hautes, d'où l'Ennemi les sahuoit continuellement. Mais ayant enfin pris terre, ils attaquerent les Mores dans leurs retranchemens; Britto y fut blesse par un More d'une prodigieuse grandeur, qu'il tua d'un coup si furieux, que les Historiens l'ont crú digne de remarque. L'ayant pris, disent-ils, dans l'instant qu'il baissoit la tête, il la lui cloua contre la poitrine. La Ville sut forcée, & tous les Habitans passés au fil de l'épée. On brûla non-seulement les maisons & les Vaisfeaux, mais jusqu'au butin même, quoiqu'il fût d'une immense valeur, & l'on n'emporta que l'artillerie. Le nombre des ememis morts surpassa quinze cens f(f); tandis que les Portugais ne perdirent que dix-huit hommes, [parmi lefquels il n'y en eut aucun de marque.]

(f) Angl. cinq cens. .

1508. mande une Flotte contre le Samorin. Il se conduit

Cruauté de Gonzalo-Val.

Elle irrite le Roi de Cana-

# C H A P I T R E X.

Exploits des Portugais depuis 1508 jusqu'en 1510, fous la Viceroyauté d'Almeyde.

g. I.

Entreprise dans le Golfe Persique. Prise de plusieurs Ports. Ormuz attaqué.

D'Albuquerque trahi par quelques-uns de ses Capitaines.

I 508. Réputation d'Albuquerque.

Il prend, pille ou brûle plufieurs Villes. Kalayata.

Kurias.

· Makate.

LFONSE d'Albuquerque, en se séparant de Cunna, avec son Escadre, s'étoit proposé de donner à son nom, par la grandeur de ses exploits, cette glorieuse réputation dont il jouit encore dans les Indes Orientales. Après avoir quitté la Flotte, dans l'Isle de Socotora, le 20 d'Août 1508, il sit voile, suivant les ordres particuliers du Roi, vers la Côte d'Arabie, avec sept Vaisseaux, & quatre cens soixante hommes. Il toucha d'abord à Kalayata, belle & sorte Ville du Royaume d'Ormuz; [bâtie à la manière de celles d'Espagne,] mais moins peuplée qu'elle ne l'avoit été autresois. Le Gouverneur lui ayant offert des rafraîchissemens & des conditions de paix qu'il accepta, il alla dix lieuës plus loin, à Kurias, où il su mal reçu. Il attaqua la Ville, & malgré la résistance des Habitans, il s'en ouvrit l'entrée, en leur tuant [plus de] quatre-vingt hommes, & sans perdre plus de trois des siens.

Après avoir pille & brûle Kurias, avec quatorze Bâtimens qui étoient dans le Port, il se rendit à Makate, huit lieuës au-delà. Cette Ville étoit beaucoup plus forte que les précédentes, & plus capable de défense par le grand nombre de ses Habitans, que l'exemple de leurs voisins ne tarda point à rassembler; mais le Gouverneur plus timide, prit le parti de demander la paix, & fit porter à la Flotte quantité de provisions. Les Portugais étoient dans la confiance, lorsque l'Artillerie de la Ville joua furieusement sur leur Flotte. Ils se retirèrent avec étonnement; & bien-tôt ils apprirent que le Roi d'Ormuz ayant envoyé deux mille hommes au secours de la Ville, les Officiers de cette troupe, qui venoit d'arriver, n'avoient pas voulu consentir au Traité. Albuquerque ne remit sa vengeance qu'à la fin de la nuit. Ayant débarqué ses gens des la pointe du jour, il attaqua si furieusement la Ville que les Mores consternés sortirent par une porte, à mesure que les Portugais entroient par l'autre. Toutes les maisons furent pillées, à l'exception de celle du Gouverneur qui avoit donné lui-même avis de l'arrivée du secours; mais il fut tué dans le trouble, sans avoir été reconnu.

Soor.

Orfukam.

CETTE expédition fut suivie de celle de Soor, dont tous les Habitans prirent la suite à la vûe de la Flotte. Il n'y resta que le Gouverneur, & quelques personnes de marque, qui ouvrirent leurs portes au Vainqueur. Albuquerque récompensa cette soûmission volontaire, en leur accordant la protection du Portugal, sous le même tribut qu'ils payoient au Roi d'Ormuz. Orfukam, qui est plus éloignée de quinze lieuës, s'attira un traitement plus rude. Elle sut pillée pendant trois jours, & dans cet intervalle les Portugais se prépa-

rè-

. . ٠, 1 .

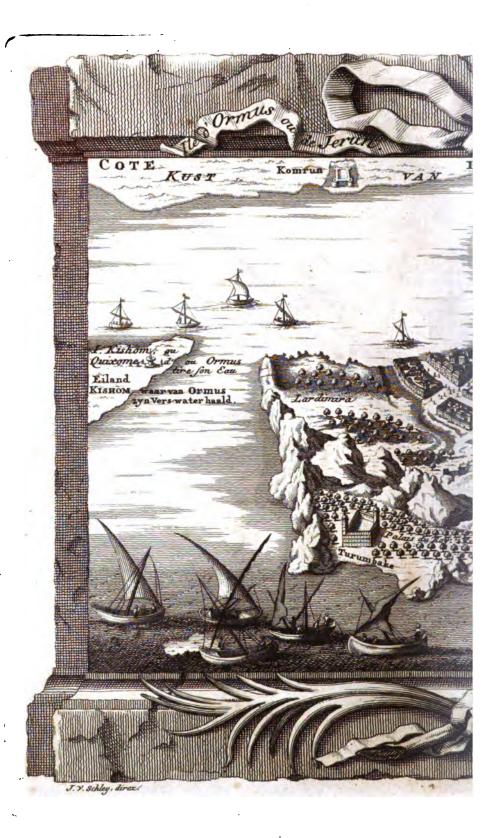



• . • • •

1508.

Ormuz. Sa si-

vantages, fon

rèrent à pénétrer dans le Port d'Ormuz, qui étoit le principal but de leur course. Almeyde. LA Ville d'Ormuz, ou plûtôt Hormuz, est située dans une petite Isle, nommée Jerun, à l'entrée du Golfe Persique. La circonférence de cette Isle est d'environ trois lieuës; mais le terrain en est si stérile qu'il ne produit que tuation, ses adu sel & du souffre. Les Edifices de la Ville sont somptueux. C'est le grand marché de toutes les richesses qui viennent de l'Est, de l'Ouest & du Nord. Aussi la stérilité du Pays n'empêche-t-elle point qu'on n'y trouve toutes sortes de biens en abondance. Ormuz reçoit ses provisions de la Province de Mogostan, dans le Royaume de Perse, des Isles de Kishom (a), de Lareck, & de quantité d'autres lieux. Vers l'année 1273, le Roi Maleck-Katz, s'étant mis en possession de tout le Pays qui est entre l'Isle de Jerun & celle de Bahrayn (b), se trouva voisin du Prince Gordunshah, dans la Province de Mogostan. Ce Prince obtint subtilement de Maleck l'Isle de Jerun, comme un lieu de peu d'importance; & s'y étant fortifié, il parvint à chasser son Bienfaiteur de tous ses Etats. Ensuite, ayant transporté, dans cette Isle, la Ville d'Ormuz, où Maleck avoit tenu sa Cour, il se rendit si formidable, que le Roi 1-de Perse [craignant qu'il ne lui refusât le tribut que ses Prédecesseurs avoient accoutume de lui payer, médita sa ruine. Mais Gordunshah eut l'adresse de le prévenir en lui offrant un tribut annuel, & s'engageant (c) à lui rendre hommage tous les cinq ans par ses Ambassadeurs. C'est à cet Usurpateur que le Royaume d'Ormuz doit son origine. En héritant de sa puissance, ses Successeurs héritèrent presque tous de son caractère.

ALBUQUERQUE trouva sur le Trône Sayf Addin, jeune Prince d'environ douze ans, dont les affaires étoient gouvernées par un Esclave adroit & courageux. Khojah Attar (d) (c'étoit le nom de ce Ministre) n'avoit pas atten-😭 du l'arrivée des Portugais pour se mettre en état de les recevoir. Il savoit mis un embargo sur tous les Vaisseaux qui se trouvoient dans les ports de ce Royaume; & avoit loué des troupes dans toutes les Provinces voisines. Per-

Sayf Addin Roi d'Ormuz.

(a) On l'appelle aussi Kishmish & Quixomo.
(b) Les Auteurs Portugais l'appellent Ba-

(c) Cette transaction est rapportée différemment dans l'Histoire d'Ormuz, écrite par un des Rois de l'Isle, & dont on trouve l'extrait à la fin de l'Histoire de Perse, composée par Texeira. On y lit que l'an de l'Egire 700, & 1302 de J. C. les Turcs du Turquestan en Tartarie, s'étant répandus dans la Perse jusqu'au Golse Persique, Mir Babaddin Ayam Seysin, quinzième Roi d'Ormuz, résolut d'abandonner le Continent, où étoient alors ses Etats, & de se retirer dans quelque Isse voisine. Il pasfa d'abord, avec ses gens, dans la grande Isse de Broke, que les Portugais appellent Quixome, fort proche de la Côte. Ensuite il se trans- don, mais Ayaz, à qui l'Isse fut donnée. [Les porta dans une lsle déserte, éloignée de deux lieuës vers l'Orient, qui appartenoit à Neyn, Roi des Keys, à qui il l'avoit demandée. Il y bâtit une Ville, qu'il nomma Hormuz, du nom de son ancienne Capitale, dont on voit encore les ruines à l'Est de Gomrun; mais les Arabes & les Persans appellèrent l'isse Gerun, du nom

d'un Pêcheur qui y vivoit, lorsqu'Ayaz y aborda. En deux siècles sa Ville prospéra tellement qu'elle étendit sa domination sur une partie de l'Arabie, sur une partie de la Perse, & sur tout le Golfe, jusqu'à Basbra. Elle devint aussi le principal marché de ce canton, comme Keys l'avoit été jusqu'alors. Mais elle perdit tous ces avantages après qu'elle eut été subjuguée par les Portugais. Ayaz Seyfin eut pour Successeur Amir Ayaz Addin Gordan Sbab: ainst l'on peut voir que Maleck Keys, qui est dans le texte, n'est point un nom propre, & qu'il signifie seulement Roi de Keys, ou de Kaez. On voit aussi qu'au sieu du Roi Gordunsbab Prince de Mogestan, il faut Gordon, Shab, ou Roi de Mogestan; enfin que ce ne fut point Gorhistoires des Pays étrangers, écrites par des Européens, sont pleines de semblables fautes.] Au reste, on a dit d'Ormuz, qu'en supposant que le monde fut une bague, Ormuz en seroit le joyau.

(d) Il est appelle dans l'Original Coje Atar-

fans, Arabes, & de plusieurs autres Nations; de sorte que les Portugais, en

ALMETOR.

Albuquerque infulte cette Ville.

paroissant à la vûe de la Ville, y trouvèrent 30000 hommes prêts à combattre, entre lesquels on comptoit quatre mille Persans, qui passoient pour d'excellens Archers; & dans le Port quatre cens Vaisseaux, dont soixante é. toient d'une grosseur considérable, montés de deux mille cinq cens hommes. Albuquerque, pour faire éclater son courage & sa résolution, alla jetter l'ancre entre cinq de leurs plus gros Vaisseaux, en faisant une décharge de toute fon artillerie. Le rivage fut aussi-tôt couvert de sept ou huit mille hommes. Cependant personne ne venant à lui de la part du Roi, il envoya quelquesuns de ses gens vers le plus gros Bâtiment de la Flotte ennemie, qui étoit de Cambaye, & qui paroissoit porter l'Amiral. Le Capitaine ne se sit pas presser pour venir apprendre ses intentions. Il fut reçu civilement par les Portugais. Albuquerque lui déclara qu'il avoit ordre du Roi son Maître de prendre le Roi d'Ormuz fous sa protection, & de lui accorder la permission d'exercer le commerce dans ces Mers, à condition qu'il promît de payer un tribut raifonnable au Portugal; mais que s'il balançoit sur cette proposition, il devoit s'attendre à toutes les extrémités d'une sanglante guerre. Cétoit une présomption bien étrange, avec sept Vaisseaux & quatre cens soixante hommes, d'offrir des conditions de cette nature à un Roi qui étoit assis sur son Trône, & qui avoit actuellement, pour sa défense, trente mille (s) Soldats bien armés, & une Flotte de quatre cens voiles.

Le Ministre d'Ormuz entre en composition, mais rejette celle d'un tribut.

Le Capitaine More ayant informé son Maître des prétentions d'Albuquerque, Khojah Attar, qui exerçoit le pouvoir absolu, envoya aussi-tôt sur la Flotte Portugaise [un Seigneur de la Cour], nommé Khojah Reyram, pour H faire des excuses à l'Amiral de ne lui avoir pas fait demander plûtôt ce qu'il fouhaitoit dans le Port d'Ormuz, & pour l'assurer que le Gouverneur de la Ville (f) fe rendroit le lendemain sur son bord. Le Gouverneur ne parut point; mais il vint successivement d'autres Députés, dans la vûe apparemment de gagner du tems, pour fortifier la Ville & recevoir de nouveaux se-Albuquerque, pénétrant leurs intentions, leur déclara fièrement qu'il falloit s'expliquer, ou sur la paix, aux conditions qu'il l'avoit proposée, ou fur la guerre. Beyram lui apporta pour réponse, qu'Ormuz n'étoit point accoutumée à payer des tributs, mais à les recevoir. Comme la nuit s'approchoit, on entendit, jusqu'au lendemain, sur le rivage, des cris mêlés au bruit des instrumens de guerre. Le jour fit découvrir les murs, le rivage & les Vaisseaux, couverts d'une foule de gens armés, & jusqu'aux toits des maisons chargés d'un prodigieux nombre de spectateurs, des deux séxes & de toutes fortes d'âges, qui sembloient attendre quel seroit le succès d'un si grand évènement.

Combat naval à la vûe d'Ormuz. ALBUQUER QUE commença le combat par une surieuse décharge de son artillerie. L'Ennemi lui répondit; & prenant avantage de la sumée qui obscurcissoit l'air, il attaqua les Portugais avec cent trente Barques en fort bon ordre, qui leur causèrent d'abord quelque dommage par un horrible nuée de sléches. Mais elles surent beaucoup plus maltraitées. Une partie sut

(e) Angl. trente-trois mille. R. d. E.
(f.) l'Anglois ne dit pas le Gouverneur de
la Ville; mais feulement le Gouverneur; par

où il semble entendre Kbêjah Attar, qui est qualité de ce nom parce qu'il avoit le jeune Roi sous sa conduite. R. d. E.

coulée à fond par l'artillerie, & le reste forcé de se retirer. Elles revinrent à la charge; & ce fut encore avec tant de perte, que les eaux parurent

teintes de lang.

Dans cet intervalle, Albuquerque avoit déja fubmergé deux grands Vaifra-feaux, & s'étoit emparé d'un autre, dont l'Equipage saprès s'être bien défendu avoit pris le parti de sauter dans les flots. Les autres Capitaines, n'ayant pas moins réuffi dans leurs attaques, mettoient le feu à tous les Bâtimens dont ils pouvoient s'approcher. La flamme en avoit déja gagné plus de trente, qui s'efforçant de retourner au rivage y portoient leur défastre, & le Acommuniquoient autour d'eux. [Toute la Côte étoit éclairée de cet incendie.] Il fut aisé de remarquer la terreur qui se répandit à terre, par la précipitation avec laquelle on vit tout le monde rentrer dans la Ville; & bien-tôt on en reçut une meilleure preuve, à l'arrivée d'un Messager de la Cour, qui vint offrir aux Portugais tout ce qu'ils avoient demandé. Albuquerque fit cesfer les hostilités; mais se défiant de la mauvaise-foi des Mores, il sit menacer Khojah Attar d'un redoublement de vengeance s'il manquoit à ses promesses. Ainsi, sans perdre plus de dix hommes, il détruisit presqu'entièrement une Flotte nombreuse, & tua plus de sept cens (g) Infidelses, dont on voyoit flotter les cadavres, la plûpart ornés de petites plaques d'or battu, que les Portugais se firent (b) un amusement de pêcher dans la Mer. Ils observèrent qu'une grande partie des Mores avoient été tués de leurs propres fléches; ce qui ne pouvoit paroître douteux, puisque les Portugais n'avoient pas l'usage de ces armes.

Khojah Attar, aussi allarmé pour l'avenir qu'abbatu de son infortune présente, assembla un Conseil, où l'on prit la résolution de se soûmettre aux propositions du Vainqueur. Les articles furent réglés, & signés par des Commissaires de l'un & de l'autre parti. Ils portoient en substance, que le Roi d'Ormuz s'engageoit à payer au Roi de Portugal un tribut annuel de un Fort. 15000 Séraphins (i), & à lui donner du terrain pour bâtir un Fort. Cet ouvrage fut commencé immédiatement, & dans l'espace de peu de jours il sut fort avancé.

CEPENDANT, la vûe d'un frein qui alloit tenir Ormuz dans une dépendance continuelle, réveilla tous les ressentimens du Ministre. La force n'étant plus une ressource à tenter, il feignit qu'il étoit arrivé des Ambassadeurs pour recevoir le tribut que le Roi d'Ormuz payoit à la Perfe; & puif- joug. que ce Prince étoit devenu Tributaire & Sujet du Roi de Portugal, il avertit Albuquerque que c'étoit aux Portugais à répondre pour la Couronne d'Ormuz. Cet artifice n'en imposa point à l'Amiral. Il sit dire à Khojah Attar qu'il pouvoit lui envoyer ceux à qui il devoit une réponse. Il lui vint effectivement quelques Mores, à qui il mit des bales & des épées entre les mains: voilà, leur dit-il, en quelle monnoye le tribut sera payé. Khojah Attar, n'espérant plus rien de cette ruse, entreprit de corrompre les Portugais mêmes, à force d'argent. Il trouva cinq perfides, dont l'un étoit un Fondeur, qui lui fit quelques piéces de canon; & d'un autre, il apprit que la Flotte Portugaife n'avoit pas quatre-cens-soixante hommes complets. Cette dé- .

1508.

Albuquerque est vainqueur.

La Ville d'Ormuz se soumet au On y batit

Artifice des Mores pour fecouer le

<sup>(</sup>g) Angl. Dix-sept cens. R. d. E. (b) Angl. plusieurs. R. d. E.

<sup>(</sup>i) Un Séraphin vaut environ trois livres de la monnoye françoise.

ALMETDE

découverte anima ses espérances. Il résolut de rompre la paix. Son prétexte sut de resuser à d'Albuquerque les cinq hommes qu'il avoit séduits; & se prétendant dispensé de rendre des gens libres, qui avoient pris le partide s'attacher à lui, il publia que c'étoit d'Albuquerque qui cherchoit à violer le Traité.

Albuquerque est trahi par les Officiers de sa Flotte.

Infolence des Mores, & vengeance d'Albuquerque.

CET excès de mauvaise-foi excita l'Amiral à la vengeance; mais il eutle mortel chagrin de ne pas trouver ses Capitaines disposés à le seconder. [Kho-H jah Attar en avoit gagné plusieurs par ses profusions.] Il porta la confiance jusqu'à brûler pendant la nuit une Barque que les Portugais construisoient sur le rivage; & dans le même-tems il eut l'audace de faire crier, du haut des murs, par un des Déserteurs: " Alfonse d'Albuquerque, venez désendre votre Barque avec vos quatre-cens hommes, & vous trouverez mille Archers pour vous recevoir. Cette insolence n'avoit rien de surprenant, puisqu'elle étoit comme autorifée par quelques Capitaines qui entretenoient des intelligences avec l'ennemi, & qui avoient persuadé aux cinq Soldats de déserter. Albuquerque, enflammé de colère, tenta de brûler plusieurs Vaisseaux dans l'Arsenal. Cette entreprise n'ayant pas réüssi; il résolut d'assiéger la Ville, & s'étant saiss de quelques Mores, qui vouloient y faire entrer des provifions, il leur fit couper les mains, les oreilles & le nez (k). Ceux qui gardoient les puits, d'où la Ville tiroit son eau, ne furent pas traités moins cruellement; il les fit précipiter, hommes & chevaux, dans les puits qu'ils gardoient. Le Roi & son Ministre, étant sortis pour arrêter cette action, il fe vit en danger de tomber entre leurs mains; mais lorsque sa retraite alloit être coupée, une heureuse décharge de son artillerie mit en désordre la Cavalerie qui cherchoit à l'envelopper.

Trois de fes Capitaines l'abandonnent. Dans tous ces effets de son ressentiment, Albuquerque trouva ses troupes sans ardeur pour exécuter ses ordres. Trois de ses Capitaines, levant le masque, prirent la résolution de l'abandonner. [Outre les séductions de Khojah Attar,] ils avoient eu quelque jalousse pour le commandement du Fort. Mais avant que de partir, ils lui laissèrent par écrit les raisons de leur mécontentement, & celles qui devoient lui faire abandonner son entreprise. Il sit enterrer le papier sous une pierre du Fort, en disant qu'il y avoit écrit sa réponse, & qu'il souhaitoit de voir qui auroit la hardiesse de la déterrer pour la lire. Tous ses gens murmuroient de cette tyrannie, sans que personne os le ver la voix pour s'en plaindre. Il parut inquiet du départ de ses trois Capitaines, mais le desir de la vengeance ne le rendit que plus obstiné dans sa résolution. Deux autres Capitaines, qui brûloient de suivre les premiers, entreprirent de lui faire goûter leurs représentations; il les traita si sévèrement qu'il les força d'obéir.

Il continue fes exploits. Les Insulaires de Bahrayn équipèrent quelques Vaisseaux pour transporter des provisions à Keishom. Albuquerque, averti de leur départ, se mit à les poursuivre. Il les manqua; mais ayant découvert dans sa route une Maison de campagne du Roi d'Ormuz, gardée par trois-cens hommes d'Infanterie & soixante Cavaliers, il l'attaqua, sans égard au nombre, & tua quatre-vingt hommes, qui ne lui en coûtèrent qu'un seul. Il se rendit à Keishom, où il fondit

Keishom pris.

(k) Cette action n'étoit pas moins barbare portée ci-dessus. que celle de Gonzalo-Val, que nous avons rap-

fondit für cinq cens Archers, que le Roi de Lar, en Perse, envoyoit au secours d'Ormuz, sous la conduite de ses deux Neveux. Il sit mordre la poussière au plus grand nombre, quoiqu'il ne fût débarqué qu'avec quatre-vingt des fiens; & fes ressentimens ne l'empêchèrent point d'épargner les deux Neveux du Roi de Lar (1), qu'il fit conduire au Ministre d'Ormuz comme un présent. Mais il brûla la Ville, après l'avoir abandonnée au pillage. Entre les dépouilles, il se trouva un riche tapis, d'une telle grandeur, que les Soldats se disposoient à le couper en pièces, pour l'emporter plus facile-Albuquerque l'acheta d'eux, & l'envoya dans la suite à Saint-Jâcques en Galice. Enfin, le petit nombre de troupes auquel il étoit réduit, & l'approche de l'hyver, lui firent prendre le parti de retourner dans l'Isle de Socotora; & sans être effrayé des dangers de la route, il permit à Jean de Nueva de le quitter pour faire voile aux Indes, où ce Capitaine avoit déja commandé une Flotte assez nombreuse.

Les cent Portugais qui étoient demeurés dans le Fort de Socotora, s'y trouvoient pressés depuis quelque-tems par la famine. Albuquerque, incapable de repos, se chargea lui-même de remédier à leurs besoins. Il partit, avec la garnison de son seul Vaisseau, pour le Cap de Guardasu, tandis qu'il dépêcha les autres à Melinde & au Cap Fum, pour se saisir de tous les Bâtimens qui seroient chargés de provisions. Les secours qu'il se procura par cette piraterie furent si considérables, qu'ils rétablirent l'abondance à Socotora. Vers la fin de l'hyver, il fentit renaître tous ses projets sur Ormuz. Ses forces ne répondoient point à la grandeur de cette entreprise; mais il se flatta de pénétrer du moins les dispositions du Roi & de son Ministre. Dans sa route, il résolut de venger sur les Habitans de Kalayat quelques injures que les Portugais avoient essuyées devant cette Ville. Elle est située au-delà du Cap Siagro, qui porte aussi le nom de Cap Raselgat, à l'entrée du Golse Persique. Elle a derrière elle une montagne, coupée par quelques passages qui ouvrent la communication avec les Pays voilins; & l'une de ces ouvertures, qui est directement vis - à - vis de la Ville, communique à cette belle Province d'Arabie, qui se nomme Alyaman (m), où le nombre des Habitans répond à la célébrité du commerce. Albuquerque prit terre en arrivant, & son courage lui faisant dédaigner toutes sortes de précautions, il entra dans la Ville au milieu du jour. La plûpart des Habitans prirent la fuite vers la montagne. Ceux qui entreprirent de se désendre, surent tués dans les rues. Les Portugais y passerent trois nuits, pendant l'une desquelles, mille Mores s'y étant introduits secrettement, leur causèrent beaucoup d'embarras. Mais Al-Hbuquerque rassembla ses gens [pour attendre la lumière, & sondant sur l'ennemi au premier rayon du jour, ] il en tua une partie, mit le reste en fuite, & brûla la Ville. Le plus riche butin qu'il y eut trouvé étoit une grande quantité de provisions.

IL arriva au Port d'Ormuz le 13 de Septembre. Le Roi & fon Ministre, avertis de son retour, lui firent aussi-tôt déclarer qu'on étoit prêt à payer le tribut de 15000 Séraphins, mais qu'ils ne consentiroient jamais à la con-

(1) l'Anglois dit qu'ils furent tués dans l'Action; &, puisqu'il les envoya à Khoyab-Attar, c'est une preuve que ce sut seulement leurs

I. Part. .

Cadavres. R. d. E. (m) L'Original Portugais porte Ayaman. ALMEYDE, 1508.

Générosité d'Albuquer-

Il envoye ma tapis à Saint-Jacques en Galice.

Il ravitaille Socotora.

Kalayat, & sa situation.

Cette Ville est brûlée par les Portugais.

P

ALMETOR. 1508.

Second Siége d'Ormuz & fon fuccès. struction d'un Fort. Il résolut d'assiéger la Ville. Martin Coëllo, avec son Vaisseau, eut ordre de garder la pointe de Turumbaka, où sont les puits qui fournissent de l'eau fraîche aux Habitans. Diégo de Mélo sut posté à l'opposite de l'Isle de Keishom. Albuquerque se présenta lui-même devant la Ville, avec François de Tavora. Il eut le chagrin de voir, sur le rivage, les progrès de son Fort, que Khojah Attar avoit sini, pour se servir contre les Portugais de l'ouvrage qu'ils avoient commencé. L'attaque ent àpeu-près le même succès que la précédente; c'est-à-dire, qu'après avoir causé beaucoup de mal aux Insidelles, après avoir perdu Diégo de Mélo, qui sut tué avec huit de ses gens, & s'être vû lui-même dans le dernier danger, la petitesse de ses forces l'obligea de renoncer à son entreprise. Mais en partant pour les Indes, il prit un Vaisseau de Bahrayn, qui portoit beaucoup de perles. François Tavora en prit un de la Mecque.

Prife de deux Vaisseaux.

# g. 1 I.

Le Soudan d'Egypte envoye une Flotte contre les Portugais. Elle est battue. Le renzo d'Almeyde périt dans le combat. Artifice du Seigneur de Diu. Prise & incendie de Dabul. Défaite des Egyptiens. Le Viceroi périt en retournant à Lisbonne.

I 509. Description de la Flotte d'Egypte.

**DENDANT** que les Portugais causoient ces allarmes au Roi d'Ormuz. le Soudan du Caire avoit mis en Mer une Flotte régulière de douze gros Vaisseaux, montés de quinze cens hommes, fous le commandement de Mir Hussein, dans la vûe d'attaquer les Ennemis de son commerce [avec plus, ]. d'ordre & d'intelligence qu'ils ne l'avoient été jusqu'alors par les Almadies, les Tonis, les Pares, & les autres Bâtimens des Rois d'Afrique & de l'Inde.] Le bois qui avoit servi à la construction de cette Flotte avoit été coupé dans les Montagnes de Dalmatie, du confentement des Vénitiens; (a) foit qu'ils contribuassent volontiers à l'abaissement des Portugais qui avoient ruiné leur commerce; soit que le Turc, étant mal avec le Soudan, ils se crussent intéressés à secourir l'Egypte contre leur Ennemi commun. Un Neveu du Soudan avoit été chargé du transport de cette cargaison, sur vingt-cinq Bâtimens qu'il commandoit, avec huit cens Mamelus, sans y comprendre les Matelots. André de Amarall, Portugais, commandoit alors les Galères de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il apprit que ce bois étoit destiné contre les Portugais dans les Indes. C'en fut assez pour lui faire attaquer la Flotte Egyptienne, avec quatre Galères & six Vaisseaux de guerre. Le combat sut sanglant; mais après trois heures de résistance, il prit sept Vaisseaux, en coula cinq à tond, & poursuivit les treize autres jusqu'au Port d'Alexandrie, qui leur servit d'azile (b). Le reste du bois sut conduit au Caire par le Nil, & delà, sur le dos des chameaux, jusqu'à Suez, où la Flotte fut construite.

Ses expéditions dans la Mer Rouge.

Elle commença ses expéditions par le pillage d'Tembo (c) & de Joddah.

<sup>(</sup>a) l'Anglois ajoute à ce qu'on dit; & des deux raisons qu'on allègue pour justifier ce prétendu consentement, la prémière est de la façon du Traducteur. R. d. E.

<sup>(</sup>b) l'Anglois ne dit point qu'il les poursuivit. R. d. E.

<sup>(</sup>c) D'autres écrivent Tambu ou Imbo.

Hdah, [que le Soudan accusoit d'avoir favorisé ses ennemis.] [Le Schah du premier de ces deux endroits, fut tue dans l'action. ] Ensuite elle sit voile vers Diu, où Malech Azz (d) commandoit pour le Roi de Cambaye, dans l'espérance d'y joindre celle de ce Prince, qui n'étoit pas mieux disposé pour les Portugais. Dom François d'Almeyde étoit pendant ce tems-la sur la Côte de Malabare, d'où il avoit envoyé Lorenzo son Fils, pour garder celle de Cananor & de Cochin. Lorenzo s'avança jusqu'à Chaule, avec huit Vaisseaux, qui composoient toutes ses forces. Chaule est située sur le bord d'une Rivière, à deux lieuës de la Mer. Cette Ville qui est une des principales de la Côte par sa grandeur, & par son commerce, dépendoit de Nikamaluco (e). Elle fit un accueil favorable aux Portugais. Le bruit de l'armement d'Egypte, s'y étoit déjà répandu; mais il avoit paru si peu vrai- les Portugais semblable, qu'on n'en reconnut la vérité qu'à la vûë de la Flotte du Soudan. Lorenzo étoit alors sur le rivage, à se réjouir avec ses Officiers. Il n'eut que le tems de regagner ses Vaisseaux. À peine étoit-il à bord, que Mir Hussein comptant sur la victoire, parce qu'il se flattoit de surprendre les Portugais, entra dans le Port avec de grandes marques de confiance & de joie. Il alla lui-même droit à l'Amiral, sur lequel il sit pleuvoir une nuée de bales, de fléches, de grenades & d'autres machines à feu. Mais il fut reçu avec tant de vigueur, qu'il perdit le dessein d'en venir à l'abordage, quoique son Vaisseau l'emportât beaucoup en grosseur sur celui de Lorenzo. Tous ses Capitaines n'ayant pas mieux réussi, la nuit qui s'approchoit l'obligea de remettre son attaque au lendemain.

IL fut prévenu. Dom Lorenzo donna le signal du combat dès la pointe du jour, & résolut à son tour d'aborder Mir Hussein. Les autres Vaisseaux suivirent son exemple. Cette hardiesse ne réussit qu'à deux Galères, qui se saissirent de deux Vaisseaux ennemis, & qui en passèrent tout l'Equipage au fil de l'épée. Le feu étoit terrible des deux côtés, & l'avantage commencoit à se déclarer pour les Portugais, lorsque Maleck Azz Gouverneur de Diu, parut en bon ordre avec un grand nombre de petits Bâtimens. Lorenzo détacha deux Galères & trois Caravelles, pour empêcher l'approche de ce mouvel Ennemi. Elles éxécutèrent si heureusement leur commission, que se voyant fermer l'entrée de la Rivière, ] il fut forcé de chercher une retraite. Le combat dura jusqu'à l'entrée de la nuit, & les deux Partis s'efforce-

rent de déguiser leur perte.

LES Portugais ayant assemblé le Conseil, il parut à tout le monde que l'entreprise ne pouvoit être soûtenue sans témérité, puisque Maleck Azz étoit si proche avec des forces redoutables. On proposa de prendre le large en pleine Mer, soit pour s'assurer le pouvoir de fuir, soit pour combattre avec moins de désavantage. Mais Lorenzo se souvenoit des reproches qu'il avoit reçus de son Père après l'affaire de Dabul; & craignant que sa retraite ne vec son Vaispassat pour un manque de courage, il résolut d'attendre le jour, en changeant seulement de situation, pour sauver les Vaisseaux de Cochin qui étoient Hen danger. Maleck Azz [s'étoit avancé à la faveur de la nuit.] Ayant observé ce mouvement, il ne douta point que les Portugais ne pensassent à la fuite.

ALMEYDE. 1509.

Elle surprend

Premier avantage des

Ils font embarrassés par le nombre.

Lorenzo, fils d'Almeyde, périt dans le combat a-

(e) Par corruption de Nezam-al-Muik. (d) l'Original Portugais porte Melique Ass.

ALMETDE. 1509.

Son courage en mourant.

Fidélité de fon Page.

fuite. Il se présenta d'un air intrépide, sans être arrêté par le désordre que l'artillerie mit dans ses Pares. Malheureusement, le Vaisseau de Dom Lorenzo passant sur quelques piliers qui étoient cachés par la hauteur de la Rivière, fit une voie d'eau si large qu'il parut impossible de le secourir; & par un malheur encore plus funeste aux Portugais, Lorenzo fut blessé au même moment d'une bale, qui lui brisa le genouil. Ce brave Commandant se sit appuyer contre le grand Mât, , d'où il ne cessa point d'encourager une partie de ses gens à combattre, & les autres à travailler à la pompe; mais il reçut une autre bale, qui lui cassa l'épine du dos, & qui le fit tomber sans vie. Son corps jetté au bas des Ponts fut suivi par Gaton, un de ses Domestiques, qui venant de recevoir une fléche dans l'œil, pleura son Maître avec des larmes de sang. Après un combat des plus opiniâtres, les Mores entrèrent dans le Vaisseau, & trouvèrent Gaton, qui reprit des forces à leur vûe. Il en tua plusieurs qui tombèrent sur le cadavre de son Maître, & lui-même tomba mort fur eux. Enfin le Vaisseau fut submergé. De plus de cent hommes que Lorenzo avoit fur fon bord, il n'en échappa que dix-neuf. Toute la Flotte en perdit cent quarante, & l'Ennemi plus de fix-cens. Deux Capitaines prirent la route de Cochin, où le Viceroi étoit alors. Il apprit la mort de son Fils avec une fermeté merveilleuse.

Origine de Maleck Azz.

Peu de tems après cette difgrace, il reçut une Lettre de Maleck Azz. Ce Géneral More étoit né dans l'esclavage, & descendu d'un Chrétien Schismatique de Russie. Il s'étoit élevé par tous les degrés de la fortune; mais la principale action qui lui avoit procuré le Gouvernement de Diu, n'avoit pas demandé un mérite extraordinaire. Un Oifeau volant sur la tête du Roi de Cambaye y laissa tomber sa fiente, ce qui mit ce Prince dans une vive colère. Je donnerois, dit-il, tout ce que j'ai, à celui qui tueroit cet Oiseau. Maleck Azz, qui excelloit à tirer de l'arc, n'eut pas plûtôt entendu ce difcours, qu'il tua l'Oiseau d'un coup de sléche. Le Roi sut si sidèle à le recompenser, qu'il le fit bien-tôt Gouverneur de Diu, Ville fameuse, qui étant située sur une Péninsule triangulaire, joint le Continent par un fort petit Isthme. Maleck Azz s'efforçoit politiquement de ménager tout-a-la-fois le Roi son maître, & les Portugais, dont il craignoit le pouvoir depuis le tort qu'ils avoient fait à fon commerce. Dans cette double vûe il envoya fes dix-neuf Prisonniers au Roi de Cambaye; & pour appaiser le Viceroi Portugais, il lui écrivit une Lettre de condoléance sur la mort de son Fils, en relevant beaucoup sa valeur, & s'excusant de n'avoir pû se dispenser de secourir Mir Hussein. [ Il lui offrit de lui rendre les Prisonniers qu'il avoit faits, moyennant une rançon convenable.

NouvelleFlotte qui rend le courage aux Portugais,

[(f) La défaite de Lorenzo avoit appris aux Mores que les Portugais n'étoient pas invincibles; & dans l'état où les Flottes d'Almeyde & d'Albuquer-Huque étoient réduites, il étoit fort à craindre que ces Infidèles réunissant toutes leurs forces, n'achevassent de ruiner le petit nombre d'ennemis qui leur restoit.] Ce sut au milieu de ces allarmes que les Portugais virent arriver une Flotte nombreuse qui releva toutes leurs espérances. Il étoit parti de Lisbonne, au commencement d'Avril de la même année, dix-sept Vaisseaux qui a-

voient

voient d'abord été féparés par la tempête; mais s'étant heureusement réunis Almbron Mozambique, [à l'exception d'un qui périt à la vûe des Isles de Tristan de Cunna, l'ils avoient joint ceux de l'année précédente. Un secours si puissant entra dans la Mer des Indes avec un air de triomphe. Le Roi de Portugal envoyoit ordre à Dom François d'Almeyde de résigner son Gouvernement à d'Albuquerque, & de retourner à Lisbonne sur un Vaisseau Marchand. Ce changement fit naître des difficultés. Almeyde sous prétexte qu'il se trouvoit des. engagé par l'honneur à tirer vengeance de la mort de son Fils, suspendit l'éxécution des ordres du Roi. Albuquerque offensé de ce délai, se rendit à Cochin. Les Historiens regardent leur démêlé comme l'origine d'un désordre qui devint dans la suite assez funeste aux Portugais. Les Vicerois s'efforcèrent de prolonger leur terme, tandis que leurs successeurs ne marquèrent pas moins d'empressement pour commencer l'éxercice de leur autorité.

ALMEYDE obstiné dans ses prétentions sit partir les Vaisseaux Marchands. fous la conduite de Fernando Soarez, & de Rui de Cunna, qui eut le malheur de périr dans sa route. Il quitta lui-même Cananor [le 12 de Décembre,] pour aller chercher vers Diu la Flotte de Mir Hussein. La sienne étoit composée de dix-neuf Vaisseaux de différentes grandeurs, & montée par six cens (g) Soldats, entre lesquels on comptoit près de quatre cens Malabares. Toute l'Inde fut allarmée de ce mouvement, mais sur-tout le Samorin & Maleck Azz, qui avoient employé toutes fortes de précautions pour éviter de nouveaux dangers. Le Viceroi ayant mouillé avec sa Flotte dans la délicieuse Isle d'Anchedive, il y prit, de l'avis de tous ses Officiers, la résolution de tomber fur Dabul.

CETTE Ville, une des plus renommées de la Côte par sa grandeur, son commerce, & la commodité de sa situation, est située sur une Rivière navigable, à deux lieuës de l'embouchure. Les Edifices y étoient alors d'une beauté singulière. Elle n'avoit pour Habitans que des Payens & des Mores. Sabay, Roi de Dekan, à qui elle appartenoit, y avoit mis une forte Garnison, dans la crainte qu'elle ne sût insultée par les Portugais; sparce qu'il lui importoit de garder cette Ville qui étoit située sur les frontières de ses Etats; fur le bruit de leur approche, il y avoit envoyé un renfort de six mille hommes, qui ne manquoient ni d'artillerie, ni d'ouvrages propres à leur défense. Cependant la frayeur s'étant répandue parmi les Habitans, ils commençoient à transporter leurs richesses dans les Pays voisins; mais le Gouverneur leur en fit défense, sous peine de mort; & pour les encourager Apar son exemple, il sit venir sa semme [& ses enfans] dans la Ville. Tout le monde y reprit confiance, & les autres Dames, qui s'étoient déja retirées dans leurs maisons de campagne, ne firent pas difficulté de venir partager le péril.

Almeyde entra dans le Port le 13 de Décembre. L'émulation fit chercher à tous ses gens le moyen de descendre les premiers. Ils furent reçus avec une épaisse nuée de bales & de fléches; mais les ouvrages de la Ville étoient si hauts que les coups se perdirent par-dessus leurs têtes. Ils gagnèrent se rivage, & s'étant partagés en trois corps, ils formèrent trois attaques à trois différentes portes. Les Mores s'apperçurent de leur dessein. Chaque poste sut

Démêlé pour la fuccession du Gouverne-

Almeyde cherche la Flotte d'E gypte.

Dabul & a. fituation.

Almeyde attaque & ruine

ALMEYDE.

défendu avec autant de conduite que de valeur. Le carnage y fut si grand que les cadavres formèrent un nouveau rempart contre la furie des Affiégéans. Mais Nunno Vas Pereyra fut envoyé d'un autre côté pour former une quatriéme attaque. [Il y trouva moins de résistance.] Après un combat de H quelques momens (b), il força les ennemis, quoiqu'en grand nombre, de se précipiter vers les montagnes; & leur fuite fut si aveugle & si tumultueuse que dix Portugais suffirent pour les poursuivre. [Les autres se lassèrent ausside leur réfistance.] L'attaque avoit duré cinq heures, pendant lesquelles il périt fix cens (i) Mores, & les Portugais ne perdirent que seize hommes. Albuquerque distribua ses gens dans les rues de la Ville, avec ordre de se tenir foigneusement sur leurs gardes. Il ne doutoit pas que l'ennemi ne revînt la nuit suivante. L'obscurité s'approchoit. Quantité d'Habitans, qui avoient laissé derrière eux leurs femmes & leurs enfans, se présentèrent à la faveur des ténéhres. Mais ils trouvèrent, de tous côtés, les Portugais prêts à les repousser. Le jour suivant, la Ville sut abandonnée au pillage. Les espérances du Vainqueur étoient proportionnées à la richesse des Edifices; lorsqu'un seu, [dont personne ne découvrit l'origine,] se répandit dans tous les quartiers, H & réduisit, en peu d'heures, toutes les maisons en cendres. [Les Historiensne nous apprennent point ce que devinrent les femmes, les enfans, & tous les Habitans qui n'avoient pû se dérober par la fuite. Mais leur sort se conjecture aisément. La cruauté commençoit à tourner en habitude aux Portugais.] Cependant l'action du feu fut si prompte, qu'ils ne recueillirent, d'une si riche dépouille, qu'environ cent cinquante mille ducats. Il y a beau-H coup d'apparence que] ce fut le Viceroi-même qui fit commencer secrettement l'incendie, dans la crainte qu'un trop long pillage ne retardât ses autres desseins (k). Les Vaisseaux du Port furent aussi brûlés. On s'attendoit à renouveller les provifions de mer sur la Côte; mais il s'y en trouva peu, parce qu'elles avoient été détruites par les fauterelles, dont on trouva quantité de pots remplis. Chacun eut la curiosité d'en goûter, & les trouva d'un goût fort agréable. Leur ressemblance avec les écrevisses (1) fit croire aux Portugais que c'en étoit une espèce terrestre. C'est ainsi qu'en plusieurs endroits, & particulièrement dans les Vignobles, aux environs de Rome, les crabbes de terre ressemblent beaucoup à celles de mer.

Cruauté familière aux Portugais.

Sauterelles prifes pour des écrevisses de terre.

Almeyde s'approche deDiu. Almende s'étoit proposé de faire succéder à cette expédition, l'attaque de Mir Hussein à Diu. Il prit dans sa route quelques Vaisseaux Mores, dont il se contenta de tirer des vivres pour leur rançon. Le 2 de Février 1509, il arriva devant Diu. Les Tours & les Murs dont cette Ville étoit environnée, sa grandeur, & la beauté de ses Edifices, lui donnoient beaucoup de ressemblance avec les plus belles Villes de l'Europe (m). [Les Habitans y étoient prombreux & elle étoit bien gouvernée.] Maleck Azz en étoit absent. Il avoit entrepris, à vingt lieuës de son Gouvernement, une expédition contre les Rasbuts, nommés par d'autres les Rajapus. Mais recevant des avis continuels du mouvement de la Flotte Portugaise, il revint presqu'aussi-tôt qu'elle eut mouil-

(b) Angl. Après un combat assez vis. R. d. E.

plus rien entreprendre. R. d. E.
(1) Angl. Chevrettes.

(m) Angl. avec les Villes d'Espagne.

<sup>(</sup>i) Angl. quinze cens. R d. E.
(k) Angl. dans la crainte que ses gens enrichis par le butin qu'ils seroient, ne voulussent

modillé l'ancre. Son dessein n'étoit plus d'assister Mir Hussein, ni de chagri- Almeyde. ner les Portugais. Le Viceroi, de son côté, ne put se dispenser de quelque inquiétude en considérant la force de la Place, & la valeur des deux Généraux Mores, qui gardoient la Côte avec plus de deux cens Bâtimens en fort bon ordre. Cependant, après avoir attendu le retour de la marée, il fit donner le fignal du combat, vers les neuf heures du matin. Le mouvement commença aussi-tôt dans les deux Partis, avec de grands cris mèlés au bruit des instrumens. Les Vaisseaux de Maleck Azz se présentèrent à l'entrée du Port, avec une décharge de leur artillerie & de leurs arcs. Ils tuèrent tout-d'uncoup dix hommes dans la Galère de Diégo Pérez, qui étoit la plus avancée. Mais Nunno Vas, perçant avec une intrépidité admirable, se servit si habilement de son canon, qu'il abîma un des plus grands Vaisseaux de la Flotte ennemie. Il se trouvoit entre deux autres Vaisseaux, dont il auroit eu peine à se dégager, lorsque Georges Mélo, qui le suivoit avec la même ardeur, en aborda un, & lui donna le tems d'aborder l'autre; tandis que le Viceroi, qui les observoit tous deux, fit jouer toute son artillerie sur tous les autres Bûretimens de la Flotte. [Enfin les Pares de Calecut ayant pris la fuite, publiérent au long de la Côte que les Rûms ou Turcs, avoient remporté la victoire. Maleck Azz, que les Portugais avoient crû à la tête de ses gens, étoit demeuré dans la Ville; mais ils avoient à combattre Mir Hussein, qui com-Hmandoit un des Vaisseaux attaqués. Ce brave More sit des prodiges de valeur, ] jusqu'à ce qu'étant blessé, il gagna le rivage, dans une Chaloupe, pour aller se plaindre au Roi de Cambaye de la perfidie de Maleck Azz, qui s'étoit contenté de l'assister de ses Vaisseaux, fans y paroître en personne. Son absence ôta si peu le courage à ses gens, qu'ayant combattu long-tems pour conserver son Vaisseau, ils y furent tous tues jusqu'au dernier. L'autre, qui appartenoit à Maleck Azz, fut coulé à fond. Les deux Vainqueurs continuèrent d'en prendre & d'en submerger un grand nombre. Ensin, lorsque l'artillerie de l'Amiral eut achevé de fixer la victoire en sa faveur, il entra dans le Port avec le reste de sa Flotte, & sit un cruel carnage de ceux qui osèrent encore lui résister. Les Mores perdirent 1500 hommes, & les Portugais en furent quittes pour quarante. Le pillage des Bâtimens qui restoient entiers, fit passer des richesses immenses sur la Flotte Portugaise. On jugea, par la variété des Livres qui furent pris en diverses Langues, que la Flotte des Mores étoit composée de plusieurs Nations différentes. Il s'y trouva des Ouvrages Latins, Italiens & Portugais. De tant de Bâtimens qui tombérent entre Hes mains d'Almeyde, il ne conserva que quatre Vaisseaux [assez bien construits, avec deux Galères; & tout le reste fut livré aux flammes. Furia même, Historien Portugais dont j'emprunte ce récit, accuse sa Nation d'un excès de cruauté dans le traitement qu'elle fit aux Vaincus.

Lu lendemain, Maleck Azz, seignant d'être sort satisfait de la victoire d'Almeyde, l'envoya feliciter par Seyd Ali (n), More de Grenade. Plusieurs Officiers Portugais étoient d'avis qu'il falloit profiter de la fortune pour attaquer la Ville; mais le Viceroi rejetta cette proposition, parce que Diu appartenoit au Roi de Cambaye, qui étoit Allié des Portugais, que la Place é-

1509.

Combat entre sa Flotte & celle d'Egyp-

Victoire des Portugais.

Dissimulation de Maleck

(n) Seyd, en Arabe, fignifie Seigneur. C'est ly, & le même que le Cid Espagnol. le titre des Chefs de famille de la postérité d'A-

ALMEYDE. 1509.

Il fait la paix avec les Portugais. toit défendue par des fortifications redoutables, & la Flotte Portugaise fort affoiblie: sans compter qu'il auroit été impossible de la garder, après l'avoir emportée. Il prit donc le parti de recevoir civilement le Messager de Maleck Azz, & de consentir à la paix. Les articles en surent dressés. Ils contenoient [la liberté du commerce pour les Habitans de Diu; & de leur part,] la restitution de tous les Prisonniers Portugais, avec la cession de toute l'artillerie & de toutes les munitions que Mir Hussein avoit laissées dans la Ville ou sur la Côte.

Almeyde maltraite Albuquerque. Le nom d'Almeyde étoit devenu si terrible dans ces Mers, qu'en passant à Chaul, pour retourner à Cochin, il sit consentir le Roi de cette Contrée à payer volontairement un Tribut au Portugal. Il su reçu à Cochin comme en triomphe. Là, Dom Alsonse d'Albuquerque l'ayant pressé [peut-être avec petrop de hauteur] de lui remettre son emploi, il se laissa persuader, par quelques-uns de ses Capitaines, de l'envoyer prisonnier à Cananor. Mais Dom Ferdinand Coutinno, qui arriva presqu'en même-tems de Lisbonne, avec une Flotte de quinze Vaisseaux, & des pouvoirs extraordinaires du Roi, ayant rélâché à Cananor, y prit avec lui cet illustre Prisonnier; & l'ayant reconduit à Cochin, il l'établit, en vertu des ordres de Lisbonne, dans la qualité de Viceroi des Indes.

ALBUQUER-QUE. . 1509.

Départ & mort étrange d'Almeyde.

Son caractè-

Almeyde quitta Cochin avec trois Vaisseaux, le 19 de Novembre. [Un] esprit plus foible auroit conçu quelque effroi des prédictions par lesquelles on s'efforça de retarder son départ.] Les Magiciens du Pays lui déclarèrent qu'il ne passeroit point le Cap de Bonne-Espérance. Le mépris qu'il avoit fait de leur art, n'empêcha point qu'il ne témoignât quelque fatisfaction après avoir passé ce Cap. Il relacha dans la Baye de Saldanna, qui en est à peu de distance au Nord, pour y rafraîchir ses provisions. Un de ses gens y prit querelle avec un Négre, qui le maltraitra de quelques coups; &, contre son avis, tous les Portugais qu'il avoit sous ses ordres, crurent leur honneur intéressé à venger cette infulte. Il descendit, avec cent trente (a) hommes, qui composoient la fleur de sa troupe; & fondant sur un misérable Village, il y enleva quelques enfans & quelques bestiaux. Les Négres, qui avoient pris la fuite à son approche, se rassemblèrent dans une Montagne voisine, & l'attaquèrent si furieusement à leur tour, qu'ils lui tuèrent, en un instant, cinquante hommes, au nombre desquels il périt lui-même. Il étoit âgé de soixante-ans. Sa figure étoit agréable, & ses manières obligeantes. A la valeur dont il avoit donné tant de témoignages, il joignoit un jugement sain, une humeur libérale, avec un cœur fensible à la reconnoissance. [La cruauté, dont on H avoit pû lui faire un reproche, passoit alors pour une qualité nécessaire contre des ennemis aussi perfides que les Mores, & méritoit d'ailleurs un nom moins odieux dans un père qui avoit eu la mort de son fils à venger. Dom François d'Almeyde (p) portoit un manteau noir, sur une veste de satin cramois. C'est du moins sous cet habillement qu'on a conservé son Portrait. Il y pa-

(0) Angl. cent cinquante R. d. E.
(p) Quoiqu'il n'importe guères de sçavoir quel étoit l'habillement d'Almeyde, nous dirons cependant que suivant l'Original, Dom François d'Almeyde portoit au-lieu du Man-

teau dont on se sert à présent, un Justeau-Corps noir sur une veste de Satin cramoisi, qu'il avoit aussi des Culottes noires aux quelles les bas étoient attachés. R. d. E. roît aussi avec des bottes, une courte lance dans la main droite, & la main

gauche sur son épée, qui pend presque devant lui.

IL s'étoit passé, dans cet intervalle, quantité d'événemens moins considérables, fur d'autres Côtes oû les Portugais avoient commencé des établifsemens. Dès l'année 1508, Edouard de Lemos, parti de Lisbonne avec le titre de Gouverneur d'Ethiopie & d'Arabie, s'étoit rendu à Mozambique & à Mélinde, d'où il étoit allé visiter, à la tête de son Escadre, Monsia, Zanzibar, Pemba, & d'autres Isles qui avoient négligé le payement du Tribut. Celle de Monsia s'étoit soûmise sans résistance; mais les deux autres ayant entrepris de se désendre, il en avoit chassé les Habitans dans les Montagnes

& pillé leurs Villes.

Diego Lopez de Ségueira avoit été chargé de reconnoître l'Isle de Madaangascar, sont j'ai rapporté la découverte, & Malaca, sou les Portugais n'arivoient point encore pénétré.] Il avoit relâché à Padir, & à Pasan (q), dans la Rade de Malaca. Les Rois de ces deux Cantons avoient recherché son amitié & l'avoient chargé de présens. Mais se fiant moins à celui de Malaca, il avoit commencé par le bruit de son artillerie, pour répandre l'effroi fur la Côte. Une Barque s'approcha de fon Vaisseau, & lui demanda ce qu'il fouhaitoit dans un Pays où il n'étoit pas connu. Il répondit qu'il étoit Ambassadeur du Roi de Portugal, envoyé vers le Souverain du Pays. Les réponses du Roi furent équivoques, comme on étoit accoutumé à les recevoir des Mores, lorsqu'ils méditoient quelque perfidie. Lopez ne laissa point de faire descendre Jérome Texeira, avec le titre d'Ambassadeur. Il sut reçu honorablement, dans la vûe d'engager ses Compagnons à prendre terre. Ces trompeuses apparences n'en imposèrent point à Lopez, qui fut d'ailleurs informé qu'on ne pensoit qu'à l'assassiner. Il découvrit même que le Fils d'un Raja, nommé Ultimati, étoit venu à bord avec cette intention, quoiqu'il n'eût pas trouvé l'occafion de l'éxécuter. Cependant il confentit que trente de ses gens allassent essayer à quelle fidélité il devoit s'attendre. On les conduisit dans un autre lieu, fous prétexte de leur faire acheter du poivre; & le Roi perfuadé qu'il restoit peu de forces aux Portugais, saisit le tems de leur absence pour attaquer la Flotte, avec plusieurs Vaisseaux qu'il avoit rassemblés. Lopez s'en dégagea fort heureusement. Il en coula même à fond plusieurs. Mais il perdit ses trente hommes, qui furent massacrés dans la Ville.

ALBUQUEL-QUE. 1509. Expédition d'Edouard de Leme.

Madagascar & Malaca reconnus par Lopez de Segueira.

Le Raja Ultimati veut affassiner Ségueira.

(q) On les nomme aussi Pedier & Pisang.

#### 假游水极游水极游水极游水极游水极游水: 极端:水水: 超游水超

#### XI. P ${f E}$

Exploits d'Albuquerque, Viceroi des Indes depuis 1510 jusqu'en 1516. Calecut brûlé. Description de Goa, qui se rend aux Portugais. Ils l'abandonnent & la reprennent. Description de Malaca. Cette Ville est attaquée par le Roi de Siam, & prise par les Portugais.

H [ A VEC les intérêts de sa nouvelle dignité, Dom Alfonse Albuquerque avoit d'anciens ressentimens à satisfaire. Il se souvint des persidies L. Part.

ALBUQUER-... QUB. 1510.

ALBUQUER-QUE. ISIO.

La conduite des Portugais excufée.

Albuquerque entreprend de ruiner Caleaut. du Samorin de Calecut, qu'il avoit éprouvées plusieurs fois. Sa canse étoit commune avec tous les Généraux Portugais qui avoient commandé jusqu'alors dans les Indes. Et si quelque chose peut justifier les excès où la plûpart s'étoient emportés contre des Alliés insidelles, c'est que dans les mêmes lieux ils avoient toûjours traité fort humainement les Rois de Cochin, de Cananor, & de Cambaye, qui ne leur avoient point encore manqué de si délité.]

Le nouveau Viceroi tourna donc ses premiers préparatifs à la ruine de Calecut, qui avoit toûjours apporté tant d'obstacles à l'agrandissement des Por-

tugais. Sa Flotte, jointe à celle de Dom Fornand Continno, étoit composée

de trente Vaisseaux, chargés de dix-huit cens hommes, sans y comprendre quantité d'Indiens qui leur étoient soûmis, & que l'espérance du pillage con-

duisit avec eux dans un grand nombre de Barques. Ils arrivèrent [le 2 de Janvier 1510] à Calecut avec cette Flotte, la plus puissante qui est paru dans ces Mers avec le Pavillon du Portugal. Chacun s'empressa de descendre le premier. Coutinno commandoit huit cens hommes, & fit débarquer avec eux quelques piéces de campagne. Albuquerque avoit le même nombre de Porrugais fous ses ordres, avec six cens Indiens. Il marchèrent d'abord avec moins de régularité que de confusion, dans l'ardeur qu'ils avoient mutuellement de commencer l'Attaque. Un Boulevard, nommé Seram, fut le premier ouvrage qui éxerca leur valeur. Six cens hommes, qui le défendoient, firent une vigoureuse résistance contre les plus ardens, jusqu'à l'arrivée d'Albuquerque, qui les força de l'abandonner. Coutinno, apprenant de quelques prisonniers Mores que le Samorin étoit à cinq lieuës de la Ville. dans un de ses Palais, prit cette route, avec sa troupe; tandis qu'Albuquerque, continua de pousser si vigoureusement ses avantages qu'il s'ouvrit enfin l'entrée de la Ville. Calecut étoit trop vaste pour être livrée témérairement au pillage. D'ailleurs, au moment qu'Albuquerque délibéroit fur sa. conduite, il recut avis que Coutinno avoit besoin de son assistance, & qu'il étoit dans le dernier danger. Il fit mettre le feu à la Ville avant que d'en fortir. & volant du côté le plus pressant, il trouva Coutinno bloqué dans le Palais par une multitude d'ennemis. Tous ses efforts ne pûrent l'y faire pénétrer. Il y perdit plusieurs de ses gens, & par un malheur bien plus funeste, il y fut blesse si dangereusement lui-même, d'un coup de sièche au gozier, & d'un coup de pierre à la tête, qu'il fut porté au rivage sans aucun reste de sentiment.

Les Portugais manquent leur entreprife.

Coutinno y perd la vie.

La Flotte privée d'un de ses Chess par la mort, & de son Général par une blessure qui suspendit toutes ses vsies, n'eut point d'autre parti à prendre que de retourner à Cochin. [Albuquerque s'y rétablit avant la fin du mois.] Entre plusieurs objets qui le rappelloient à la vengeance, il résolut de commencer par Ormuz, qu'il avoit attaqué deux fois sans succès. Tous ses préparatifs s'étant tournés de ce côté-la, il partit avec dix-sept cens hommes, sur vingt & un Vaisseaux de différente grandeur. Mais le Pyrate Timoja, que le hazard lui sit rencontrer à Onor, lui inspira d'autres résolutions.

Pendant ce tems-là Coutinno, accablé par le nombre, fut tué dans le Palais.

Quantité de ses gens curent le même sort, & tous auroient péri sans doute, si le secours d'Albuquerque n'étoit arrivé assez heureusement pour faciliter leur

évasion. Ils perdirent quatre-vingt hommes.

Abuquerque prend confeil du Pyrate Timoja...

[Qualque passion qu'Albuquerque eut pour la gloire, l'avidité des richesses

etoit

étoit toûjours capable de le détourner vers ce qui se rapportoit à cette vûë.] ALBUQUER-Timoja lui fit une peinture de Goa, qui lui fit naître l'envie de s'emparer de cette Ville. Il y fit voile avec sa Flotte, & sa navigation fut si heureuse,

qu'il y arriva le 15 de Février.

L'ÎSLE de Tikuori, où Goa est située, borde la Côte de Canara, & se trouve formée par les deux embouchures de la Rivière de Gafim. Sa longueur, de l'Est à l'Ouest, ne surpasse pas trois lieuës, sur une seule de largeur. Dans cet espace, elle a des montagnes & des plaines. L'eau est excellente, l'air fort sain, le terroir agréable, fertile [& sain]. Goa est placée au Nord de l'Isle, après avoir été antrefois au Sud. La nouvelle Ville avoit été bâtie environ quarante ans avant l'arrivée des Portugais, par un More nommé Maleck Huffeyn. On ignore où l'ancienne éxistoit; mais il s'en trouve quelques relations dans les écrits de Montrasat, qui y régnoit un siècle auparavant.

Vers l'an 1300, les Mores commencèrent la conquête des Indes. Le premier qui forma cette entreprise avec des forces capables de l'éxécuter, sut (a) Xa Nazaradin, Roi de Delli. S'étant avancé du Nord à la tête d'une puissante Armée, il étendit sa domination par les armes jusqu'au Royaume de Canara, d'où il retourna dans sa Ville de Delli, en laissant Habed Shah, pour continuer ses conquêtes. Ce Géneral acquit tant de puissance par sa valeur & sa conduite, qu'il trancha d'égal avec son Maître. Madura (b), son Neveu, marchant sur ses traces, se mit en possession du Royaume de Canara; & trop grand pour demeurer soumis au pouvoir d'un autre, il sécoua le joug de Nazaradin, & fit porter à ses Etats le nom de Delan, qui significit dans la langue du Pays une multitude de Nations dont ils étoient composés. Nazaradin (c) fe garantit pendant quelque tems d'une si redoutable puissance; mais plasieurs de ses Gouverneurs, à l'exemple de Madura, s'étant érigés en Souverains dans leurs provinces, il se vit enfin dépouillé des restes de sa grandeur, & prisonnier à Beder, Capitale de Dekan.

Le plus renommé de tous ces Princes, à l'arrivée des Portugais dans les Indes, étoit celui de Goa, qui se nommoit Sabay. Il étoit mort peu de tems avant l'entreprise d'Albuquerque; & Rufo (d), Roi d'Hidalcan, s'étant saisi de ses Etats, les avoit mis entre les mains de son Fils Ismael. Les autres Princes étoient Nizamaluco, Mudra Maluco, Melic Verido, Coja Mozaden, Abexeipedo, & Rotamaluco (e), tous fort puissans, & tous étrangers,

Sabay Roi de Goa à l'arrivée des Por-

(a) D'autres écrivent Schah Nafr Addin; mais c'étoit son surnom, car il se nommoit Madmud, nom qu'il rendit célébre par sa conquête des Indes. Il étoit le sixième Roi d'une Dynastie de Turcs, venus de Perse, qui son-dérent en 1202 le Royaume de Dells ou de Debli, ou plutôt, qui l'usurperent sur la samille des Ghaures, comme ceux-ci l'avoient conquis en 1155, sur celle des Ghaznis, qui avoient subjugué en 1001 toute l'Inde jusqu'au Gange. Mahmud commença fon régne en 1246. Poyez d'Herbelot à l'article Debli, & la Généal. Histor. des Tures, Mogols, & Tartares, Vol. II. pag. 755. [Ainfi les Conquêtes dont il est parlé dans le texte doivent avoir été faites avant l'année 1300.]

(b) C'est apparemment une corruption Por-

tugaise de Madmud Shab.

(c) Ce paragraphe a été très mai rendu par le Traducteur, sa faute vient de ce qu'it a consondu les noms. Voici ce que porte l'O-riginal., Un si grand Empire ne sauroit se sou-, tenir longrems. Madura, craignant cette ", chûte, mit tout en usage pour s'en garentir; ,, il y réussit pendant quelque tems, mais en-" fin plufieurs de ses Gouverneurs s'étant éri-", gés en Souverains &c. R. d. E.

(d) C'est peut-être Kufs Adelkan. Adelkan n'est qu'un titre, qui fignifie Seigneur de

(e) Tous ces noms paroifient corrompus

QUE. 1510.

Il fait la conquête de Goa.

Situation de cette Ville, & fon origine.

Diverses révolutions des Indes, fous la domination

QUE. 1510. Sa fortune.

ALBUQUER- l'exception de Nizamaluco. Sabay, étoit né à Saba (f), Ville de Perse. d'une fort basse extraction; mais le Roi de Dekan, qu'il avoit servi avec beaucoup de bonheur, lui avoit donné la Ville de Kibberga, d'où il avoitétendu ses Conquétes sur les Indiens de Bisnagar, & de-là jusqu'à l'Isle de Goa qui avoit été prise quelque tems auparavant par les Mores d'Onor. Il avoit tué dans son attaque Maleck Hussein, qui y régnoit alors, & qui s'étoit courageusement désendu avec douze-cens hommes. Goa commandant à quantité d'autres lieux, dont Sabay s'étoit aussi rendu maître, il y étoit devenu assez puissant pour se soûtenir pendant toute sa vie contre les entreprises de ses Voisins; mais sa mort produisit une grande altération.

Les Portugais attaquent Goa.

Albuquer que, en arrivant à la vûe de l'Isle, envoya Dom Antoine de Noronna son Neveu, avec Timoja, pour sonder la Rivière qui arrose les murs de Goa. Ils y trouvèrent un Fort, défendu par une bonne artillerie. & par une Garnison de quatre cens hommes. Ils l'attaquèrent, & la vigoureuse résistance d'un Turc, nommé Yazu Gorgi, ne les empêcha point de l'emporter. Pendant que la Garnison fuyoit vers la Ville, Timoja prit un autre Fort, qui contenoit trente hommes. Le jour suivant Albuquerque entra dans la rivière. Il fut surpris d'y voir venir à sa rencontre, Mir Aly, & d'autres personnes les plus distinguées de la Ville, qui l'en rendirent le maître, fans autre condition que d'affûrer aux Habitans la vie, les biens & la liberté. Cette soûmission imprévûe venoit non-seulement de la terreur qui les avoit saiss, sur le rapport des actions merveilleuses que Yazu avoit vu faire à quelques Portugais | mais encore plus de la prédiction d'un de leur Joghis, qui leur avoit annoncé l'arrivée d'une Flotte étrangère, à laquelle ils seroient forcés de céder. Tel est, dans tous les Pays du monde, le satal effet de la superstition. [Le 17 de Février,] Albuquerque sut reçu sur le rivage avec tous les honneurs qu'on auroit rendus au Souverain naturel. On lui présenta un cheval richement équipé, sur lequel il marcha droit à la Ville. Il en reçut les clefs, [& les autres marques du pouvoir absolu.] OnH le conduisit au Palais bâti par Sabay, d'où il dépecha ses Ambassadeurs à divers Princes. .

La Ville se rend. Albuquerque y fait son entrée.

> Mais soit que les Habitans n'eussent cédé qu'à la terreur, soit qu'ils crusfent la prédiction remplie par leur soumission volontaire (g), ils profitèrent de la tranquillité dans laquelle ils virent les Portugais pendant quatre mois, pour se mettre en état de chasser ces nouveaux Maîtres. Ismael, Fils du Roi d'Hidalcan, s'étoit retiré dans les États de son Père après l'entrée d'Al-H buquerque. Les intelligences qu'il entretint avec la Ville lui facilitèrent le moyen d'en faire approcher des forces considérables. Il ] se fit précéder par un Corps de quinze-cens chevaux, & de fept mille (b) hommes d'Infanterie, sous la conduite de Kamelkan, son Général. Dans le premier mouvement de cette nouvelle, Albuquerque eut l'esprit assez libre pour découvrir

Entreprise des Habitans pour secouer le joug.

> par les Portugais, & les Princes mal distinl'Idiome Arabe fignifie une personne ou une gués. Le premier étoit Nizam al Muck, Roi chose qui vient de Saba. de Vizapour; le second, Catamaluco, Roi de (g) Angl. soit qu'ils ne cherchassent qu'à Golkonde; & le troisième, le Roi de Bisnagagner du tems jusqu'à l'arrivée du secours. gar. Voyez Thevenot, III. Part. p. 91. [ & les HR. d. E. Voyages de Fryer, p. 165.]
>
> (f) De-là son nom de Sabay, qui suivant (b) Angl. huit mille R. d. E.

les Chefs de la conspiration. Il les sit punir par un rigoureux supplice, & Albuquers'armant de tout ce qui pouvoit servir à sa désense, il disputa aux Ennemis l'entrée de la rivière. Le nombre en étoit trop grand pour les empêcher de faire leur descente. Ils vinrent asseoir leur Camp près de la Ville, d'où le canon leur causa beaucoup de désordre. Les Portugais firent tout ce qu'on peut attendre de la prudence & du courage; mais Ismael survenant avec feize mille (i) hommes de pied & cinq mille chevaux, Albuquerque, de l'avis de son Conseil, prit la résolution d'abandonner la Ville. Cette retraite, quoique ménagée pendant la nuit, ne se fit pas sans un grand danger. Ismael avoit déja pensé à couper la communication de la Ville avec la Flotte. Albuquerque eut fon cheval tué fous lui en gagnant fon Vaisseau. Ce-

pendant il se retira sans perte, après un Siége de vingt jours.

The goût qu'il avoit pris pour un aussi bel Etablissement que celui de Goa. ne lui laissa point d'autre impatience que celle de revenir avec de nouvelles forces. Il se hâta d'aller prendre à Cananor les Bâtimens qui pouvoient s'y être rassemblés. Il en fit avec les siens, une Flotte de vingt-trois Vaisseaux & de quinze cens hommes. Timoja, qui étoit allé se marier à Onor avec la Fille d'une Reine, lui donna trois de ses meilleurs Vaisseaux, & lui promit de le rejoindre incessamment avec six mille hommes. Ces préparatifs avoient demandé plusieurs mois. Enfin le Viceroi remettant à la voile alla se présenter le 22 de Novembre à la vsie de Goa. L'attaque ne fut pas différée. Timoja avoit joint les Portugais dans leur navigation. Ils forcèrent l'entrée de la Ville dès la pointe du jour, & le carnage qu'ils firent des Habitans, leur en assura bien-tôt la possession. Cependant le combat sut renouvellé au Palais, avec beaucoup de danger pour les Vainqueurs. Mais H'arrivée d'Albuquerque fixa la victoire. Les Mores [qu'il avoit dévoués particulièrement à sa vengeance, ] abandonnèrent la Ville, pour s'efforcer de gagner le Continent. Il en périt un grand nombre au passage de la rivière. De plus de neuf mille hommes qui avoient pris les armes pour leur défense. il v en eut six-mille de tués, avec perte d'environ soixante (k) Portugais. Le butin fut immense, en chevaux, en artillerie, en provisions, & en toutes fortes de richesses (1). On fit main basse sur tous les Mores de l'Isle;

[Une conquête de cette importance flatta le cœur du Viceroi par trois endroits presqu'également sensibles; l'amour de la gloire, l'intérêt, & la vengeance. Il recut bien-tôt des Ambassadeurs de tous les Princes Alliés du Portugal, pour le féliciter de sa victoire. Son premier soin sut de jetter les fondemens d'un Fort, qu'il nomma Manuel, du nom de son Roi; & dans le dessein qu'il avoit formé de rendre Goa le boulevard des Portugais dans les Indes, il fit battre de la monnoie d'argent & de cuivre. Quatre cens hommes lui parurent suffisans pour la désense de son Fort; mais après s'être attaché les Gentils par ses bienfaits, il crut sa consiance assez bien établie pour en laisser dans ce Canton cinq mille, sous le commandement de Melrau, Ne-

mais les Gentils furent rétablis dans leurs fermes & dans leurs autres biens,

QUE. 1510.

Les Portugais font forcés d'abandonner la

Albuquerque y retour-

Il s'en remet en possession par les armes.

Il v détruit tous les Mo-

Grandcur d'Albuquer-

veu

& Timoja fut nommé leur Gouverneur.

<sup>(</sup>i) Angl. avec soixante mille Hommes, parmi lesquels, il y avoit cinq mille hommes de Cavalerie. R. d. E.

<sup>(</sup>k) Angl. cinquante. R. d. E.
(l) Angl. & en Vaisseaux. R. d. E.

QUE.

ALBUQUER- veu du Roi d'Onor. [C'étoit apparemment les cinq mille hommes qu'il-H avoit reçus de Timoja.

1511. Il entreprend la conquête de Malaca.

IL partit triomphant pour Cochin, en publiant que par l'ordre de Roi de Portugal, il alloit tourner ses forces contre Aden, sameuse Ville d'Arabie. Mais les préparatifs dont il s'occupa tout entier, regardèrent Malaca, dont il méditoit la conquête.

Situation de cette Ville.

(m) La Ville de Malaca est située dans cette partie de l'Inde qu'on appelle communément la Chersonese d'or, vers le milieu du Canal qui sépare l'îsse de Sumatra, du Continent. Elle est un peu plus qu'au 2°. degré de latitude du Nord. Sa forme est la même que celle du Rivage au long duquel elle s'étend, d'environ la longueur d'une lieuë, à peu-près comme Lisbonne. Elle est divisée par une Rivière, & ses deux parties sont liées par un pont. Les Edifices y font de bois, à la referve des Mosquées [ & du Palais ] qui font de [fort belles] pierres. Elle présente du côté de la Mer une perspec-14 tive agréable, qui étoit encore embellie par ses fortifications. Malaca étant alors le plus fameux marché de l'Inde, il se trouvoit toûjours une multitude de Vaisseaux dans son Port. Cette Ville sut bâtie par sles Selates, Peuple dont l'occupation se bornoit à la pêche, & qui se joignirent aux Malayens, anciens Habitans des Montagnes. Ils prirent pour Chef Patisamora, un des Seigneurs de l'Isle de Java, qui ayant été chassé de ses Terres par un Usarpateur, s'étoit retiré près du Roi de Sincapora, contre lequel s'étant ensuite révolté, il se vit réduit par la fortune à suir du côté de Malaca. Il se rendit si utile à cette nouvelle Colonie, que le regardant comme son Fondateur, elle prit son nom de l'état auquel il s'étoit condamné; car Mataca, dans le langage Malayen, fignifie un fugitif ou un banni. Le premier Roi de cette Ville fut Xa Darxa (n), ou, selon quelques Ecrivains, Raal Sabu, Fils de Patisamora, tributaire du Roi de Siam, contre lequel ses Successeurs se révoltèrent. Le Pays de Malaca est fujet aux inondations, couvert de bois épais, rempli d'animaux féroces & dangereux, sur-tout de tigres; ce qui oblige bien des Voyageurs à passer la nuit sur de grands arbres, parce que ces terribles bêtes les surprendroient, en sautant sur les petits. Les Habitans sont braves, les femmes libertines. Le commerce de tout l'Orient, a rendu Malaca fort riche & fort peuplée.

Son origine.

Roi.

Caractère des Habitans.

> Manammed en occupoit alors le Trône. Il avoit été en guerre avec le Roi de Siam, qui avoit fait marcher contre lui une armée de quarante mille hommes. Mais il s'en étoit délivré par l'artifice & la trahifon. J'ai rapporté avec quel succès il avoit employé les mêmes armes contre Diégo de Segueira. C'étoit de cette injure qu'Albuquerque venoit tirer vengeance. Mahammed craignant la punition de sa perfidie, avoit employé le secours du Roi de Pabang (e), qui lui avoit accordé des troupes nombreuses. Il avoit, à l'arrivée d'Albuquerque, 30000, hommes armés, & [ce qu'on osemi

à peine répéter sur la soi des Historiens,] 8000 piéces de canon.

La Flotte Portugaise partit de Cochin le 2 Mai 1511, forte de dix-neuf Vaisseaux & de quatorze cens hommes, entre lesquels on comptoit six cens Malabares. Elle prit dans sa course cinq Bâtimens Mores, qui faisoient voile

Préparatifs du Roi pour sa défense.

<sup>(</sup>m) l'et commence la 2<sup>e</sup>. Section de l'Origimal. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Schah Dar-Shah.

<sup>(</sup>o) On lit Pam dans l'Original.

de Ceylan à Malaca. A fon passage sur la Côte de Sumatra, les Rois de Pador & de Pazem (p), envoyèrent visiter le Viceroi Portugais. En approchant du terme, la Flotte prit encore quelques Bâtimens, sur l'un desquels on reconnut Naboada Beghea, qui avoit été le principal auteur de l'injure que les Portugais avoient reçue à Malaca. Il parut fort étrange qu'ayant été percé de plusieurs coups mortels, il ne sortit point une goutte de sang de ses blessures. On lui ôta un bracelet d'os qu'il portoit au bras, & le sang se mit aussi-tôt à couler. Les Indiens racontèrent que c'étoit l'os d'un animal qui se trouvoit dans l'Isle de Java. Albuquerque se sit apporter le bracelet, & le conserva comme un bien précieux. Le jour suivant, on prit un autre Vaisseau, monté par trois cens Mores, qui se désendirent avec tant de résolution, qu'Albuquerque su combat, & qu'il ne vainquit pas sans danger.

Le 1 de Juillet, la Flotte Portugaise jetta l'ancre dans le Port de Malaca. Malgré les préparatifs des Habitans, on s'apperçut de l'effroi que le bruit du canon & des inftrumens militaires répandoit fur le rivage. Auffi vit-on venir le lendemain un Messager de la part du Roi, pour assurer les Portugais, que s'ils avoient à proposer un Traité de commerce, le Roi étoit prêt à les recevoir. On reçut ce Député avec beaucoup de civilité & d'appareil. Albuquerque répondit que les marchandises qu'il souhaitoit d'abord étoient quelques Portugais laissés par Diégo Ségueira (q), & qu'après les avoir reçus, il feroit connoître au Roi le reste de ses intentions. Cette Réponse jetta dans la Ville une si vive allarme, qu'on y résolut aussi-tôt d'acheter la paix, en restituant les Portugais & payant une certaine somme. Mais le Prince Aladin, Beau-frère du Roi, & le Roi de Pahang, s'y opposèrent. Albuquerque fit commencer ausli-tôt les hostilités. La frayeur obligea le Roi de lui renvoyer sur le champ les Portugais captifs, avec différentes propositions, qui marquoient son inquiétude. Albuquerque, pour réponse, déclara qu'il offroit la paix, mais à condition qu'on lui permît à l'instant de bâtir un Fort, & qu'on lui payât les frais du voyage de Ségueira & du sien; &, pour choifir entre la paix ou la guerre, il n'accorda que le tems nécessaire au retour du Député. Mahammed étoit pour l'accommodement; mais son Fils, son Beaufrère, & le Roi de Pahang, continuèrent de s'y opposer.

Envin les Portugais firent leur descente le 24 de Juillet. Ils trouvèrent peu d'obstacle jusqu'au pont, où toutes les forces du Roi s'étoient résinies. Le Prince héréditaire & le Roi de Pahang y commandoient. Le Roi même y parut monté sur un Elephant, & soûtenu de deux autres, qui portoient sur le dos des Châteaux, d'où les fléches & les Dards tomboient comme une pluie. L'attaque sut vive & sanglante. Mais les Elephans ayant été blésse, prirent la suite, & causèrent tant de désordre parmi les Indiens, qu'Albuquerque eut le tems de gagner le pont & de s'y fortisser. Cependant il manquoit de vivres, & la chalcur avoit abbatu ses gens. Il prit le parti vers l'entrée de la nuit de retourner à sa Flotte où dix de ses plus braves Soldats moururent de plusieurs coups de sléches empoisonnées.

On.

(p) Pedier & Pisang.
(q) On ne sçait pas trop comment les Porsugais se trouvoient Prisonniers à Malaca, si-

les trente que Ségueira y avoit laissés y avoients perdu la vie, comme on l'a déja lu. R. d. T.

ALBUQUER-QUE. ISII. Forces des Portugais pour l'Attaque. Os qui arrête le fang.

Propositions du Roi de Malaca aux Portugais.

Réponse d'Albuquerque.

Descente des Portugais & leur première attaque.

Perte des Affiérés.

ALBUQUER-QUE. .1511. On ignore ce que cette Action avoit couté aux Assiégés; mais leur perte devoit être fort considérable, puisqu'elle porta le Roi de Pahang à quitter la Ville, sous prétexte d'aller rassembler de nouvelles forces, & que le coura-

ge lui manqua pour revenir.

Les Portugais emportent la Ville.

.....

Cruel carnage qu'ils y font.

LeRoi prend la fuite & ne trouve point d'azile.

Albuquerque repeuple Malaca, & s'y fait aimer.

Il découvre une conspiration.

Mahammed attribuant la retraite des Portugais à leur crainte, employa le tems à faire ouvrir des fossés dans les rues (r) de la Ville, & parsemer le reste du terrain d'épines empoisonnées. Il n'apporta pas moins de soin à fortifier le pont. [Mais du côté des Portugais, la résolution de vaincre tenoitlieu de tous les préparatifs.] Albuquerque détacha dès la pointe du jour Antoine d'Abrex, avec un de les meilleurs Vaisseaux, pour regagner le Port. Une nuée de boulets & de fléches avec laquelle il fut reçu des deux côtés de la rivière, la vûe même de fon fang qui couloit par une mortelle bleffure, ne purent l'arrêter dans cette entreprise. Cependant il auroit eu plus de peine à se garantir d'un déluge de seu qu'on se préparoit à lancer sur son Vaisseau, si dans le même tems Albuquerque n'eût paru sur la rive avec ses plus braves gens. Ils pousserent jusqu'au pont, qu'ils emportèrent malgré toute forte de résistance; & pénétrant dans la Ville, au travers du bruit & des coups, sils évitèrent les mines, qu'on avoit pratiqué dans quelques rues, & ils s'avancèrent à la grande Mosquée, d'où ils répandirent autour d'eux le carnage & la terreur. Le nombre des Morts dût être prodigieux, puisqu'au bout de neuf jours que dura cette boucherie, il ne resta point un seul More dans la Ville. Les Historiens assurent qu'Albuquerque n'avoit pris avec lui pour cet assaut que 800 Portugais, & deux cens Malabares. Il seur accorda pendant trois jours le pillage de la Ville. On n'y trouva plus que 3000 pieces de canon, parce que Mahammed en prenant la fuite, avoit fait transporter le reste à Bantam, dans le dessein de s'y fortifier avec le Prince Aladin. Albuquerque se hâta d'envoyer contre eux quatre cens Portugais, soûtenus d'autant de Malabares, & de 300 Indiens qui appartenoient aux Marchands de Pégu. Ils forcèrent les deux Princes d'abandonner leur retraite, & leur prirent sept Eléphans. Mahammed se vit réduit avec son Fils & son Beau-frère à chercher un azile dans les bois, en leur reprochant leur obstination.

Albuquerque résolut de repeupler Malaca d'Etrangers, & de quelques Malayens, entre lesquels il reçut le Raja Ultimati, dont le Fils avoit entrepris de tuer Ségueira. Il donna l'espace de quelques mois à ce grand projet; mais il commença par la construction d'un Fort, auquel sa beauté sit donner le nom d'Hermosa, & par celle d'une Eglise. Il sit battre de la monnoie, comme il avoit sait à Goa. Ses libéralités attirèrent bien-tôt un grand nombre d'Etrangers, dont il acheva de gagner l'affection par sa bonté. Dans le besoin de se sier jusqu'à ses Ennemis, il donna un commandement considérable dans la Villea Raja Ultimati. Ensuite ayant découvert qu'il entretenoit des intrigues avec le Prince Aladin, sous prétexte de travailler à son rétablissement, mais au sond pour s'élever lui-même au Trône, il le sit arrêter avec son Fils, & son Gendre, qui étoient melés dans la conspiration, & leur sit couper à tous trois la tête (s). Ce sut le premier acte de Justice publique que les Portugais

exercèrent dans les Indes.

Deux

<sup>(</sup>r) Angl. à miner les rues.
bliquement sur l'échasaut qu'il avoit sait dresser pour Ségueira. R. d. E.

DEUX Princes voisins de Malaca tentèrent par artifice de se mettre en Albuquere possession de la Ville, & l'inutilité de leur entreprise ne servit qu'à l'affermissement des Portugais. Albuquerque y reçut bien-tôt les Ambassadeurs de plusieurs Rois; particulièrement ceux du Roi de Siam, qui le regardoit comme son vengeur. Il en envoya lui-même à Siam & à Pegu, avec deux perfonnes (t) chargées de découvrir les Isles Moluques & de Banda. Ensuite narques. laissant 300 hommes dans le Fort, & dix Vaisseaux pour garder la Mer, il remit à la voile vers Gochin. [Dans la route son Vaisseau donna contre un rocher, sur les Côtes de Sumatra, & il en sut si fort endommagé, qu'il étoit impossible de passer de la poupe à la proue. Il fut en ce danger pendant toute la nuit, & au point du jour on le vit embrassant une fille, qui durant la confusion s'étoit jettée dans ses bras.]

PENDANT qu'il s'étoit occupé du rétablissement de Malaca, le Prince Adélkan, ayant rassemblé 20000 hommes, avoit formé le Siége de Goa. & commençoit à le presser vigoureusement. Mais l'activité du Viceroi eut bientôt réuni plusieurs Flottes, des différens Ports où les Portugais avoient leurs Etablissemens, Il fondit sur Adelkan lorsqu'il s'y attendoit le moins, & le força d'abandonner son entreprise. Tant de succès & de conquêtes rendirent fon nom si redoutable, que le Samorin de Calecut consentit enfin à se laisser brider par un Fort. Les Rois de Narsinga & de Bifa (v), Adelkan même, recherchèrent son amitié par leurs Ambassadeurs. Il en reçut aussi, un du Prête-Jean (x); mais qui devoit se rendre ensuite à la Cour de Lisbonne.

[L'HISTOIRE n'offre rien de plus remarquable jusqu'en 1513, & l'on doit même juger que tous les événemens que j'ai rapportés, avoient suffi pour remplir cet intervalle, sur-tout lorsque les derniers se trouvent sans datte. On y peut joindre les préparatifs d'une expédition que le Viceroi méditoit depuis long-tems, & dont il fit éclater tout d'un coup le projet.] (y) Le 18 de Février 1513, il partit avec une Flotte de vingt Vaisseaux pour la conquête d'Aden. Le nombre de ses troupes consistoit en 1700 Portugais, & 800 Canarins & Malabares.

ADEN est située près de l'Arabie heureuse, vers l'entrée de la Mer Rouge. On voit derrière cette Ville la fameuse montagne d'Arziza, qui n'est qu'un Rocher stérile, divisé en plusieurs sommets. Du côté de la Mer, Aden parost belle & bien fortifiée. Elle est riche & célébre par son commerce avec quantité de Nations; mais l'eau y est fort rare, & ne lui est fournie que par un fort petit nombre de puits & de citernes. Les nuées d'ailleurs ne lui en donnent pas plus d'une fois en trois ans. Aussi n'a-t-elle ni arbres, ni plantes, ni vergers.

Les Portugais n'ayant point trouvé d'obstacle à leur descente, se promirent d'abord d'emporter la Ville par escalade; mais leurs échelles se rompirent plusieurs fois, & les Habitans pourvurent si bien à leur défense, qu'après quatre jours de siège, le Viceroi prit le parti de se retirer. Ce ne sur pas néan-

1511.

Il envoye des Ambassadeurs à plusieurs Mo-

Il va secourie Goa contre A-

I 5 I 2.

1513.

Il entreprend la conquête d'Aden.

Situation de cette Ville.

Les Portugais sont repoussés, & se retirent.

I. Part.

<sup>(</sup>t) Ces deux personnes furent Lopez d'A-zevedo & Antoine d'Abrez qui partirent en 1511, & revinrent en 1513, suivant Faria. Mais suivant Argensola, & quelques autres, c'étoit Antoine d'Abrex, François Serrano, & Ferdinand Magellan qui forma dans ce tems-là le projet

de son voyage autour du monde.

v) Peut-être Visapour. x) C'est-à-dire de l'Empereur d'Abyssinie, qu'on prenoit alors pour le Prête-Jean.

<sup>(</sup>y) Ici commence la 3<sup>e</sup>. Section, dans l'O-

ALBUQUER-QUE.

I 5 I 3. La Flotte Portugaise entre pour la première fois dans la Mer Rouge.

Elle retourne à Aden.

Malaca attaquée par divers Princes Indiens.

néanmoins sans avoir pris un boulevard qui gardoit le Post, avec 39 piéces de gros canon; & sans avoir brûlé plusieurs Vaisseaux, après les avoir pillés.

IL entra de-là dans la Mer Rouge, & ce fut la première Flotte Portugaise qui est osé s'y engager. Il prit quatre Vaisseaux sont riches dans l'Isle de Camertua, où il sut obligé de passer l'hiver. Au mois de Juillet, il revint à la vite d'Aden, qu'il trouva sortissée par de nouveaux Ouvrages. Il se contenta de saluer la Place de quelques volées de canon, & tournant vers Diu, il alla demander à Maleck Azz la permission d'y bâtir un Fort. Cet habile More, sans rejetter sa proposition, le ménagea si adroitement, qu'il le renvoya au Roi de Cambaye; & ce Prince consentit que les Portugais eusseut un Fort à Diu, mais à condition qu'ils lui en laisseroient bâtir un à Malaca.

Pendant qu'Albuquerque répandoit ainsi la terreur de ses armes, Malaca sur exposée à quelques attaques imprévûes. Pati Quiter, puissant Insulaire de l'Isle de Java, la mit dans le dernier danger par un siège que la seule difette de vivres & de munitions le sorça de lever. Après lui, Pati Unuz, Seigneur de Japors, dans la même Isle, & dans la suite Roi de Sunda, parut devant le Port avec une Flotte de 90 voiles (z), & de 12000 hommes, qu'il travailloit à sormer depuis sept ans; d'autant plus dangereux pour la Ville, qu'il s'y étoit ménagé des intelligences avec les Javans qu'Albuquerque y avoit reçus. Mais Fernand Pérez, le surprenant avec dix-sept Vaisseaux, montés de 350 Portugais & de quelques Indiens, ruina cette redoutable Flotte par deux attaques, & força Pati Unuz de prendre la fuite avec le seul Bâtiment qu'il montoit, [ & pour lequel un Marchand de Malaca offrit dix mille ducats, en cas qu'on se prit.] Les Javans surent punis par un banissement perpétuel. Ensin Mahammed, dernier Souverain de Malaca, entreprit de s'y rétablir par divers stratagemes qui faillirent de réussir.

1 5 1 4. Albuquerque part pour conquérir Ormuz.

Cette Ville accepte les conditions des Portugais.

[Arnsi la confiance qu'Albuquerque avoir à ses Commandans, lui faisoint abandonner à leurs foins la confervation des lieux qu'il avoit conquis. Il feréfervoit à de nouvelles victoires. Aden hu étoit échappée deux fois, & ses préparatifs lui faisoient espérer plus de succès pour la troissème; mais il résolut de commencer par la prise d'Ormua, dans l'idée que cette conquête acheveroit d'ôter le courage à ses ennemis.] Il partit le 20 de Février 1514. avec vingt-sept Vaisseaux & 1500 Portuguis, anxquels il joignit six cens Canaries & Malabares. Sa navigation dura plus d'un mois. S'étant présenté devant la Ville, le 26 de Mars, il fut agréablement surpris de voir arriver à fon bord, des présens de la part du Roi, avec des offres de paix & d'amitié. Ce Prince, trop foible alors pour se désendre par les armes, s'évoit déterminé à recevoir la loi du Vainqueur. Quoiqu'Albuquerque ignorat sa situation, il lui fit déclarer qu'il falloit rendre le Fort que les Portugais avoient commencé, & renouveller l'Acte, par lequel Ormuz s'éroit solimis au Roi de Portugal. Toutes ces demandes furent accordées. Le Reis, Nur didite, Gouverneur de la Ville, se rendit sur la Flotte avec son Neven, pour ratifies le nouveau Traité. Ils furent renvoyés avec de riches présens pour eux-mêmes. & un collier d'or de très grand prix pour le Roi. Ce renouvellement d'Alliance, ou plûtôt de soumission, fut célébre de part & d'autre par des réiouis-

(2) L'Original dit que quelques-uns de ces L. d. E. Vaisseaux étoient aussi grands que des Galions.

jouissances publiques. Le Viceroi descendit à terre pour veiller lui-même à . Albuquesla construction du Fort. Il y reçut un Ambassadeur d'Ismaël, Roi de Perse, avec des présens considérables, qui consistoient en parfums (a), en plusieurs Hesortes de brocards, de pierres précieuses, & de joiaux d'or. La cérémonie de cette réception se fit avec tout l'éclat qu'elle pouvoit tirer des circonftances. 7 Albuquerque étoit assis sur un échaffaut qu'il avoit fait dresser près Adu Fort. Il y affecta les airs de grandeur qui convenoient non-seulement à l'honneur qu'il avoit de représenter le Roi son maître, mais encore à la re-

nommée de ses conquétes & de ses grandes actions.

CE témoignage de bonne intelligence entre la Perse & le Portugal, n'empêcha point le Viceroi d'agir avec une fermeté extraordinaire, dans une occasion où les Portugais lui parurent aussi intéressés que le Roi d'Ormuz leur nouvel Allié. ] Avant son arrivée, il étoit venu de Perse à Ormuz, un Reis (b), qui se faisoit nommer Hamet, avec la commission secrette de chercher les moyens de s'emparer de la Ville, ou du moins de la soûmettre entière-Ament à la Perse. Son cortège étoit assez nombreux pour lui donner tout-àla-fois un air d'importance, & le pouvoir de former quelque entreprise.] s'étoit introduit dans la familiarité du Roi. Ses gens dévoués à ses ordres, s'é-Atoient dispersés dans la Ville pour y trouver l'occasion de tuer ce Prince; [& par les mesures qu'il avoit prises, cet attentat devoit produire une révolution dont il se promettoit de recueillir le fruit.] Albuquerque ayant découvert un complot qui ne le menaçoit pas moins que le Roi Seyf Addin, feignit de l'ignorer. & proposa sous quelque prétexte, une entrevue au Reis Hamet. Elle sut acceptée. Hamet se présenta fièrement; mais à peine se fut-il approché, que le Viceroi le fit tuer à ses yeux. On lui trouva des armes cachées, dont on ne douta point qu'il n'eût pensé à faire un perfide usage.

Aussi-tôt que le Fort fut achevé, Albuquerquer persuada au Roi d'y mettre toute son artillerie, pour la sureté de la Ville. Cette proposition. Hont il étoit aisé de pénétrer le motif,] ne fut point acceptée sans répugnance; mais le Seyf Addin s'étoit trop engagé pour contester quelque chose à ses Maîtres. Le commandement du Fort fut confié à Pierre d'Albuquerque, Ce fut ainsi que ce riche & puissant Royaume devint une Province du Portugal. [Des fatigues si continuelles avoient altéré le temperament du Viceroi.] Il tomba dans une maladie si dangereuse; qu'on le pressa de retourner dans l'Inde pour le rétablissement de sa santé. Dans sa route il apprit qu'il lui étoit arrivé de Portugal un Succeffeur, avec des ordres qui le rapelloient à Lisbonne. Cette nouvelle lui arracha d'abord quelques plaintes. Ensuite elle le plongea dans une profonde mélancolie, dont il ne fortit que pour rendre le dernier soupir, en arrivant à Goa, le 16 de Décembre de l'année 1515.

Il étoit dans la soixante-troisième de son âge.

Alphonse d'Albuquerque (c) étoit fecond fils de Gonzale d'Albuquerque,

> (c) Les Indiens Mahométans ne le connoifsent que sous le nom de Malandi, parce qu'il étoit venu du côté de Mélinde, qu'ils appellent Maland. Voyez l'Histoire de Perse par Texeira, pag. 416.

QUE. 1514. Le Roi de Perse envoye des présens au Viceroi Por-

tugais.

Fermete d'Albuquerque dans une occasion dangereule.

Il fait tuer un Emissaire du Roi de Perse.

Fort des Portugais à Or-

1515.

Mort d'Albuquerque.

Son caractère.

(a) Au lieu de parfums, l'Anglois dit que ces présens consistoient en Onces. Voyez ce qui a été dit ci-devant sur ces Animaux. pag. 21. note (e) R. d. E. (b) Reis ou Rays signisse un Ches. C'est le

titre des Capitaines de Mer & des autres Commandans.

ALBUQUER-QUE. 1515. que, Seigneur de Villa Verde, & de Doma Leonora de Menezes, Fille d'Alvare Gonzales d'Atayde, premier Comte d'Atonguia. Il avoit été Général de la Cavalerie sous le Roi Jean II. Sa taille étoit médiocre; sa phisionomie agréable; sa barbe si belle & si longue, qu'elle descendoit jusqu'à sa ceinture, à laquelle il prenoit plaisir à la noüer. Il avoit le teint fort blanc. Son portrait le représente avec un manteau noir, garni d'or, la doublure, les culottes, le chapeau de la même couleur; la veste rayée de velours verd, & parsemée de paillettes d'or. On avoit peine à juger s'il valoit mieux pour le commandement que pour l'éxécution (d). Ses regards étoient terribles lorsqu'il se mettoit en colère; mais ils étoient pleins d'esprit & d'agrément dans sa bonne humeur. Il avoit attaqué deux sois Goa, deux sois Ormuz, & deux sois Malaca; trois Isles fameuses de l'Asie, dont il avoit glorieusement triomphé. [On pourroit lui reprocher de la cruauté, si l'éxemple de tous les Généraux Portugais ne portoit à croire que cette méthode étoit indispensable dans les Indes.] [Il su le premier Gouverneur des Indes, comme son Prédécesseur en avoit été le premier Vice-Roi.]

Réflexions empruntées de l'Historien Faria.

l'Ajoûte pour dernier trait au caractère de ce grand homme, une réflexion de Faria (e), Les Portugais furent redevables de leur Etablissement dans l'Asie à trois Généraux: Edouard Pacheco, François d'Almeyde, & Alphonse d'Albuquerque. Ces trois Héros n'eurent presque pas un Successeur qui ne dégénèrat de leurs exemples, ou du moins qui n'eût quelque mélange, foit de timidité avec la valeur, foit d'emportement (f) avec la modération. Si l'on veut porter un jugement désintéressé des exploits qui acquirent aux Portugais la Couronne de l'Asie, on trouvera qu'il n'y avoit que Pacheco qui fût propre à la forger, avec cette sière chaleur qui fondit les armes & tout l'or de l'opiniâtre Samorin; qu'Almeyde seul pouvoit lui donner sa forme & la polir, avec son épée & celle de son Fils, qui humilièrent l'orgueil du Turc; & que le grand Albuquerque étoit capable seul d'y mettre la dernière-main, en l'ornant de ses trois plus précieux joiaux, Goa, Malaca, & Ormuz. Etant entrés tous trois, avec peu de Vaisseaux & un petit nombre d'hommes, dans des Mers éloignées, où ils trouvèrent des ennemis nombreux & quantité de fortes Places, sans le secours d'aucun ami pour se soûtenir, & presque sans un arbre pour se mettre à l'abri, ils devoient avoir perdu jusqu'à l'espérance de retourner jamais dans leur Patrie. Cependant leur courage indomptable leur fit percer des nuées de-22 bales & de fléches empoifonnées. Ils défirent des Flottes & des Armées innombrables, ils forcèrent de profonds retranchemens, ils élevèrent de hautes murailles, & mirent enfin le Portugal en possession d'une infinité de " grandes Villes, & de cent Régions d'une immense étendue.

(d) A en juger par quelques-unes de fes Actions, on pourroit lui reprocher une trop grande sévérité, pour ne pas dire une trop grande cruauté. Aucune raison de guerre ne sçauroit les justifier, & à mon avis un

galant-homme ne s'en feroit jamais rendu coupable.

(e) Préface du II. Tome de l'Asse Portugaise.

(f) Angi. d'avarice. R. d. E.



#### **《大文概》大文概》大文《太文·《题》、大文·《题》、大文《题》大文编》、大文《题》大文编》** XII. H

Relation de ce qu'ont fait les Portugais depuis 1516, jusqu'à 1521, sous le Gouvernement de Lope Soarez.

I.

Les Portugais au sommet de leur puissance. Soarez est trompé à Aden & Colombo devient Tributaire. Paix avec Siam & Pegu. à Foddah. Expéditions de Diu & de Bantam. Brito est envoyé aux Moluques. Les Espagnols arrivent par le Sud-Ouest.

E grand Alfonse d'Albuquerque eut pour successeur, dans le Gouvernement des Indes Orientales, Lope Soarez d'Albergaria, qui étoit arrivé mavec treize Vaisseaux & 1500 hommes. [Rien ne fait tant d'honneur à la mémoire d'Albuquerque que la décadence immédiate des Portugais après sa mort.] Almeyde avoit jetté les fondemens de leur puissance; mais Albuquerque poussant l'édifice, l'avoit élevé jusqu'au comble. A peine la mort eut-elle fermé ses yeux, que par l'orgueil & l'avarice de ses Successeurs, on vit son ouvrage décliner de jour en jour. Il ne fut plus question de faire des conquêtes. On eut de l'embarras à se désendre. ,, Jusqu'alors, dit un Histo-" rien (a) de cette Nation, les Généraux n'avoient écouté que les inspira-,, tions du véritable honneur, & n'avoient donné le nom de richesses qu'à des Portugais. ces armes victorieuses, qui les rendoient supérieurs à l'or même qu'elles leur faisoient acquérir; mais dans la suite ils se livrèrent si entièrement au " commerce, que tous les Officiers militaires ne furent plus qu'une troupe " de Marchands. Ainsi la gloire du commandement devint une honte, l'hon-

" neur un scandale, & la réputation un sujet de reproche. Soarez étoit chargé des ordres du Roi pour une nouvelle expédition dans la Mer Rouge. Il mit à la voile le 8 Février 1516, avec une Flotte de vingt-sept Vaisseaux, chargés de 1200 Portugais & de 1600 Malabares; [dont une moitié n'étoit composée que de Matelots & l'autre de Soldats.] Le bruit s'étant répandu que les Egyptiens avoient équipé à Suez une Flotte nombreuse, il les chercha long-tems depuis Goa jusqu'à cette Mer; mais ils avoient pris une autre route, & sa surprise sut extrême en arrivant au Port d'Aden, d'apprendre qu'ils avoient tenté inutilement de prendre cette Ville. Le Gouverneur, qui se nommoit Miramirzan, ne se trouvoit plus en état de se défendre, depuis qu'ils avoient miné une grande partie de ses murs. Il se fit un mérite de la nécessité, en offrant volontairement ses clés aux Portu- l'occasion de gais. Soarez, flatté d'une soûmission si prompte, y prit assez de consiance prendre Aden. pour différer de prendre possession de la Ville à son retour. Il sut informé que le mauvais tems avoit poussé la Flotte de Suez à Joddah, où elle étoit en désordre; &, déja Vainqueur en espérance, il prit la résolution de l'y poursuivre. ODDAM

SOAREZ. 1515.

Commencement de la

1516. Expéditions : de Soarez dans la Mer

SOAREZ 1516. Joddah.

Diverses fortunes de cette Ville.

JODDAH ou Gedda, comme l'appellent les Arabes, est située dans l'Arabie heureuse, au vingt-uniéme degré trente minutes de latitude du Nord, dans Situation de un Canton que l'abondance du fable rend absolument stérile. Les Edifices v font affez bons; mais le Port n'est ni sûr ni commode. On y distingue deux fortes d'Habitans; les Arabes du Pays & les Marchands étrangers. Mir Hussein, n'ayant osé retourner en Egypte après avoir été défait à Diu par Dom François d'Almeyde, s'étoit fortifié dans cette Ville pour sa sûreté particulière, mais sous prétexte d'assurer le Tombeau (b) de Mahomet à la Mecque. Vers le même tems, Reis Solyman, Turc d'une (c) naissance fort vile, qui s'étoit rendu redoutable par ses pyrateries, offrit ses services à Kamset Algauri (d), Soudan d'Egypte, pour commander la Flotte de vingt-sept voiles que ce Prince faisoit équiper à Suez. Mir Hussein n'avoit rien épargné pour obtenir le même emploi, & cette concurrence lui fit un ennemi mortel de Solyman. La Flotte Egyptienne étoit destinée contre Aden. Elle y fut repoussée avec beaucoup de perte; mais à son retour elle pilla la Ville de Zeybid; d'où s'étant rendue à Joddah, Solyman qui n'avoit pas cessé de la commander, tua Mir Hussein, & se saisit de la Place au nom de Selim Empereur des Turcs, qui venoit de s'emparer de l'Egypte, & de mettre fin à la domination des Mamelus, par la défaite de Tomanbey Successeur de Kamfu al Gauri.

Les Portugais se présentent civilement devant Toddah.

Le Port étant dangereux, Lope Soarez jetta l'ancre une lieuë au-dessus de la Ville. L'artillerie des Infidelles étoit si bonne, qu'à cette distance, plusieurs boulets allèrent jusqu'à lui. Solyman lui sit proposer un combat particulier d'homme à homme; mais cette méthode ne convenoit plus auxque tems ni aux mœurs. ] Soarez répondit qu'il s'expliqueroit bien-tôt sur le rivage. Il fit fonder le Canal par un de ses Vaisseaux, qui trouva l'occasion de brûler deux Galions ennemis. La Ville fut extrêmement allarmée de cette éxécution; mais Solyman, pour appaiser le tumulte, sortit avec quelques troupes, tandis que les Habitans, postés en foule sur les murs, insultèrent les Portugais par leurs cris. Soarez différoit de prendre terre, & ses gens indignés de sa lenteur éclatèrent en plaintes & en murmures. Il leur sit voir ses instructions, qui portoient ordre d'attaquer la Flotte & non la Ville. L'impossibilité qu'il y avoit de les suivre, lui sit prendre le parti de se retirer dans l'Isle de Camaran. Il y souffrit beaucoup par la famine, & les Infidelles lui enlevèrent dix-sept hommes. Dans l'embarras de cette situation, il fit voile à Zeyla, Ville à l'entrée de la Mer Rouge, sur le rivage d'Afrique, & le grand marché de cette Contrée. L'ayant trouvé sans désense, il la prit & la brûla. Ensuite, il crut qu'il suffisoit de se montrer devant Aden pour se faire ouvrir une Ville dont on lui avoit offert les clés; mais le Gouverneur, qui avoit eu le tems de réparer ses murs, refusa de le recevoir, en affectant des délais. La confusion de se voir joue, le conduisit à Barbara, dans le dessein de traiter cette Place comme celle de Zeyla. Il trouva pour obstacles les vents & la tempête, qui dispersèrent sa Flotte.

lls prennent & brûlent Zeyla.

> (1) C'est une faute dans l'Historien Portugais d'où ce fait est tiré, car le Sépulcre de Mahomet est à Médine. Cependant la Mecque étant un lieu fort Saint pour les Turcs, à cause du Kaba où ils font leur pélerinage,

la même raison ne subsiste pas moins. (c) Il étoit né à Mytikene, Isle de l'Archi-pel, [d'un Corroyeur.] (d) On l'a nommé par corruption Campion Gaurus.

Ainsi, réduit à la nécessité de se retirer, avec huit-cens hommes de moins, qu'il avoit perdus dans toutes ces entreprises, il remit l'expédition de Barbara à l'année suivante, où elle fut prise effectivement & brûlée sans résistance.

Les Portugais n'avoient pas été plus heureux à Goa, ni à Malaca, où leur gouvernement tyrannique avoit porté les Habitans à la révolte. Ils furent assiégés dans ces deux Villes; & sans l'heureuse arrivée d'Alexis de Menezés, qui survint à leur secours avec trois-cens hommes c'étoit fait de la Domination Portugaise dans cette partie de l'Inde. Ils s'adresserent, par un Ambassadeur, au Roi de Siam, qui haissoit les Mores. Ce Prince leur ayant accordé un grand nombre de ses sujets pour peupler Malaca, ils y rétabli-

rent leur puissance sur ce nouveau fondement.

Depuis le Gouvernement d'Albuquerque, ils avoient un commerce établi avec le Roi de Columbo, dans l'Isle de Ceylan, qui avoit préféré leur Alliance à la guerre. & qui leur fournissoit de la canelle. L'Isle de Ceylan, appellée par ses anciens Habitans Ilanare, & par les Arabes [& les Persans] Serendip (e), est située vis-à-vis le Cap de Comorin, qui forme la pointe méridionale de la Péninsule intérieure de l'Inde. Elle en est éloignée de seize lieuës, & l'on suppose qu'elle y étoit jointe autrefois. On la divise en neuf Royaumes; Columbo à l'Ouest, Gale au Midi, Jaula, Tamavaka, Candi, Batecalun, Vilasem, Triquinamali, & Jafanapatan. En 1517, Soarez y fit voile avec dix-sept Vaisseaux, grands & petits, & 700 Portugais, dans la résolution de forcer le Roi de Columbo à se rendre tributaire du Portugal, & de le faire consentir suivant les idées du Roi Emmanuel à l'érection d'un Fort. Après quelques legers combats, dont les Portugais remportèrent l'avantage, le Roi de Columbo se soûmit à payer, pour tribut annuel, douze cens quintaux de canelle, douze bagues de rubis & de saphirs, & six éléphans. Peu de tems après, le Roi de Pahang, dans le voisinage de Malaca, s'engagea aussi à payer, chaque année, le tribut volontaire d'une coupe d'or.

Les Rois de Siam, de la Chine, & de Bisnagar, étoient alors les trois plus puissans Princes de l'Asie. Edouard Coëllo forma cette année, avec le l'entrée de Roi de Siam, un Traité d'amitié constante; tandis que Fernand Perez d'Andrada, s'étant avancé, malgré mille obstacles, jusqu'à Quan-tong, ou Can-Chine. ton, Port de la Chine, y établit aussi un Traité de commerce, & revint à Malaca chargé de richesses. En 1518, Andrada partit pour Cochin avec Dom Alexis de Menezés. A peine eurent-ils quitté cette Ville, que le Roi de Bantam, attendant l'occafion d'infulter les Portugais, quoiqu'il eût conclu nouvellement la paix avec eux, vint les attaquer à la tête de 2500 (f)hommes, & d'un grand nombre d'éléphans, soûtenus par une Flotte de soixante voiles. Ils n'étoient que deux cens; ce qui n'empêcha point qu'après un siège de vingt, jours, ils ne le forçassent de se retirer, avec perte de trois-cens-😭 trente hommes; 🛘 tandis que de leur côté ils n'en perdirent que dix-huit. 🧻 Mais il se tint à quelque distance, pour couper les provisions qui étoient né-

cessaires à la Ville. Il auroit fort incommodé les Portugais dans cette situation, si l'arrivée de Garcie de Sa, avec quelques Vaisseaux (g), ne l'est fait renoncer à son entreprise. L'année suivante, Malaca reçut un nouveau secours

(f) Angl. 1500. R. d. E. (e) Ou plûtôr Sefal div c'est-à-dire Me de (g) Angl. avec solvante hommes. R. d. E. Selam.

SOAREZ 1516.

Leur embara ras à Goa & à Malaca. Ils font secourus par Menczès.

Leur commerce dans l'Isle de Cey-

1517. Neuf Royaumes dans cette Isle.

Les Portu-Siam & de la

I 5 I 8.

Le Roi de Bantam assiége Malaca.

SOARE 2. 15 18.

Traité des Portugais avec le Roi de Pégu, conclu par des Prêtres.

SEQUEIRA. I 52 I. Soarez reçoit un Successeur.

Entreprise inutile contre Diu.

Autre disgrace des Portugais devant Bantam. par l'arrivée d'Antoine Corres, qui venoit de conclure la paix à Martaban, avec le Roi de Bagou, nommé Pégu par corruption. Les Prêtres des deux Partis avoient affisté à ce Traité, & Faria nous en raconte une plaisante circonstance. Le grand-Prêtre des Gentils sé nommoit le Grand Ralin. Après avoir lû les articles du Traité dans la Mine d'or, suivant l'ancien usage du Pays, il prit un Livre, dans lequel il sit une autre lecture; ensuite, prenant une sorte de papier jaune, qui est la couleur consacrée aux choses saintes, avec quelques seuilles d'arbre sur lesquelles étoient tracés certains caractères, il y mit le seu; & tenant les mains du Ministre de son Roi suspendues sur les cendres, il prononça quelques mots qui devoient rendre le serment inviolable. Correa, pour répondre à cette cérémonie, sit prendre au Chapelain de sa Flotte un surplis & son Bréviaire; mais la couverture du Breviaire étoit si sale, & les seuillets si déchirés, qu'il eut honte de produire un Livre saint dans cet état. Le Chapelain prit un Livre de Musique d'Eglise, qui étant plus gros & mieux relié, passa, dit l'Historien, pour le Livre des Evangiles.

(b) Lore Soarez, après avoir éxercé pendant cinq ans le Gouvernement des Indes, reçut pour Successeur Diégo Lopez de Sequeira, déja célèbre par diverses expéditions que j'ai rapportées. Entre plusieurs objets qui excitoient encore l'ambition des Vicerois, on comptoit depuis long-tems la Ville de Diu, où, suivant les ordres de la Cour de Portugal, ils étoient tous impatiens de pouvoir élever un Fort. Sequeira traita dans cette vûe avec Maleck Azz, qui étoit toûjours en possession de son Gouvernement; mais se voyant joué par des délais affectés, il résolut d'employer la force. Quarante Vaisseaux rassemblés de toutes parts, & chargés de trois mille Portugais, auxquels il joignit huit-cens Malabares & Canarins, lui composèrent la plus grande Flotte qui eût encore paru dans ces Mers. Il arriva devant Diu le 9 de Février 1521. Mais tant de préparatifs se dissipèrent en sumée: La Ville avoit été fortissée avec tant de soin, & la Garnison en étoit si nombreuse, qu'on prit dans un Conseil de guerre, la résolution de ne pas l'attaquer; [ce qui n'em-La pêcha pas que dans la suite les Officiers n'en sissent un crime au Général.]

Telle fut encore l'expédition de Georges d'Albuquerque, Gouverneur de Malaca, contre le Roi de Bantam. Il étoit parti avec dix-huit Vaisseaux & six-cens hommes. Bantam, qui est (i) une Isle de quarante lieuës de circonférence, à la distance d'environ quarante de Malaca, avoit été fortisée par deux bons Châteaux, & sa Rivière estacadée d'un grand nombre de pieux, qui la rendoient inaccessible. Albuquerque ne laissa pas de mettre une partie de ses gens dans les Chaloupes, pour attaquer un Fort. Mais ils ne purent prendre terre qu'en se mettant dans l'eau jusqu'au milieu du corps. Les ennemis, qui se présentèrent en grand nombre, eurent tant d'avantage sur eux dans cette situation, qu'après leur avoir tué vingt hommes, ils les forcèrent de se retirer, avec une infinité de blessés.

(b) Ici commence la 2e. Section dans l'Original. R. d. E.

(i) Le nom de l'Isse est Java, mais Bantam en étoit le principal Royaume. R. d. T.

NB. Nous nous fommes faits un loi de ne rien changer à l'ortographe que le Traducteur a fuivi pour les noms des lieux : cela est caufe que nous avons laissé subsister 'cette remarque, quoiqu'elle ne soit pas sondée; il ne s'agit pas ici de l'Isse de Bantam ou de Java, mais de l'Isse de Bintan, ou Bintang, comme l'écrivent les Auteurs Anglois, qui est beaucoup plus petite, & plus près de Malaca. R. d. E.

 $V_{ERS}$  le même tems, Antoine de Brito fit voile de Malaca (k), aux Isles Moluques, qui en sont éloignées d'environ 300 lieuës, & qui se trouvent placées, entre quantité d'autres Isles, directement sous la Ligne. On en compte cinq principales, Ternate, Tidor, Mousel, Maquien & Machan, sa environ vingt-cinq lieuës l'une de l'autre, & dont la plus grande n'a pas plus de cinq lieuës de circonférence. Elles produisent une grande abondance de girofle, mais nulle forte de provisions; au lieu que l'Isle Batachina, qui en est voisine. & qui n'a pas moins de soixante lieuës de longueur, porte des provisions & ne fournit point de girofle. Quelques-unes de ces Isles ont des montagnes ardentes, particulièrement celle de Ternate. Les Habitans usent moins de chair que de poisson, quoiqu'ils puissent s'en procurer également. Mais leur principale nourriture est une sorte de pain, composé de l'écorce d'un arbre qui ressemble au Palmier. Ils tirent aussi de cet arbre & de quelques autres, leur vin & leur vinaigre. Là croît une forte de cannes dont on exprime une liqueur délicieuse. Les Naturels des Isles Moluques sont fiers & guerriers. Il n'y a point de Nation qui les surpassent à la course & à la nage. On ignore leur origine; mais leur Religion est l'Idolatrie. Les Mores s'étoient emparés des Isles Moluques; & leur conquête ne devoit pas être fort ancienne, car Brito y trouva un vieux Commandant qui avoit été du nombre de ceux qui y étoient venus les premiers.

SEQUEIRA.

I 52 I.
Brito fait voile auxifies Moluques.
Leur nombre & leur fituation.

La Commission des Portugais étoit d'y bâtir un Fort, sur-tout à Ternate; & Beglise, Roi de cette Isle, l'avoit desiré long-tems. Cependant il y étoit venu, dès le Gouvernement d'Albuquerque, d'autres Portugais qui n'y avoient pas réussi. Antoine d'Abrex, ayant perdu par le naustrage un des trois Vaisseaux qu'il commandoit, avoit été jetté à Banda, principale Isle des cinq du même nom, que toutes les Relations représentent comme un Paradis terrestre, [& dont l'un des principaux ornemens est la plante qui produit le Giroste;] de-là il étoit retourné seul à Malaca. Mais François Seram, son autre Capitaine, avoit été poussé à Ternate, où le favorable accueil qu'il y avoit reçu, étoit devenu la raison même qui l'avoit empêché d'y élever un Fort. Les Rois de Ternate, de Tidor & de Machan avoient souhaité à l'envi que ce sût à leur Isle que les Portugais accordassent cet honneur, & cette querelle étoit demeurée indécise. Etrange sorte d'ambition pour des Princes Souverains!

Les Portugais tentent de bâtir un Fort aux Moluques.

En arrivant à Ternate, Brito trouva le Roi Beglife décèdé, & les Espagnols établis à Tidor. Cependant le Roi de Tidor, qui avoit regardé comme une chose indifférente de recevoir des Espagnols ou des Portugais, n'eut pas plûtôt appris que la Reine de Ternate, Régente de l'Isle pendant la minorité de son fils, avoit reçu les Portugais avec beaucoup de joie, qu'il rendit une visite à Brito. Il le trouva fort mécontent de l'arrivée & de l'établissement des Espagnols; mais, pour l'appaiser & l'engager à passer dans son Isle, il lui offrit de lui livrer ses nouveaux Hôtes. Brito, qui trouva plus d'avantage à s'établir à Ternate, le remercia de ses offres.

Brito y trouve les Espagnols établis.

L'ARRIVÉE des Espagnols dans la Mer des Indes, doit paroître ici d'autant plus surprenante, qu'ils s'y étoient ouvert une nouvelle route. Lorsque François Serram étoit venu à Ternate, il avoit avec lui Ferdinand Magallanes ou Ma-

Comment les Espagnols s'étoient introduits aux IndesOrientales.

(k) Angl. de ce lieu, ce qui semble infinuer que Brito sit voile de Bantam même. R. d. E. S

SEQUEIRA. 1521.

Magellan offre ses services à l'Espagne.

Voie qu'il prend pour se rendre aux IndesOrientales.

Magellan, Gentilhomme Portugais d'une rare expérience dans les affaires de Mer, qui avoit conçu, par diverses raisons, qu'on pouvoit trouver, de l'Europe aux Indes, d'autres voies que celles des Mers d'Afrique. Quelques Ecrivains prétendent que ce fut à Serram que cette idée lui tomba dans l'efprit, & qu'il ne fit que la communiquer dans la suite à Magellan, son ami intime, qui n'étoit point alors avec lui (1). Quelque parti qu'on prenne làdessus, Magellan n'ayant point reçu de la Cour de Portugal toutes les récompenses qu'il espéroit pour ses services, alla les offrir à l'Empereur Charles-Quint, dans un tems où la jalousie des Espagnols commençoit à s'enslammer pour le commerce des épices. Il promit à ce Prince de conduire ses Flottes aux Moluques par l'Ouest. L'offre sur acceptée. On lui donna le Commandement de cinq Vaisseaux, avec deux cens cinquante hommes, entre lesquels il se trouva quelques Portugais. Comme l'Histoire de son voyage doit compofer un autre article, je me contenterai d'ajoûter ici qu'il partit d'Espagne au mois de Septembre 1519, & que s'étant avancé au Sud de l'Amérique, il passa le Détroit qui porte son nom, il traversa la grande Mer Pacifique, qui divise le Continent de l'Amérique de celui de l'Asie, & gagna heureusement les premières Isles de l'Inde Orientale. Mais il eut le malheur d'y être tué dans un combat, au mois d'Avril 1521. Gonzale Gomez d'Espinosa, qui commandoit un des Vaisseaux de sa Flotte, nommé la Victoire, arriva aux Moluques, où le Roi de Tidor [par haine pour les Portugais & pour les habi-LS tans de Ternate, ne fit pas difficulté de le recevoir. Dans la joie de sa Découverte, s'étant hâté de retourner en Espagne par la voie de Panama, il laissa le commandement à Jean Sebastien Del Cano, qui revint chargé d'épices, par la voie familière aux Portugais, du Cap de Bonne-Esperance, & qui eut ainsi la gloire d'avoir fait le premier Voyage autour du Monde. L'arrivée de ces illustres Avanturiers, fit naître de nouveaux différens entre l'Empereur & Jean III. Roi de Portugal, [qui en vertu d'un Traité, prétendoit 😭 que le Commerce des Molaques n'apartenoit qu'à lui.] Mais je remets l'Histoire de cette querelle à d'autres lieux.

(1) La Traduction de ce passage n'est pas conforme à l'Original, qui dit que Magellan, fur les lumières que lui communiqua Serram, conjectura qu'on pouvoit aller aux Indes par

une autre route; & que même il écrivit à son Ami, qu'il espéroit de l'aller trouver à Ternate par un chemin qui lui étoit incounn. R. d. B.

## CHAPITRE XIII.

Conduite & Découvertes des Portugais depuis 1521, jusqu'à 1537.

6. L.

Aprogance des Portugais à la Chine. Découverte des Isles de Célébes & de Bornes.

Prise & destruction de physicure Villes. Sacrifice d'un Portugais.

A découverte de la Chine, en 1517, par Fernand Perez d'Andrada, avoit ouvert de si belles espérances aux Portugais, qu'ils n'avoient pas diffé-

ré

ré long-tems à faire partir un Ambassadeur pour y régler solidement les articles du commerce. Cependant il s'étoit passe trois ans sans qu'ils eussent encore recueilli tous les avantages qu'ils s'en promettoient. En 1521, Simon, frère de Fernand d'Andrada, obtint la permission de faire voile à Canton, avec cinq Vaisseaux. Il arriva dans l'Isle de Ta-mû, qui est à l'opposite de cette Ville, où il fut furpris de trouver encore Thomas Perez, parti depuis long-tems pour l'Ambaffade de la Chine. Mais Perez se rendit immédiatement à Nonking, & de-là à Peking, où il devoit être admis à l'Audience de l'Empereur. Son voyage dura quatre mois, pendant lesquels Simon d'Andrada, enyvré d'orgueil & d'une vaine opinion de son mérite, se conduisit dans l'Isle de Ta-mû, comme s'il en cût été le Souverain. Il y bâtit un Fort. Il y fit élever une potence, pour foûmettre les Habitans par la terreur. Il éxerça des violences fur les Marchands; & faifant acheter, fans précaution, des enfans de I'um & de l'autre féxe, il donna occasion à mille abus dans cet odieux commerce.

Une tyramie si éclatante étant bien-tôt parvenue jusqu'aux oreilles de l'Empereur, Thomas Perez en fut la première victime. Au lieu d'être reçu fous la qualité d'Ambassadeur, il fut saisi, avec toute sa suite, & condammé à la mort comme un Espion. Cependant l'éxécution de cette Sentence fut différée. Les Prisonniers farent envoyés à Canton, pour être relâchés auffi-tôt que les Portugais auroient restimé Malaca à son ancien Prince, qui étoit Sujet de l'Empereur de la Chine; sans quoi ils devoient être éxècutés, & toute leur Nation exclue pour jamais de la Chine, & traitée comme ennemie.

Au lieu d'employer des excuses et des conciliations, les Portugais irritèrent le Gouverneur de Canton, par de nouvelles infolences. Il trouva le moyen d'en faire arrêter plusieurs, & de saisir quesques Bâtimens qui étoient arrivés nouvellement de Malaca. Les efprits s'échauffoient de jour en jour, lorsqu'Edouard Coëllo parut avec deux Vaisseaux de guerre. Le Haytan, ou l'Amiral Chinois, qui avoit raffemblé une Flotte de cinquante voiles, ne balança point à l'attaquer. Il fut repoussé; mais il tint les deux Vaisseaux Portugais adhégés pendant quarante jours. Heurensement pour Coëllo, deux autres Vaisseaux arrivèrent de Malaca; &, tous quatre ensemble, ils se firent un paffage au travers de la Flotte Chinoise.

Le Haytan se vengea de sa disgrace sur les Portugais qui étoient à Canton. Ils furent tous mis à mort, avec le malheureux Perez, qui y avoit été renvoyé. Ses effets, & le préfent même qu'il avoit apporté pour l'Empereur, supplice. Forfurent saifis. On lui trouva 2000 pesans de rhubarbe; 1600 piéces de damas; 400 d'autres étoffes de foie; plus de 100 onces d'or, & 2080 (a) d'argent; 60 de muse; plus de 300 de ces bourses, qui s'appellérent d'abord Papos, & quantité d'autres marchandises précienses, qui devoient faire juger du profit excessif qu'on pouvoit espérer à la Chine. Perez étoit d'une naissance fort commune. Il s'étoit enrichi par la Pharmacie & le commerce; mais son mécite l'avoit fait choisir pour cette Amballade.

Dans le cours de cette même année, les Portugais firent la conquête des lifes de Babrayn & de Katif, fur Mokrin, Roi de Lasab, qui étant soûmis au Roi d'Ormaz, avoit refufé de leur payer le même tribut. L'année suivante, ils furent attaqués, tout à la fois, dans leur Fort d'Ormuz, à Bahrayn,

Sequeir . 1521. Les Portugais retournent à la

Ils s'y rendent odieux.

Vengeance de l'Empereur de

Plusieurs Portugais condamnés au tune de Tho-. mas Perez.

Diveries difgraces des Portugais.

Sequeira. 1521. à Mackat, à Kuriat, & à Sobar. Mais le Roi d'Ormuz désespérant du succès, se retira dans l'Isle de Keishom, après avoir mis le seu à sa Capitale. [Telles étoient les extrêmités où la dureté du joug Portugais réduisoit leurs Tributaires.] Ce déplorable Prince su ensuite assassiné par ses Favoris. Son Successeur, qui avoit à peine quinze ans, se laissa persuader de retourner à Ormuz, à condition que les Portugais ne prendoient aucune part au Gouvernement de la Ville.

1522.

L'Année 1522 ne fut pas moins funeste aux Etablissemens du Portugal dans plusieurs autres lieux. Adelkan, ancien Prince de Goa, se remit en possession de tous les Pays voisins qui lui avoient appartenu. Le Roi d'Achen attaqua les Portugais dans Sumatra, & les mit dans la nécessité d'abandonner le Fort de Pasang. Ils essuyèrent aussi quelques disgraces à Malaca & aux Moluques. Enfin leur Fort de Calecut ayant été attaqué par le Samorin avec des forces supérieures à leur garnison, ils surent obligés de l'abandonner, après l'avoir démoli. Mais ce dernier événement n'arriva qu'en 1525.

1525. 1526.

Conquête de plusieurs Pays.
Dhafar, Mazua, Dalaka.

EN 1526, Hector de Sylveira se rendit maître de Dhafar, Ville forte sur la Côte d'Arabic. De-là, pénétrant dans la Mer Rouge, il réduisit les Mes de Mazua, & de Dalaka. L'avarice de Diego de Melo porta Kalayat & Maskat à la révolte; mais ces deux Places rentrèrent sous le joug. C'est à cette année qu'on rapporte la découverte de l'Isse Célèbes.

Les Turcs entreprennent de chasser les Portugais de la Mer Rouge.

TANT d'événemens, qui se succédèrent dans l'espace de peu d'années, H ne sont pas racontés par les Historiens avec plus d'étendue, & ne s'y trouvent pas même rapportés à leur véritable datte. Mais on y apprend encore que le Roi Solyman, ce même Turc qui avoit tué Mir Hussein à Joddah. & qui s'étoit réconcilié avec le Sultan Selim, en lui foûmettant cette Ville, entreprit de chaffer les Portugais de la Mer Rouge, avec une Flotte de vingt Galères & de cinq Galiotes, que Solyman Successeur de Selim, lui envoya de Suez, sous la conduite de Hayraddin sou Haydarin. Il s'occupoit alors r à fortifier l'Ise de Camaran dans la Mer Rouge. A l'arrivée de la Flotte dont il devoit prendre le Commandement, Hayraddin le tua, sur quelque démêlé. Mustapha, son neveu & son Successeur, vengea sa mort par celle de Hayraddin; & craignant ensuite la colère du Sultan, il alla chercher, avec quelques Vaisseaux, un azile à Aden, & de-là à Diu. Ainsi les Portugais se trouvèrent garantis d'une puissante attaque, à laquelle ils auroient eu beaucoup de peine à résister. Antoine Tepreyro porta par terre cette heureuse nouvelle au Roi de Portugal, & fit, le premier, un voyage qu'on avoit cru jusqu'alors impossible.

PremierVoyage par terre de la Mer Rouge en Portugal.

MALACA ne cessant point d'être insessée par le Roi de Bantam, Pierre Mascarenhas sut chargé de réduire ce Prince à la soûmission, avec une Flotte de vingt (b) Vaisseaux, qui portoient mille hommes, tant Portugais que Malayens. Il attaqua Bantam, Capitale de l'Isse, qui étoit très-bien sortisée, & désendue par sept mille hommes. Il en tua quatre cens, & sit deux mille prisonniers, avec un immense butin, dans lequel on compta 300 pièces de canon. Cette victoire ne lui coûta que trois hommes, & passa pour un des plus glorieux avantages que les Portugais eussent remportés dans les Indes. Le Roi de Bantam sut rétabli en payant un tribut.

Isle deBantam conquise par Pierre Maicarenhas.

Aux

Aux Moluques, Dom Garcie Enriquez brûla Tidor, après un Traité de paix qu'il avoit conclu avec le Roi. Il s'étoit flatté de chaffer les Espagnols du Port de Kamafo, & d'une autre Ville qu'ils possédoient dans cette Isle; mais il fut repoussé.

SEQUEIRA. 1526.

Dom Georges de Menesés, faisant voile aux Moluques, découvrit l'Isle Hde Borneo. Il y aborda, & [n'étant point assez fort pour s'y faire respecter par les armes, il envoya au Roi un présent de tapisserie. Ce Prince, à la vûe des figures qu'elle représentoit, s'écria que c'étoient des hommes enchantés, qui ne manqueroient point de le tuer pendant la nuit; & malgré les explications par lesquelles on s'efforça de le rassirer, il ne voulut souffrir ni la

Découverte de l'Isle de

tapisserie dans son Palais, ni les Portugais dans son Port.

1527. Les Portugais abordent au

En 1527, quelques Portugais, qui avoient perdu leur Vaisseau par une tempête, se sauvèrent si heureusement dans la Chaloupe, qu'ils abordèrent à HChakario, sur la Côte du Bengale. [Ils se croyoient à la sin de leur disgrace dans une Nation qu'ils n'avoient point encore offensée. Mais le ressentiment de leurs violences & de leurs cruautés, étant répandu dans toutes les parties de l'Inde, les Habitans du Pays avoient fait vœu de facrifier à leurs Idoles le plus beau Portugais qui leur pourroit tomber entre les mains. Gonzale Vaz Hde Melo, seune homme d'une figure charmante, & d'une très-haute espérance, eut le malheur d'être choisi pour Victime.

Jeune Portugais sacrifié aux Idoles.

H [La fin de cette année est marquée par quelques autres événemens.] Une Flotte, envoyée pour brûler les Galères Turques qui étoient restées à Camaran, trouva les vents si contraires qu'elle ne put en approcher; mais elle brûla la Ville de Zeyla, sur la Côte d'Adel. Mangalor eut le même fort sur la Côte de l'Inde. A Diu, dix-sept Portugais ayant été pris dans une Barque, Diégo de Mesquita leur Capitaine, sut condamné à la mort; pour avoir refusé d'embrasser le Mahométisme. Il devoit être mis dans un gros canon, & tiré comme un boulet. Mais le Prince Musulman, frappé du courage avec Hequel il entra lui-même dans la bouche du canon, lui accorda la vie, [avec fon estime & son amitié.] Chatua, Ville voisine de Cranganor, & Porka, surent brûlées par Lope Vaz; tandis que Simon de Melo, son Neveu, traitoit avec la même rigueur Marabia & Montdelli.

Zeyla & Mangalor brûlées.

Fermeté chrétienne d'un Capitaine Por-

## **9.** I I.

Les Espagnols subjugués à Tidor. Cruautés de Menezés. Plusieurs Villes brûlées. Belle action de Sylveira. Plaisanterie cruelle. Fort bâti à Diu. Avanture de Botello. Désordre aux Moluques.

'ANNE'E 1529 commença par une action fort éclatante. Hector de Sequerra. Silveyra, chargé, avec quelques Vaisseaux, de venger sur le Roi de Cambave quantité d'insultes que les Portugais avoient essuyées à Diu, attaqua la Flotte de ce Prince, qui étoit composée de quatre-vingt grandes Barques. La valeur & la fortune lui firent obtenir une victoire fi complette, que d'un si grand nombre de Bâtimens, il n'y en eut que sept qui évitèrent d'être prisou coulés à fond. Le Vainqueur se saisit ensuite de Bazaim, & rendit Tana baye. tributaire.

1529-

Victoire des Portugais fur le Roi deCam~

[L'ÉTABLISSEMENT des Espagnols à Tidor, ne cessoit pas d'allarmer les.

SEQUEIRA.

1 5 2 9.
Guerre aux
Moluques entre les Portugais & les Efpagnols.

Orgueii d'un Général Portugais.

Portugais de Ternate. C'étoit tout à la fois un sujet de défiance & de jalousie. A quoi falloit-il s'attendre de la part d'une Nation brave & opiniàtre, qui s'étoit soûtenue jusqu'alors, contre l'artifice & la violence, au milieu des conquêtes & des établissemens du Portugal? Dom Georges de Menezés, qui commandoit alors à Ternate, entreprit, avec les Habitans de cette Isle, de chasser pour jamais de si dangereux voisins. Il fondit sir celle de Tidor. Il défit les Espagnols, & les mit dans la nécessité de brûler la Ville pour se retirer dans le Fort. Le siège sut poussé avec vigueur; mais sils si-44 rent une si belle défense, qu'en les forçant enfin de se rendre, Menezés ne put leur imposer d'autre condition que de se retirer à Kamafo, dans la même Isle, & de ne pas étendre leur commerce dans les autres Isles qui produisent le girofle. Le Roi de Tidor, [moins capable de résistance,] se rendit tribu-H taire du Portugal, & promit de ne plus les aider de ses forces. Cette victoire, quoiqu'imparfaite, porta l'orgueil du Général Portugais jusqu'à l'insolence & la cruauté. Sur le simple soupçon que Kachil Vaydeka, Noble de Tidor, avoit tué un porc Chinois qui appartenoit à quelque Portugais, il lui fit frotter publiquement le visage avec du lard; injure la plus sanglante qu'un Mahométan puisse recevoir. Il fit arrêter, dans la Ville de Tahona, [pourune legère offense,] le principal Magistrat, & deux Mores de distinction. Les deux Mores eurent les mains coupées par son ordre; & le Magistrat fut abandonné sur le rivage à deux dogues, qui s'avançans pour le déchirer, le forcèrent de se jetter à la nage, où, sans le quitter, ils le mirent dans la nécessité de se désendre avec les dents, & le noyèrent enfin, à demi dévoré. Un autre Kachil s'étant efforcé de soûlever le peuple pour chasser également les Portugais & les Espagnols, Menezés l'arrêta lui-même en public, & lui coupa la tête de sa propre main [dans Ternate.] Les habitans surent sixeffrayés de cette éxécution, que la plûpart quittèrent la Ville, avec la Reine de l'Isle à leur tête.

Nunno de Cunna envoyé aux Indes. Ses exploits dans le Voyage. Nuno de Cunna, parti cette année de Lisbonne pour succéder à Sequeira, prit & brûla sous de légers prétextes la Ville de Mombassa. Ensuite, tombant sur Ormuz, il se faisit du Reis Asbrat, Visir du Roi, [qui s'étoit rendu suspect par quelques intrigues,] & l'envoya prisonnier en Portugal. Il se joignit, dans cette Ville, à Melchior Tavares de Sousa, qui avoit été secourir, avec quarante Portugais, le Roi de Bashra, contre celui de Jazirat, Isle sormée par l'Euphrate & le Tigre, à laquelle on donne environ quarante lieuës de tour. Sousa étoit le premier Portugais qui eût pénétré du Golse Persique jusqu'à ces deux rivières. Ensuite, ils se chargèrent ensemble de réduire Batrayn (a), qui s'étoit révoltée. Ils battirent le Fort; mais la résistance ayant été plus longue qu'ils ne s'y attendoient, ils se retirèrent faute de munitions.

CUNNA.

I 5 3 0.
Les Villes
de Surat &
Reyner brûlées par les
Portugais.

En 1530, Antoine de Silveyra, qui s'étoit posté sur la Côte de Cambaye avec une Flotte de cinquante & un Vaisseaux, entra dans la Rivière Tapti, & brûla Surat & Reyner, deux Villes situées sur ses deux bords. La première, qui étoit à quatre sieuës de l'embouchure, contenoit dix mille samilles, la plûpart Banianes; l'autre, qui étoit un peu plus loin, étoit compo-

(a) L'Original dit qu'il n'y eut qu'un de tion; & il semble que ce fut Sousa R. d. E. ces deux Portugais chargé de cette Expédi-

fée de six mille maisons, habitées par des Mores fort guerriers. Daman & Agazem furent aussi brûlées sur la même Côte. Dans le même tems, Hector de Silveyra se fit voir dans la Mer Rouge avec dix Vaisseaux & six cens hommes. Après y avoir fait plusieurs prises, il se rendit au Port d'Aden, où son adresse à ménager l'esprit du Roi sit consentir ce Prince à payer au Portugal un tribut annuel de 12000 séraphins. Le Roi de Sael, gagné par cet Héxemple, entra dans le même engagement. [Au milieu de tant de Villes & d'Etats qui avoient reçu la loi des Portugais, Diu continuoit de braver leur puissance. Le Portugal n'avoit point eu de Vicerois dans les Indes, qui n'eusfent tenté de foûmettre cette Ville, & qui n'y eussent inutilement employé l'artifice & la force. Nunno de Cunna forma la même entreprise, avec des préparatifs aufquels il n'y avoit rien eu d'égal avant lui. Il ne composa sa Flotte que de petits Bâtimens; mais le nombre en étoit prodigieux. Il en rassembla plus de 400, sur lesquels il embarqua 3600 Soldats & 1450 Matelots, tous Portugais. Il y joignit 2000 Malabares & Canarins, 8000 Ef-Helaves pour le service de terre & de mer, & 5000 autres [Indiens de différentes Nations. Avec cette redoutable armée, il alla d'abord attaquer l'Isle de Beth, à sept lieuës de Diu. Elle étoit fortissée par l'art & la nature. Les Infidelles y avoient une garnison de deux mille hommes, [composée d'Arabes de Turcs &c.] qui se défendirent avec autant de conduite que de résolution. 11 en périt dix-huit cens; [il y eut soixante canons de pris] & les Portugais n'y perdirent que dix (b) hommes, entre lesquels ils regretterent beaucoup le brave Hector de Silveyra. Mais le tems qu'ils avoient employé à ce siège leur fit manquer l'occasion de prendre Diu. La Ville avoit reçu, dans cet intervalle, un renfort considérable, sous la conduite de Musta-Hpha, sfils de Reis Solyman. On n'avoit rien épargné pour augmenter ses fortifications naturelles, qui consistent dans les rochers & les eaux dont elle est environnée. L'entrée de la Rivière étoit bouchée par un grand nombre de grosses chaînes qui la traversoient, & trente Vaisseaux bien armés foûtenoient ce rempart de fer. La garnison étoit composée de dix mille hom-Hmes [éxercés à la guerre,] & l'artillerie fort nombreuse. Cunna, sans s'effrayer de tant d'obstacles, entreprit une attaque qui dura un jour entier, [ & qui ne fit pas beaucoup de mal à l'Ennemi. Il s'exposa lui-même dans une Barque, avec aussi peu de ménagement que le moindre de ses Soldats; mais reconnoissant l'inutilité de ses efforts, il prit le parti de se retirer. Badur, qui avoit succédé au Trône de Cambaye, se crut redevable de son salut à Mustapha. Il lui accorda pour récompense le Gouvernement de Baroche. avec le titre de Rumi, parce qu'il étoit Grec, & celui de Kan. Ainsi nous le verrons paroître désormais sous le nom de Rumi Kan.

En s'éloignant de Diu, Cunna laissa dans cette Mer Antoine de Saldanna, avec six voiles & cinq cens hommes (c), pour y causer tout le mal dont il Atrouveroit l'occasion. [Cette petite Flotte porta le seu & le ravage dans tous les lieux dont elle put approcher.] Elle brûla les Villes de Madresad, de Goga, de Belsa, de Tarapar, de May, de Kelme, d'Agasim, & celle de Sustat, qui ne faisoit que se relever de ses ruines. Elle prit vingt-sept Vaisseaux

The same

de (c) Angl. avec foixante voiles & quinze

cens hommes, R. d. E.

CUNNA.

I 5 3 0.

Daman & Agazem cfluvent le même fort.

Nouvelle entreprise contre Diu.

Les Portugais font forcés de se retirer.

Leurs rayages fous la conduite de Saldanna.

(b) Angl. douze, R. d. E.

CUNNA. 1530.

Autres violences fous Diégo de Silveyra & Manuel d'Albuquerque.

de Calecut [richement chargés,] & força le Samorin, pour obtenir la paix, de consentir à l'érection d'un Fort, près de Chaale, qui n'est qu'à trois lieuës de cette Ville. Tant de succès, ssi l'on doit donner ce nom à de si cruels, ravages, furent immédiatement suivis d'une autre expédition, sous le commandement de Diégo de Silveyra. Il brûla Patam, à douze lieuës de Diu. Pate, Mangalor, & plusieurs autres Villes. Enfin les Portugais [comptant] pour rien de rendre leur nom détestable à ceux dont ils prodiguoient le fang pour envahir leurs richesses, répandirent long-tems la terreur sur toutes ces malheureuses Côtes. Cunna même y revint bien-tôt, avec une Flotte de cent-vingt (d) voiles, & de trois mille deux cens hommes. Il attaqua Basaim, que les Infidelles travailloient à fortifier. Maleck Tokam, nouveau Gouverneur de Diu, y mit à son approche une garnison de douze-mille hommes. Mais elle n'empecha point les l'ortugais de forcer la Place, de tuer une partie de ses désenseurs (e), de raser le Fort, & d'emporter plus de quatre-cens pièces d'artillerie. D'un autre côté, Manuel d'Albuquerque brûla toutes les Villes qui étoient depuis Tarapor jusqu'à Basaïm, & soûmit au tribut Tana, Bandora, May & Bombaim.

Belle action de Diégo de Silveyra. [PARMI tant d'excès barbares, on raconte une action qui mérite de passer la la Postérité.] Diégo de Sylveira ayant arrêté près d'Aden un riche Vaisseau de Joddah, le Capitaine More s'empressa de lui présenter une Lettre, en forme de Passeport, qu'il avoit reçue d'un Portugais prisonnier dans cette Ville. Elle contenoit ces deux lignes en Langue l'ortugaise: "Je prie le premier Capitaine de ma Nation qui rencontrera ce Vaisseau, de s'en saime, sir, car il appartient à un fort méchant More". [Qui croiroit qu'avec tant d'avidité pour le bien d'autrui & si peu d'horreur pour la cruauté,] Sylveyra condamna la persidie de l'Ecrivain Portugais? Il seignit même de regarder la Lettre comme un véritable Passeport; & sans faire connoître au More qu'il avoit été trompé, il lui laissa la liberté de suivre sa route, [préférant, dit Faria, la perte des richesses de ce Vaisseau, à l'obligation où il auroit été de faire connoître la mauvaise-soi d'un Portugais, s'il s'en étoit rendu maître.]

Les Portugais fouvent expofés à la perfidie des Mores.

Exemple à Diu.

[Cette action paroîtra d'aurant plus belle, que les Portugais sembloient au-Hetorises à manquer de soi pour les Mores, par les éxemples continuels de leurs trahisons.] Maleck Tokam (f), Gouverneur de Diu, ayant découvert que le Roi Bandur pensoit à le dépoüiller de son Gouvernement en faveur de Mustapha Rumi-Kan, offrit aux Portugais la liberté d'y bâtir un Fort. [Ils ressentation une vive joie de se voir accorder volontairement ce qu'ils desiroient depuis tant d'années, & qu'ils n'avoient pû se procurer par la force.] Mais soit que Maleck Tokam eût conçu de meilleures espérances du Roi de Cambaye, soit par la légèreté naturelle à sa Nation, il parut balancer ensuite sur l'éxécution de ses offres. Ensin s'étant rendu également suspect à son Maître & aux Portugais, il se vit forcé de prendre la suite à l'approche de Bandur, qui se rendit à Diu pour éclaircir sa conduite. Ce Prince parut entrer aussi dans le dessein d'accorder un Fort aux Portugais. Il en sit même don-

(d) Angl. cent cinquante. R. d. E. (f) Ici commence la 3e. Section de l'Origi (e) L'Original dit qu'ils n'en tuérent que nal. R. d. E. 600. R. d. E.

donner avis à Cunna, que cette espérance amena aussi-tôt avec une Flotte de soixante (g) voiles. Ils eurent une entrevûe, mais sans succès. Cunna, trop soible alors pour saire éclater son ressentiment, mit à la voile pour Goa. Je ne puis resuser place ici à la plaisanterie barbare d'un Pirate de Calecut, nommé Kun Ali Markar. En croisant au long des Côtes, il rencontra pendant la nuit dix-huit Portugais [& trois Cannoniers] dans un Brigantin, tous si prosondément endormis qu'il les sit lier avant qu'ils sussent sus sommeil. Il les réveilla brusquement, & leur sit donner la mort en sa présence, en leur disant que c'étoit pour avoir osé dormir tandis qu'ils le sçavoient en course.

En 1534, Martin Alonso prit le Fort de Daman. Dans la même année, le Roi Bandur, pour acheter enfin la paix, donna au Roi de Portugal Basaim, avec toutes ses dépendances sur mer & sur terre. Ce Traité sut accompagné de trois articles qui sembloient former une Alliance serme & sincère. 1°. Tous les Vaisseaux qui partiroient de Cambaye pour la Mer Rouge, devoient toucher à ce Port & payer des droits dont on étoit convenu. 2°. Ils ne devoient point aller dans d'autres lieux sans la permission des Portugais. 3°. Le Roi s'engageoit à ne saire construire ses Vaisseaux de guerre dans aucun autre Port.

BANDUR étoit alors plus puissant qu'aucun de ses Prédécesseurs. Il avoit joint deux autres Couronnes à la sienne, [en employant indiféremment la force & la fourberie ] & son autorité étoit bien établie dans ses Etats; mais il se voyoit à la veille d'une grande guerre avec Humdyun, Empereur des Mogols, & son voisin du côté du Nord. En effet ce Prince vint l'attaquer avec une puissante armée, s'empara d'une partie de ses Etats, & lui prit Champanelle, sa Ville Capitale. Dans le désespoir de tant d'infortunes, Bandur eut recours à l'assistance de Cunna, & lui offrit, à cette condition, la liberté de bâtir un Fort à Diu. Martin Alonso de Sousa sut envoyé aussitôt pour régler les articles. Ils se réduissrent à quatre: 1º. Que le Roi de Cambaye confirmeroit d'une manière irrévocable la donation de Basaim, 2°. Qu'il y auroit entre lui & le Roi de Portugal une ligue offensive & défensive; 3°. Que le Fort seroit bâti dans le lieu & dans la forme qu'il plaîroit au Viceroi; 4°. Enfin que pour commencer l'éxécution du Traité, on lui remettroit immédiatement un boulevard qui défendoit l'accès du rivage. Cunna fut invité à venir présider lui-même à la construction du Fort. Il sut reçu à Diu avec les plus grandes marques d'honneur & de joie. Le Fort fut commencé sous d'heureux auspices, & promptement achevé. Emmanuel de Sousa en obtint le commandement, avec une garnison de neuf-cens Portugais, & soixante piéces de canon. Humdyun voyant le Roi de Cambaye fortifié par l'Alliance des Portugais, & n'espérant point de pouvoir le forcer dans Diu, alla faire ailleurs l'emploi de fes armes.

La permission de bâtir un Fort, produisit une avanture aussi étrange que cette faveur étoit importante. Jacques Botello, Officier fort entendu dans les affaires des Indes, s'étant attiré la disgrace du Roi de Portugal pour avoir offert ses services à la France (b), entreprit de se rétablir dans la faveur de

CUNNAI

Barbare plaifanterie d'un Pirate.

1534. Nouvelles Acquifitions des Portugais. Leur Traité avec le Roi Bandur.

Ils fecourent ce Prince, qui leur permet . de bâtir un Fort à Diu.

Forte Garnison qu'ils y mettent.

Etrange effet de la joie que les Portugais en refientent. Voyage de Botello.

<sup>(</sup>g) Angl. de cent voiles. R. d. E. ce qu'on prétendoit, de s'en aller en France. (b) Angl. pour avoir formé le dessein, à R. d. E.

I. Part.

CUNNA.

fon Roi par une action désespèrée & presque incroyable. Il sçavoit avec quelle passion la Cour de Portugal souhaitoit depuis long-tems d'avoir un Fort à Diu. A peine cette importante permission fut-elle accordée, que s'étant procuré une copie du Traité, avec le plan du Fort, il se mit dans une Barque de seize pieds de long, large de neuf, & profonde de quatre & demi, pour en aller porter la première nouvelle à Lisbonne. Il ne se fit acompagner que de quatre Matelots & de cinq domestiques, dont trois étoient Portugais, & deux Indiens. Son départ fut fecret. Il donna d'abord pour prétexte à ses compagnons, un voyage qu'il vouloit faire à Cambaye; mais aussi-tôt qu'il fut en pleine mer il leur fit l'ouverture de son dessein. Ce ne fut qu'à force de promesses qu'il parvint à surmonter leur étonnement & leur crainte. Ils fe livrèrent ainsi à la violence des vents & des flots. l'aria représente vivement leurs dangers & leurs peines. Enfin le courage manqua aux Matelots. Il résolurent de tuer leur Maître, & leur conspiration n'ayant abouti qu'à tuer un des trois Portugais, ils furent tués eux-mêmes dans la première chaleur avec laquelle Botello fut obligé de défendre fa vie. Sa fituation en devint beaucoup plus difficile. Sans Pilote & sans Matelots, il s'obstina à continuer sa navigation avec les quatre hommes qui lui restoient; & triomphant de tous les obstacles, il arriva heureusement au Port de Lisbonne. Le récit de son avanture causa tant d'admiration à la Cour de Portugal, que le Roi lui rendit fes bonnes graces. Mais l'Historien ajoute, qu'on ne jugea point à propos de lui accorder d'autre récompense, & qu'on fit meme brûler aussitôt sa Barque; afin qu'il ne restat aucune marque qu'on pût saire un voyage fi long & si dangereux dans un Bâtiment si fragile.

Défiance fingulière des Portugais de Lisbonne.

Les Portugais attaqués par le Mogol de Bafaim.

CUNNA ne prit point tant de confiance à la retraite du Mogol, qu'il ne le crût capable de tomber sur Basaïm, dans la seule vûe de se venger des Portugais. Il y envoya Garcie de Sa, avec quatre cens hommes. Mais un secours si soible, contre une armée victorieuse, découragea Sa même, à l'approche d'Humdyun. Il étoit prêt à quitter la Ville, lorsque les cris des Habitans, & sur-tout le conseil d'Antoine Galvam, lui sirent comprendre qu'il pouvoit s'y désendre en la fortissant. Il se hàta d'y travailler avec tant de succès, que l'ennemi, peu accoutumé aux longueurs d'un siège, prit le parti de se retirer.

Ils font traités cruellement à Achem & à Ternate.

Leurs vices & leurs cruautés. Dans le même-tems, le Roi d'Achen ayant trompé quelques Portugais par de fausses apparences d'amitié, leur fit ôter cruellement la vie. Ceux de Ternate (i) ne furent pas mieux traités; mais sans pouvoir nommer d'autre cause de leurs disgraces, que l'avarice & la tyrannie de leurs Gouverneurs. Gonzale Pereyra, qui avoit succédé en 1530 à Georges de Menezés, avoit été assassiné à Ternate pour avoir voulu trop éclairer les mauvaises pratiques du commerce. Il avoit eu pour successeur Fonseca, dont on n'avoit pas été plus satisfait. Ensin Cunna y avoit envoyé Tristan d'Atayde, qui poussa beaucoup plus loin la rigueur & l'injustice. Il empoisonna (k) le Roi de Ternate & sa Mère. Les Habitans effrayés prirent la suite, & ne trouvèrent pas beaucoup de pitié chez leurs voisins. "On leur reprochoit amèmement (ce sont les termes de l'Historien Portugais) d'avoir reçu une mément (ce sont les termes de l'Historien Portugais) d'avoir reçu une mément Nation, qui depuis qu'elle avoit mis le pied dans l'Isle, avoit commis

" mis les plus infâmes actions qu'on pût imaginer ". Tristan, pour se thettre en possession de tout le girosse, sit naître l'occasion d'une querelle avec le Roi de Bachan, & brûla sa Ville. Cependant la crainte du même sort ligua contre lui les autres Rois. Ils attaquèrent les Portugais dans l'Isle de Ternate, ils en tuèrent un grand nombre; & Tristan, resserté dans son Fort, y manqua long-tems des secours les plus nécessaires à la vie.

I 5 3 4

AZADAKAN, Général d'Ibrahim Adelkan, ancien Souverain de Goa, ayant ravagé, en 1536, les Pays voisins de cette Ville, le ressentiment porta leurs Habitans à se soûmettre aux Portugais. Peu de tems après, Solyman Aga, autre Général d'Adelkan, parut armé dans les mêmes Cantons; mais il su chasse par Dom Jean Pereyra, qui bâtit malgré lui un Fort à Rachol. Pereyra désit encore une sois ces deux Généraux, l'un à Margam (1), & l'autre à Ponda, Ville opulente, qui sut brûlée par le Vainqueur. Solyman Aga, piqué de sa désaite, éleva le Fort de Bais sur la Rivière du même nom, pour l'opposer à celui de Rachol, [qui sut démoli par les Portugais.]

I 5 3 6. Diverses Expédițions.

Le même bonheur accompagna les Portugais vers la fin de cette année, contre les forces du Samorin de Calecut, qu'ils taillèrent en piéces à Cranganor. Repelim fut prise & brûlée. Le Roi de Cochin retrouva dans les ruines de cette Ville, un bloc de marbre, qui avoit été pris autresois au pillage de la sienne, & dont il n'avoit pas cessé de regretter la perte. Sur ce marbre étoient gravés tous les noms des Rois du Malabare, depuis plus de trois siécles.

Marbre précieux par ses Inscriptions.

(1) Les Portugais reculèrent d'abord, éfrayés, à ce que dit l'aria, par les étranges Feux d'Artifice d'une forcière, qui habillée en homme, cherchoit à vanger la mort de fon Mari. Il est à présumer que, s'ils l'avoient prise, ils

冷

l'auroient traitée comme le fut Jeanne d'Arc; car en 1581, nous trouvons une autre Amazone de cette espèce, qui fut mise à l'Inquisition, quoiqu'elle ne fut point accusée de sortilège.

## 

## C H A P I T R E XIV.

Continuation des Exploits des Portugais depuis 1537. jusqu'en 1542.

[ S. I. ]

[ Bandur Roi de Cambaye se ligue avec les Turcs contre les Portugais. Il est tué. Homme agé de 300. ans. Infâmies des Portugais sévèrement punies]

L en avoit si peu coîté au Viceroi Portugais pour obtenir la permission de bâtir un Fort à Diu, qu'après tant d'expériences de la légèreté des Mores, il devoit s'attendre qu'ils se repentiroient d'une faveur que la nécessité leur avoit arrachée. En effet, Bandur Roi de Cambaye, ne se vit pas plûtôt délivré de la crainte du Mogol, qu'il résolut de se défaire aussi de se nouveaux Alliés. Il engagea les Turcs dans son dessein, & ne se bornant point à chasser les Portugais de leur Fort, il résolut de détruire entièrement Diu. la garnison, & d'envelopper le Viceroi même dans ce carnage. La feinte

1537.

Trahifon des Mores contre les Portugais de Diu.

CUNNA. I 537.

Les Portugais tuent le Roi & pillent la Ville.

étoit nécessaire. Il fit prier Cunna de se rendre à Diu, pour régler des affaires qui touchoient leur Alliance. Le Viceroi s'y rendit avec sa Flotte; & quoiqu'informé du projet qu'on méditoit contre lui, il ne s'assura point de Bandur dans une visite que ce Prince lui rendit à bord. Mais, par des raisons qui convenoient aux circonstances, il étoit résolu de le faire arrêter dans le Fort. L'ordre en étoit déja donné à Sousa, Commandant de cette Place. Bandur revenant de la Flotte dans fa Barque royale, Soufa le fujvit, pour l'inviter à lui faire une visite. Quelques autres Officiers du Fort, qui venoient après leur Gouverneur, le voyant entré dans la Barque du Roi, s'empresserent d'y entrer avec lui. Cette précipitation fut si suspecte au Prince More, que se livrant à ses prémières défiances, il donna ordre à ses Officiers de tuer Soufa. Diegue de Mesquite, qui avoit conduit un secours aux Mores dans la dernière guerre, entendit cet ordre, & tira son épée, dont il blessa le Roi; mais il fut tué aussi-tôt par les Mores de la suite. La mêlée commença si vivement, qu'il y eut d'abord quatre Portugais tués & sept Mores. Plusieurs Barques se hâterent d'avancer des deux côtés. Le Roi, qui vit le danger pressant, pensoit à se dérober par la suite; mais un boulet de canon, tiré de la Flotte, lui tua trois de ses Rameurs. Il crut pouvoir échapper à la nage. A peine fut-il dans l'eau, que la peur de se noyer le fit crier à haute voix, & découvrir qui il étoit. Tristan de Payva lui tendit une rame, qu'il commençoit à saisir, lorsqu'un foldat le frappa d'un coup de hallebarde au milieu du visage. Il reçut plusieurs autres coups qui lui ôtèrent la vie. Son corps furnagea quelques momens, & coula tout-d'un-coup à fond. Il fut impossible de le retrouver. Celui de Sousa disparut aussi. CUNNA se sit ouvrir sans opposition les portes de la Ville. Les Habitans

Palais plus de 200000 écus (a) en or & en argent. Mais la quantité de

munitions étoit prodigieuse. Il y avoit dans le Port cent soixante Bâtimens,

dont plusieurs étoient fort gros & richement chargés. L'artillerie étoit innombrable en bronze & en fer. On admira particulièrement trois Couleuvrines, d'une grandeur si monstrueuse, que le Viceroi en sit transporter une à

Richesses commençoient à fuir; sa modération les arreta. Il ne trouva point dans le munitions qu'ils y trou-Vent.

Lisbonne, comme une rareté pour l'Europe. Elle se conserve au Château de Saint-Julien à l'embouchure de la Rivière de Lisbonne, où les Portugais l'appellent encore le canon de Diu. Entre les papiers du Roi, Cunna découvrit plus de preuves qu'il n'en étoit besoin pour se convaincre du dessein que Badur avoit eu de fusciter les Turcs contre les Portugais. Il en prit droit de mettre les plus riches Négocians à contribution. Cependant il s'efforça de Cunna rétablit l'ordre gagner les Mahométans; en leur accordant l'éxercice libre de leur Religion dans la Ville. & de leurs Loix; & toutes les pensions qui avoient été données par le Roi

furent continuées.

More àgé de trois cens ans. merveillente.

FARIA raconte, sans aucune marque de doute, que parmi ceux qui joüisfoient d'une pension, il se présenta un More de Bengale, qui se trouva, par Son Histoire des informations autentiques, âgé de trois cens ans. Il avoit deux fils, l'un de quatre-vingt-dix ans, & l'autre de douze. Ses cheveux & ses dents s'étoient renouvellés cinq ou fix fois. On ne lui auroit pas donné plus de soixante ans. Sa taille étoit médiocre, & son embonpoint modéré. Il prétendoit

(4) Angl. Pardaos. R. d. E.

tendoit qu'un jour, vers la fin de son premier siècle, étant à la pêche au bord (b) d'une Rivière, il vit un homme à barbe grise, lié d'une ceinture au milieu du corps, les mains & les pieds percés de blessures, qui le pria de le transporter de l'autre côté sur ses épaules. Il lui rendit ce bon office; après quoi l'étranger l'assura, que pour récompense de sa charité, il conserveroit la fanté & les forces dont il joüissoit alors, jusqu'à ce qu'il le revît. Après l'Etablissement des Portugais, la curiosité conduisit ce Vieillard dans l'Eglise des Franciscains du Fort. Son étonnement fut extrême d'y reconnoître, en entrant, son miraculeux étranger dans une image de Saint-François. Le voilà, s'écria-t'il, celui que j'ai passé sur mes épaules, il y a deux-cens ans s ce 😭 qu'on dit de son âge est sans doute une fiction Indienne, & ce qu'on avance de sa vision, est sans doute une fable des Franciscains, ] Bandur lui avoit accordé une pension en faveur de son âge; & Cunna, dit l'Historien, la lui conserva en faveur du miracle. Il vêcut encore quatre-vingt ans; n'étant mort, suivant le même Ecrivain, qu'en 1618 (c).

THE CUNNA [trouva peu de chose à changer aux fortifications de Diu, pour en faire une des plus fortes Places de l'Univers: mais il fit construire, au commencement de l'année 1538, cette fameuse Citerne d'immense étendue, qui contient vingt-cinq mille pipes d'eau. C'étoit presque le seul secours dont

la Ville eût besoin contre les nécessités d'un long siège.

TANDIS que le Viceroi travailloit à rendre le joug des Portugais suportable, divers particuliers de sa Nation se couvroient de honte en d'autres lieux, par leurs excès d'arrogance & d'ingratitude. Le Roi de Saël, près de Casban, sur la Côte d'Arabie, en ayant reçu plusieurs dans son Port avec beaucoup d'amitié & de caresses, il ne lui rendirent que des outrages pour cette Hfaveur. [On doit se souvenir que j'écris toûjours d'après leurs Historiens.] Quelques-uns d'entr'eux s'étant proposés de voler un des proches parens du Roi, s'introduisirent dans sa maison, & le suspendirent par les parties naturelles pour lui faire découvrir ses trésors. Un autre, qui avoit été traité fort civilement à dîner par un honnête More, lui enleva sa femme. Un Officier, nommé Godino, à qui le Roi fit l'honneur d'accepter un festin chez lui, s'emporta contre ce Prince aux plus grossières injures. Enfin, un autre s'étant saiss d'un Vaisseau qui appartenoit aux sujets du Roi, poussa l'impudence jusqu'à le vendre publiquement dans le Port. L'effet de toutes ces infâmes violences fut d'armer les Mores contre les Portugais, qui furent tous massacrés dans la Ville. Godino eut la tête coupée en présence du Roi. Dom Manuel de Menezés, qui arrivoit dans cette conjoncture avec la qualité d'Ambassadeur du Viceroi, sut arrêté; & de soixante-dix personnes qui composoient sa suite, le Roi de Saël en sit transporter trente à Constantinople. Madera, qui étoit du nombre, s'échappa d'entre les Turcs, & porta heureusement à Lisbonne la nouvelle d'une Flotte que ces Infidelles faisoient équiper à Suez pour attaquer les Portugais dans les Indes.

(b) Angl. faifant paitre ses Troupeaux le long d'une Rivière. R. d. E.

(c) Faria rapporte, Vol. III. pag. 297. qu'il y avoit d'autres Indiens qui prétendoient y avoit d'autres muiens qui process d'ulté-être agés de 200 ans; mais qu'après d'ultéricures informations, on trouva que cela n'étoit pas vrai; il y a grande apparence qu'il au. roit aussi fallu rabbatre beaucoup de l'age de celui-ci. Le seul fait de cette espèce sur lequel on pût compter, fut qu'une Femme agée de 100 ans, se maria pour la 8c. fois.

CUNNA. 1537.

1538. Célèbre Citerne de Diu-

Horribles excès des Portugais.

#### §. I I.

Affaires de Bengale. Incendie de Chatigan. Prise de Gaure. Découverte de Mindanao & du Japon.

CUNNA.

I 5 3 8.
Leurs espérances trompées du côté de Bengale.

Etat du Royaume de Bengale.

'ARDEUR des Portugais sembloit augmenter de jour en jour pour le-🔟 fuccès de leur commerce & de leurs armes. | Cunna regrettoit de n'avoir point encore établi sa puissance au Bengale. Il y sut encouragé par un riche More, [qui devoit participer à cette entreprise.] Martin Alfonse de H Melo fut envoyé avec des présens à Mohamed Schah, qui régnoit dans cette riche Contrée. Mais il y trouva de si puissantes préventions contre le nom Portugais, qu'en descendant au Port, il fut arrêté avec cinquante-trois perfonnes de son cortège. Mohamed étoit le treiziéme Successeur d'un Prince Arabe, qui avoit usurpé la Couronne de Bengale, sen tuant le Roi légitime, 🔀 environ cinquante ans avant l'arrivée des Portugais dans les Indes. Gaure, sa Capitale, avoit trois lieuës d'étendue au long du Gange, & contenoit douze cens mille familles. Antoine de Sylva de Menezés reçut ordre d'aller racheter les Prisonniers de sa Nation; mais le retardement de son Député lui ayant fait croire qu'il étoit aussi retenu, il brûla Chatigan, Ville maritime, & d'autres Places. Ces hostilités ne servirent qu'à rendre la condition des Prisonniers beaucoup plus dure. Cependant quelques heureux services qu'ils rendirent au Roi, contre Shirkhan, un de ses Généraux, qui s'étoit révolté, leur firent obtenir la liberté, avec d'autres récompenses. [Ils empèchèrent le Général 😭 de passer le Gange, en bâtissant un Fort dans l'endroit où cette rivière entre dans le territoire de Bengale.

Capitale. Mohamed, [vaincu dans plusieurs Batailles,] mourut de ses blessures en allant implorer le secours de Humdyun, Empereur des Mogols. Cette conquête sit aspirer Shirkhan à d'autres entreprises. Il prit Kalejor sur les Rasbuts, dans le dessein de piller les trésors du sameux Temple que les Indiens avoient dans cette Ville. Mais en voulant se faire un amusement de tuer d'un coup de canon un éléphant qui appartenoit au Temple, la pièce creva, & le tua lui-même avec plusieurs de ses gens. Les Payens ne manquèrent point de faire passer cet accident pour une vengeance de l'Idole contre ses Prosanateurs; & le Docteur Prideaux auroit pensé comme eux, puisque, dans son Histoire de l'Ancien & du Nouveau Testament, il prononce que les infortunes du Gaulois Brennus, après tant de victoires, surent un châtiment du Ciel, pour avoir pillé le Temple de Delphes. Le Roi Jean III. de Portugal étoit fort éloigné de ce sentiment, lorsqu'en 1544, il chargea par un ordre exprès, Martin Alsonse de Melo, de piller le Temple de Treme,

près de Meliapar, (a) & celui de Madrass; [en effet ce ne peut pas être un Encrime de piller un Temple idolâtre, qui ne s'est enrichi des dépouilles du

A peine eurent-ils quitté le Pays, que Shirkhan recommença la guerre. Il s'empara de Gaure, & le reste du Royaume eut bientôt le même sort que la

du Temple de Kalejor.

Profanation

MAL-

(f(a) Farla ne croit pas qu'on puisse justisser une telle action, & il ajoûte qu'Alsonse n'éxécuta pas cet ordre au pied de la Lettre, mais qu'il

Peuple, que par la rapacité des Prêtres.

pilla d'autres Temples, comme celui de Tébelecaré, près de Caleculam. Voyez Vol. II. pag. 83.

[Malgré quelque mélange de difgraces, cette année ne fut pas une des moins glorieuses pour les Portugais. Outre la conquête de Diu, qui devenoit un de leurs plus puissans boulevards contre les Mores,] Dom Etienne de Gama remporta d'autres avantages sur la Côte de Malaca, où il soûmit

Malaca.] Le Pont de Malaca sut attaqué deux sois par les troupes d'Achen; mais elles surent autant de sois repoussées. La fortune ne sut pas moins savorable à Ternate, lorsqu'on eut coupé le cours à l'avarice de Tristan d'Atayde en le dépoüillant de son emploi. Antoine de Galvam, qui lui succéda, ferma, par sa prudence, son intégrité & sa modération, la source des désordres qu'on avoit reprochés à ses Prédécesseurs. Ayant appris qu'il s'étoit formé une ligue de huit Rois contre les Portugais de Tidor, il se rendit dans cet-

te Isle avec quatre Vaisseaux & cent soixante-dix Portugais [& cinquante Mores. Il sut poursuivi par 300 Vaisseaux, montés de 30000 Mores.] Il jetta l'ancre à Tidor même, sans être effrayé de la multitude d'ennemis qui l'attendoient. Quoique le Fort parût imprenable, il l'emporta par escalade. Environ trois cens Esclaves, qui se joignirent au petit nombre de ses gens, composoient toutes ses forces. Les Rois parurent, à la tête de cinquante mille hommes. Il se retira dans un bois, comme si la crainte l'eût porté à suir. L'Ennemi prit cette opinion de sa retraite, & s'avança sans ordre & par pelotons, que les Portugais taillèrent en pièces à mesure qu'ils les trouvoient à

Le la portée de leurs coups. [Quelques-uns se retirèrent en désordre, & les Portugais les poursuivirent jusqu'au l'ort, qu'ils reprirent en y entrant pêle-mêle avec eux.] Le tumulte & la confusion des suyards répandirent parmi les autres une terreur qui se communiqua jusqu'aux huit Princes. Ils prirent la suite, pour aller mettre leurs trésors à couvert dans les montagnes. Galvam marcha droit à la Ville, qui sut abandonnée de ses Habitans. Il la réduisit en cendres.

Qui croiroit qu'une victoire si glorieuse, ne coûta aux Portugais qu'un seul homme? Mais on doit être accoutumé à ces prodiges par une infinité d'éxem-Hples. [On ne comprendroit point en effet, d'où les Portugais eussent pû tirer assez de forces pour attaquer ou pour se désendre, si leurs pertes avoient eu quelque proportion avec la grandeur de leurs triomphes.] D'ailleurs il dépendoit presque tossjours d'eux, de gagner leurs ennemis par la douceur; ce qui montre assez que la plus grande partie de leurs guerres, ne venoient que des injustes cruautés avec lesquelles ils traitoient les Indiens. Faria dit hardiment qu'il étoit plus aifé de vaincre des armées innombrables de Barbares, que la moindre étincelle de l'avarice Portugaise. Cette réflexion n'a pas besoin d'autre preuve que la victoire même de Galvam & le fruit qu'il en tira par sa conduite. Après avoir brûlé Tidor jusqu'aux fondemens, il offrit au Roi de rebâtir la Ville. Une offre si peu attendue fit tant d'impression sur le cœur de ce Prince & sur tous ses sujets, qu'ils s'abandonnèrent à lui avec une confiance sans réserve. Elle alla si loin que le Roi étant mort dans ces circonttances, tous les Habitans se réunirent pour offrir la Couronne à Galvam, 😭 jusqu'à ce qu'ils eussent un Roi élu légitimement. L'Historien ne nous apprend pas quelles raisons le portèrent à la resuser.

[FERDINAND de Gryalva, ayant été jetté par la tempête sur les Côtes de Gilolo & de Bachan, les Rois de ce pays lui resufèrent l'entrée de leur port, sous prétexte de leur Alliance avec Galvam. Au reste ce der-

CUNNA.

1538.
Avantages
des Portugais
à Malaca & I
Ternate.

Antoine de Galvam se signale à Tidor.

L'excès d'avarice devient funeste aux Portugais.

SOAREZ.

1539.
Satigma
Décourante
de Mindanao.

nier traita fort humainement les Espagnols qui tombèrent entre ses mains.] Vers le meme tems, François de Castro, Commandant de quelques Vaisseaux Portugais, sut poussé par le vent à Satigana, & dans d'autres Isles, à cent lieuës au Nord des Moluques. Il découvrit aussi dans cette navigation l'Îsle de Mindanao. Deux Missionnaires que Castro avoit avec lui, convertirent au Christianisme les Rois, les Reines, les Nobles & les peuples de toutes ces Isles (b), [par un effet visible de la grace qui accompagna leur instruction.] [au grand étonnement des obstinés Sectateurs de Management, comme les appelle Faria.]

Le brave & vertueux Galvam étant parvenu à la fin de son Gouvernement, emporta l'estime & l'affection des Indiens, jusqu'à se voir sollicité de conserver ce poste pendant toute sa vie. Il laissa Ternate dans une condition florissante; mais les mêmes raisons qui le faisoient aimer l'avoient rendu si pauvre, qu'il partit accablé de dettes. Il comptoit de trouver en Portugal la récompense de son mérite & de ses services; [& les Créanciers s'étoient reposés, comme lui, sur cette espérance.] Cependant il n'y trouva que le mépris & la misère, qui le conduisirent ensin à terminer sa vie dans un Hôpital. La jalousse de ceux dont ses grandes qualités avoient sait éclater les vices, l'ingratitude ordinaire aux Princes, qui recueillent le fruit des services sans éxaminer par quelles voies ils les reçoivent, & la corruption même du public, qui s'étoit accoutumé, suivant la réslexion de l'aria, à travestir les crimes en actions hérosques, & qui ne connoissoit plus d'autres vertus, firent ainsi périr dans l'oubli un des plus grands hommes de son siécle.

Relation du fiége de Diu remise plus bas.

La Vertu de

Galvam est

mal récom-

penfée.

Div sut attaquée, la même année, par Solyman Bacha d'Egypte, qui avoit réini ses sorces, par mer & par terre, avec le Roi de Cambaye. Ce mémorable siége sera représenté dans un plus grand jour à la fin du voyage de Solyman du sond de la Mer Rouge aux Indes; comme le Siége de l'année 1545 trouvera sa place naturelle à la fin du Journal de Dom Jean de Castro.

1540.

Dans le cours de l'année 1540, Pierre de Faria, Gouverneur de Malaca, chargea Antoine de Faria y Sousa, son proche parent, de conclure un Traité de paix avec le Roi de Patana. Sousa partit avec un seul Vaisseau. Ses avantures, telles que Mendez Pinto nous en a laissé l'Histoire, ne peuvent passer que pour un amas de sictions monstrueuses, qui ne méritent aucun crédit. Mais ce qui n'est point incertain, c'est qu'après avoir essuyé plusieurs tempêtes sur les Côtes de Cambaye, de Champa, de la Cochinchine & de la Chine; & après avoir éprouvé une vicissitude de bonne & de mauvaise fortune, son Vaisseau sur englouti pendant la nuit dans le sein des flots.

Avantures fabuleuses de Sousa.

En 1542, Antoine de Mota, François & Antoine Peyxoto, faisant voile à la Chine, découvrirent pour la première fois le Japon. Ils eurent cette obligation à la tempête, qui les jetta dans l'Isle de Nison, nommée par les Chinois Je Pucen, d'où les Européens ont formé le nom de Japon. Comme il n'est ici question que de la seule découverte de ce grand Pays, & que c'est la dernière que les Portugais ayent fait à l'Est, je ne pousserai pas plus loin l'Histoire de leurs affaires Orientales, & je me contenterai d'y joindre un état des possessions du Portugal au Sud-Est & à l'Ouest (c), avec les Commandemens & les revenus que cette Couronne s'y étoit établis, tels qu'ils subsistoient en 1540.

I 5 4 2. Découverte du Japon,

(b) Angl. de tous les lieux où il allèrent.R. d.E. (c) Ang. à l'Est. R. d. E.

## 

Soarbe. 1540.

## C H A P I T R E XV.

Etat des Possessions du Portugal, depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'à la Chine. Revenu des Villes, des Forts & des Officiers, Evêchés & Maisons Religieuses.

L'EMPIRE Oriental des Portugais s'étend l'espace de quatre mille lieuës au long des Côtes, depuis le Cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au Cap de Liampo, ou Ning-Po, à la Chine; sans y comprendre les Côtes de la Mer Rouge & du Golfe Persique, qui font encore plus de douze cens lieuës. Cette étendue renserme une partie de l'Afrique, & l'Asie entière, avec un nombre infini d'Isles qui leur appartiennent. On divise ces quatre mille lieuës en sept parties.

La première division a pour bornes le Cap de Bonne-Espérance & la Mer Rouge, entre lesquels on trouve au long de la Côte quantité de Royaumes Casses. Les principaux sont le Monomotapa, dont le Monarque est Souverain de toutes les Mines d'or de l'Afrique; Sofala, Mozambique, Quiloa, Pemba, Mélinde, Pata, Brava, Magadoxo [& plusieurs autres souverainetés]. Les Portugais n'ont que des Forts à Sosala & à Mombassa (a); mais ils possédent la Ville & le Fort de Mozambique. Pata est tombé, depuis l'année 1692, entre les mains des Arabes.

La seconde division, qui est depuis la Mer Rouge jusqu'au Golfe Persique, contient la Côte de l'Arabie, où les Portugais avoient le Fort imprenable de Maskan. Ils en ont été [honteusement] chassés par les Arabes en 1650.

La troilième, depuis Basrah, ou le Golse Persique jusqu'aux Indes, renferme les Royaumes d'Ormuz, de Guadel, & de Sinde, avec une partie de la Perse & du Royaume de Cambaye. C'est-là que le Portugal a les Forts de Bandel & de Diu. (b).

La quatrième divition, depuis le Fleuve Indus, jusqu'au Cap de Comorin, contient ce qu'on appelle proprement l'Inde, c'est-à-dire, une partie de Cambaye, Dekan, Canara & le Malabare, où régnent divers Princes. Ici les Portugais ont les Forts de Daman, d'Assaim, de Danu, de Saint-Gens, d'Asgazaim, de Maim, de Manora, de Trapor, de Bazaim, avec les Villes de Tana, de Karanja, & celle de Chaal, qui est soûtenue par le Fort de Morro. Ils ont la fameuse Ville de Goa, à laquelle il ne manque rien pour la grandeur, la force, & le nombre des habitans. C'est proprement la Capitale & comme le centre de tous leurs domaines Orientaux. C'est le siège d'un Archevêque, qui est le Primat de l'Orient. C'est la résidence ordinaire du Viceroi. L'Inquisition, la Justice civile, la Chancellerie y ont divers Tribunaux. L'Arsenal, les Magasins, la Douane, y sont des édisces magnisques. Goa est située dans une Isle, & ceinte d'un excellent mur, qui est fortisé par

Etendue des possessions Portugailes.

On les divise en sept parties. Première Division.

Seconde.

Troisième.

Quatrieme.

(a) Les Arabes de Maskat leur enlévèrent Mombassa en 1698.

(b) Ou Div. c'est une Isle.

L. Part.

SOARRZ. 1540.

par six Châteaux redoutables; Danguim, Saint-Blaz de Bassoleco, Santiago, Agazaim, Panguim, & Nuestro Sennora del Cabo. De l'autre côté de la Rivière, pour garder le passage, on a bâti le Château de Bardes. A l'opposite du Château de Danguim, est le Fort de Nerva, avec un bonne Ville; & dans une autre partie de l'Isle, le Fort de Rachol, avec la Ville de Sulset. En continuant de suivre la Côte, les Portugais ont les Forts d'Onor, (c) de Barselor, de Mangabor, de Cananor, de Cranganor, & de Cochin, qui est un Archevêché. Près du Cap de Comorin, ils avoient la Ville de Coulan, que les Hollandois prirent sur eux en 1663, [aussi-bien que les quatre précé-L dentes.

Cinquième.

La cinquième division, depuis le Cap de Comorin jusqu'au Ganges, contient le Coromandel & Orixa. Il y ont le Fort de Negapatan, la Ville de Meliapor, qui est un Archevêché, nommé aujourd'hui Saint-Thomas, & le Fort de Masulipatan.

Sixième.

La fixième divifion, depuis le Ganges jusqu'au Cap de Singapara, renferme les grands Royaumes de Bengale, de Pegu, de Tanazarim, & d'autres d'une moindre étendue. C'est-là qu'ils ont la belle Ville de Malaca, qui est le Siége d'un Evêque, & la dernière de leurs Places au long du Continent Oriental. Elle fut prise en 1660 par les Hollandois.

Septième.

La septième division, entre le Cap de Singapara & Liampo, contient les Royaumes de Pam ou Pahang, de Lugor, de Siam, de Cambodia, de Champa ou Tsiampa, de la Cochinchine, & le vaste Empire de la Chine, où ils n'ont point d'autre Place que la Ville de Macao, fituée dans un petite Ise de la Baye de Canton; mais ils ont la liberté du commerce sur les Côtes.

ILS avoient dans l'Isle de Ceylan la Ville & le Fort de Columbo, Manar, Gale, & plusieurs autres lieux dont les Hollandois se sont emparés vers l'année 1558 (d). Ils avoient dans l'Ise de Timor, au-delà de Malaca, un Fort [qu'ils ont perdu de même.] Enfin le nombre de leurs Forts, dans cette vaste H étendae de Pays, furpassoit soixante (e), avec vingt Villes, & quantité de

Villages qui en dépendoient.

Nombre des Villes & des Forts.

Etat du revenu des Portugais aux Indes Orientales.

A l'égard du revenu, la Douane de Diu rapportoit 100000 écus, celle de Goa 160000, & celle de Malaca 70000. Les tributs aufquels ils avoient soûmis divers Princes montoient à 200000 écus; ce qui faisoit savec les prises & les autres parties Casuelles] plus d'un million pour les seuls droits de la Couronne; & les Historiens (f) ajoûtent que si le Roi n'eut point été volé par ses Officiers, il en auroit dû tirer deux millions. [En effet, on ne sauroit douter qu'ils ne trompassent le Roi de la moitié de ses Revenus, si l'on fait attention à ce que leur valoit le Commandement des Forts.] [Je laisse H aux Banquiers l'évaluation de cette somme sur l'état présent de la monnoye. Au reste, elle n'a rien de commun avec les appointemens des Gouverneurs & des Commandans, qui étoient pris néanmoins sur les mêmes fonds. On nous én a conservé l'état.]

<sup>(</sup>c) Ce Fort fut pris dans le Siécle précédent par le Raja de Kandra.

<sup>(</sup>d) Angl. 1658. R. d. E.

<sup>(</sup>e) Angl. 50. R. d. E. (f) Angl. Faria. R. d. E.

| - | -   |
|---|-----|
|   | QC. |
| ~ | J.J |

**Observation** 

Appointe:

mens des priste cipaux Offi-

| Ducats                                 | Ducats           | Soarez |
|----------------------------------------|------------------|--------|
| Forts de Sofala 200000                 | Goa 20000        | 1540   |
| Mozambique 200000                      | Danguim 3000     |        |
| Mombassa 30000                         | Saint-Blaz rooo  | •      |
| Maskate 50000                          | Agazaïm 2000     |        |
| Bandel 2000                            | Bardes 6000      |        |
|                                        | Nerva 1500       |        |
| Petits Forts (g) aux mêmes lieux. 1000 | Rachol 600       | -      |
| Branckavara 1000                       | Onor , . 12000   |        |
| Assarim 4000                           | Barfelor 30000   |        |
| Canu 600                               | Mangalor 12000   |        |
| Saint-Gens 600                         | Cananor 15000    |        |
| Agazaïm 600                            | Cranganor 6000   |        |
| Maïm : боо                             | Cochin           |        |
| Manora 15000                           | Coulan           |        |
| Trapor 400                             | Negapatan 8000   |        |
| Bazaïm 30000                           | Masulipatan 8000 |        |
| ·                                      | Columbo 40000    |        |
|                                        | Manar 2400Q      |        |
| Méliapor S. Thomas. 12000              |                  |        |
| $Malaca (b) \dots 15000$               | Solor 16000      |        |
| Chaul 80000                            |                  |        |
| •                                      | •                |        |

[Outre ces Forts, il y en avoit d'autres de moindre valeur qui tous ensemble pouvoient valoir annuellement à leurs Commandans un demi million. I sur ce calcul. Il faut observer néanmoins que toutes ces sommes faisoient les appointements de trois années. Mais il y avoit d'autres Emplois qui n'étoient pas moins lucratifs que le Commandement des Forts. Tels étoient les Commissions de Vovages. Celle du voyage de Goa à la Chine & au Japon, valoit au principal Commandant 100000 écus. Celle du Coromandel à Malaca, 20000; de Goa au Mozambique, 24000; à Ceylan, 4000. Ces salaires venoient seulement du transport des marchandises; car le Capitaine gagnoit encore autant par fon propre commerce.

Les appointemens annuels du Viceroi étoient de 18000 écus, sans compter la disposition des Places, qui se vendoient toutes à son profit. Mais la principale source de leurs richesses étoit le commerce : en quoi ils avoient

plus d'avantage que le Roi même, qui n'en éxerçoit aucun: au lieu que plufieurs Vicerois apportoient de profit clair 500000, & quelques-uns jusqu'à 800000 ducats, [Tous les autres Officiers ont de gros Appointemens.] Si l'on joint à ces profits légitimes, ce qu'ils ne se procuroient que trop souvent mpar la fraude ou la violence, [on ne sera pas surpris qu'à la fin de leur administration, ils se trouvassent quelquesois aussi riches & aussi puissans qu'un grand nombre de Princes Souverains.] Les salaires, suivant la réflexion d'un Historien (k), étoient assez considérables pour en faire d'honnêtes-gens: mais

l'avarice ne connoît aucunes bornes.

L'AR

(g) l'Anglois ne parle que d'un seul. R.

(i) Angl. 16000. R. d. E. (k) Angl. Faria. R. d. E.

(b) Angl. 150000. R. d. E.

SOAREZ. I 5 4 Q. Affaires Ecclésiastiques. L'Archevê que de Goa est, depuis sa création, Métropolitain & Primat de toute l'Asie. Cochin sut érigé en Evêché en 1559; Malaca, la même année; & Meliapor en 1607. Les premiers Evêques de la Chine surent institués par le Pape Pie V. ll y a un Eveque du Japon, [quoique le Christia-Henisme en ait été banni par des persécutions sanglantes]; & un Evéque de la Montagne, proche de Meliapor. La Perse & l'Ethiopie ont aussi leurs Evêques Portugais. Les Villes d'Angamela & de Macao sont deux Evechés.

ENEIN les Eglises & les Maisons Religieuses sont encore une partie très considérable de l'Etablissement des Portugais. Les Franciscains ont dans les Indes vingt-deux Couvens; les Dominiquains, neuf; les Augustins, seize; les Jésuites (1) vingt-neuf, [en y comprenant leurs Collèges & leurs séminaires.] coutre un grand nombre de Résidences, (c'est le nom qu'ils leur donnent) où

ils ne mettent ordinairement que deux ou trois Pretres.

On voit, dans ce détail, quelles furent les richesses & la puissance des Portugais pendant que la fortune accompagna leurs entreprises. Mais cette grandeur a reçu beaucoup d'altération par les conquêtes des Anglois & des Hollandois. La Hollande sur-tout leur a pris quantité de Places; comme la Perse leur avoit enlevé long-tems auparavant celle d'Ormuz. En un mot, leurs principaux Etablissemens se réduisent aujourd'hui à ceux de Goa & de Diu, qui auront apparemment, tôt ou tard, le sort de la plûpart des autres (m).

(1) Angl. Vingt-huit. R. d. E.
(m) lei commence une nouvelle section, qui fait la seconde du Chapitre XVe. Le Traducteur a jugé à propos de la placer dans son

Avertissement, où on peut la voir. Elle ne contient que des Remarques sur les Ecrivains que l'Auteur Anglois a suivi; & en particulier sur Faria y Sousa. R. d. E.

## **化学性学性学性学性学性学性学生学术科学性学性学生学科学科学科学科学科学**

## C H A P I T R E XVI.

Voyage de Solyman Bacha, de Suez aux Indes, en 1538.

SOLYMAN
BACHA.
1538:
Remarques
préliminaires
fur la Relation
de, ce voyage.

UOIQUE ce voyage n'ait point été entrepris par les Portugais, il a tant de liaison avec leurs affaires; & la connoissance qu'il donne du côté Oriental de la Mer Rouge est si nécessaire, avec ce qui regarde le côté Occidental dans le voyage suivant, pour en rendre la relation complette, qu'il appartiennent naturellement à cet endroit de mon Ouvrage. On trouvera dans ma Présace les éclaircissemens qui concernent le caractère de l'Auteur & la fidélité de ses observations (a). Mais je dois avertir ici que dans toutes les mesures de la sonde, j'ai traduit ce qu'il appelle pas, par brasse, quoiqu'il y ait quelque dissérence; puisque le pas est de cinq pieds & que la toise en a six. Je dois saire remarquer aussi que le tems de l'arrivée ou du départ est exprimé suivant l'usage d'Italie, où le jour horaire commence au soleil couchant, & continue de se compter d'heure en heure jusqu'à la vingt-quatriéme; contre l'usage des autres Nations de l'Europe, qui partagent les vingt-quatre heures en deux sois douze.

(a) Ces éclaircissemens sont placés ici dans tion à l'Abrégé du Voyage de l'Officier Venil'Original; & forment une espèce d'Introductien. R. d. E.

C. L.

#### I.

Cause du voyage. Description de Suez. Désertion de deux mille bommes. Tor. Isle de Seridan. Port de Kor, &c.

E ne fut ni l'intérêt ni la gloire qui portèrent l'Auteur de cette Relation J (a) à suivre aux Indes l'Eunuque Solyman Bacha, Général des Turcs, dans son expédition contre les Portugais. La guerre s'étoit allumée en 1537 entre la République de Venise & les Turcs. Quelques Galères Vénitiennes, commandées par Antoine Barbarigo, se trouvoient dans le Port d'Alexandrie pour le commerce, & se virent ôter la liberté de trafiquer ou de faire leur cargaison, jusqu'au 7 de Septembre, que le Consul Vénitien, Almero Barbaro, le Capitaine Antoine Barbarigo, avec tous les Marchands & les Matelots qui leur appartenoient, furent arrêtés & logés dans la Tour de Lances. On choisit ensuite dans ce nombre de Prisonniers ceux qui avoient quelqu'expérience de la Mer, entre lesquels l'Auteur de la Relation eut le malheur de tomber. Ils furent conduits au Caire, cinquante à cinquante, & de-là au Port de Suez. Solyman y faisoit travailler à l'équipement de sa l'lotte. On prit à fon fervice [les Canonniers, les Rameurs, les Charpentiers, les Calfeutreurs,

& tous] ceux dont les lumières ou les talens pouvoient être employés. Suez est un lieu stérile, où la nature ne produit pas l'herbe meme la plus

commune. Tout ce qui étoit nécessaire à la construction de la Flotte, bois, fer & cordages, avoit été apporté de Sataglia & de Constantinople à Alexandrie, conduit de-là au Caire par le Nil (b), & transporté à Suez sur le dos des chameaux. La route du Caire à Suez [qui est de 80 milles,] est si déferte, qu'il ne s'y trouve ni maisons, ni eau, ni vivres, & que les Caravanes sont obligées de se fournir de toutes sortes de provisions. Cependant Suez étoit autrefois (c) une grande Ville, remplie de citernes: elle avoit même un Canal, tiré du Nil, qui devenoit navigable dans les tems où les eaux de ce Fleuve commencent à s'enfler, & qui servoit à remplir les citernes pour tout le reste de l'année. Après que les Mahométans eurent détruit cette Ville, le Canal se boucha insensiblement; de sorte qu'il ne s'y trouve plus d'autre eau pour boire, que celle de quelques étangs & de quelques puits, qui en sont à plus de six milles. Cette Eau se distribuoit aux Ouvriers, & chaque cinquantaine en avoit la charge d'un Chameau. La fituation de la Ville est dans une Baye, au fond de la Mer Rouge. Toute sa désense consiste dans in petit Fort de trente pas quarrés, [dont les murailles sont de bouë,] avec une garde de vingt Turcs.

La Flotte de Solyman étoit composée de soixante-seize Bâtimens de différentes grandeurs, entre lesquels il n'y avoit néanmoins que quatre (d) Vais-

(a) La première Edition parut en 1540, c'est-à dire, deux ans après le voyage même, dans un Recueil imprimé à Venise, sous le ti-

Persia, India, &c.
(b) Les Barques dont on se servoit pour cela se nommoient Zerba ou ferbeb.

🛖 (c) La première Edition du Voyage, dont

cet Extrait est tiré, porte que Suez étoit remplie de Citernes du tems des Chrétiens, & la 2e. dit que C'étoit du tems des Payens.

tre de Viaggi fatti de Venetia alla Tana, in 🗘 (d) Cette Flotte étoit composée de 6 Galéasses Turques, 17 Galères, 27 Flutes nouvellement bâties, 2 Galions, 4 Vaisseaux, & quelques autres petits Bâtimens.

SOLYMAN BACHA. 1538. Quel fut l'Ecrivain de ce voyage & l'occasion de son travail.

Flotte Turque équipée à

Situation de

Canal du Nil

Etat de laFlotte Turque.

SOLYMAN BACHA. 1538.

feaux [remarquables par leur fabrique & leur force.] On n'attendoit que l'arrivée de l'Amiral pour mettre à la voile, lorsque le 9 de Mars 1538, deux mille hommes, qui faisoient une partie de l'armement, quittèrent seur bord fans ordre, & se mirent en marche vers les montagnes. On n'auroit pû les arrêter dans cette désertion, s'ils n'eussent trouvé à leur rencontre un corps de Cavalerie, commandé par un Sanjack, qui les enveloppa tout-d'un-coup, en tua deux cens, désarma les autres (e) & les ramena au Port, où ils surent enchaînés dans les Galères pour servir à la rame.

Enfin l'arrivée de Solyman fit hâter le tems du départ. On distribua d'avance aux Soldats leur paye [qui étoit de 5 Ducats d'or, & 10 Maydins, en 🗷. tout 215 Maydins.] Les Vénitiens furent partagés sur la Flotte, & le Consul d'Alexandrie se trouva dans la Galère du Khiaja, avec dix-sept personnes (f) de sa Nation. Solyman confia son trésor aux Galères: il consistoit en quarante-deux caisses, couvertes de peaux. Le 20 il donna ses derniers ordres pour

mettre deux jours après à la voile.

Départ de la Flotte. Puits deMovſe.

Korandol.

On partit le 22 de Juin, & l'on ne fit ce jour-là que quatre milles, jufqu'à la Pointe de Pharaon, où l'ancrage est excelsent sur quatre brasses de profondeur. Ce lieu est à douze milles des Puits de Moyse. Il mourut-là 713 hommes.] Le 27 toute la Flotte quitta la Baye de Suez avec un vent Nord-Ouest & s'en trouva le soir à soixante milles, dans un lieu nommé Korandol, où [l'on prétend que] Moyfe divifa la Mer d'un coup de baguette, & que 🗗 toute l'Armée de Pharaon fut ensevelie dans les eaux; [cet évènement sui-13. vant l'Auteur a fait donner à cette Mer le nom de Mer Rouge. On y trouva douze brasses de fond, & la Flotte y passa toute la nuit.

Tor & sa situation.

LE jour suivant elle sit trente-trois lieuës au Sud-Est, & l'ancre sut jetté deux heures avant la nuit, à la vûe de Tor. Un Couvent de Franciscains. qui étoit alors dans cette Ville, s'empressa de fournir de l'eau à tous les Bâtimens. Ce service prit cinq jours. Tor n'est éloigné que d'un jour & demi du Mont Sinai, où l'on conserve le corps de Sainte Catherine dans l'Eglise de son nom. Le 3 de Juillet on alla jetter l'ancre à quarante milles de Tor. sur un fond de douze brasses, derrière un banc de sable qui n'est qu'à un mille de la Côte. Le lieu se nomme Kharas. On y passa deux jours, pour visiter deux Bâtimens qui portoient les provisions. Le 5 on sit cent milles, & l'on arriva le soir à l'Isle de Seridan, qui est à quarante milles de la Côte. La navigation étant continuée toute la nuit, on se trouva, au lever du soleil, cent milles plus loin, vis-à-vis une montagne qu'on appelle Marzoan. Le 6 on continua de faire voile au Sud-Est, & l'on découvrit la terre sur la droite, à la pointe du jour suivant, vers Kabisa (g). On avoit fait cent milles.

Kharas.

Isle de Seri-

Mont de Marzoan.

Kabisa.

d(e) L'Original Italien dit que ce Corps de Cavalerie n'étoit composé que de 27 Maîtres: ce qui pourroit bien être une faute; car il n'est pas vrai-semblable qu'un si petit nombre de Cavaliers ait pû se rendre Maître d'un Corps de 2000 Hommes, qui étoient armés, & qui semblent avoir été Soldats.

(f) L'Original entre ici dans un plus grand détail. Voici ce qu'il dit. ,, Une partie des " gens de la grande Galère Vénitienne, où se " trouvoit l'Auteur, fut distribuée sur la Flot-

", te. Soixante-dix furent mis dans une demi-"Galère; autant dans une autre: quinze dans " celle du Khiaja, & dix-huit à bord de celle ", du Khilieki Bacha, qui avoit avec lui le ", Consul d'Alexandrie. Le reste sut embarqué " sur deux Galions, qui portoient le salpêtre. " le soufre, les bales, la viande, le biscuit, " & toutes les autres provisions nécessaires à " la Flotte. R. d. E.

(g) Dans l'Edition de Ramusio on trouve

Le 7 on en sit nonante, Sud-Est par Est. Le 8, en faisant constamment huit Solyman milles par heure, on se trouva [au lever du soleil] cent milles plus loin; à 13-la fin de la nuit suivante [le vent ayant été au Sud-Ouest il se trouva qu'on avoit fait vingt milles au Sud-Est. Le 9 au matin on découvrit sous l'eau un banc de sable, à cinquante milles de la Côte. On ne fit jusqu'au soir que dix milles au Nord-Ouest, avec des vents fort variables; & pendant la nuit, vingt milles, Sud par Ouest. Le 10 on avança l'espace de soixante-dix milles au Sud-Est. & l'on mouilla l'ancre sur un fond de huit brasses, au Port de Kor. Ville fort déserte.

(b) En quittant Kor, le lendemain Solyman continua sa navigation l'espace de trente milles au long de la Côte, jusqu'à la fameuse Ville de Ziden (i) ou de Fuddah, qui est l'Echelle, ou le lieu du débarquement, de toutes les épiceries de l'Inde & de Calecut. Elle n'est qu'à deux ou trois lieues de la Mecque. La Côte est remplie de bancs de sable, les uns extérieurs, d'autres cachés sous l'eau: mais le Port n'en est pas moins sur, [il y a des Magasins remplis des Marchandises des Indes & de la Mecque, 7 & l'on y trouve en abondance toutes sortes de provisions, excepté l'eau, qui n'est que celle de Holuie, gardée dans des citernes. Hors de la Ville on voit une [grande] Mosquée, que les Mores appellent la sépulture d'Eve. Les habitans de Joddah font presque nuds, masgres & basannés. Leur Côte sournit beaucoup de poissons. Ils lient ensemble trois ou quatre pièces de bois de six pieds de long, fur lesquelles un homme seul ne fait pas difficulté de s'abandonner aux flots dans toutes sortes de tems, & d'aller pêcher à huit ou neuf milles du rivage. La Flotte Turque passa quatre jours au Port de Joddah, & renouevella sa provision d'eau. Le 15 [la Flotte se trouva diminuée de cinq Vaisseaux, qui s'étoient échapés, on en eut nouvelle par un Homme qui s'étoit sauvé d'une Flute; Elle sit quatre-vingt milles, Sud-Ouest par Sud; le 16. soixante-dix (k) milles vers le Sud-Est; le 17, cent milles jusqu'à la nuit. Sud par Est; & soixante Sud-Est par Sud, jusqu'au lever du soleil. Le 18. elle ne fit pas moins de cent quarante milles (1) au Sud-Est, pendant le jour; & pendant la nuit suivante, cinquante milles, Sud-est par Est. Le 19, en avançant, Est par Sud, avec un fort bon vent, elle se trouva, vers neuf heures du matin, entre certaines liles qui s'appellent Alfas, lieux stériles & déserts. Elles ne sont habitées que dans quelques mois de l'année, par des Mores, qui viennent de plusieurs autres liles à la pêche des perles. Leur méthode est de plonger simplement au fond de la mer, jusqu'à quatre ou cinq toises de prosondeur. Ils n'ont point d'autre eau que celle de pluie, qu'ils

BACHA. 1538.

Ville de Kor.

Joddah.

Sépulture :

Isles Alfas.

au lieu de Kabisa, les Abyssins; de sorte qu'au erreur sondée sur quelques termes de Thevelieu de Kabifa, il faut apparemment *Habash'* not mal entendus. [Car depuis plufieurs fiècles ou Habasbia, qui est le nom Arabe du pays que nous appellons Abyssinie.

(b) Ici commence la 2c. Section de l'Origi-

Dal. R. d. E.

(i) Monsieur de l'Isse, dans sa Carte de l'Egypte de la Nubie & de l'Abyssinie, fait deux Villes différentes de Ziden & de Joddab, ou Gedda, qu'il appelle Ginde par corruption, & met Ziden un peu plus au Sud. Mais c'est une

Joddah a été le Port de la Mecque, comme Ziden paroît l'être ici. D'ailleurs la circonstance du Tombeau d'Eve, que les Ecrivains Mahométans placent à Joddah, & que Pitts a vû à Ziden, prouve que c'est le même lieu.] Voyez la Relation de Pitts: Troisième Edition. pag. 136.

(k) Angl. quatre-vingt milles. R. d. E.
(l) L'Edition de Ramusio ne dit que quarante milles.

SOLYMAN Васна.

1538. Isle de Camaran & ses Habitans.

amassent dans des citernes [fort sales.] La Flotte s'y arrêta toute la nuit , x après avoir fait cent milles.

LE 20, après avoir fait quarante milles, on arriva dans l'Isle de Camaran, ou Khamaran, qui n'est qu'à vingt milles de la Côte. L'eau & les provisions y étoient en abondance. Cette Isle n'a pour édifices qu'un vieux Château tout en ruines, & quarante ou cinquante maisons de terre & de branches d'arbres, qui composent la Ville. On y trouve encore quelques hutes dispersées. Les Insulaires s'occupent à la pêche du Corail blanc. Ils vont fans habits, nuë tête & nuds pieds; couverts néanmoins à la ceinture. Leur taille est fort petite. Ils sont tous Matelots. Leur bien consiste dans de petites Barques, composées de quelques planches liées avec des cordes, fans aucun fer. Leurs voiles sont d'écorce de Palmiers & de Dattiers, en forme d'éventail; & les mêmes arbres leur fournissent des mats & des cordages. Ils gagnent le Continent dans ces Bâtimens fragiles & rapportent des Dattes, des Zibils, du Gingembre de la Mecque, [& de la Myrrhe qu'ils tirent de Bista 🖈 (m), \ & une forte d'orge blanc, qu'ils brisent entre deux pierres & dont ils forment une pâte: c'est leur pain; mais il durcit si promptement, qu'il seroit impossible d'en manger s'il n'étoit renouvellé tous les jours. La viande & le poisson ne manquent point dans l'Isle (n). Outre la nécessité de prendre de l'eau, la Flotte s'arréta pendant dix jours, pour faire passer des gens choisis sur deux Flutes que Solyman dépêcha; l'une au Roi de Zabid, & l'autre à celui d'Aden. Il leur demandoit des provisions pour la cause commune; & l'ordre qui regardoit particulièrement le Roi de Zabid, étoit de se rendre sur le rivage, pour donner une marque de son obéissance au Grand-Seigneur & payer quelques arrérages du tribut. On partit le 30, & l'on fit cinquante milles, Sud par Est, jusqu'à l'Isle de Tuicce, où la Flute qui avoit été envoyée au Roi de Zabid rejoignit la Flotte. Elle apportoit les présens du Roi, qui consistoient en plusieurs épées de la fabrique de Zimina, dont la poignée & le fourreau étoient d'argent doré. Il y avoit aussi Réponse du des poignards de la même fabrique, ornés de rubis & de perles. A l'égard Roi de Zabid. du tribut, le Roi promettoit de le payer au retour du Bacha, & se reconnoissoit l'Esclave du Grand-Seigneur. On fit cent milles, le reste du jour & la nuit suivante. Le premier d'Août, après avoir fait dix milles, on jetta l'ancre derrière un banc de fable qui se nomme Alontrankin (o), à si peu de distance de la sortie des Détroits, qu'en faisant le lendemain dix milles de plus, on s'en trouva dégagé. La navigation fut continuée le même jour & la nuit suivante, Est par Sud, l'espace de quatre-vingt milles.

Solyman députe vers le Roi de Zabid.

Me de Tuiccé.

(p) LE 3, en avançant de quatre-vingt milles, Est par Nord, la Flotte Port d'Aden. arriva heureusement au Port d'Aden. Cette Ville est extrêmement forte. Sa situation est sur le bord de la Mer, au milieu de plusieurs montagnes fort

(m) L'Edition de Ramusio dit du Pays des Abyssins.

(n) Cette Isle est à quarante mille d'Akhefas ou Akhafas.

(0) Dans l'Edition de Ramusio cet écueil est appellé Babel, qui est le premier mot du nom Bab al Mandul, qu'on prononce par cor-ruption Babel Mandel. Ce nom fignifie en Arabe Porte des pleurs. On a nommé ainsi l'entrée de la Mer Rouge, ou du Golfe Arabique, parce qu'on la croyoit autrefois si dangereuse, qu'en y passant on se couvroit d'habits de deuil, soit qu'on se crût prêt à périr, soit qu'on voulût pleurer le fort de ceux à qui ce malheur étoit arrivé.

(p) Ici commence la 3<sup>e</sup>. Section de l'Original. R. d. E.

hautes, qui sont désendues par des Châteaux & des Forts. Du côté de la mer, & de l'autre côté, vers la terre, elle n'a que deux ouvertures de la largeur de trois cens pas, par lesquelles ses ravelins, ses tours, ses murs & ses portes la défendent merveilleusement. Elle a d'ailleurs vis-à-vis du rivage un banc de fable qui forme un Port, & sur lequel on a bâti un Château. au pied duquel est une Tour pour défendre l'entrée de ce Port, qui est au HSud, & qui a douze brasses d'eau [sur un excellent fond.] Au Nord il y & un autre Port, beaucoup plus étendu, & couvert contre toutes fortes de vents, où l'ancrage n'est pas moins bon. Aden ne manque point d'eau, quoique le terroir soit si sec & si stérile qu'il ne produit rien; mais c'est de l'eau de pluie, qui est conservée dans des cîternes d'une profondeur incrovable (q), où elle est si chaude, que pour en boire il la faut laisser refroi- Citemes exdir après l'avoir tirée. Les Habitans, parmi lesquels on compte un grand nombre de Juifs, se fournissent de toutes leurs provisions dans les Places yoifines.

SOLTMAN BACHA I 5 3.8.

Perfide action de Soly.

A l'arrivée de la Flotte, quatre perfonnes de diftinction furent envoyées de la Ville au Bacha, avec différentes fortes de rafraîchissemens. Il les reçut bien. Après un entretien particulier, qui dura peu, il leur fit présent à chacun de deux vestes de velours à figures; & les renvoyant à leur Prince avec un fauf-conduit pour lui-même, il les chargea de l'affûrer qu'il pouvoit venir à bord sans aucune défiance. Le Seigneur d'Aden sit répondre aussitôt, qu'il étoit prêt à fournir toutes les provisions nécessaires à la Flotte. mais qu'il ne s'y rendroit pas en personne. Le reste du jour se passa tranquillement. Le 5, Solyman fit descendre ses Janissaires avec leurs armes; &, par la bouche de son Kiahia, il fit sommer le Prince de venir rendre hommage devant lui au Grand-Seigneur. Cet Esclave couronné prit le parti de la soumission, en protestant qu'il reconnoissoit le Grand-Seigneur pour son souverain Maître. Il se rendit sur la Flotte avec un grand nombre de 😭 ses Courtisans. Le Bacha sa qui il fut présenté par le Kiahia avec un mouchoir autour du Col, parut satisfait de son obéissance, le traita bien, & lui fit des présens: mais après lui avoir donné la permission de se retirer, il le fit pendre fur le rivage avec quatre de les Favoris (r). Auffi-tôt un Sangiac prit possession de la Ville avec cinq-cens Janissaires. \(\Gamma\) Les Habitans de cette Ville, de même que ceux de Kharabeia, ou suivant Ramusio Arabia, font noirs, maîgres, & petits.

ADEN est une Ville de commerce. Il y vient tous les ans plusieurs (s) Vaisseaux des Indes, avec leur cargaison d'épices, qu'on transporte de-là au d'Aden. ?÷Caire. C'est aux environs de cette Ville que crost le Gingembre de la

Mecque, 7 Solyman y laissa trois Flutes pour la garde du Port.

LE 8 la Flotte s'avança au Nord d'Aden pour y faire de l'eau, & elle v passa 11 jours. La Flotte remit à la voile le 19, & dans l'espace de quinze Commerce

(q) l'Anglois dit qu'elles avoient 100 brasses de profondeur. R. d. E.

qu'on en devine la raison, puisqu'on y voit au long quel fut le fort du Roi de Zabir, comme cela paroîtra dans la fuite.

(s) Angl. trois ou quatre Vaisseaux. R. d. E.

<sup>(</sup>r) C'est de l'Edition de Ramusio que ce fait est tiré. Car dans la première Edition le filence est mystèrieusement gardé là-dessus, sans

SOLYMAN BACHA. 1538.

La Flotte Turque arrive à Diu. jours, jusqu'au 3 de Septembre (t) elle continua sa navigation en pleine Mer, avec différens vents. Par le calcul de chaque jour, le Journal sait monter cette course à dix-sept ou dix-huit cent milles. Ensin le 3, à la pointe du jour, Solyman découvrit la Côte qu'il cherchoit. C'étoit celle de Diu. Il rangea le rivage, d'un tems calme, jusqu'à neuf heures du matin, qu'il lui vint une Barque remplie de Mores, par lesquels il apprit que les Portugais avoient sept-cens hommes dans leur Fort de Diu, & six Galères bien armées dans le Port. Le Bacha récompensa cet avis par un présent de six vestes (v). Un Juif, qui sut pris sur le rivage, consirma le récit des Mores. On apperçut une Flute Portugaise qui sortoit du Port. Solyman lui sit donner la chasse par deux de ses Galères; mais elle disparut à la faveur des ténèbres. La Flotte jetta l'ancre à trois milles de Diu (x).

(t) Le Traducteur a omis la suite détaillée du Journal de ce Voyage depuis le 19 d'Août, jusqu'au 3 de Septembre, qui se trouve dans l'Original Anglois; mais comme elle ne contient absolument que le nombre de milles, saits chaque jour, avec le nom des Vents qui ont souffié, nous n'avons pas cru qu'il sut nécessaire de l'insérer ici. Le seul fait qui mérite

d'y être remarqué, c'est que le 2 de Septembre à environ 100 milles des côtes, on vit des Serpens & l'Eau parut verte: ce qui étoit un signe qu'on approchoit de Terre. R. d. E.

(v) Les Turcs les nomment Caffetans. (x) Diu signifie Isle en Langue Malabare. R. d. E.

# §. II. (a).

Le Château de Diu assiégé par les Turcs. Pillage de la Ville. Evénemens divers.

Origine de Kojah Zaffar. L'e même jour Solyman vit arriver à bord [quelques Indiens, conduits par] un Renégat, natif d'Otrante, qui se nommoit Kojah Zaffar. Il avoit commandé une Galère dans la première Flotte que le Grand-Seigneur avoit envoyée contre les Portugais. Cette Flotte ayant été battue & détruite, il s'étoit attaché au service du Roi [de Diu, appellé du nom du Pays, Roi] de Cambaye, qui l'avoit comblé de faveurs, jusqu'à se reposer sur lui du gouvernement de ses Etats. [Ce Prince, en recevant les Portu-pais à Diu, n'avoit pas perdu la Souveraineté de la Ville.] Ils étoient dans leur Fort, où Zaffar avoit gagné leur consiance & leur amitié. Mais ayant appris que les Turcs devoient arriver avec une Flotte redoutable, il s'étoit mis à la tête de huit mille Indiens, il avoit chassé de la Ville tous les Portugais qui y exerçoient tranquillement le commerce, & depuis vingt-six jours il les tenoit assiégés dans le Fort.

Il affiége les Portugais du Fort de Diu.

Son entrevûe avec Solyman. ZAFFAR, accompagné du premier Visir de Cambaye, sut reçu avec beaucoup d'honneurs par les Turcs. Il apprit à Solyman ce que l'espoir de son arrivée & de son secours lui avoit fait entreprendre, en l'assistant qu'il n'avoit besoin que d'artillerie & de munitions pour forcer les Portugais dans peu de jours. Le Bacha lui sit des présens & l'amusa par les plus belles promesses; mais tandis qu'il le retenoit sur sa Galère, les Turcs sirent leur descente & pillèrent la Ville, sans respecter ce qui appartenoit même au [Vice]

(a) C'est ici la 4e. Section de l'Original. R. d. E.

[Vice-] Roi de Cambaye & à ses Officiers. Ils tentèrent aussi l'attaque du Château, d'où ils surent repoussés par les Portugais. Zassar & le Visir surent extrêmement surpris, à leur retour, de ce qui s'étoit passé dans leur absence. Ils se hâtèrent de rassembler leurs troupes, & la nuit suivante ils se retirèrent au nombre de six mille vers le Roi leur Maître, qui n'étoit Halors qu'à deux journées de Diu. Cependant, [pour conserver quelque reste d'intelligence avec le Bacha, dont ils ne pénétroient point encore les intentions, ils laissèrent ordre] qu'on lui portât des provisions au nom du Roi.

SOLYMAN BACHA, 1538.

En effet, les Turcs avoient pillé la Ville sous le prétexte que les Portugais y étoient les maîtres; & loin de s'en prendre aux Indiens,] Solyman fit descendre son Kiahia pour se mettre à leur tête. Il en restoit deux mille autour du Château, depuis que Zaffar étoit parti avec le plus grand nombre.

Les Turcs pillent la Ville de

Tous les Janissaires eurent ordre de s'y joindre. [Le 7e. la Flotte changea de situation, & vint à un fort bon port, appellé Muda Burak (b) à 30 lieuës de Diu, où il y avoit de l'eau en abondance. Le 8e.] Ils commencèrent par l'attaque de la Tour. Ce poste, dont les Portugais étoient les maîtres, servoit de doüanne aux Indiens; & quoiqu'il n'eût point de fossé, ni d'autre désense que ses murs, il étoit gardé par Jean-François Pacheco, avec une garnison de cent hommes & quatre pièces de canon. Solyman sit transporter sur quatre Barques une partie de son artillerie contre le Château; mais il destina trois des plus sortes pièces contre la Tour. Au milieu de ces préparatifs, une de ses Galères (c) étant entrée dans le Port chargée de biscuit, de poudre & d'autres munitions, se brisa contre un banc de sable & sut submergée.

Ils attaquent leFort desPor-

[Le 19] un autre de ses Vaisseaux, poussé par le vent dans un Port qui étoit habité par des Gentils, auxquels l'Historien donne le nom de Samaris, ne se sauva de leurs mains, qu'avec perte de la plus grande partie de l'équipage. Solyman fit un crime au Pilote de ce malheureux accident, & le condamna sur le champ à la mort.

Naufrage de plusieurs Vaisseaux Turcs.

[Le 25 on fit prisonnier dans une Sortie, un Indien du château qui s'étoit fait Chrétien. Ayant été mené devant le Bacha pour être examiné, il refusa de répondre aux questions qu'on lui fit. Le Général Turc voyant son opiniâtreté, le fit couper en deux. Le même jour un vieil Homme se présenta au Bacha; il disoit qu'il avoit plus de 300 ans: ce qui fut confirmé par les gens du Pays, qui assuroient qu'on voyoit chez eux plusieurs éxemples qui approchoient de celui-là (d).

Homme ago de 300 ans.

Les Habitans de ce pays sont masgres, vivent avec beaucoup d'économie & ne mangent point de bœus. Cet Animal qui chez eux est petit, bien pays. fait, & doux, leur sert de monture. Pour cela ils lui passent une corde dans les narines, dont ils se servent en guise de bride. Ils le chargent comme une Mule: ses cornes sont longues & droites. Lorsqu'un Bœus & sur-tout une

Habitans du pays.

Vache,

(b) Cet endroit est appellé dans la suite Mudasar aba, qui ne diffère pas beaucoup de Modaffer abâd, comme nous conjecturons qu'il doit être écrit.

(c) Ce passage est mal traduit. Le voici tel qu'il est dans l'Original. Le 9e, un de ses Vaisseaux, & une de ses Galères chargée de biscuit &c., étant entrés dans le port, donnèrent contre au banc de sable. La Galère ne souffrit pas beaucoup, & sut bien-tôt remise à Flot. Mais le Vaisseau se brisa, cependant on en sauva l'équipage & toute la cargaison. R. d. E.

(d) Voyez ci-dessus pag. 148.

BACHA.

1538.
Les femmes
s'y brûlent.

Vache, pour laquelle ils ont beaucoup de vénération, vient à naître, c'est une fête pour eux: ce qui les fait passer pour Idolâtres.

Lors qu'un homme meurt, sa veuve fait un grand festin à tous ses parens, après lequel ils vont, en dansant à leur manière, dans un lieu où l'on a préparé un grand Feu. Chacun y porte un grand pot plein de graisse boüillante. Alors la veuve danse autour du seu en chantant les louanges du Désunt. Ensuite elle se dépoüille de tout ce qu'elle a sur le corps, à l'exception de sa chemise, en saveur de chacun de ses parens. Immédiatement après cela elle jette son pot de graisse dans le Feu, & s'y précipite ensuite. Pour augmenter la slamme, les Assistans y jettent aussi les leurs, de sorte qu'elle est bien-tôt étoussée. Les semmes qui veulent passer pour vertueuses observent cette coûtume. Celles qui ne le sont pas, sont regardées comme insames, & elles ne sauroient trouver à se marier.

Fertilité du pays. CE pays est fort riche, & produit abondamment d'excellent Gingembre de toute espèce, & des Cocos, dont ils font du vinaigre, de l'huile, de la farine, des cordages, & des mâts. Cet arbre ressemble au Dattier, il n'en dissére que par son fruit & par ses seuilles qui sont moins larges que celles de ce dernier.

Départ de la flotte.

LE 28<sup>e</sup>. la flotte partit du port de Mudafer aba, où l'on avoit eu depuis

2 jusqu'à 4 brasses d'eau.

Le 29e. ils firent route pendant 6 heures, & ils jettèrent l'ancre à 15 milles de Diu, & ils passèrent une nuit dans cet endroit. Le 30e. la Flotte partit delà par un vent de Nord qui venoit de terre, & alla derrière le château de Diu, où toutes les Galères firent une décharge de leur artillerie, puis s'en

retournérent jetter l'ancre à 3 milles de-là.]

[La défense (e) de la Tour étoit une témérité, dont les Portugais ne fu-H rent pas long-tems à se repentir.] Un boulet [de 150 livres] qui la perça d'outre en outre, en mit une partie à découvert; & vingt-un des assiégés, [de cent qu'ils étoient, périrent sous les raines: ] les autres continuèrent de se défendre avec la dernière obstination; & ne manquant point de munitions, leurs quatre canons & leurs arquebuses incommodèrent long-tems (f) les Turcs. Enfin, dans l'impossibilité de résister à tant d'ennemis, ils demandèrent la permission d'envoyer un de leurs gens au Bacha pour capituler. Elle leur fut accordée. Solyman loua leur valeur, & fit présent d'une veste au Député. Il lui donna un fauf-conduit pour le Gouverneur, qu'il étoit curieux de voir & d'entendre. Pacheco se laissa persuader de sortir de la Tour avec deux de ses gens. Il sut reçu avec de grands témoignages d'estime; & non-seulement la vie, mais la liberté de se retirer lui fit accordée, à la seule condition qu'il ne se renfermeroit point dans le Château. Mais à peine eut-il fait fortir de la Tour les quatre-vingt hommes qui lui restoient, qu'il fut arrêté avec eux, désarmé, & renfermé dans une maison sous une forte garde. Trois jours après ils furent enchaînés & mis à la rame. Le Ciel permit que le même jour il entra dans le Port, sans la moindre opposition, trois Galères Portugaises.

Phrsieurs Portugais forcés de se rendre.

Solyman leur manque de parole.

[Le 8c. il arriva un Vaissean avec des provisions, qui s'étoit égaré en rou-

<sup>(</sup>e) Ici commence la 5°. Scction dans l'Original. R. d. E. (f) Angl. pendant 18 à 20 jours. R. d. E.

te. Il portoit 15 hommes de la grande Galère, parmi lesquels étoit l'Amiral lui-même & un Commissaire des vivres, 60 Matelots & le reste des Escla-

ves de la Galère.

CEPENDANT tout fut disposé pour l'attaque de Château, & les Canoniers Vénitiens qui étoient venus avec les Turcs furent employés à conduire 😭 les batteries. [le 13] Solyman fit faire un mouvement à fa Flotte, de l'Ouest de Diu où elle étoit, au côté de l'Est. Un coup de canon du Château lui coula une Galère à fond dans son passage. D'un autre coup, le meilleur de ses Vaisseaux eut son grand mât brisé. La défense de la Tour devoit avoir duré long-tems, puisqu'on étoit déja au 15 d'Octobre. Il se répandit parmi les Turcs, que le Viceroi Portugais des Indes n'étoit pas éloigné, avec une Flotte puissante qu'il amenoit au secours du Château. A cette nouvelle le Bacha fit mettre un pavillon blanc à la place du sien, qui étoit de plusieurs couleurs, dans la crainte que son Vaisseau ne sût distingué trop facilement. Cependant il fit mettre les Chrétiens aux fers; & comme il craignoit l'Artillerie, il fit faire à la Poupe un grand cercle de cables & de semblables matériaux, capables de résister à un coup de Canon: ce qui ne donne pas une haute idée de sa bravoure.

Le 17 il fit couper la tête à un Vénitien, pour avoir dit que la Seigneurie

de Venise n'étoit pas morte.

Le 22 il fit dire à tous les Canoniers qui étoient sur le rivage, au nombre d'environ 400, que celui qui auroit l'adresse d'abatre l'étendart du chateau, qui étoit au sommet de la grande Tour, auroit pour récompense la liberté, mille Maydins & une veste. Il soûhaitoit qu'on l'abatit avec d'autant plus d'empressement, que cet Etendart avoit été donné aux Portugais par un Sangiac. Un Canonier qui se disoit Chrétien l'ayant atteint au 3°. coup, les Turcs en firent de grandes réjouissances & le Canonier reçut une veste de soie.

La Batterie Turque ne formoit qu'une seule ligne; mais elle étoit compofée d'un grand nombre de piéces d'inégales grandeurs, qui étoient placées aufi a des distances fort inégales. A la première batterie, il y avoit une Couleuvrine de Fer de 150 livres de bale, & une autre piéce de 200. Près de-là il y avoit un Passevolant de fer de 16 livres. Ensuite on trouvoit une piéce de 300 livres, & une autre de 150. A la seconde batterie il y avoit un Pasfevolant égal au précédent. A la troisième un Sacre de fer de 12 livres. un petit Canon de 16, un Fauconneau de 6, & un Mortier de 400. Enfin dans la quatriéme il y avoit une Couleuvrine de 100 livres. Cette artillerie abattit une Tour, dont la ruine auroit mis les assiégés dans un grand péril, s'ils n'eussent eu autant de diligence que d'habileté à réparer la bréche avec tou-Hetes fortes de matériaux; ot, malgré tous leurs efforts (g), ils n'auroient pas résisté si long-tems au feu continuel qu'ils essuyoient, si lours fréquentes Sorties ne leur eussent donné le tems de respirer. Il ne se passoit point de jour que vingt ou trente de leurs plus braves gens ne fondissent sur les enne-

SOLTMAN BACHA. I 5 3 8.

Allarmes des

Lacheté du

Etendart abatu.

Batterie re-

X 3

<sup>(</sup>g.) Au lieu de cette addition du Traducteur, comprise entre deux Crochets, voici ce qu'il y a dans l'Original. ,, ll faut remarquer ,, que ce Fortn'étoit point flanqué, & qu'ayant nété bati sur le Roc, on n'avoit pas pu y faire

<sup>&</sup>quot; des Casemattes, mais seulement des embra-,, zures, qui avoient été ruinées. Ce fut le sa-" lut des Assiégés, parce que cela les mit dans " la nécessité de faire des Sorties continuelles. R. d. E.

Васна. 1538. Les Portugais font attaqués avec vigueur.

SOLYMAN mis comme autant de lions, & n'en tuassent un grand nombre. Les Turcs. peu accoûtumés à cette manière de se désendre, prenoient la fuite en confufion lorsqu'ils voyoient ouvrir la porte des Sorties. Le 25 ils exécutèrent un projet qui augmenta l'embarras des assiégés. Ayant préparé quantité de sacs de coton, couverts de peaux & liés avec des cordes, ils les jettèrent pendant la nuit dans le fossé, qu'ils comblèrent ainsi jusqu'à rendre le passage facile pour commencer le lendemain un furieux assaut. Les Portugais s'en apperçurent. Dès la pointe du jour, avant que l'ennemi fut en ordre pour venir à l'escalade, ils sortirent au nombre de soixante. Les deux tiers de cette brave troupe tombèrent sur les Turcs, & combattirent en furieux; tandis que les vingt autres, munis chacun d'un sac à poudre & d'une petite méche, coupèrent les cordes & mirent le feu à chaque sac. Il se répandit si heureusement, que cette espéce d'incendie dura deux jours entiers. Ceux qui avoient attaqué l'ennemi prolongèrent le combat pendant trois heures, tuèrent deux cens Turcs, en blessèrent un plus grand nombre, & ne perdirent que deux hommes.

Perte des Turcs.

Il arrive quelque fecours aux Portugais.

Ils se défendent avec courage.

Assaut Général des Turcs.

(b) Le 27 il arriva cinq Flutes Portugaifes, qui en prirent une au Bacha, & qui débarquèrent quelque secours sur la Côte: mais l'entrée du Port se trouvoit tellement commandée par une batterie Turque, qu'elles ne pûrent s'y introduire. Cependant le secours qu'elles avoient débarqué gagna le Château. Deux jours après, Solyman fit avancer quarante Barques avec quelques piéces d'artillerie, vers un petit Fort qui étoit sur le bord de l'eau, à la portée du canon du Château, & dans lequel il y avoit une garde de cinq ou six Portugais, qui étoient relevés tous les jours. Il fut bien-tôt presqu'entièrement démoli. Les six Portugais, au lieu de se retirer avoient mis ventre à terre. pour se tenir à couvert des coups. La tranquillité où ils étoient dans cette situation ayant fait croire aux Turcs qu'ils étoient morts ou retirés, toutes les Barques s'approchèrent du rivage, qui étoit couvert de ruines jusqu'au bord de l'eau: mais les affiégés prirent ce moment pour faire jouer deux piéces d'artillerie chargées de mitrailles, & le canon du Château les ayant accompagnées d'un feu terrible, l'ennemi ne pensa plus qu'à se dérober aux coups par la fuite. Il y eut non-seulement un grand nombre de Turcs tués ou blessés; mais quantité de Barques coulées à fond. Ceux du grand Château achevèrent de les mettre en défordre, par une fortie qu'ils firent dans leurs Chaloupes. Ils en tuèrent dans l'eau plusieurs, qui se sauvoient à la nâge. Ils en firent quelques-uns prisonniers, & les firent pendre le lendemain fur les murailles du Château.

LA honte de tant de difgraces picqua fi vivement le Bacha, qu'étant d'ailleurs H allarmé par le bruit qui se confirmoit, & que les Portugais affectoient de répandre, de l'approche d'une Flotte nombreuse qui venoit à leur secours, il prit la résolution de risquer un assaut général.] Le 30, toutes les troupes qui formoient son camp se mirent en ordre de bataille, & s'avancèrent avec un grand nombre d'é-Les Portugais, qui s'étoient fortifiés par des ouvrages intérieurs, ne s'effrayèrent point de les voir escalader leurs murs & monter dans quelques endroits sur la bréche. Cette affectation de sécurité étonna les assiégeans: ils demeurèrent long-tems dans l'inaction, à confidèrer les difficultés

de

de leur entreprise; mais ce sut alors, que le courage des Portugais redoublant par la timidité & l'embarras de leurs ennemis, ils quittèrent leurs retranchemens avec tant d'impétuosité, qu'à leur aspect seul, les Turcs se précipitèrent dans le sossée, sans penser même à se servir de leurs échelles. Une sortie que la garnison sit sur eux dans ce désordre, acheva de les saire céder à leur frayeur. Il n'eurent plus d'ardeur que pour suir; & n'étant pas moins pressés dans leur suite, ils y perdirent plus de quatre cens hommes. [Le 31 un Capitaine More s'avanca avec 11 Galères pour attaquer le petit Fort, mais l'Artillerie du grand château, qui lui coula à fond quelques-uns de ses Vaisseaux, l'empêcha d'en approcher.] [Le repos où ils demeurèrent le lendemain, sit juger aux Portugais qu'ils faisoient les préparatifs d'une autre attaque: mais] ils n'attendoient que la nuit suivante pour rentrer dans leurs Vaisseaux; & leur embarquement sut si précipité, qu'ils laissèrent à terre une partie de leur artillerie.

La cause d'une retraite si prompte étoit l'arrivée de la Flotte Portugaise, qui avoit jetté l'ancre à quinze milles de celle du Bacha. Trois Vaisseaux qu'il avoit déja vû s'avancer, l'avoient glacé de crainte. Il ne pensa plus qu'à s'éloigner à force de voiles & de rames; & [à une heure après Minuit] prenant sa route au Sud-Sud-Ouest avec fort peu de vent, il avoit déja fait tren-

te milles à la pointe du jour.

IL étoit parti le 5 de Novembre. Après sept jours (i) d'une navigation H[trop lente pour sa frayeur], il entra le 12 dans le Golphe d'Ormuz. Ensuite il reprit à l'Ouest-Sud-Ouest en se servant de toutes ses voiles, & faisant chaque jour plus de cent milles, jusqu'au 23, qu'il sut arrêté par un calme au long de la Côte d'Arabie. Cependant [quoiqu'il eut encore les Courans contraires] il gagna le 24 les Isles de Curia Muria (k), où il ne s'arrêta qu'un jour. Il remit à la voile le 26, avec un meilleur vent; & rangeant la Côte d'Arabie, il arriva le 27 au Port d'Aser, où il jetta l'ancre sur six brasses de fond.

(1) CETTE Ville est située dans un canton si stérile, que les hommes & les bestiaux n'y vivent que de poisson. Les Portugais y avoient néanmoins un Etablissement, au nombre de quarante, sous l'autorité d'un Consul; [Ils vendoient des épiceries à des Marchands étrangers, qui venoient s'en pourvoir chez eux; mais] leur principal commerce consistoit en chevaux du pays, [qui y sont très bons, &] qui s'achetent jusqu'à cent ducats, mais qui se revendent mille dans les Indes. Aussi-tôt que le Roi sût informé de l'arrivée du Bacha, il sit arrêter les quarante Portugais avec leur Consul, & les sit conduire sur la Flotte Turque, où ils surent mis à la chaîne. Il se trouvoit dans He Port un Vaisseau [chargé de provisions], qui n'avoit pû continuer sa navigation jusqu'aux Indes. Solyman s'en sit apporter tout ce qui convenoit à sa Flotte. Mais ce qui paroîtra le plus étrange, c'est que dans tous les

(i) Le Traducteur a encore supprimé ici la fuite détaillée du Journal depuis le 7 jusqu'au 23, qui se trouve dans l'Original, mais qui ne contient que des noms de Vents, & le nombre de milles que sit la Flotte chaque jour : ainsi nous ne croyons pas nécessaire de suppléer à cette omission. La seule chose qui mérite

peut-être d'être remarquée; c'est que le 9 le Bacha sit ôter les Chrétiens des fers. R. d. E. (k) Les Arabes les appellent Khartan & Martan. R. d. E.

(1) lci commence la 7°. Section de l'Original. R. d. E.

SOLYMAN BACHA. 1538.

Solyman lève le siége.

Il se rend dans le Golse d'Ormuz.

Port & Ville d'Aser.

Fausses bravades des Turcs.

SOLYMAN Васна. **1** 5 3 8.

lieux où les Turcs abordoient, ils prenoient plaisir à publier qu'ils venoient de soûmettre l'Inde entière, & qu'ils avoient taillé tous les Chrétiens en

piéces.

LA Flotte leva ses ancres le premier de Décembre, & continua de porter à l'Ouest-Sud-Ouest. Après avoit fait quarante milles, elle relâcha sur la même Côte au Port de Makaga, où l'eau passe pour excellente. Il ne lui restoit de-la qu'environ trois cens milles jusqu'au Port d'Aden: elle les sit en quatre jours (m), & le 6 elle motiilla l'ancre à la vûe du Port. Le Bacha se fit amener le matin un Turc, qui étoit alors Chrétien; homme confidère [par ] ses richesses & par le rang qu'il avoit tenu. Il lui fit couper la tête, sans s'expliquer fur ses motifs; mais on n'ignoroit point que, cet homme ayant. trouvé le moyen de se faire estimer du Grand-Seigneur malgré le changement de sa Religion, & possédant même encore un Emploi considérable, le Bacha craignoit qu'il ne rendît un compte trop fidèle du mauvais succès de son expédition. Il avoit été auparavant au service du Roi de cette Ville, & ensuite 🔀. Capitaine à Diu, lorsque les Portugais en tuèrent le Roi (n). La veuve de ce Prince, maîtresse d'un riche trésor, soûhaitant de se retirer à la Mecque, fe laissa persuader par cet Homme de s'embarquer sur un Galion avec lequel il fit, en traitre, voile pour l'Egypte, de-la il transporta ce trésor à Constantinople, où il en fit présent au Grand-Seigneur qu'il instruisit de la manière dont les choses se passoient dans les Indes. Il en obtint le commandement d'une Galère, avec ordre d'aller joindre la Flotte. Ce qui lui réussit fort, puisqu'il lui en coûta la vie.

Cruauté de Solyman.

Il fortifie Aden.

L'IMPORTANCE de fortifier Aden par une grosse artillerie, y sit laisser cent pièces du canon de la Flotte, avec une quantité considérable de poudre & de boulets. Solyman y avoit déja mis une garnison de cinq-cens hommes, fous les ordres d'un Sangiac; [il l'augmenta de deux cens Janissaires, ] & leur H laissa cinq Flutes pour la garde du Port. [Le 14 le Bacha croyant être hors de danger quitta la demi-Galère pour rentrer dans la Galéasse. Flotte s'approcha de terre pour y faire de l'eau, & y resta 3 jours. Le 23 la Flotte sit cent milles, & le 24 elle mouilla l'ancre à l'entrée des Détroits de la Mer Rouge. Elle fit cinquante milles le 25, en tirant au Nord-Ouest. Le soir du même jour elle arriva devant le Château de Mocka, d'où le Gouverneur vint au-devant du Bacha, qui le combla d'honneurs & qui en reçut beaucoup de présens (o).

Il entreprend la perte du Roi de Zabid.

In étoit peu satissait de la réponse qu'il avoit reçûe du Roi (p) de Zabid. à son passage. En arrivant à Mocka, qui n'est qu'à trois journées de Zabid, il envoya quelques-uns de ses gens vers ce Prince, pour le sommer de venir rendre hommage au Grand-Seigneur sur le bord de la Mer. Le Roi répondit qu'il étoit prêt à payer le tribut, & qu'il accepteroit volontiers un

(m) Ici encore le Traducteur a supprimé le Journal du Voyage de la Flotte depuis le 1er. Décembre jusqu'au 6. Il ne contient rien d'intéressant. R. d. E.

(n) Le Roi étoit Bandur. Voyez ci-def-**∫us.** page 148.

(0) Ceci est plus détaillé dans l'Original,

qui dit que ces présens consistoient en rafratchissemens, en Esclaves très-bien faits de l'un & de l'autre séxe, & dans toutes les richesses du Gouverneur R. d. E.

(p) Maffée l'appelle Nokoda Hamed, & dit qu'il étoit Turc.

Etendart, s'il plaisoit au Bacha de lui en accorder un; mais que ne le connoissant point lui-même, il ne voyoit aucune raison de se rendre à sa Flotte ou fur le rivage. Cette réponse irrita beaucoup Solyman. Cependant, comme il ne pouvoit employer tout d'un coup la violence, il prit le parti d'envoyer par quelques Janissaires un Etendart au Roi, qui le reçut avec les plus respectueux temoignages de soûmission pour le Grand-Seigneur, & qui sit porter en échange des présens considérables au Bacha. Il consistoient dans un beau cimeterre, orné de pierreries; un poignard avec les mêmes ornemens; un affortiment de perles, chacune de six carats, qui faisoient un collier de plus d'un pied de long; avec une perle séparée, qui étoit seule de dixhuit carats: car cette Côte fournit un grand nombre de perles Orientales. Les Janissaires de la députation eurent aussi chacun deux cassetans, C& un petit Esclave noir. Le Bacha recut les présens; mais insistant sur l'hommage. il fit faire de nouvelles instances au Roi par son Kiahia. La réponse sut la même. Enfin, le Kiahia, sans porter plus loin la dissimulation, lui dit en le quittant: " Si vous ne venez pas voir le Bacha attendez-vous à recevoir sa " visite. " La Flotte avoit passé vingt & un jours devant Mocka. Elle partit le 23 de Janvier; & le 29 elle mouilla l'ancre sous l'Isle de Camaran, à cent cinquante milles de Mocka. Dans le dessein que Solyman avoit conçu de châtier le Roi de Zabid par les armes, il débarqua dans cette Isle, pour distribuer la paye aux Janissaires. Le 2 de Février, il partit à la rame, dans un calme fort profond; & faisant vingt milles sans le fecours de ses voiles, il regagna la Côte à Cubitsarit (q), qui n'étoit pas plus éloigné.

plus eloigne.

[(r) L'IMPATIENCE qu'il avoit d'humilier le Roi de Zabid ne lui auroit pas permis de retarder son débarquement, s'ils n'eût découvert sur le rivage un corps de Cavalerie dont il voulut connoître les intentions.] Le Chef de cette troupe étoit un Turc de la dépendance du Roi, qui s'étant révolté contre lui, venoit offrir ses services au Bacha avec cinquante chevaux. Il pavoit assis son Camp sur le rivage, ce ses tentes avoient fait juger à Solyman que sa troupe étoit plus nombreuse.] Les chevaux de ce Canton sont cuiras-fisés, pour résister aux dards & aux stéches, qui sont les armes en usage. [A-

près avoir pris les éclaircissemens qui convenoient à son projet, le Bacha sit fa descente [le 4], & débarqua huit piéces de canon qui devoient être trainés sur leurs affuts. Ses Janissaires surent prêts à partir le 9 (s) avec une bonne quantité de munitions. Il se mit en chemin le même jour. Dans sa route il rencontra un autre Turc, accompagné encore de cinquante chevaux, qui s'étoit révolté comme le premier, & qui venoit lui faire les mêmes offres.

IL arriva le 20 à la vûe de Zabid. S'étant campé sous les murs de cette Ville, Il sit dire au Roi, avec beaucoup de hauteur, qu'il étoit venu pour le punir de son orgueil (t). Ce malheureux Prince, trahi par ses propres sujets,

\*\*Comparison of the comparison of the comparison

(1) Ici commence la 8<sup>e</sup>. Section de l'Original. R. d. E.

(s) Angl. le 19. R. d. E.
(t) l'Anglois dit simplement que le Bacha
sit dire au Roi de le venir trouver. R. d. E.

SOLYMAN
BACHA.
r 5 3 8.
Artifices qu'il employe dans
cette vue.

1539v

Il débarque les troupes & son artillerie.

Solyman Bacha. 1539.

Il fait couper la tête au Roi.

Cruel maffacre de 200

Abyffins.

Autre barbarie de Solyman contre-140 Portugais.

jets, ne balança point à sortir de sa Capitale, dans l'espérance d'arrêter, par une prompte soumission, le coup qui le menaçoit. Il se présenta au Bacha la corde au col, [en prenant le Ciel à témoin qu'il n'avoit jamais cessés de se regarder] comme l'Esclave du Grand-Seigneur. Mais sur le champ, le Bacha lui fit couper la tête. Les Habitans de la Ville effrayés de cette nouvelle, prirent la fuite vers les montagnes [au nombre de 300]. Solymany leur fit dire qu'ils pouvoient revenir en sureté, & prendre confiance à sa parole. Il n'y eut que deux cens Abyssins de la garde du Roi, qui osèrent en courir le danger. Ils étoient braves, [fort légers à la course; ils n'avoient d'autre habillement qu'un linge autour de leur ceinture. Quelques uns étoient armés d'une Massue de Cornoiller, garnie de fer. D'autres avoient des pieux pointus, qu'ils lançoient comme des dards. Il y en avoit qui portoient de courtes épées; & tous avoient à leur ceinture un poignard à la Moresque.] Le Bacha parut charmé de leur retour, fit inscrire leur nom sur le rôle de ses troupes, & leur promit une paye considérable. Ensuite, seignant de les vouloir admettre à l'honneur de lui baiser la main, il leur sit dire qu'ils ne devoient pas s'approcher de lui avec leurs armes. Il se plaça sous une tente, où cette cérémonie devoit s'éxécuter. Mais lorsqu'ils eurent quitté leurs armes, & qu'on les eut fait entrer dans le cercle qui avoit été tracé pour les recevoir (v), quelques centaines de Janissaires, destinés à leur supplice, fondirent sur eux le sabre à la main, & les taillèrent en pièces. Àprès cette éxécution, le Bacha mit dans la Ville une garnison de mille hommes, sous les ordres d'un Sangiac. Le Pays est délicieux. Il paroît composé de jardins agréables, qui sont arrosés de la meilleure eau de l'Arabie, & qui produisent [des Zibibs de Damas sans noiaux, des Dattes, & d'autres] fruits excellens, [qu'on ne trouve dans aucun autre quartier de l'Arabie.] La vian-13de y est en abondance, & le bled même n'y est pas rare. Solyman retourna au rivage le 9 de Mars, & destina quatre Flutes à garder la Côte. [MaisH avant que de remettre à la voile, il couronna sa barbare expédition par une cruauté encore plus odieuse.] Les Portugais prisonniers sur la Flotte étoient au nombre de cent quarante-six, en y comprenant plusieurs Indiens convertis, qui avoient été confondus parmi eux. Il se les sit amener sur le rivage; & les ayant fait distribuer entre ses troupes, il leur sit couper la tête au même signal. Les têtes des Officiers furent vuidées, salées & remplies de paille. Aux autres, on coupa le nez & les oreilles, pour faire cet horrible présent au Grand-Seigneur. Ensuite le Kiahia sut détaché [le 13] avec une Galère, pour se rendre à Joddah, & de-là à la Mecque, d'où il devoit prendre le chemin de Constantinople, & porter au Grand-Seigneur la relation des exploits de sa Flotte, avec les têtes & les oreilles que le Bacha lui en-

CE lâche & cruel Mahométan fit lever l'ancre le 15 de Mars, & fit cent milles le même jour, jusqu'au Port de Kor, [qu'il avoit déjà visité à son pre-Hemier passage], [& qui est à cinq milles du rivage & à cent milles de Kubit-farit.] De-là il s'avança à Zerzer, Ville dépendante de la Mecque, à soi-xante-dix milles de Kor. On lui amena de cette Ville trois habitans sugitifs de

Autre Cruauté à Zerzer. Vovoit.

<sup>(</sup>v) Ce que le Traducteur dit de ce cercle, doit s'entendre de la Garde du Bacha, qui éd. E.

Zabid, qui avoient pris le parti de se sauver avec leurs richesses, & qui alloient chercher un azile à la Mecque. Il leur fit couper la tête, & se saissit de tous les biens qu'ils avoient emportés dans leur fuite.

SOLYMAN Васна. 1539.

### III.

### Retour de Solyman à Suez.

H[ TE donne moins cet article à l'Histoire qu'à la Géographie. Après avoir fait remarquer plusieurs fois que nos Cartes de la Mer Rouge manquent d'éxactitude, il est naturel que sans sortir du fond de mon sujet, je m'attache un moment à ce qui peut les rectifier ou les confirmer. Il y a peu de régles aussi sûres qu'une Relation où les distances sont marquées par jours graphique. & par milles. Aussi n'ai-je point eu jusqu'à présent d'autre vûe en suivant avec le même foin la navigation du Bacha.

Détail Géo-

Le 17, étant parti de Zerzer avec un bon vent, qui changea jusqu'à devenir tout-à-fait contraire, il fut obligé de faire jetter l'ancre [à 8 brasses d'eau devant une Ville nommée Adiudi, sans avoir fait plus de cinquante milles.

Le 18, la Flotte cottoya le rivage & fit encore cinquante milles, jusqu'à Mugora, Port fort commode, où l'eau & le bois se trouvent en abondance. Elle y jetta l'ancre sur quatre brasses.

Le 19, elle fit le même nombre de milles au long de la Côte, jusqu'à

Darboni, Ville de la dépendance de la Mecque.

Le 20, elle gagna une Ville nommée Tasuf, appartenant encore à la Mecque, & cinquante milles au-delà de Darboni.

LE 21, après avoir fait soixante milles, elle jetta l'ancre à Khofodan, Ville

dépendante de la Mecque, [a quarante brasses d'eau].

Le 22, Solyman fit prendre les devants à six Galères, pour servir de guides au reste de la Flotte entre un grand nombre de bancs de sable, qui rendent ce passage très-dangereux, même en plein jour. On jetta l'ancre le foir, près d'un grand banc, nommé Turakb.

Le 23, on continua de passer entre quantité de bancs, où les Bâtimens étoient obligés de se suivre à la file, & n'ayant fait que cinquante milles

dans ces deux jours, on jetta l'ancre devant un lieu nommé Salta.

Le 24, après avoir fait trente milles au long de la Côte, on s'arrêta vers midi devant la Ville d'Ariadan, dont le Port se nomme Mazabratte [à 6 brasses d'eau ]. Cette Ville, qui n'en mérite pas même le nom, puisqu'elle n'est habitée que par des Paysans, est encore sujette à la Mecque.

Le 25, on fut tout-d'un-coup écarté du rivage par un vent dont onne put foûtenir la violence; ce qui fit employer tous les efforts à se rapprocher de la Côte, où l'on jetta l'ancre de bonne-heure, & l'on y passa la nuit & le

jour fuivant.

(a) Le 27, on partit [deux heures avant le jour ] avec un vent si favorable, qu'on étoit à huit heures du matin devant Tusuma, à trente milles. On y jetta l'ancre [à 4 brasses d'eau.]

LE

<sup>(</sup>a) Ici commence la ge. Section de l'Original. R. d. E. Y 2

SOLYMAN BACHA 1539.

Le 28, après avoir suivi la Côte jusqu'à midi avec un fort bon vent, on s'engagea dans des bancs de fable, à deux milles du rivage, où la crainte de perdre les ancres empêcha de les jetter. Ce lieu s'appelle Mukare, & l'on avoit fait trente milles.

Le 29, en continuant de suivre la Côte, on sit trente-cinq milles, jusqu'à

d'autres bancs de fable, qui se nomment Balir.

Le 30, on suivit tosijours la Côte pendant quarante-cinq milles, & l'on moüilla le foir devant Mukbi.

Le 31, on partit malgré le calme; & le vent s'étant levé avec le Soleil. on arriva le soir à Ziden, qui est, comme je l'ai déjà fait observer, le même

lieu que Joddab, Port de la Mecque.

LE I d'Avril, Solyman prit terre, & sit dresser ses tentes hors de la Ville, dans le dessein d'y passer quatre jours. Ensuite, partant à cheval pour le Pélerinage de la Mecque, il donna ordre à la Flotte de continuer sa navigation. vers Suez.

Elle remit à la voile le 8; mais un vent contraire l'ayant jettée en Mer à deux milles du rivage, la crainte de plusieurs bancs de sable, dont elle étoit environnée, lui sit jetter l'ancre, & passer trois jours dans ce lieu, pour

attendre un meilleur tems.

LE 11, elle partit avec le vent favorable, & regagnant la terre elle s'avança jusqu'au Port de Contra Abebim, [dont on ne marque point l'éloignement. Tune Galère se perdit en faisant des efforts pour doubler la pointe; & quesques autres Bâtimens ayant été maltraités au même passage, on s'arrêta deux jours dans ce Port, où un Charpentier Vénitien prit le parti de demeurer & de se faire Mahométan.

Le 14, on fit soixante-dix milles, jusqu'au lieu nommé Almenuski, & l'on

y jetta l'ancre, [à 12 brasses d'eau].

LE 15, la Flotte étant partie deux heures avant le jour, une Galère donna contre un banc de sable, d'où elle ne fut dégagée que par le secours des autres. Cet accident ne permit de faire que trente milles, jusqu'au Port, de Raban [où ils jettérent l'Ancre, à 13 brasses d'eau], & le tems devint si mauvais qu'on tenta inutilement de partir pendant cinq jours.

LE 21, on fit voile avec un vent de terre, qui changea peu d'heures après; & qui, repouffant la Flotte vers le rivage, l'obligea de jetter l'ancre au mi-

lieu de certains bancs où elle palla la nuit.

LE 22, le vent continua d'être si contraire, qu'on fut obligé de jetter l'ancre devant un lieu nommé Fars, sans avoir sait plus de seize milles.

LE 23, on fit vingt-fix (b) milles, jusqu'au lieu qui se nomme Sathan.

Le 24, en continuant de suivre la Côte avec le vent tossjours contraire,

on fit trente milles jusqu'à Zorma.

١;

LE 25, on eut encore le vent à combattre, jusqu'à la Ville de Yambu, ou Tambo, qui est le Port de Medine. Cette Ville ne manque point de provisions; mais elle n'a que de l'eau de cîterne, qui est apportée sur le dos des chameaux à plus d'une journée de distance. C'est à peu près au même éloignement qu'est située, dans les terres, la Ville de Médine, consacrée dans

SOLYMAN

BACHA.

1539.

la Religion du Pays par le Tombeau du Prophête Mahomet (c). La Flotte s'arrêta six jours à Yambo, qu'un grand nombre d'Ecrivains d'Europe nom-

ment mal-à-propos Jambut.

Le 1 de Mai, elle partit avec un vent si variable, que n'ayant pû faire que dix milles, elle jetta l'ancre au milieu de quelques bancs, où elle passa deux jours. Ensuite, voulant se raprocher de la Côte, elle s'engagea dans d'autres bancs, d'où elle ne put sortir qu'au bout de six jours, pendant lesquels elle ne fit que huit milles. Elle n'en fit que dix encore le 10 & le 11, toûjours combattue par des vents contraires, quoiqu'obstinée à suivre la Côte. Elle jetta l'ancre ensin jusqu'au 14, où, recommençant à cottoyer les terres au Nord-Ouest, elle sit dix milles jusqu'à Sikbaba.

LE 15, continuant au Nord-Ouest l'espace de soixante-dix milles, elle

jetta l'ancre en pleine mer.

Le 16, elle se rapprocha des Côtes, & faisant trente milles elle alla moüiller à Babucktor.

Le 17, ayant suivi la Côte pendant trente milles, on jetta l'ancre en pleine mer, près de l'Isle Tenamani.

LE 18, on reprit la Côte, pour gagner Khifafé, à trente milles (d).

LE 19, on fit cinquante milles jusqu'à Melin.

Le 20, vingt-cinq milles; le 21, quarante-huit milles; le 22, dix milles, le 24, après avoir passé le jour d'auparavant dans l'embarras d'une mauvaise situation, on fit dix milles, & l'on se trouva si bien du lieu où l'on jetta
l'ancre, qu'on y passa le jour suivant. Le 26, on fit trente-cinq milles, tostjours au-long de la Côte.

(e) Le 27, tirant à l'Ouest-Nord-Ouest, on se trouva, vers le midi, à la hauteur de Tor. Mais le vent étant devenu contraire, on jetta l'ancre jusqu'au jour suivant, où, après avoir fait cent milles, on demeura pendant

cinq jours engagé dans des bancs de sable.

Le 3 de Juin on remit à la voile, & jusqu'au seize on avança lentement, tantôt jettant l'ancre sur la Côte d'Egypte, tantôt sur l'autre Côte. On arjoriva le 15 à Korondel [où Pharao sut submergé avec son armée, & l'on y sit de l'eau à l'endroit appellé les Bains de Moyse. Le 16 on moüilla à Suez d'où l'on étoit parti (f).

Ainsi de l'entrée de la Mer Rouge jusqu'à Suez, on compte environ dixhuit cens milles, & la Côte s'étend toûjours au Nord-Ouest. La largeur de cette Mer est de deux cens milles, & quelquesois davantage. Elle est remplie vers la terre d'écueils & de bancs de sable, qui rendent la navigation si dangereuse, qu'on ne peut faire voile la nuit qu'au milieu du Golse. On a besoin de se servir attentivement de ses yeux pour découvrir les véritables

Retour de la Flotte Turque à Suez.

Etendue de la Mer Rouge-

Dangers de cette naviga-

(c) Il est suprenant que malgré la certitude de ce fait, plusieurs Ecrivains mettent le Tombeau de Mahomet à la Mecque. Le Père Nacchi, Jésuite; a commis encore cette faute dans sa Relation de la Mission de Syrie, au IV. Tome des Mémoires des Missions.

[Voyez Voyage d'Alep à Damas pag. 70].

(d) Angl. à vingt milles. R. d. E. (e) Ici commence la 100. Section de l'Original. R. d. E.

(f) Le Traducteur à omis la suste du Journal depuis le 17 Juin, jusqu'au 26 d'Octobre,
qui est fort cours & fort lec, puisqu'il ne contient que le tems que l'on employa à tirer sur le
rivage les divers bâtimens qui composoient la
Flotte. Ce détail n'a rien d'intéressant ainsi
nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de
l'insérer ici. R. d. E.

Solyman Bacha. 1539. Canaux; & celui qui est chargé de cette observation, avertit par des cris continuels, du changement qu'il faut faire à la manœuvre. Il y a deux sortes de Pilotes pour cette Mer: les uns, accoûtumés à la navigation du milieu, qui est la route ordinaire pour sortir du Golse; les autres, exercés à conduire les Vaisseaux qui reviennent de l'Océan, & qui prennent entre les bancs de sable. On appelle ceux-ci Rubani, du mot Arabe Ruban, qui signisse Pilote. Ils sont excellens Nageurs. Dans plusieurs endroits où la mauvaise qualité du sond ne permet pas de jetter l'ancre, ils plongent hardiment, pour sixer une Galère entre les bancs, & les instrumens ne leur manquent point pour cette opération.

[Le 28 de Novembre,] Les Vénitiens qui avoient été employés sur la Flotte Turque, furent conduits au Caire, où [ils arrivérent le 1et. de Décembre, & poù] pour leur entretien, on leur accorda par jour un demi Maidin, qui revient à deux sols de Venise. Leur emploi devoit être de nettoyer les cîternes, de travailler à la construction des édifices, en un mot, de soussirier

toutes les rigueurs & les humiliations de l'esclavage.

1540.

Lieu où les Morts résuscitent.

[Le 25° de Mars 1540, plusieurs d'entr'eux allérent, avec des Turcs pour leur servir de Gardes, à une petite Colline; située à deux Milles du Nil, qui, selon l'Auteur, paroît être un Cimetière, semblable au Campo Sanso. Chaque année, il s'assemble dans ce lieu le Vendredi avant nôtre-Dame d'Avût, qui est le 15°. de ce Mois, une grande multitude de peuple pour y voir résusciter les Morts. Cette Résurrection commence à se faire le Jeudi au foir, & continue jusqu'au Samedi à six heures. Durant cet intervalle, il en résuscite un grand nombre; mais ce tems expiré il n'en paroît plus. Il ne faut pas s'imaginer qu'on voye ces morts résuscités, se mouvoir, & beaucoup moins marcher: ils sont étendus par terre, les uns enveloppés de linges & les autres emmaillottés, à la manière des Anciens. Si l'on touche au bras, à la jambe ou à quelqu'autre partie du Corps, & qu'on revienne un moment après; on s'apperçoit qu'elle est plus hors de la terre qu'auparavant; & cela arrive aussi souvent qu'on réstère l'expérience (g). Ce jour-là, on dresse plusieurs Tentes aux environs de la Colline, pour y loger les Curieux & les Malades. Ces derniers y viennent, parce qu'il y a près de ce Cimetière un Etang, où ceux qui se baignent la nuit du Vendredi sont guéris de toutes leurs infirmités. Pour ce qui me regarde, ajoute l'Auteur, je n'ai pas été témoin de ces merveilles.

(g) Thevenot, dans fon Voyage au Levant Part. I. Liv. II. Chap. 12. pag. 458, admire a ce sujet la Superstition, la solie & la

crédulité du Peuple, & déclare que tout cela n'est qu'une fourberie maniseste.

# 454@Xd@kXdXd@iXd@iXd@iXd@kXd@kXd

# C H A P I T R E XVII

Relation Portugaise du Siège de Diu, en 1539, [par Solyman Basha d'Egypte.]

SOLYMAN.
BACHA.
1539.

L'HISTOIRE de ce fameux Siége, un des plus mémorables évènemens des derniers siécles, n'étant rapportée qu'imparfaitement dans la Relation

| :-<br>- | · . |       | 1 |   |     |   |   |
|---------|-----|-------|---|---|-----|---|---|
| •       |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       | • |   |     |   |   |
| · ·     |     | ,     | • |   |     |   |   |
|         |     | · · · |   |   |     |   | ` |
|         |     |       |   |   | •   | • |   |
|         |     | •     |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         | •   |       |   | · |     | • |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         | ,   |       | • | · | · / |   | 1 |
|         |     |       | , |   |     | · | 1 |
|         | •   |       |   |   |     |   | 1 |
|         |     |       | • |   |     |   | 1 |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       | • |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
| •       | •   |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     | - |   |
|         | . • |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |
|         |     |       |   |   |     |   |   |

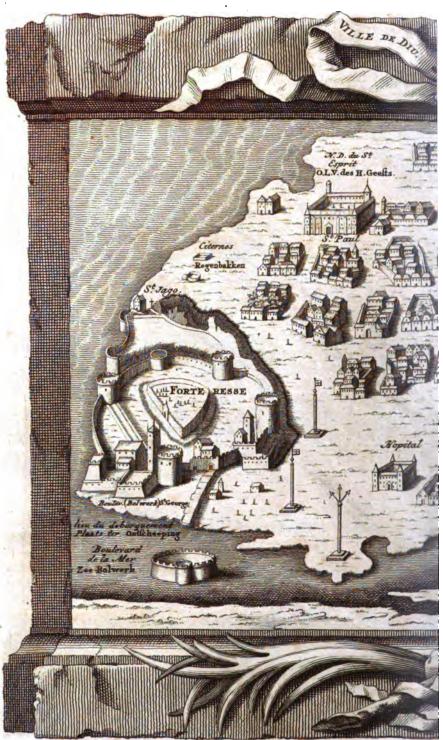

J. 7. S. die.



• tion du Voyage de Solyman, je ne puis me dispenser, pour la rendre complette, d'y joindre ce que les Portugais en ont publié. Un Vénitien, qui servoit sur la Flotte Turque, ne pouvoit être informé de la véritable situation des assiégés; aussi est-ce dans une autre vûe que j'ai fait entrer ici son Ouvrage. Mais ses observations, jointes au récit des Historiens Portugais, jetteront sur ce grand évènement toute la lumière qu'il peut recevoir à deux siécles de distance. Elles serviront aussi à fixer les dattes, que Faria, Barros, Massée, & les autres Historiens, ont ignorées ou négligées.

BACHA.

1539.
Raifons qui
portent à donner cette double Relation.

# g. I

Occasion de cette entreprise. Caractère de Solyman, Bacha d'Egypte.

Diu abandonné. Siège du Château. Arrivée de Solyman. Embarras des Portugais.

ON se rappellera aisément que l'année 1538, Bandur Roi de Cambaye, cherchant à secoüer le joug des Portugais, envoya solliciter le secours de l'Empereur des Turcs. Son Ambassadeur & ses présens n'arrivèrent qu'avec la nouvelle de sa mort. Mais l'éclat qu'il avoit donné à son Ambassade sit ouvrir les yeux au Sultan, sur les richesses de l'Inde, & lui inspira le desir de s'emparer d'un si beau Pays. Il s'imagina qu'avec les forces de la Monarchie Ottomane, il chasseroit facilement les Portugais de leurs établissemens, & qu'il s'établiroit sur leurs ruines. Un Renégat, qu'il avoit à Constantinople, le consirma dans cette idée, en lui représentant toutes sortes de facilités dans l'éxécution.

Portrait &

caractère du

Bacha Soly-

Occasion du

siége de Diu

par les Turcs.

L'ORDRE fut aussi-tôt expédié pour l'équipement d'une Flotte, sous la conduite de Solyman, Bacha d'Egypte. Solyman étoit un Janissaire Grec, né dans la Morée, & dont l'âge surpassoit déjæ 80 ans. Sa taille étoit sort courte. La grosseur de son ventre, joint à la laideur extrême de son visage, en faisoit un monstre de difformité. Il ne pouvoit se lever sans le secours de quatre Esclaves. Sa bourse lui avoit sait obtenir ce Commandement. Il étoit chargé d'ailleurs de tous les frais de l'expédition; & pour se mettre en état d'y satisfaire, il avoit commencé par faire ôter la vie à plusieurs riches Marchands dont il s'appropria tous les biens. [Entr'autres il fit pendre Amir Dawd, c'est-à-dire le Prince David, Roi de la haute Egypte, après en avoir éxigé de grosses sommes. Il abandonna le soin des préparatifs à Ibrahim, un de ses principaux Officiers. La Flotte se trouva composée de soixante-dix Bâtimens, dont la plûpart étoient de grandes Galères, bien munies de provisions & d'Artillerie. Elle avoit à bord 7000 Soldats, Turcs & Mamelus, sans compter dans ce nombre les Matelots & les Esclaves, dont une partie étoit composée de Vénitiens, pris sur les Galères Vénitiennes dans le Port même d'Alexandrie, depuis que le Grand-Seigneur 🚗 avoit rompu avec la République de Venife [la paix qui avoit été faite en 1503.

Etat de la Flotte Turque.

Solyman n'eut pas plûtôt mis à la voile, qu'il éxerça toutes les violences dont il avoit la fource dans son caractère lâche & cruel. Sur un simple mécontentemeut, il sit mettre à la chaîne quatre cens de ses Soldats; & s'ofsensant encore plus de leurs plaintes, il en condamna deux

ens

SOLYMAN BACHA. 1539. cens (a) à la mort. Il maltraita plusieurs Rois dans sa route. Celui de Joddah se garantit de sa cruauté en prenant la suite avec les Habitans de sa Capitale; mais ceux d'Aden & de Zabid perdirent la vie par une insame trahison. [Il sit couper la tête à ce dernier, après en avoir reçu un richet présent. Etant arrivé à Aden il seignit qu'il avoit plusieurs malades sur son bord, & ayant obtenu du Roi des maisons pour les loger en Ville, il y introdussit des Soldats qui faisoient semblant d'être malades: à un signal qui leur sut donné de la Flotte, ces Soldats s'emparèrent de la Ville & du Roi: ils menèrent ce Prince à Solyman, qui lui ayant demandé, pourquoi il avoit négligé pendant trois jours de lui venir rendre ses devoirs; il lui répondit avec une liberté à laquelle le Bacha n'étoit point accoutumé; & qui porta celuici à le faire pendre à la grande Vergue de son Vaisseau.]

Son arrivée à Diu.

La Flotte arriva devant Diu vers le commencement de Septembre. Le Bacha, suivant ses instructions, devoit faire voile d'abord à Goa; mais d'autres raisons le firent changer de projet (b). Il apprit sur la Côte de Diu que les Portugais étoient déja resserrés dans leurs Forts par un siège. Après la mort du Roi Bandur, un de ses Officiers, nommé Khoja Zasser (c), s'étoit retiré chez les Portugais, & leur avoit rendu tant de services, que Nunno de Cunna, alors Viceroi des Indes, l'avoit recommandé sort instamment à Dom Antoine Silveyra, Gouverneur de Diu. Cependant, sans aucun sujet de plainte, il les avoit quittés tout-d'un-coup, pour offrir ses services à Mahmud, Successeur de Bandur; & se reposant sur l'approche de la Flotte Turque, il avoit excité ce Prince à prendre les armes contre les Portugais.

Armée de Cambaye & fes premiers mouvemens.

Défense des Portugais.

L'ARMÉE de Cambaye s'étoit rassemblée à Champanel, résidence de Mahmud, au nombre de dix mille hommes d'Infanterie & de cinq mille chevaux. Mais Khoja Zaffar, levant à ses propres frais trois mille chevaux & quatre mille hommes de pied, s'étoit d'abord avancé vers Diu, où toute sa diligence n'avoit point empêché que les Portugais ne se fussent préparés pour un long Siège. Il avoit commençé son attaque par la Ville de Rums, dont ils étoient en possession, à peu de distance de Diu. François Pacheco s'y étoit soûtenu courageusement avec quinze (d) hommes, en attendant le secours de Silveyra, qui étoit arrivé affez heureusement pour forcer Zaffar de se retirer blessé. Mais Alukhan, Général de Mahmud, l'ayant joint avec son armée, ils avoient forcé à leur tour les Portugais d'abandonner les passages, & tous les postes avancés, pour se mettre en état de mieux défendre la Ville & le Château. Silveyra avoit même perdu dans sa retraite, deux (e) Vaisseaux avec quelques piéces de canon; & cette perte, joint à la défiance qu'il avoit des Habitans de la Ville, lui avoit fait prendre le parti de se borner à la seule défense du Château & des Forts. Ce n'avoit été néanmoins qu'après avoir fait pendre quelques-uns des Habitans. Alukhan & Zaffar s'étoient ensuite emparés de Diu & de l'Isle où elle est située, d'où ils avoient aussi-tôt commencé à faire jouer leur artillerie sur les Portugais. Lope Sousa, qui étoit à la garde du bois & de l'eau, dont le Château avoit un besoin continuel,

- (a) Ce passage paroit se rapporter à ce qui est dit dans la Relation précédente, pag.
  - (b) Voyez de Barros & Maffée. (c) C'étoit un Chrétien originaire de Scio,

qui avoit été tréforier d'Egypte; il s'étoit sauvé à Diu avec Mustapha dans l'affaire duquel il avoit été mêlé. Voyez cy-devant. pag. 140.

(d) Angl. quatorze. R. d. E.
(e) Angl. quelques Vaisseaux. R. d. E.

's'étoit trouvé plusieurs fois aux prises avec l'ennemi, & lui avoit tué quantité de gens sans en avoir perdu un seul, quoiqu'il eût été blessé dangereusement dans une de ces rencontres.

SOLYMAN BACHA. 1539.

Telle étoit la situation des Portugais, lorsqu'ils furent informés certainement que la Flotte Turque approchoit. Silveyra se hâta d'en faire donner avis à Nunno de Cunna, qui étoit à Goa, & qui lui promit, pour réponse, beaucoup de diligence à le secourir avec toutes ses forces. Mais comme le danger devenoit fort pressant, Michel Vaz, homme de résolution, sut envoyé à la découverte, & s'approcha de la Flotte ennemie jusqu'à la portée du canon. Il eut le bonheur de s'en dégager; mais n'ayant point d'autre ressource que de tourner les voiles vers Goa, il alla redoubler l'empressement du Viceroi par son récit. Enfin les Turcs vinrent jetter l'ancre à la vûe de la Ville, & ne parurent pas moins formidables aux Mores qui les attendoient, qu'à la garnison Portugaise du Château. Solyman débarqua dès le lendemain six cens Janissaires, armés d'arcs & de mousquets, qui étant entrés dans la Ville, y commirent les dernières insolences. Ensuite, tournant vers He Château, ils tuèrent six Portugais, [qui avoient ignoré leur marche;] mais trois cens Mousquetaires que Silveyra fit sortir à-propos, leur tuèrent

Les Turcs s'approchent de la Ville.

cinquante hommes, & forcèrent le reste de se retirer (f).

Une tempéte obligea Solyman d'abandonner son poste, pour gagner à cinq lieuës de Diu, le Port de Madrefavat (g), qui est beaucoup plus sur. Il y passa vingt jours, pendant lesquels Silveyra fit travailler à ses fortifications, & mit un ordre admirable dans son artillerie. Mais les Turcs que Solyman avoit laissés à terre, aidés par Zassar, ne sirent pas moins de préparatifs pour leurs attaques. Ils avoient déja commencé à canoner une Tour qui couvroit le Château; & pensant à la brûler, ils construisirent, dans une grande Barque, un Château de bois, qu'ils remplirent de matières combusti-François de Govea, qui avoit le commandement de la Tour, s'approcha de cette machine pendant la nuit, avec beaucoup de difficultés, & la réduifit en cendre dans le lieu même où l'on achevoit de la construire. Il arriva dans le même tems aux Portugais quelque fecours qui leur étoit envoyé par Cunna, avec une nouvelle promesse de leur en amener bien-tôt lui-même un plus puissant.

Machines des Turcs.

La Flotte Turque revint de Madresavat, & fit plusieurs décharges de son artillerie contre la Tour où Govea commandoit. Il leur répondit si brusquement qu'il leur coula une Galère à fond. Le plus grand mal que les Portugais essiyèrent vint de leur propre canon, dont il creva une pièce, qui leur tua plusieurs hommes. Une mère, nommée Barbe, ayant vû périr ses \*\*deux fils, [qui furent les seuls que le Canon ennemi tua], les prit successivement dans ses bras, & les emporta tous deux sans verser une larme.

Courage d'u ne mère Portugaile.

Un autre Fort (b), commandé par Pacheco, fut attaqué par Zaffar, & canoné fi furieufement qu'il ne reftoit aucune espérance de le défendre. Sept cens Janissaires, entrés par la bréche, y plantèrent leurs Enseignes. Mais les Portugais se réunissant dans un dernier effort, les délogèrent, & leur tuèrent cent cinquante hommes. L'action dura presqu'un jour entier,

(f) Voyez cy-dessus. pag. 163. (b) Maffée appelle ce Fort le Château (g) Voyez cy-devant. pag. 163. note (b).
I. Part. de Rûm.

SOLYMAN BACHA. 1539.

[ & enfin l'Ennemi se retira honteusement : deux gentilshommes Portugais ayant 🗲 supporté presque seuls tout l'effort du combat. Tependant Pacheco, désespérant de se soûtenir, consentit à se rendre. L'ennemi rentra dans le Fort, abbatit les Enseignes Chrétiennes, & fit succéder les siennes; lorsque Jean Perez, Portugais déjà fort âgé, ne pouvant supporter ce spectacle, renversa pour la seconde fois les Enseignes Turques, & releva celles des Chrétiens. Il n'étoit soîtenu que de cinq ou six Soldats de sa Nation, qui furent bientôt massacrés avec lui. Leurs corps furent jettés dans la mer, qui les poussa jusqu'à la porte du Château, où ils reçurent une sépulture honorable. Pacheco, & ceux qui avoient capitulé avec lui, se croyoient sûrs de la vie & de la liberté; mais on ne leur tint pas un moment le dernier de ces deux articles, & l'autre même ne fut pas long-tems observé. Solyman néanmoins les avoit reçus d'abord avec quelques apparences d'humanité, jusqu'à leur faire présent d'une veste Turque. Son espérance étoit de tromper la garnifon du Château par une feinte si lâche, & l'un des prisonniers sut envoyé à Silveyra pour lui proposer de se rendre à l'exemple de Pacheco. Mais cette proposition n'excita que son mépris.

Perfide action de Soly-Bian.

Nombreuse

artillerie des

Turcs.

Le Bacha, furieux du mauvais succès de son artifice, eut recours à son artillerie, qu'il fit disposer dans plusieurs endroits, sous la direction de Zaffar. Il en avoit débarqué cent trente pièces, dont neuf étoient d'une si prodigieuse grosseur qu'elles portoient quatre-vingt-dix livres de bale (i). Toutes ces batteries étoient soîtenues par deux mille Turcs. Elles commencerent à joüer le Lundi 4 d'Octobre, & le feu continua presque sans interruption pendant vingt jours. Le Château en souffrit beaucoup, sans pouvoir causer autant de mal à l'ennemi. A peine l'art & la diligence suffisoit à ré-

parer les furieuses bréches qu'il recevoit continuellement.

Attaques terribles & merveilleuse résistance.

Le sixième jour de cette terrible attaque, un corps de Turcs s'étant apperçu qu'une Tour où commandoit Gaspar de Sousa avoit été fort maltraitée, s'imagina de pouvoir l'emporter. Il en périt une partie dans cette entreprise, sans qu'il en coûtat plus de deux hommes aux Portugais. Mais chaque jour étoit marqué par quelque action sanglante. Gonzale Falcam eut la tête emportée. Jean Fonseca, blessé au bras droit, ne fit que passer sa lance dans la main gauche, & s'en servit comme s'il eût été sans blessure. Dans une fortie, Jean de Gallego, jeune homme de dix-neuf ans, poursuivit un More jusqu'au bord de la mer, & s'engagea même si avant dans l'eau que la terre commençoit à manquer sous ses pieds. Le More, s'en appercevant, le saissifit pour le tuer; mais Gallego reprit ses esprits, & sans avoir quitté son manteau (k) ni son épée, il tua son adversaire, & revint au Château d'un pas grave, tout couvert de fang, au milieu d'une nuée de bales & de fléches qu'on lui tiroit de tous côtés.

CEPENDANT il périssoit tous les jours un grand nombre de braves gens entre les murs. D'ailleurs la poudre diminuoit beaucoup, & les provisions commençoient à manquer, Les secours promis se faisoient attendre longtems, quoique le nouveau Viceroi, Dom Garcie de Noronha, fut arrivé dans la Mer de l'Inde avec une Flotte. On souffroit déja considérablement de la

Les affiégés fouffrent beaucoup.

> (i) La Description de l'Auteur Vénitien. trois fois plus. Voyez cy-dessus. pag. 165. (k) Angl. fon fusil. R. d. E. dit qu'il y avoit quelques piéces qui portoient

mauvaise qualité de l'eau, qui faisoit ensier les gencives, & qui causoit la perte de leurs dents à ceux qui n'usoient point d'autres liqueurs. Enfin les Portugais combattoient & souffroient, comme s'ils eussent été supérieurs à toutes les foiblesses de la condition humaine.

Solyman Bacha. 1539.

## §. I I.

Valeur des femmes Portugaises. Attaque générale. Levée du siège. Mort de cent quarante-six Portugais. Solyman retourne à Constantinople & se tue lui-même.

Malheurs du siège attribués au Viceroi.

OUS les Ecrivains Portugais ont célébré la valeur des femmes de leur Nation, pendant le siège du Château de Diu; [& l'Histoire fournit en effet peu d'exemples de cette fermeté, dans un séxe si foible. Manuel Vasconcelos ayant avec lui Donna Isabelle de Vega, son épouse, avoit ressenti toutes les craintes qui peuvent allarmer, dans cette situation, un mari assiégé par les Turcs. Cette Dame avoit autant de beauté que de vertu. Vasconcelos l'avoit conjurée, avant le siège, de se retirer à Goa dans la maison de [François Serran] son Père; mais rien n'avoit pû la faire consentir à s'éloigner d'un mari qu'elle aimoit. La vûe d'un grand nombre d'hommes qu'on étoit forcé d'employer au travail, tandis qu'ils n'étoient pas moins nécessaires pour combattre, fit faire réflexion à Donna Isabelle que les femmes du Château pouvoient suppléer au premier de ces deux besoins. Elle les assembla, de concert avec Anne Fernandez, à qui elle avoit communiqué son dessein; & ces deux Dames les exhortèrent à prendre la place de leurs maris & de leurs enfans, dans l'emploi du moins qui convenoit le mieux à leur féxe. Il ne fallut point d'efforts pour les perfuader. Elles s'unirent sous la reconduite de deux si braves guides; [&, par la constance avec laquelle elles portèrent le fardeau des hommes, elles procurèrent plus de liberté pour l'exercice des armes à leurs défenseurs; sans parler de l'effet d'un tel éxemple fur des maris & des enfans aussi sensibles que les Portugais. Anne Fernandez étoit femme d'un Médecin, & si remplie de courage, qu'elle visitoit les postes pendant la nuit. On la vit plus d'une fois paroître aux assauts, pour inspirer de la valeur aux Soldats par ses exhortations. Son fils ayant été tué à ses yeux, elle prit soin de mettre son corps à l'écart : ensuite elle retourna d'un air ferme à son poste, qu'elle ne quitta qu'après le service militaire, pour aller ensevelir son fils de ses propres mains.

[Le feu continuoit si furieusement, qu'il y avoit quelque chose de merveilleux dans l'adresse & la promptitude avec laquelle toutes les brèches étoient réparées.] Gaspard de Sousa s'étant apperçu que les Turcs entreprenoient de ruiner (1) son boulevard, sortit à la tête de soixante-dix hommes pour observer leur ouvrage. Il en tua un grand nombre. Mais trouvant à son retour qu'il lui manquoit deux de ses gens, il retourna plus ardent que jamais, dans l'espérance de les dégager. Le carnage recommença avec une nouvelle surie, jusqu'à ce qu'un coup de sabre lui coupa les jarrets. Il tomba, sans cesser de combattre; & les Turcs n'osèrent l'approcher qu'en l'ac-

Les femmes Portugaises se distinguoient par leur courage. Isabelle de Vega.

Anne Fernandez.

Furieuse continuation du siége.

SOLYMAN BACHA. 1539. cablant par la multitude. On trouva le moyen de réparer le mal qu'ils avoient causé par leur mine; mais des travaux si continuels auroient demandé des hommes d'une autre nature.

IL arriva, dans ces conjonctures, quatre petits Vaisseaux, envoyés par le Viceroi Dom Garcie de Noronha; mais ils n'apportoient que vingt hommes. Un secours si méprisable ne laissa point d'allarmer Solyman, [qui le regardant comme l'avant-coureur de la Flotte Portugaise. Après tant d'attaques inutiles, il commençoit à se plaindre de Zaffar, qui lui avoit garanti la fin du siège au second assaut. De six cens hommes qui avoient composé d'abord la garnison Portugaise, il y en avoit eu beaucoup plus d'emportés par les maladies que par les armes des Turcs; & le Bacha, qui ignoroit cette forte d'affoiblissement, avoit raison de s'imaginer que leur nombre n'étoit pas beaucoup diminué (b). Il résolut de presser ses avantages avec plus de vigueur. Le boulevard de la Mer, qu'Antoine de Sousa commandoit, sut attaqué dès le même jour par cinquante Barques. L'artillerie du Château, qui dominoit fur le Fort, en coula deux à fond, [& mit toutes les autres en défordre.] Ceux [4 qui les montoient se rapprochèrent pour tenter l'escalade. Ils furent repoussés avec un carnage effroyable. Ils revinrent encore, & furent repoussés de même. Entre les Portugais blessés, qui étoient obligés de quitter les murs pour se faire panser, Fernand Pentendo, tandis qu'on lui mettoit le premier appareil, entendit le bruit d'une nouvelle attaque. Il s'échappa d'entre les mains des Chirurgiens, pour retourner au combat, où il reçut une seconde blessure. La même chose lui arriva une troisième sois. Enfin, l'ennemi s'étant retiré, il vint se faire panser tout-à-la-fois de ses trois blessures. Des six cens hommes, il n'en restoit que deux cens cinquante qui fussent en état de porter les armes.

Nouvelle attaque.

Désespoir & fureur de Solyman.

Enfin Solyman ne prit plus conseil que de son désespoir. [Chaque jour les menaçant de l'arrivée de la Flotte Portugaise, il entreprit d'ensevelir, par un dernier effort, le Château sous ses ruines.] Mais pour s'assurer du succès, il voulut joindre l'artifice à la force. Il fit avancer pendant la nuit douze Galères, du côté par où le Château touchoit à la mer. Silveyra, entendant quelque bruit au pied du mur, découvrit bien-tôt que l'ennemi y plantoit des échelles, & s'employa, pendant le reste des ténébres, à se défendre avec toutes ses forces. Mais la lumière du jour fit appercevoir que du côté de la terre, la Place étoit environnée de quatorze mille hommes qui paroissoient disposés à l'assaut. En effet, ils commencèrent à faire aussi-tôt jouer furieusement leur artillerie, & montant de toutes parts, ils tournèrent leur principale attaque contre la maison du Commandant. Les Portugais, quoique partagés entre tant d'ennemis, s'y désendirent avec une valeur merveilleuse. Le carnage y fut si terrible, que les assiégeans rebutés changèrent de projet, pour entreprendre de forcer un autre boulevard. Cette attaque ne fut pas moins fanglante. De l'autre côté, le canon des Galères faisoit son éxécution, mais

Horrible car-

<sup>(</sup>b) Ce passage est très différent dans l'Original: le voici. , De six cens hommes qui a-,, voient composé d'abord la garnison du Fort,

plusieurs avoient été tués par les Turcs, &

<sup>😦</sup> quelques-uns par des éclats de leur propre

<sup>&</sup>quot; Canon. Cela avoit inspiré quelque courage " au Bacha; mais il craignoit toujours la Flot-

<sup>&</sup>quot;, te l'ortugaise, qu'il croyoit n'être pas éloi-", gnée. R. d. E.



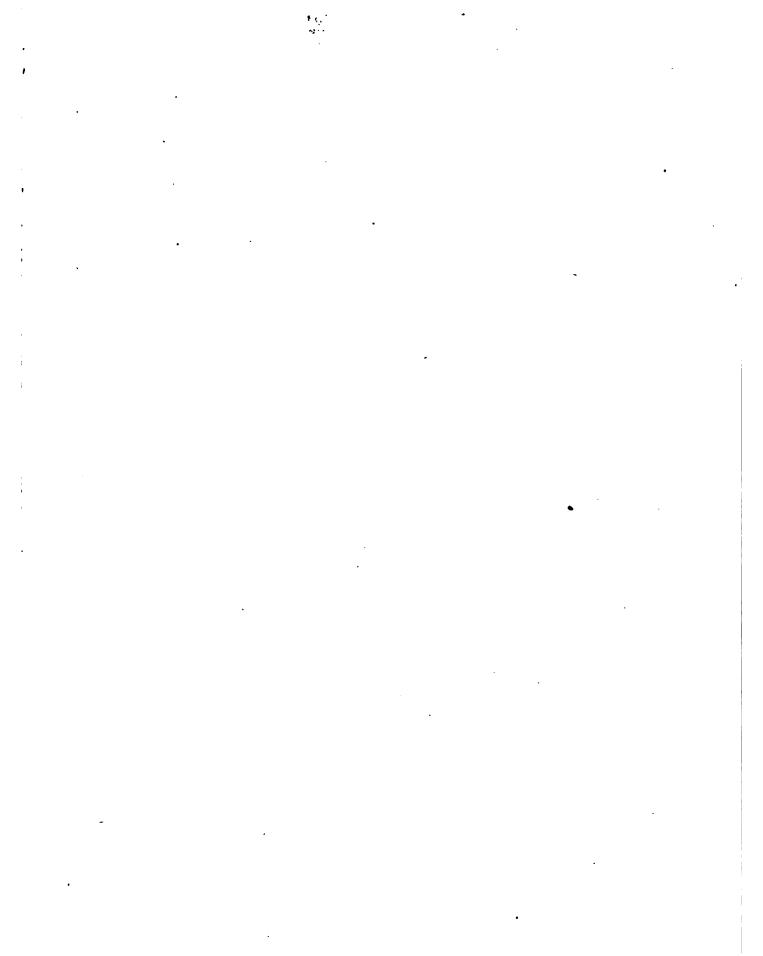

peu dangereuse, à cause de l'embarras où Govea les mettoit elles-mêmes par son artillerie, qui étoit beaucoup mieux conduite. Il en coula deux à fond. & jetta le désordre parmi les autres. Cependant, deux cens Turcs pénétrèrent dans le boulevard, où ils plantèrent aussi-tôt leurs Enseignes. A peine s'y trouvoit-il trente Portugais pour leur résister. Mais le désespoir suppléant au nombre, & tous leurs coups portants, dans la multitude de leurs ennemis, ils vinrent à-bout de les chasser. Il en revint d'autres, qu'ils repousserent encore. Quelques Portugais blessés & brûlés se jettèrent dans des cuves d'eau Extrêmité des salée pour y chercher du rafraîchissement, & n'y trouvèrent que la mort avec d'affreuses douleurs. Un Soldat, qui manquoit de bales, se servit de ses dents pour charger son mousquet (c). Jean Rodrigués prit un baril de poudre entre ses bras, en criant à ses compagnons: Gare, je porte ma mort & celle d'autrui. Il le jetta au milieu des ennemis, avec une méche allumée si juste, que le baril crevant aussi-tôt, fit sauter en l'air & mit en piéces plus de cent - Turcs. Il en resta vingt brûlés dans le lieu même; & Rodrigués, sauvé du péril, continua de se distinguer par des actions de la même valeur. Silveyra étoit par-tout. Il commandoit, il combattoit, il animoit ses gens par sa voix & son éxemple. Enfin, après d'autres attaques renouvellées en cent lieux & repoussées l'espace de quatre heures, l'ennemi revenoit à la charge avec des troupes fraîches; lorsque le Commandant Turc, gendre de Khoja Zaffar, fut tué par la main d'un Portugais. Ses gens, effrayés de la perte de leur Chef, ne penserent plus qu'à se retirer, [emmenant avec eux au-delà de mille blessés, & laissant cinq-cens morts sur la place.

Leur retraite laissa voir aux assiégés un tragique spectacle, que l'ardeur & la confusion du combat leur avoit dérobé. Ils étoient tous si couverts de sang, & si noirs de poudre & de sumée, qu'ils ne pouvoient plus se reconnoître à la figure ni aux habits, mais seulement à la voix. Ils n'avoient perdu que quatorze hommes; mais il y en avoit deux cens à qui il ne restoit ni fang ni force; & Silveyra n'en trouva que quarante, en état de fe fervir de leurs armes. Nulle ressource d'ailleurs du côté des munitions. La poudre & les bales étoient épuifées. Les lances mêmes & les épées brifées en piéces. Les murs ouverts en mille endroits. Loin de grossir cette peinture, j'en retranche tout ce qui a l'air d'éxagération dans les Historiens. Jamais l'horreur & le désespoir n'avoient paru dans un tableau si triste, & la contenance du brave

Silveyra restoit seule aux Portugais pour les encourager.

In n'appartenoit qu'au Ciel de les délivrer de cette horrible fituation, en inspirant au Bacha des craintes si vives, qu'il se détermina tout-d'un-coup à lever l'ancre. Il ignoroit le miférable état des assiégés, & tant de mauvais siège. fuccès l'avoient rebuté. Mais l'Historien Maffée explique mieux sa frayeur. Il apperçut à l'entrée de la nuit seize Vaisseaux Portugais, qui portoient chacun quatre feux; ce qui lui fit croire cette Flotte plus nombreuse. Jugeant alors de ce qu'il avoit à redouter d'une armée de la même Nation, par la résistance qu'il trouvoit dans une garnison peu nombreuse, il ne pensa qu'à se mettre à couvert par la fuite. Faria prétend que Zassar même servit à redoubler ses terreurs. Ce qu'il avoit tous les jours à souffrir de la fierté des Turcs

SOLYMAN BACHA. 1539.

Portugais.

Ils forcent l'ennemi de se retirer.

Triste peinture de leur état.

Terrèur de Solyman qui lui fait lever le

<sup>(</sup>c) Il faut se rappeller que plusieurs avoient tre maladie semblable. perdu les dents par le Scorbut, ou quelqu'au-

SOLYMAN BACHA. 1539.

Autre cause de sa retraite.

Turcs, lui avoit fait juger, que si Solyman devenoit vainqueur, il pousseroit plus loin ses avantages, & qu'il établiroit la puissance Ottomane dans la Ville & le Château de Diu. Entre deux maux nécessaires, la domination des Portugais paroissoit encore plus supportable au Roi de Cambaye que celle des Zaffar supposa une lettre, qu'il sit tomber adroitement entre les mains du Bacha, par laquelle on donnoit avis au Gouverneur du Château que le Viceroi des Indes arrivoit le lendemain à son secours, avec toutes les forces des Portugais dans les Indes. C'en fut assez pour jetter le trouble dans dans un cœur aussi lâche que celui de Solyman. Il se hâta de faire voile dès la même nuit vers Madresavat. Zaffar, certain de son départ, mit aussi-tôt le feu à la Ville de Diu, & s'éloigna du Canton.

Fausse allarme des Portugais.

Mais Silveyra, qui n'avoit pas les mêmes certitudes, & qui dans le même tems qu'il voyoit sortir du Port la Flotte Turque, étoit frappé par le spectacle de la Ville embrasée, s'imagina que c'étoit une nouvelle seinte qui le menaçoit. Il prépara ses quarante hommes à résister, comme s'il eût pû se promettre quelque succès d'un si petit nombre de désenseurs. Les blessés eurent le courage de se placer au long des murs, pour en imposer du moins par l'apparence, & ceux qui n'étoient point en état de s'y conduire eux-mêmes s'y firent transporter, en disant que c'étoit le lieu le plus honorable qu'ils eussent à desirer pour mourir. La plûpart des femmes se revêtirent d'armes, & se placèrent aussi sur les ouvrages. On veilla toute la nuit dans cette fituation. Mais le jour ne laissa aucun doute que Solyman ne fût parti avec la résolution de ne pas retourner. Le siège avoit duré deux mois, pendant lesquels il avoit perdu trois mille hommes & plusieurs Vaisseaux; sans compter les pertes du Roi de Cambaye & de Zaffar, qui n'avoient pas été moindres que celle des Turcs.

Justice rendue à Silveyra.

Telle fut la fin du fameux siège de Diu, qui augmenta beaucoup la gloire du nom Portugais, & leur puissance dans les Indes. Mais le principal honneur en fut attribué à la vigilance & au courage invincible d'Antoine Silveyra.

Cruauté de Solyman contre les Portugais.

SOLYMAN toucha aux Ports d'Arabie, où il se faisit de tous les Portugais qu'il y trouva. Après en avoir ainsi rassemblé plus de cent quarante, il seur fit couper la tête; ensuite le nez & les oreilles, qu'il envoya salés au Grand-Seigneur, pour témoignage de ses exploits. De ce nombre étoit François Pacheco, qui avoit préféré la vie à l'honneur de mourir en défendant son Poste. Mais le cruel Bacha n'eut pas lui-même un meilleur fort. A fon retour à Conftantinople, il trouva des ennemis qui entreprirent de le supplanter, & qui, par de justes imputations de lâcheté & d'avarice, le réduisirent à se tuer de sa propre main.

Noronha fuccéde à Cunna.

Le siége de Diu étoit fort avancé lorsque le nouveau Viceroi, Dom Garcie de Noronha, arriva dans la Mer de l'Inde. Cunna, auquel il venoitsuccéder, lui remit aussi-tôt le Gouvernement. Avec les forces qu'il avoit amenées, on s'attendoit que son arrivée mettroit aussi-tôt du changement dans la situation de Diu; mais elle devint au contraire fort nuisible aux Assiégés, en les privant du secours de Cunna, qui étoit près de les secourir avec 80 voi-Remarque sur les. Il venoit chaque jour à Noronha des avis de leur extrême embarras, & quoiqu'il ne manquât point de courage, il aima mieux perdre le tems à former de nouvelles vûes, dont il se promettoit toute la gloire, que de suivre, auili-

**lc** siége deDiu.

aussi-tôt qu'il le pouvoit, le plan & les mesures de son Prédécesseur. Aussi le siège fut-il levé, sans qu'il eût d'autre part à la retraite des Turcs, que par l'opinion qu'ils se formèrent eux-mêmes du mal qu'il auroit pû leur faire; &

tous ses préparatifs ne produissirent qu'une dépense inutile.

Antoine de Silva de Menezés, envoyé après lui pour le foûtenir, avec un secours de vingt petits Bâtimens, arriva aussi trop tard; mais il eut du moins quelque part à la levée du siège, en se présentant assez à-propos sur la Côte, pour faire hâter leur départ aux Turcs, & même en les trompant par un heureux artifice. Le nouveau Viceroi étoit alors à Goa, prêt à partir avec une Flotte de cent soixante voiles, sur laquelle il avoit embarqué cinq mille hommes, sans y comprendre les Matelots, & mille piéces de canon. Lorsqu'il eut appris que le siège étoit levé, il partit en effet avec quatre-vingt-dix Vaisseaux; mais tous ses mouvemens se firent avec tant de lenteur qu'il ne parut pas que son dessein fût de joindre les Turcs. Apprenant à Dabul que Kojah Zaffar & Alukhan continuoient leur ravage, il envoya contre eux Martin Alfonse de Melo, avec sa Galère & la petite Flotte de Sylva, qui furent assez pressées par l'Ennemi pour être obligées de se résugier sous le canon du Château. Pendant ce tems-là, le Viceroi continuoit de s'avancer avec la même lenteur vers Bazaïm, sans paroître touché des fàcheuses nouvelles qu'il recevoit de Diu.

La renommée lui fit peu de grace; car on publioit assez hautement qu'il ne cherchoit que sa sûreté ou ses propres intérêts. Il est certain que sa conduite sut propre à justifier les plus injurieux soupçons. Cependant, lorsqu'on s'y attendoit le moins, il tourna ses voiles vers Diu, au commencement du mois de Janvier. Mais il s'éleva une tempête, qui dura huit jours, & qui dispersa une partie de sa Flotte. Il perdit même deux Galères & quelques autres Bâtimens; de sorte qu'il ne lui restoit que cinquante Vaisseaux en arrivant à Diu. Il y proposa aussi-tôt un Traité de paix, qui sut conclu avec peu d'avantage pour les Portugais; &, dans l'opinion publique, toute la cau-

se en fut rejettée sur son avarice.

L'ILLUSTRE Antoine de Silveyra fut rappellé en Portugal, pour y recevoir des éloges & des récompenses, qui ne pouvoient jamais être que fort inférieurs à ses services. En arrivant au Port de Lisbonne, il trouva les premiers Seigneurs du Royaume, qui l'attendoient avec les plus glorieux préparatifs, & qui le conduisirent au Roi comme en triomphe. Il n'étoit pas surprenant que ce Prince, & toute sa Cour, traitassent avec cette distinction un Héros qui faisoit tant d'honneur au nom Portugais, puisque, dans le même sentiment d'admiration, tous les Souverains de l'Europe le firent visiter par leurs Ambassadeurs. Le Ministre de France demanda son portrait au nom du Roi son Maître, qui vouloit le placer dans sa Galerie, comme dans un Temple d'honneur, au milieu des autres Héros. Silveyra étoit d'une taille médiocre, mais d'une constitution robuste. Il avoit le jugement ferme, l'esprit vif & tossjours présent, le cœur noble, & le courage tel que l'expérience l'avoit prouvé. Cependant sa bonté avoit eu presqu'autant de part que sa valeur à l'excès de gloire dont il s'étoit couvert à Diu. Outre la force de son éxemple, il n'y avoit eu personne à qui ses manières tendres & gracienses n'eussent inspiré l'ardeur de vaincre & le mépris de la mort sous un tel Chef. Cette même vertu lui devint nuisible en Portugal; car, après l'aSOLYMAN BACHA. 1539.

Cunna maltraité par la renommée.

1540.

Récompenfes accordées à Silveyra-

Son carac-

voir nommé Gouverneur de l'Inde, le Roi changea de sentiment, sur le discours de quelques jaloux, qui répondirent malignement que ce poste étoit au-dessous de la bonté de Silveyra.

#### H XVIII. P Ι T R E

Voyage de Dom Etienne de Gama, de Goa à Suez en 1540 [entrepris dans l'intention de brûler la Flotte Turque dans ce Port; extrait du Portugais de Dom Jean de Castro, alors Capitaine de cette Flote, & ensuite Viceroi & Gouverneur des Indes.

# Remarques préliminaires sur le Journal de ce Voyage.

CASTRO. I540. Remarques fur ce Voyage & fur l'Auteur

NOM Jean de Castro, Auteur du Journal de ce Voyage, étoit un Gen-D'ilhomme Portugais (a) né en 1500. Il avoit servi dans sa jeunesse à Tanger, & pour toute fortune, il obtint à son retour une Commanderie de 500 ducats, faveur qui n'égaloit pas sa naissance & son mérite. Il suivit ende la Relation. suite l'Empereur Charles - Quint dans l'expédition de Tunis, où s'étant attiré l'estime de ce Prince, qui voulut lui faire accepter sa part d'une somme d'argent destinée pour les Officiers Portugais, il répondit qu'il servoit le Roi de Portugal, & que c'étoit de lui feul qu'il attendoit des récompenses. Il obtint le Commandement d'une armée navale sur la même Côte, d'où il sut envoyé pour se joindre à la Flotte Espagnole, qui alloit au secours de Ceuta. Les Espagnols, apprenant que les Mores s'approchoient, étoient d'avis de se retirer, pour concerter d'autres mesures. Mais Dom Jean de Castro rejetta leur proposition; & les Mores ayant pris eux-mêmes le parti de la retraite, ce fut lui qui recueillit tout l'honneur de cette expédition.

Carastère de Jean de Caltro.

Lorsque Dom Garcie de Noronha fut nommé Viceroi de l'Inde, Castro, [ qui ne cherchoit que les occasions de s'employer ], prit le Commandement d'un simple Vaisseau, pour l'accompagner dans ce Voyage. Au moment qu'il mettoit à la voile, le Roi lui envoya la Commission de Commandant d'Ormuz, avec mille ducats d'appointemens jusqu'à ce qu'il fût en possession de cet emploi. Castro accepta la pension, parce qu'il étoit pauvre; mais il resus la Commission, en répondant qu'il ne l'avoit point encore méritée. Après l'expédition (b) dont on va lire le récit, il revint en Portugal, où il mena une vie folitaire, dans une maifon qu'il avoit près de Cintra, livré uniquement à l'étude. Mais il fut rappellé de cette retraite, à la follicitation de l'Infant Dom Louis, & chargé, en 1545, du Gouvernement de l'Inde, où il mourut trois ans après, à l'âge de 48 ans. On verra plus d'une fois son illustre nom dans la suite de cette Histoire, sur-tout à l'occasion du second

(a) Son pere étoit Alvarez de Castro, & a donné l'Extrait au II. Tome de ses Pilgrims, fa mère Donna Leonora de Noronha, fille pag. 1122.
de Dom Iean d'Almeyde, Comte d'Abrantes.

(b) Faria dit qu'il alla au Mont Sinaï, où de Dom Iean d'Almeyde, Comte d'Abrantes. [Voyez dans la Préface de ce premier Volu-Hon Fils fut fait Chevalier: mais cela ne paroit me ce qui regarde son Ouvrage.] Purchass en point par son Journal.

siége de Diu, qui servit à lui donner un nouveau lustre. Sa vie écrite par facinto Freira de Andrada, contient une Relation particulière de ce siége, accompagnée d'une Carte, qui en représente jusqu'aux moindres circonstances. Cet Historien traite aussi des Découvertes, du Gouvernement, du Commerce & des autres affaires des Portugais aux Indes, & donne une Description des Indes & de la Chine. Ce Livre a été traduit en Anglois; & publié

in folio à Londres en 1664.]

Tel fut l'Auteur du Journal dont je vais tirer le fond de ma narration.

Cet ouvrage n'a jamais été publié en Portugais; Mais le Manuscrit, [si nous sommes bien informés], ayant été trouvé dans un Vaisseau de cette Nation, pris par un Anglois, su traduit à Londres, & Purchasse l'a inscrit dans son Recueil. C'est lui qui nous apprend que le Chevalier Walter Raleigh en donna six livres sterling (c), le sit traduire en Anglois, & prit la peine d'en corriger le stile, & d'y joindre des notes marginales. [Purchasse en a aussi retouché le stile, mais avec précaution, parce qu'il n'avoit pas l'Original.

corriger le stile, & d'y joindre des notes marginales. [Purchass en a aussi retouché le stile, mais avec précaution, parce qu'il n'avoit pas l'Original. Il saut espérer qu'il n'a pas été moins circonspect en saisant l'Abrégé qu'il nous en donne. Il nous apprend que l'Ouvrage est extrêmement dissus, & inintelligible en plusieurs endroits; ce qu'il attribue au Traducteur, qui n'est pas toûjours bien entré dans le sens de l'Original. Peut-être aussi est-ce la faute de l'Abréviateur. Nous avons tâché de remédier à ces deux désauts, autant qu'il nous a été possible; &, quoique nous n'ayons pas toûjours réüssi à éclaircir le sens, nous l'avons fait dans la plûpart des endroits. En faisant quelques légers changemens dans les termes, nous avons mis ce Journal en état d'être lû, sans que la matière en ait cependant rien sousser.]

L'EXPEDITION dont Castro s'est fait l'Historien fut entreprise dans une double vûe; celle de secourir l'Empereur des Abyssins, Allié du Portugal, & de détruire la Flotte Turque à Suez. Immédiatement après la retraite du Bacha Solyman, le bruit courut que les Turcs faisoient de nouveaux préparatifs pour porter la guerre dans l'Inde; mais Gama, informé qu'ils ne pouvoient se mettre en mer dans tout le cours de l'année 1540, prit la résolution de les prévenir, autant pour tirer vengeance de la dernière insulte qu'ils avoient faite à Diu, que pour garantir cette Ville d'un second siège, en brûlant la Flotte qu'ils destinoient à cette entreprise. La libéralité de Gama lui attira plus de monde qu'il n'en desiroit. Il n'en prit que l'élite. Sa Flotte étoit composée de quatre-vingt Bâtimens de plusieurs espèces & de différentes grandeurs. Il y embarqua deux mille hommes. En entrant dans la Mer Rouge il trouva qu'au seul bruit de son approche, la frayeur avoit déjà fait abandonner la plûpart des Isles & des Villes. A Suaquen, le Roi, qui s'étoit retiré à quelques lieuës du rivage, l'amusa par des Propositions de paix, pour mettre son Isle à couvert du pillage; & ce délai ayant donné le tems aux Turcs d'être informés de son dessein, lui fit perdre l'occasion de détruire la Flotte de Suez (d). Il en fit porter la peine à ce Prince,

CASTRO.,

Andrada écrit fa vie. Fortune du Journal de Castro.

Explications préliminaires.

Expéditions des Portugais dans la Mer Rouge.

(c) Angl. foixante livres sterling. R. d. E.
(d) C'est ainsi que Faria raconte la chose,
mais Bermudas en rend une autre raison. Il
attribue le manque de succès de cette entreprise à la précaution que les Tures avoient prise

de tirer leurs Vaisseaux sur le rivage. Voyez Purchass Vol. II. pag. 1150. En effet nous apprenons de l'Auteur du Voyage de Solyman que cette précaution avoit été mise en usage. Voyez cy-dessus, pag. 173. note (f).

Castro. 1540.

par le pillage & l'incendie de sa Ville, où chaque Soldat Portugais n'eut pas moins de quatre ou cinq mille ducats pour sa part du butin. [Il avoit avec lui dans cette expédition Christophe de Gama son Frère, & environ mille hommes. Il partit de-là pour Suez avec seize Barques seulement, parce qu'il avoit envoyé le reste de la Flotte à Massua, sous les Ordres de Lionel de Lima. Chacun voulant être du nombre de ceux qui devoient aller à Suez, il s'éleva de grandes disputes parmi les Troupes; ce qui fit donner à la Baye le nom de Los Agraviados. Il entra dans les Barques plusieurs Gentilshommes en qualité de simples Soldats. Tous ceux qui furent de cette expédition etoient au nombre de 250.] Dans la route il fit le même traitement à Al Kossir [qu'il avoit fait à Suaquen]. Ensuite, passant à Tor, il y trou-136 va quelques Vaisseaux Turcs, dont il se saisit. Les Habitans de la Ville l'abandonnèrent après quelque résistance; mais Gama, par respect pour Sainte Catherine & pour un Monastère où elle étoit particulièrement honorée, ne voulut pas la brûler. Il fut le premier Capitaine Européen qui prit cette Ville, & ce fut apparemment par cette raison qu'il y fit plusieurs Chevaliers; honneur qui parut fort précieux à ceux qui le recurent, & qui excita l'envie de Charles-Quint même. De Tor, Gama se rendit à Suez. Après quantité d'efforts inutilement tentés par ses plus braves gens pour s'introduire dans le Port & découvrir les Galères, il l'entreprit lui-même avec plus de fuccès. Il vit quantité de Bâtimens [ou finis ou imparfaits, que les ] Turcs avoient tirés à sec fort loin du rivage, pour les garantir de la ruine qui les menaçoit. Il débarqua, [quoiqu'avec peu d'espérance. En esset], H. l'artillerie de la Ville lui en rendit l'approche extrêmement difficile; & deux mille Turcs qui sortirent en même-tems d'une embuscade lui causèrent quelque dommage. Enfin, perdant tout espoir d'éxécuter le dessein qui l'avoit

Respect de Gama pour Sainte Catherine.

Il fait des Chevaliers à Tor.

Observations fur l'exactitude Castro dans son Journal.

amené, il prit le parti de l'abandonner. CETTE explication, tirée de Faria & des autres Ecrivains Portugais, étoit nécessaire à la tête du Journal de Castro, parce que ne s'attachant point aux faits historiques, il se borne à de simples remarques sur les lieux. Mais on peut dire aussi qu'il ne manque rien dans ce genre à son exactitude & sa fidélité. Non-seulement il donne les distances d'un lieu à l'autre, avec les latitudes des Ports & des principaux Caps; mais il observe les Côtes, la situation des Isles, la nature des marées, des courans, des écueils, des bancs de sable, & toutes les particularités qui appartiennent à la connoissance de de la Mer Rouge. Cependant, à ces observations nautiques, il joint la description des lieux qu'il a visités, & même celle du Pays, autant qu'il a pû s'en instruire par ses yeux, ou par les informations des habitans. Il pousse encore plus loin son travail, lorsqu'il entre dans un paralelle de la Géographie ancienne de ces Côtes avec la nouvelle. S'il ne réuffit pas toûjours dans cette entreprise, il faut considérer la difficulté du sujet. La plupart des anciennes Villes sont détruites, leurs noms hors d'usage depuis fort longtems, & l'état présent de cette Mer n'est pas même aujourd'hui bien connu. Toutes ces raisons peuvent avoir fait tomber Castro dans plus d'une erreur, & rendu souvent ses conjectures fort incertaines. Aussi ne manquerai-je pas d'y joindre quelques éclaircissemens, en forme de notes (e). On peut dou-

<sup>(</sup>e) Angl. " Nous en insérerons la plus " joindrons nos remarques. R. d. E. " grande partie dans les Notes, auxquelles nous

· 



KAART van de KUST van ARABIË, Gemaakt na de Fransse-Kaart van den Ooster-Oceaan, wa Vermeerderd op byzondere Aanmerkingen, er



E, de ROODE - ZEE en de GOLF van PERSIË.

L'ade geschikt volgens' Sterrekundige - Waarneemingen.

|     |   |   | **  |     |   |   | <b>4</b> . |
|-----|---|---|-----|-----|---|---|------------|
|     |   |   | . • |     |   |   |            |
| • . |   |   |     | `   |   |   | ٠,         |
|     |   | • |     |     |   |   | •          |
|     |   | • |     |     |   |   | ٠.         |
|     |   |   |     |     |   | , | ` <u>'</u> |
|     |   | • |     |     |   |   |            |
|     | • |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   | • |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     | •   |   |   | . •        |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     | • |   | i<br>d     |
|     |   |   |     |     | • |   | î          |
|     |   | - |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     | •   |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   | •   |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   | ••         |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   | ·          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   | 1 | •          |
|     |   |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     | •   |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   | •   | •   |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   | • |            |
|     | • | • |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   | •   |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     | • |   |     |     |   | · | •          |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   | •          |
|     |   |   |     |     |   | • |            |
|     | • |   |     | • * |   |   |            |
|     |   |   |     |     |   |   |            |
| •   |   |   |     |     |   |   |            |

ter aussi si toutes les hauteurs ont été prises avec la précisson que la Géographie demande, puisqu'il paroît avoir manqué quelque chose aux Instrumens, & que toutes les observations d'ailleurs, n'ont point été réitérées; sans compter qu'avec toutes les suppositions qu'on peut faire en leur faveur, il demeure vrai que ces opérations ne se faisoient point autresois avec autant d'éxactitude qu'anjourd'hui. Cependant on voit par le récit de Castro que ses soins n'ont pas été ménagés, & c'est toûjours un service considérable qu'il a rendu à la Géographie.

CE n'est que par les observations contenues dans ce Journal, que les Géographes peuvent déterminer l'étendue du Golfe Arabique, ou de la Mer Rouge, du Nord au Sud, aussi-bien que la situation de ses principaux Ports du côté de l'Ouest. La latitude du Détroit a été vérifiée par les observations du Pilote de Dom Jean de Castro. Mais comme la plûpart des Cartes donnent à Suez, une fituation différente de celle du Journal, qui est 29 dégrés 45 minutes, cet endroit mérite ici quelque examen. Par des observations fort éxactes, en 1694, M. de Chazelles de l'Academie Royale des Sciences à Paris, a trouvé que la latitude du Caire, est de 30 degrés 2 minutes 20 fecondes. Ainsi la différence entrè ces deux lieux seroit d'environ 17 minutes; ce qui ne fauroit être fort éloigné de la vérité, puisque la Carte du Docteur Pocock marque environ 20 minutes de différence. Il est vrai que la Carte d'Egypte de Sicard, & la dernière Carte Françoise de l'Océan Oriental, placent Suez plus au Sud que le Caire, de deux ou trois minutes. Mais comme les Auteurs de ces deux Cartes n'avoient point de nouvelles observations faites à Suez, & qu'ils paroissent avoir ignoré celles de Castro, leur autorité ne peut avoir un grand poids contre une observation expresse, & contre une Carte tirée, comme l'est celle du Docteur Pocock, d'une Carte des Habitans même du Pays. Dailleurs M. de Lisse, dans ses dernières Cartes, suit, pour la position de Suez, la latitude de Dom Jean de Castro.

SICARD met bien celle de Suez dans le même paralelle; mais il s'égare furieusement pour celle du Caire; ce qui semble montrer qu'il s'est abandon-

né là-dessus à de simples conjectures.

CETTE remarque suffit pour soûtenir le crédit des latitudes de Castro, du moins jusqu'à ce qu'il nous vienne de nouvelles observations. Il n'y a point d'apparence qu'on doive en attendre si-tôt, puisqu'il est bien rare à préfent, que les Vaisseaux de l'Europe aillent plus loin que Mocka ou Zabid. Mais cette raison même doit nous rendre le Journal de Castro plus précieux. A l'égard du reste, il est extrêmement agréable par sa variété; &, dans les articles même qui ont un peu de sécheresse, on est dédommagé par l'utilité dont ils peuvent être pour la Géographie & la Navigation.

La Flotte quitte Goa & vient à l'Isle de Socotora. Description de cette Isle. Mont d'Aden. Détroits de Babalmandul. Entrée de la Flotte dans la Mer Rouge.

E 31 Décembre 1540, la Flotte Portugaise sortit du Port de Goa, au le Plotte Portugaise ver du Soleil, avec un vent d'Est de terre, pour faire voile vers le Golgaise.

CASTRO. 154G

Importance du Journal de

Difficultès Géographi-

CASTRO. 4541. fe Arabique. [Sur les 10 heures, elle jetta l'Ancre à l'embouchure de la Rivière de Chaporaa.] Après douze jours d'une heureuse navigation, le 13 de Janvier 1541, on découvrit le matin une grande quantité de mousse, qui croît sur les rochers de la Mer, & peu de tems après on vit un serpent. Vers midi, on apperçut l'Isse de Socotora, qu'on cherchoit. Dom Jean de Castro ayant interrogé les principaux Pilotes, pour sçavoir à quelle distance on étoit du Continent; suivant leur calcul, on trouva que le Pilote de l'Amiral comptoit 90 lieuës; celui du Galion Basora, cent; d'autres 80; d'autres 70; & celui de son propre Vaisseau, seulement 65. Ils s'étonnèrent tous que la dissérence de leur compte sût si considérable; & soit pour sauver leur honneur, soit qu'ils parlassent de bonne-soi, ils prétendirent que le chemin étoit beaucoup plus court que les Cartes ne le représentent. Les Pilotes Mores, se joignant à eux, assurèrent que de Goa jusqu'à l'Isle de Socotora, il n'y a pas plus de trois cens lieuës.

Isle de Soco-

tora & ses

propriétés.

Erreur des

Pilotes.

Soratora, ou Socotra (a), a vingt lieuës de long sur neuf de large. Elle est au douzième degré quarante minutes du Nord. Sa Côte septentrionale s'étend de l'Est à l'Ouest, tirant un peu au Nord-Ouest & au Sud-Ouest. Elle n'a ni rocs ni bancs de sable qui puissent nuire à la Navigation. Le fond de la Mer aux environs est d'un sable pur, & pierreux dans quelques endroits; mais point assez rude, pour endommager les cables. Cependant il n'y a pas dans toute l'Isle un seul Port ni une Rade, où les Vaisseaux puissent passer l'hiver en sûreté. Les vents du Nord y soussent se la Vaisseaux puissent passer l'hiver en sûreté. Les vents du Nord y soussent se plus hautes montagnes. La Côte est fort élevée. Les Marées sont ici contraires à celles de l'Inde. Lorsque la Lune paroit à l'Horison, la Marée est haute, & lorsque la Lune arrive au Méridien de l'Isle, l'eau est basse; mais lorsque la Lune est tombée cend du méridien, l'eau est comme à Goa; mais lorsque la Lune est tombée

tout-à-fait, on se retrouve en pleine Marée. L'Auteur a vérissé cette obser-

Caractère de ses Habitans.

vation dans plusieurs tems. Les Habitans de Socotora sont Chrétiens, & se vantent d'avoir reçu l'Evangile de Saint-Thomas. Ils ont des Eglises dans toutes les parties de l'Isle. Leur dévotion particulière est pour la Croix. On ne trouve personne qui n'en porte une au col. Leurs prières se font en langue Chaldaïque. Les noms qu'ils reçoivent au Baptême, sont toujours ceux de quelque Apôtre; & toures les femmes reçoivent celui de Marie. La condition de ce Peuple est fort étrange; car ils n'ont ni Roi, ni Gouverneur, ni Prélat, ni personne en un mot dont ils reconnoissent l'autorité (b). Ils vivent entre eux, comme les Bêtes fauvages, fans aucune forme de Justice & de Gouvernement. Aussi Montils point de Villes, ni d'habitations communes. La plûpart demeurent dans des caves, & les autres dans de mauvaises cabanes, qui sont séparées l'une de l'autre. Ils se nourrissent de poisson & de dates. Ils boivent du lait, & rarement de l'eau. Il n'y a point de Nation dans ces quartiers, qui les égale pour la bonne mine & la disposition du corps. Ils sont droits & d'une taille fort haute; le vifage bien proportioné dans tous ses traits, & la peau brune. Les femmes sont un peu plus blanches, & la plûpart fort belles. Ils

<sup>(</sup>a) Capro' suppose que c'est la Diascoride pé sur la situation & la figure de cette Isle. de Ptolomée, où étoit une Ville du même (b) Les Arabes les ont subjugués depuis.

ont pour unique arme, une sorte d'épée fort courte. Les hommes vont nuds, sans autre exception qu'à la ceinture, où ils se couvrent d'une pièce de Kam-

bolis, espèce d'étoffe qui se fait dans leur Isle.

LE Pays est extrêmement montagneux, & si peu fertile qu'il ne produit ni froment, ni aucune sorte de grain & de commodité, à la reserve du Sang de Dragon, & de l'Aloës (c), dont il se trouve une grande abondance, & qui est plus estimé que celui de tout autre lieu. Cependant Castro se figure que la pauvreté de l'Isle vient moins de la stérilité du terrain, que de l'ignorance & de la groffièreté des Habitans; car il s'y trouve des vallées & des plaines, qui pourroient être cultivées: sans compter que les troupeaux s'y nourrissent fort bien, & multiplient beaucoup. Mais ce misérable Peuple manque d'art pour les nécessités les plus communes. Il n'a pas même la moindre idée de ce qui fert à la navigation, ni de ce qui pourroit lui faciliter la pêche, qui est d'une abondance extrême autour des Côtes. Les arbres à fruit sont en petit nombre dans l'Isle. Le Palmier qui est le principal, sournit aux Habitans la plus grande partie de leur entretien. Mais la nature leur produit d'elle-même toutes sortes d'herbes médicinales, & quantité de plantes qui peuvent servir d'alimens. Les montagnes sont couvertes de fleurs & d'herbes (d) aromatiques.

Le 27 de Janvier on arriva le matin à la vûe d'Aden, environ six lieues au Nord-Ouest, & l'on reconnut que la terre qu'on avoit découverte la veille, & qu'on avoit prise pour une Isle, étoit le Mont d'Aden. Il est extrêmement haut, escarpé & raboteux de toutes parts, se terminant en plusieurs pointes, & femblable à celui de Cintra. Il s'avance vers la mer par une autre pointe, qui est fort grande & fort longue, & qui s'ouvrant par un arc intérieur d'une assez grande étendue, forme deux vastes Ports. La Ville d'Aden (e) est dans celui de l'Est. Cette Place, qui est extrêmement forte, étoit tombée depuis trois ans entre les mains des Turcs (f), par la perfidie

de Solyman, Bacha d'Egypte.

Le Golfe Arabique (g), nommé communément la Mer Rouge, commence à cette partie de l'Océan, qui est bornée de l'Afrique par le Cap de Guardafu, anciennement Aromata; & de l'autre côté, qui est celui de l'Asse, par le Cap Fartak, anciennement Siagros, dans l'Arabie, éloigné de quarante lieuës. Le Golfe se termine à Suez, ancienne Ville des Héros. Depuis les Caps, les deux rivages s'étendent vers l'Ouest jusqu'à Aden, ou Zeyla qui appartient aux Abyssins. De-là ils vont tolijours en se rétrécissant, fans tourner beaucoup, & les Côtes sont désertes, jusqu'à la véritable bouche du Golfe, où ils se rapprochent encore plus par deux grands promontoires; l'un du côté de l'Arabie, qui étoit autrefois nommé Possodium; l'autre du côté des Abyssins, ou de l'Ethiopie, & l'Auteur n'en a pu découvrir le nom ancien

CASTRO 1541.

Qualités & productions du Pays.

Aden & 🙉 Montagne.

Idée générale du Golfe Arabique.

(c) Il y a dans le Journal, Verdigrease, qui signisse du Verd de gris, mais qui paroît indiquer ici de l'Aloës.

(d) Angl. de Basilics & d'autres plantes

&c. R. d. E.

(e) L'Auteur prétend qu'Aden est l'ancienne Madoca, & que sa Montagne est celle de Cabubarra, fameuse entre les anciens Ma-

(f) Castro raconte ici ce que j'ai déja rapporté de la prise d'Aden.

(g) C'est ainsi que les Arabes le nomment. Ils lui donnent aussi le nom de Gosse de la Mecque, & celui de Hejaz, qui est, ou étoit autrefois, une Province d'Arabie.

CASTRO.

ni moderne (h). Cet endroit est la plus étroite partie du Golse (i). Les Peuples voisins & les Habitans de la Côte de l'Inde l'appellent Albabo (k), ce qui signifie en Arabe, porte ou bouche. Il n'a que six lieuës de largeur. Les petites Isles & les Rocs dont il est rempli sont en si grand nombre, qu'on est porté à croire que le passage étoit autresois bouché. Ces Isles ont tant de Bayes & de Ports, tant d'ensoncemens & de recoins, où l'eau entre avec tant d'abondance, qu'en les traversant on s'imagine naviguer dans la plus dan-

gereuse partie de l'Océan.

Le Cap qui est du côté de l'Arabie, s'étend dans la bouche du Détroit par une grande & longue pointe, qui forme une vaste Baye. Ceux qui viennent de la haute Mer prendroient cette pointe pour une Isle. Assez loin du Continent, mais si proche du bout de cette pointe qu'il n'y a guères plus d'un jet de pierre, est l'Isle des Robons (1), c'est-à-dire, des Pilotes. On lui a donné ce nom, parce que ses Habitans servent en esset de Pilotes à ceux qui veulent pénétrer dans les Détroits du Golse. Cette Isle, qui n'a qu'un demi mille de tour, est ronde, & fort plate. De la pointe, on y passe à gué dans les basses marées. Une lieuë plus loin dans la Mer, est une autre Isle, longue d'environ une lieuë & demi, qui a, du côté qui regarde les Abyssins, un grand Port, où les plus gros Vaisseaux peuvent être en sûreté contre toutes sortes de vents. Mais, du côté qui fait face à l'Arabie, elle n'a ni Port ni Rade.

Diverses entrées du Golse Arabique. Le milieu du Canal est sûr pour le passage, en portant Nord-Ouest par Ouest, ou Sud-Est par Est; car il a dans toute sa longueur dix & onze brasses d'eau. On peut passer de même entre la Côte & l'Isle, parce qu'il ne s'y trouve ni banc de sable, ni aucune autre obstruction. Le fond est une pierre tendre, que les Habitans de ces lieux appellent Coral. [En avançant davantage dans ce Canal pour se mettre à l'Abri des vens d'Est, qui y sont très violens; on trouve que la prosondeur va en diminuant, sans cependant devenir moindre que 9. brasses.]

Outre ce canal du Golse Arabique, il y en a plusieurs autres qui conduisent aussi surement dans les Détroits. Mais l'Auteur na pû se procurer le nom que d'un seul, qui est le Canal d'Abesbin, ou de l'Abyssinie. Entre l'Isle qui est à la bouche du Golse, & le Promontoire de la Côte des Abyssins, ce qui fait un espace de cinq lieuës, il se trouve six autres Isles, qui étant assez grandes & fort élevées, jettent la frayeur dans l'imagination des Matelots qui s'en approchent pour la première sois, & leur sont douter si le passage est possible. Mais il est certain qu'elles sont toutes séparées par autant de Canaux larges & prosonds, où le passage est sans danger; & qu'on est libre d'ailleurs de les laisser à main droite, pour passer sûrement entre elles & la Côte des Abyssins.

Observation confirmée.

LE 29 à midi, Dom Jean trouva que la latitude de cette bouche du Détroit

(b) Les Arabes l'appellent Jebad Almandab, ou Mondub.

(k) Albab signifie la porté, & non les por-

tes. Ce Détroit s'appelle auffi Bab al Mondub. Les Turcs le nomment Beb Bagaz, qui est le nom qu'ils donnent à tous les Détroits. Les Anglois l'appellent The Babs.

(1) C'est Roban ou Ruban,

<sup>(</sup>i) La Géographie Nublenne dit que les Vaisseaux ne peuvent passer sans être vus des deux Côtes.

& de la pointe de l'Arabie (m) est de douze degrés cinquante minutes (n); & le Pilote ayant trouvé la même chose dans une autre observation qu'il fit à terre, on ne peut douter de la vérité qui est prouvée par cette ressemblance.

CASTRO I 54 I.

On mit à la voile à deux heures après minuit, pour se dégager de la bouche du Golfe. Au matin on découvrit clairement les deux Côtes, mais celle des Abyssins beaucoup plus proche. Ce fut un spectacle tout nouveau pour les Portugais, qui n'avoient point encore pénétré si loin. La distance de la terre étoit d'environ quatre lieuës. Un heure après le lever du Soleil, ils virent une rangée d'Isles, la plûpart fort basses, qui s'étendoient, comme la Côte, au Nord-Ouest & au Sud-Est, pendant l'espace de six (0) lieuës. Le vent leur fut très-favorable dans ce Canal d'Abeshin, au long duquel ils eurent toûjours quelque Isle des deux côtés. Il ne faut point entreprendre d'y faire voile pendant la nuit, ni fans avoir le vent en poupe; car si le tems change, il n'y a point de lieu où l'on puisse espérer d'abri, ni de pouvoir moüiller l'ancre. En avançant, on a neuf petites Isles en perspective; mais ensuite la mer paroît libre & ouverte. Il n'y a plus d'Isles qu'au long de la Côte, où elles sont en grand nombre, quelques-unes à deux lieuës de distance. La longueur du Canal, entre les trois premières Isles & la terre, ne surpasse pas huit lieuës. Le plus sûr est toûjours d'aller plus près de la Côte que des Isles, & l'Auteur conseille de ne pas s'engager entre les Isles sans le secours d'un Pilote du Pays.

Spectacle curieux pour les Portugais.

Grand nombre d'Isles, & longueur du

(m) La hauteur méridionale du Soleil étoit la latitude réfulte telle qu'elle est ics. soixante-deux degrés quarante-cinq minutes; la déclinaison pour le jour quinze degrés, d'où

(n) Angl. 15 Minutes. R. d. E.
(e) Angl. foixante lieuës. R. d. E.

#### g. I I.

Description des Isles de Sarbo, de Shama, de Dollaka, de Massua. Idée de l'Abyssinie & des Abyssins. Cause des accroissemens du Nil. Projet de détourner le cours de ce Fleuve.

L E 31, on arriva, de jour, proche d'un banc de sable, sur six brasses de fond, ayant à droite certaines Isses qui se nomment les Sept Sœurs, entre lesquelles & le banc de sable, on rencontre un roc extrêmement dangereux. Aussi vaut-il beaucoup mieux suivre la terre. Le soir on mouilla l'ancre dans une Rade nommée Sarbo, du nom même (a) de l'Isle à laquelle cette Rade appartient. On y trouva neuf brasses & demie de fond. Pendant tout bo. le jour, on avoit vû quantité de petites Isles au long de la Côte. Dom Jean ayant pris terre à Sarbo le 1et. de Février, avec son Pilote, trouva la latitude de quinze degrés (b) sept minutes. Cette Isle peut avoir une lieuë & demie de largeur. Elle est à quatre lieuës de la Côte des Abyssins, & vingt-quatre au-dessous de Massua. De tant d'Isles qui forment un Archipel au long de cette Côte, Sarbo est la plus méridionale. Il y en a plusieurs qui s'élévent à pei- cette Me. ne au-dessus de la surface de l'eau; & d'autres sont si élevées, qu'elles pa-

Isles des Sept

Rade de Sar-

Situation de

(a) Elle est nommée Sorba par d'autres Auteurs.

(b) La hauteur du Soleil sur l'horison étoit 61 degrés, & la déclinaison 13 degrés 50 minutes.

CASTRO. 1541.

Isle de la Baleine.

roissent toucher aux nues. Elles ont tant de Bayes, de Ports, & de Rades, que le vent n'y est jamais à craindre. Mais elles manquent généralement d'eau, à l'exception d'une seule, qui est fort haute, & que sa figure a fait nommer par les Portugais l'Isle de la Baleine. On trouve dans cette Isle, avec de l'eau très-fraîche, une grande abondance de bestiaux, & une belle Rade, où les Vaisseaux peuvent passer l'hyver, L'Isle de Sarbo est basse. Les arbres mêmes y ont peu de hauteur, & ne produisent rien, quoiqu'ils soient en fort grand nombre. La campagne y est couverte d'herbes, & l'on y voit de tous côtés des traces d'hommes & d'animaux. Les Portugais lui donnèrent le nom d'Isle du Chameau, parce qu'ils n'y avoient vû qu'un seul animal de cette espèce. Après bien des recherches pour y trouver de l'eau, ils découvrirent un puits creusé dans le roc, mais destiné apparemment à recevoir l'eau de pluie.

Différentes Isles.

Le 4, au lever du Soleil, ils quittèrent Sarbo, pour cottoyer une infinité d'autres Isles, qui font à trois ou quatre lieuës de la terre. La plûpart sont à fleur d'eau. Ils s'en tinrent écartés d'une lieuë, les ayant toûjours à la gauche; tandis que, vers le soir, ils eurent aussi sur la droite, à quatre lieuës de distance, une autre rangée d'Isles qui s'étendoient en longueur pendant l'espace de cinq lieuës vers le Nord-Ouest & le Sud-Est. Telle est la largeur du Canal où ils firent voile pendant tout le jour. La Côte s'élargit en ce lieu, Nord-Ouest par Ouest & Sud-Est par Est; ce qui ne change rien à la profondeur, qui est continuellement de vingt-cinq brasses, sur un fond de vase.

Pointe de Dal-

Le 8, on partit deux heures après le lever du Soleil; &, portant presque toûjours au Nord-Ouest, on se trouva le soir à l'entrée du Canal qui passe entre la pointe de Dallaka & Shama (c), qui n'en est qu'à une lieuë, & qui est la première de cinq Isles fort plates qu'on apperçoit entre la terre & cette Isle de Shama, pointe. L'Isle de Shama n'a que deux lieuës de tour. Elle a quelque fontaines & des puits. Quoique la Flotte fût dans le bon Canal, l'approche de la nuit, le retardement de plusieurs Galions qui étoient fort loin par derrière, la diminution du vent qui commençoit à baisser, enfin la difficulté de suivre le Canal dans les ténébres, firent prendre le parti d'avancer à petites voiles au Sud-Est de l'Isle, & d'y jetter l'ancre à deux heures de nuit, sur un fond [de vase] de quarante brasses; [pendant tout ce jour ils virent plusieurs Isles 🔀 si basses quelles paroissoient être à fleur d'Eau.] La Côte s'étend Nord-Ouest 🔄 & Sud-Est jusqu'à une pointe fort basse, vis-à-vis l'Isle de Dallaka, & s'ouvre après cette pointe par une grande Baye qui n'entre pas moins de dix ou douze lieuës dans les terres.

Situation de l'Isle de Dalla-

L'Isle de Dallaka, ou Dalhaka, est fort basse, sans aucune hauteur qui distingue aucune de ses parties. On lui donne vingt-cinq lieuës de long sur douze de largeur. Sa Côte méridionale, autant que l'Auteur pût le découvrir, s'étend Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest. Elle est environnée d'un grand nombre d'autres petites Isles, qui sont aussi basses qu'elle. L'Auteur ne suivit cette Côte que l'espace de sept lieuës, à la distance de deux lieuës du Continent; & jettant fort souvent la sonde, il ne trouva le fond dans aucun endroit. La terre de l'Isle est rougeâtre. Elle produit peu d'arbres, mais tou-

(c) Dans l'Original, ces noms sont écrits nonciation qui en cause dans l'ortographe. Delaqua & Xamoa. C'est la différence de la protes fortes d'herbes en abondance. Ses habitans font Mores, & le Roi demeure à Massua pendant la plus grande partie de l'année. Le revenu de ce Prince n'est pas fort considérable; car depuis que Suaquen s'est mise en réputation, Massua, Aden & Joddah ont perdu leur commerce. Dallaka, Capitale de l'Isse qui porte son nom, est située presqu'à la pointe Occidentale, visà-vis l'Abyssinie, dont elle n'est éloignée que de six ou sept lieuës. Ce nom, en Arabe, signifie dix leks (d), parce qu'autrefois la Doüane de l'Isle payoit annuellement cette fomme au Roi.

LA Flotte se rendit le 12 au Port de Massua. L'Isse de ce nom (e) n'a qu'un demi-mille de longueur; & fa largeur ne furpasse pas la portée d'une couleuvrine. Elle est fort plate. Sa situation est dans un enfoncement de la Côte, affez proche de la pointe du Nord Ouest. Le Canal qui la sépare du Continent n'a qu'une portée de Fauconeau de largeur, & moins même dans quelques endroits. Son Port est dans ce Canal, à couvert par conséquent de toutes sortes d'orages. Le courant est si petit, qu'il n'y entre point d'autres vents que ceux de terre. Cependant l'eau n'a jamais moins de huit ou neuf brasses, sur un fond limoneux. L'entrée du Port est du côté du Nord-Est, vers le milieu du Canal; car à la pointe Est-Nord-Est de l'Isle, on trouve un banc de fable qui n'est qu'une suite de la pointe du Continent; de sorte que les Vaisfeaux doivent s'observer beaucoup dans ce passage. Fort près de cette ssle, au Sud & au Sud-Ouest, on voit deux autres Isles, dont la plus grande est celle qui s'approche le plus de la terre. L'autre, qui est au Sud-Ouest, paroît tout-à-fait ronde. Ces trois Isles, également plates & stériles, forment un triangle. Elles n'ont aucune fource d'eau vive; mais celle de Massua ne

point qu'il n'y ait entr'elles un bon Canal, où les Vaisseaux passent facilement. Massua, avec toute la Côte qui s'étend depuis le Cap de Guardafu jusqu'à Suaquen, dépendoit autrefois de l'Empereur des Abyssins; mais depuis peu d'années, le Prince de Dallaka s'en est rendu maître, & fait sa résidence, comme je l'ai déja fait observer, à Massua, pour la facilité de son Massua. commerce avec les Abyssins, dont il tire beaucoup d'or & d'yvoire. L'air 🚁 v est excessivement chaud [& mal-sain] pendant les mois de Mai & de Juin, parce qu'il n'y fait aucun vent; ce qui met le Roi & tous les Habitans dans la nécessité d'aller passer ces deux mois à Dallaka. Le Continent, jusqu'à Archico, qui n'est qu'à une lieuë de Massua au Sud, forme un Canton très-

manque point de cîterne. Les bancs de sable, qui les séparent, n'empêchent

élevé & fort montagneux. Cependant, entre ces monts & le bord de la mer, An voit des plaines fort larges & fort unies [où il y a plusieurs puits.] La Côte commence ensuite à s'ouvrir davantage & les Montagnes à s'abaisser. Tout ce Pays est rempli d'éléphans, de tigres, de loups, de sangliers, de cerfs. & d'autres bêtes sauvages dont les Portugais ignoroient les noms.

rouches: mais cela est sans force; car, 1°: tout ce

Pays abonde de même en bêtes farouches: 20.

Puisque Ptolomée n'a calculé la latitude de cette Ville que par les distances, il est presqu'impos-fible que son calcul puisse s'accorder avec la

CASTRO. 1541. Sa Ville Ca-

Isle de Masfua & fcs pro-

Deux autres

Raisons qui attirent le Roi de Dallaka à

Grand nombre de bêtes féroces.

(d) Un Leck d'Arabie vaut dix mille Séraphins, dont chacun fait un Tangas Larinas. Ainsi dix Lecks font 40000 Cruzades.

(e) Suivant l'opinion de Dom Jean, là éxistoit autrefois Ptolemais [ainsi nommé des Bêtes farouches.] Sa preuve est tirée de la latitude de cette ancienne Ville, & de l'abondance des bêtes fa-

Вb

véritable latitude.

CASTRO.

I 5 4 I.

Etendue des
Etats du Prête-Jean.

L'EMPEREUR des Abyssins, ou si l'on veut le Prête-Jean (f), est mastre de toute l'Ethiopie, derrière l'Egypte, & s'étend depuis le Cap de Guardafu, qui forme la pointe la plus Orientale de l'Afrique, jusqu'à Suaquen dans la Mer Rouge. Il a la Nubie au Nord.

Informations fur les fources du Nil.

Le fameux Fleuve du *Nil* porte le même nom chez les Abyssins, les Egyptiens, les Arabes & les Indiens. Ses fources font aux confins Méridionaux de l'Abyssinie, vers le Pays des Cassres: c'est de quoi l'Auteur reçut des informations certaines par le témoignage de quelques Seigneurs Abyssins & de plusieurs autres personnages considérables, qui l'assurèrent que le Nil ne disparoît nulle part, c'est-à-dire, ne se cache point sous terre, comme les Anciens le rapportent, mais coule & se montre sans cesse dans un lit fort large & fort profond. Dom Jean apprit aussi que les accroissemens & les inondations du Nil viennent des pluies continuelles qu'il fait dans ce Pays au mois de Juin & de Juillet; qu'il s'y ensie & s'y répand comme en Egypte, & que la pluie cessant au mois d'Août, il rentre alors dans ses bornes. Il confirme ce récit par l'observation qu'il fit à Massua même, au mois de Juin & pendant une partie de celui de Juillet. Il y vit des orages furieux, des pluies & un tonnerre continuel. Il remarqua que les Turcs étoient incommodés de même par des tempêtes qui ne finissoient pas, & que le Ciel y étoit toûjours noir & nébuleux. Les Abyssins lui dirent que ce qu'il voyoit n'étoit qu'une ombre de la réalité. Il ajoûte que les memes mois de Juin & de-Juillet font l'hyver au Cap de Bonne-Espérance, & au long de toute cette Côte, où il pleut alors sans interruption.

Remarques fur ce Fleuve.

Sur d'autres interrogations, il apprit encore que le Nil forme plusieurs siles, entr'autres une fort grande, où est une Ville considérable qu'il prend pour l'ancienne Merse; que ce Fleuve est infesté par certains animaux dangereux qu'il prend pour des crocodiles, & que, dans certains lieux qu'on lui nomma, il tombe d'un rocher fort élevé, avec beaucoup de bruit, mais sans

ôter aux Habitans le pouvoir de s'entendre.

Révolutions dans l'Abyssinic. ATIL TINGINE, appellé ensuite David, qui régnoit dans l'Abyssinie en 1530, devint si cruel & si tyrannique, qu'il se sit détester de ses peuples. Dans le même-tems Gradamor, Roi de Zeyla, excité par le mécontentement des Abyssins, ou peut-être invité par quelques Seigneurs, entra dans le Pays, s'y rendit maître de plusieurs Villes, à la tête de trois cens Turcs armés d'arquebuses, dont il soûtint le courage & la sidélité par la permission du pillage; tandis que s'engageant à délivrer les Habitans de leurs taxes, il gagna tellement leur affection, que les Nobles mêmes embrassèrent ses interets. Le Prête-Jean sit avancer une armée contre lui; mais les Turcs y jettérent tant d'essroi par leurs armes à seu, qu'ils la mirent en suite. Le Roi de Zeyla poussa s'es victoires, & soûtenu par une multitude d'Abyssins, il marcha vers les Cantons qui touchent à Magadoxo & à Mélinde, où les trésors de l'Abyssinie étoient gardés. Atil Tingine entreprit de l'arrêter, avec toutes les sorces qu'il put rassembler sous ses propres ordres. Mais les Turcs, avec leurs arque-

(f) Par le Prête-Jean ou le Prêtre-Jean, on entend certainement le Roi des Abyssins, que les Portugais regardèrent long-tems comme un Prince imaginaire, trompés par les fausses suppositions de Marco Paolo & d'autres Auteurs

[qui ont placé son Empire dans la Tartarie au

(g) Ou Arkoko & Erkoko. Quelques Auteurs écrivent, mal-à-propos, Erocco. M. de l'Isle écrit Arcua, & Purchass Arquita.

arquebuses, firent prendre la fuite à cette armée comme à la première. Le Prête-Jean, après sa désaite, se retira dans les Montagnes, où il mourut en 1539. Rien n'arrêtant le Roi de Zeyla après sa victoire, il continua sa marche par de grandes journées jusqu'au Tresor. Il attaqua le lieu, qui paroissoit inaccessible; & l'ayant emporté après un long siège, il se mit en possession du plus grand amas de richesses qu'il y eût dans l'Univers.

Les Abyssins sidéles élurent, après la mort du Prête-Jean, son fils-aîné pour Successeur. Ce Prince étoit fort jeune. La confusion régnoit dans le Pays. Son Oncle, affisté de quelques Grands, usurpa la Couronne; ce qui acheva de ruiner les Abyssins. Tandis que le jeune Prince se trouvoit ainsi engagé dans une guerre civile, le Roi de Zeyla fondit sur lui, & le força de se retirer dans la Montagne des Juiss. Cette Montagne est fort haute, & d'un accès très-difficile, parce qu'elle n'a qu'un seul chemin pour aller au fommet, qui est une vaste plaine, où les fontaines, les arbres, les bestiaux & les terres cultivées font en abondance. Ses Habitans observent la Loi de Moyse; mais Dom Jean ne put sçavoir comment ils se sont établis dans ce lieu, [puisqu'il n'y a point d'autres Juis dans tous ces quartiers-la]; d'où ils étoient venus, ni pourquoi ils n'ont aucun commerce avec les Abyffins. Ils ne laissèrent pas de prendre la désense du jeune Prête-Jean contre les Ufurpateurs.

CE fut vers ce tems, que les Portugais abordèrent à Massua. Le bruit de leur arrivée effraya les Partisans du Roi de Zeyla, & porta le jeune Prince à s'approcher de la Côte par les Montagnes, pour implorer le secours des Européens. Etienne Gama fit une réponse favorable à sa Lettre, & dégagea sa promesse, à son retour de Suez, en lui envoyant cinq-cens hommes sous les ordres d'un bon Officier.

Les Abyssins sont naturellement cérémonieux, & comme esclaves d'une infinité de petits points d'honneurs. Ils n'employent point d'autres armes que des dards, marqués d'une lance & d'une croix; ou du moins ceux qui se fervent d'une sorte de demie épée sont en petit nombre. Ils sont fort actifs à cheval. Le mensonge & le vol passent pour les deux vices dominans de la Nation. Quoiqu'ils fassent consister les richesses dans la quantité de bestiaux & de chameaux, ils ont beaucoup de passion pour l'or. Dans leur Pays ils sont timides jusqu'à la lâcheté, & dans les Pays étrangers ils se distinguent par la hardiesse & la valeur. Aussi est-il passé comme en proverbe dans l'Inde, qu'un bon Soldat doit être Abyssin. On en fait tant de cas dans les Royaumes de Ballagat, de Cambaye & de Bengale, qu'ils y occupent les premiers postes de la Milice.

Leur habillement est fort simple. Il consiste dans une chemise de toile. Les Seigneurs ont, par-dessus, une sorte de robe qu'ils appellent Beden. La populace est nue. Ils mangent du Belliemus, & de la chair crue, ou du moins saignante, ne la présentant au seu qu'un instant. Dans le centre du pays, ils n'ont ni Cités, ni Villes. Ils vivent dans les campagnes, fous des tentes, comme les Arabes.

Ils se font beaucoup d'honneur de la Reine de Saba, qui s'embarqua suivant leur tradition, à Massua, & suivant d'autres à Suaquen, portant avec des Abyssins elle de grandes richesses à Jérusalem, pour voir le Roi Salomon & lui faire sur la Reine Bb 2

CASTRO 1541,

Montagne des Juifs dans l'Abyssinie.

Les Portugais prennent part aux querelles des A.

Caractère des

Tradition de Saba.

CASTRO.

des présens. Ils prétendent [qu'elle en reçut aussi beaucoup de ce Prince,

& ] qu'elle revint grosse de lui dans ses Etats.

Entreprise de détourner le cours du Nil. C'Est encore une opinion fort établie chez les Abyssins, qu'un ancien Soudan de Babylone (b), ayant déclaré la guerre à l'Abyssinie, le Prête-Jean de ce tems-là (i) rassembla un grand nombre de ses Sujets pour détourner le cours du Nil, & faire tomber ce Fleuve dans la Mer par un autre Canal. Le Soudan sut si essemble de ce dessein, & si persuadé que son éxécution causeroit la ruine de l'Egypte, qu'il envoya aussi-tôt des Ambassadeurs au Prête-Jean pour lui demander la paix & son amitié, en lui offrant, pour tous ses Sujets, la liberté de passer en Egypte sans y payer aucun tribut. En effet jusqu'à ce jour, les Abyssins ne payent rien lorsqu'ils visitent Jérusalem & le mont Sinaï. Toutes ces circonstances surent consirmées à Dom Jean de Castro par les Mores [& les Turcs.]

(b) Il faut entendre quelque Soudan du Caire, que les Arabes appellent Kabera.

(i) C'étoit Ale Beale, prédécesseur d'O
Purchass, qui est ici nommé Atil Tingine. Il commença effectivement l'ouvrage. Veyez

Purchass, tome II. pag. 1170.

#### g. 111.

Taches blanches sur la Mer. Isle de Marate. Port de Shahack. Bancs & Canal de Suaquen. Diverses apparences de la Mer. Observation sur la marée. Ville de Suaquen, son Port, ses forces, son commerce.

Continuation de la route maritime.

A Flotte Portugaise [composée de 64 Bâtimens à rames, 3 Galiottes, 8 petites Galères, & 35 Flutes], mit à la voile de Massua le 19, au lever du Soleil, en suivant la côte à la distance d'une demie lieuë. Tout le jour su sombre & pluvieux. Le vent qui avoit duré Nord-Ouest jusquau soir, sit place tout-d'un-coup à un petit vent d'Ouest. On jetta l'ancre au long du Rivage, & la pluie redoubla pendant toute la nuit.

Le 20 au soir, on ne se trouva pas plus loin qu'une rangée de petites sses, situées du côté du Nord, à quatorze lieuës de Massua, & quatre de la Côte, qui dans cette distance s'étend au Nord-Nord-Ouest. On trouva de l'eau & des bestiaux à Harate, à Dabut & à Damanil, qui sont les plus avancées de ces sses, avec un petit nombre de pauvres chaumines. Le terrain est en-

vironné de bancs & de bas-fonds.

Harate. Dabul. Damanil.

A L'ENTRÉE de la nuit on porta Nord-Nord-Ouest, avec un fort bon vent d'Est. Vers minuit, la Flotte se trouva entre certaines taches sort blanches, qui jettoient des slammes aussi vives que des éclairs. Ce spectacle surprenant tout le monde, on cala les voiles, dans l'opinion qu'on étoit sur quelque banc de sable. Mais en jettant la sonde, on trouva vingt-six brasses d'eau. D'ailleurs les Pilotes du Pays ne marquant aucun effroi, [sans qu'ils donnas-fent néanmoins aucune explication du Phénoméne,] on prit le parti de remettre à la voile.

Phénoménc.

Le 21, le jour fit découvrir vers la Mer une Isle fort basse, qui parut effrayer les Pilotes Mores. Le 22, on arriva vers midi sous une longue pointe de sable qui vient de la Côte. Le Pilote de Dom Jean observant la

lati-

latitude, trouva 18 degrés 30 minutes. Après avoir doublé cette pointe, on se vit dans une Mer fort ouverte, & l'on sit voile au Nord-Ouest par Ouest. Dans l'espace d'une heure, on arriva dans un Port nommé Marate. La côte pendant ce jour, s'étoit étendue au Nord-Nord-Ouest. Elle est continuellement fort basse; mais les montagnes qui se présentent dans l'é-

loignement, paroissent toucher aux nues.

MARATE (a) est un Isle basse & déserte, de figure ronde, à trois lieuës de la terre, & soixante-six de Massua. Elle n'a pas plus d'une lieuë & demie de tour. Du côté Sud-Ouest qui regarde la terre, elle a un fort bon Port, à couvert de toutes sortes de vents, sur-tout de celui d'Est, & formé par deux longues pointes qui s'étendent Nord par Est (b), & Sud par Est. L'entrée en est fort étroite, parce qu'elle est bouchée par une longue Isle fort plate, & par quelques bancs de sable. Elle consiste en deux Canaux étroits, dont celui qui est du côté de l'Est, parut le plus sûr à Dom Jean. Sa moindre profondeur est de trois brasses; mais elle augmente à mesure qu'on s'avance vers le Port, où l'on trouve près du rivage

guatre & jusqu'à cinq toises, sur un fond limoneux.

Le 23, ayant remis à la voile de grand matin, on arriva vers onze heures à la vûe de deux petites Isles fort avancées dans la Mer, l'une nommée Daratata, l'autre Dolkefallar, dont Suaquen n'est éloigné que d'un jour de navigation. Après midi l'on porta au Nord-Ouest par Ouest, jusques vers le soir qu'on entra dans le canal de Suaquen, qui s'étend au Nord-Quest l'espace d'une lieuë. La multitude des bancs, oblige à de grandes précautions. On suivit tantôt l'Quest par Nord, tantôt l'Quest, en variant ainsi pendant trois lieuës, jusqu'à la vûe d'une grande Isle, d'où les bancs femblent partir; & de-là tournant vers la terre, on arriva avant le coucher du Soleil dans un fort beau Port, nommé Schabak, où l'on jetta l'ancre. Le Pilote trouva ce jour-là; par la hauteur méridienne, que la latitude étoit presque de 19 degrés.

Les Basses de Suaquen sont en si grand nombre, & si bizarrement entremêlées d'Isles, de rocs, & de canaux, que la description en est imposfible. [A la droite, en entrant il y a un écueil fous l'Eau, contre lequel la mer vient se briser, & à la gauche une petite Isle qui s'étend au long de l'écueil Nord-Est par Est & Sud-Ouest par Sud, & qui en est éloignée d'environ trois quarts de lieuë. En avançant, ce Canal paroît s'ouvrir davantage, & le nombre des Isles qui sont à la droite augmente: elles sont fort basses. Celles qui sont à la gauche ne sont pas en si grand nombre. Le Canal est dans quelques endroits d'une demie lieuë de largeur; dans quelques autres d'un quart de lieue, & quelquefois seulement de la portée d'un fusil. Depuis l'entrée jusqu'au Port de Schabak, c'est-à-dire d'environ cinq lieuës, il n'y a jamais moins de six brasses d'eau, & jamais plus de douze. I HIII n'y a que des Pilotes éxercés, tels que ceux de l'Isle de Robon, qui puissent conduire un Vaisseau sans danger à travers tant d'écueils & de difficultés.] Leur étendue est de sept ou huit lieuës, après lesquelles on entre dans un

CASTRO. I54 F. Marate.

Situation de cette Isle.

> Daratata. Dolkefallar.

Schabak.

Basses de Suaquen.

<sup>(</sup>a) On doit se souvenir, pour tous ces noms, R. d. T. (b) Angl. Nord par Ouest, R. d. E. de l'Avis général que j'ai donné dans ma Préface.

CASTRO. 1541.

autre Canal, qui est plus sûr pour les grands Vaisseaux. Cependant on peut laisser tous ces bas-sonds & ces bancs à droite, pour côtoyer de fort près le rivage; & c'est même la meilleure & la plus agréable route.

Le 24, au lever du Soleil, on quitta Schabak, & l'on entra dans un Canal si étroit, que deux Vaisseaux n'y purent passer de front. Il ne s'approche du rivage que de la portée d'une arbalête, & ne s'en éloigne pas plus aussi que d'une portée de canon. Tous les rocs, les bancs, & les bas-sonds qu'il a de chaque côté, sont cachés sous l'eau, mais ne se découvrent pas moins aisément par la couleur de la Mer, qui paroît ou rougeâtre, ou toute couverte au-dessus, & qui est noirâtre au contraire dans tout l'espace qui ne

Diverses couicurs de l'eau.

Origine de la fable des Saty-

manque point de profondeur.

Vers midi, l'on jetta l'ancre au dessous d'une petite she, basse & ronde, qui est à quatre lieuës de Schabak, à 19 degrés. Ptolomée place à cette latitude la montagne des Satyres (c), dont les Pilotes du Pays n'ont aucune connoissance. Dom Jean ayant marché l'espace de deux milles, apperçut des bêtes d'espèces différentes, & de vastes troupeaux de Chèvres dont les traces étoient empreintes dans toute la plaine; ce qui lui sit juger que la sable des Satyres habitans de cette sse n'a point eu d'autre origine. De Schaback jusqu'ici, on ne trouve jamais moins de deux brasses & demi de sond, ni plus d'onze. La marée ne s'éleve point ici plus de dix pieds, & le slux commence aussi-tôt que le Soleil monte sur l'horison, à peu près comme

ie l'ai rapporté de Socotora.

au long du Continent, une chaîne de rocs qui s'étend fort loin; mais la Mer parut libre & ouverte sur la droite. A neuf heures on jetta l'ancre près d'une petite Isle, environnée de beaucoup de bancs & de bas-sonds, mais qui ne laisse pas d'avoir un bon Port. Elle n'est qu'à une lieuë & demie de la précédente, & cinq lieuës au dessous de Suaquen. Le lendemain on n'alla mouiller l'ancre qu'une lieuë & demie plus soin, sur vingt-huit brasses de sond. Le 28 on jetta l'ancre deux sois, l'une à deux lieuës de la Côte sur 23 brasses de fond, après avoir remarqué du côté de la Mer, à la couleur rouge ou verte de l'eau, qu'il s'y trouvoit quantité de bas-sonds; & la seconde sois, le soir, sur un sond [de sable] de 37 brasses, contre une petite Isle dont s'étend au Nord-Nord-Ouest, & Sud-Sud-Est. Elle est bordée par un banc qui entre dans la Mer l'espace de deux lieuës (d). Le premier de Mars on doubla la pointe de ce banc, pour entrer dans un Canal intérieur, & l'on

LE 26, au lever du Soleil, on partit de cette Isle, en laissant à gauche

Environs de Suaquen.

CETTE Ville étoit alors une des plus riches du Levant, sur la Côte des Abyssins. Elle égaloit & peut-être surpassoit-elle les plus sameuses, par la bonté & la sûreté de son Port, par la facilité d'y charger & décharger les Vaisseaux, par son trasic avec les Pays éloignés (f), par sa sorce & les avantages de sa situation.

Port de Suaquen.

(c) Cela est fort vrai-semblable, mais il ne s'ensuit pas que la Montagne dont parle Ptolomée, sùt ici, par la raison que j'ai déja fait observer, pag. 102, note (e).

arriva au Port de Suaquen (e).

observer, pag. 193. note (e).
(d) Angl. d'une demie lieuë R. d. E.
(e) L'Auteur Portagais suppose que ce

Port est le même que celui qui est appelle Afpi par Ptolomée.

(f) Depuis les conquêtes des Turcs, Mokka & plusieurs autres lieux ont enlevé le commerce de Suaquen.

La nature a mis le Port à l'abri de tous les vents. L'eau est continuellement si tranquille qu'on s'y apperçoit à peine des marées. Il peut contenir Hedeux cens Vaisseaux & des Galères sans nombre. Le fond est [limoneux &] par-tout de cinq ou six brasses, & de sept dans quelques endroits. Les bâtimens peuvent s'approcher autour de la Ville jusqu'au bord du rivage, & recevoir les marchandises des Magasins par une simple planche de communication. Pour le commerce, Dom Jean ne trouva que Lisbonne à comparer avec Suaquen. Les deux Péninsules de l'Inde, mais particulièrement Cambaye, Tanasarin, Pégu, Malaca, les Golses Persique & Arabique, le Caire, Alexandrie, tout le pays des Abyssins, d'où il venoit à Suaquen de l'or & de l'yvoire en abondance, étoient les lieux de ses correspondances ordinaires. A l'égard de la force, cette multitude de bas-fonds, d'illes, de rocs, de bancs de sable, & de canaux qu'il faut passer dans l'espace de seize lieues, sont comme un rempart naturel. Le Mer y est si terrible & si dangereuse, que les Habitans n'ont pas besoin d'autre secours pour leur désense. Voici d'ailleurs la situation de la Ville. Au milieu d'un enfoncement de figure ronde, est une Isse de la même forme, plate & presqu'à fleur d'eau, dont le circuit n'est que d'un mille. Tout cet espace est couvert de maisons; de sorte que la Ville est une Isle, ou l'Isle une Ville. La distance du Continent à l'Est-Sud-Est & au Sud-Ouest, n'est que d'une portée de mousquet. Le Canal est libre autour de la Ville & n'a jamais moins de six ou sept brasses d'eau, de forte que les Vaisseaux peuvent par-tout y mouiller l'ancre fur un excellent fond.

CASTR 6. 1541.

Situation de la Ville.

Dans le même enfoncement, ou la même baye, on trouve trois autres Isles, dont les deux plus éloignées sont fort petites; mais la troisième, qui est proche du Canal, n'a pas moins de grandeur que la Ville. Entre cette Isle & la Côte au Nord, est un autre Canal, assez grand pour contenir une Flotte nombreuse, sur sept brasses d'eau, sans qu'elle puisse y recevoir aucun dommage de la Ville, ni même en être autrement apperçue que par ses mâts. La marée est pleine dans la Baye au lever du Soleil: elle diminue par degrés jusqu'à midi, où l'eau est tout-à-fait basse. Ensuite remontant de même dans le cours de l'après-midi, elle se retrouve pleine au Soleil couchant. Sa plus grande élévation ne va pas à plus de quatre pieds au bord de la Ville, ni à plus de six au long de la Cote (g). Mais elle étoit basse quand l'Auteur sit cette obsérvation.

Trois Isles dans la Baye.

(g) l'Anglois dit qu'au bord de la Ville, la Marée ne va pas au de-là d'un de de verge, c'està-dire de 9 pouces, & qu'au long de la côte

elle ne monte pas à plus de 4 pieds 6 pouces, & même en quelques endroits 2 pieds 3 pouces. R. d. E.

## g. IV.

Tourbillon. Mer pleine de rocs & de bancs. Marée. Ports de Tradate, de Doroo, de Fuschaa, d'Arequea, de Salaka, de Farate, de Kilfit, de Ras al Devaer, de Ras al Sidid. Tonnerre & grêle. Bas-fonds sans nombre.

N quitta Suaquen le 9 de Mars avant le coucher du Soleil, & l'on jetta l'ancre à la bouche du Canal, d'où l'on se mit en mer le lendemain, avec CASTRO.
154 I.
Orage &
brouillard extraordinaire.

avec un tems obscur qui dura tout le jour; & la nuit suivante. Tandis qu'on étoit à l'ancre, il tomba une prodigieuse quantité de pluie. Le jour d'après, il vint du Nord un orage violent, en forme de tourbillon, qui élevant fort haut le fable du rivage, & le dispersant ensuite dans les airs, le fit paroître long-tems comme un grand brouillard, ou comme une épaisse fumée. Le 12 on fortit du Canal, sans avoir fait encore plus de deux lieuës, depuis Suaquen, & sans être à blus d'une lieuë & demie de la Côte; mais on se trouva au milieu de tant de rocs, de bancs de fable, de basses, où la Mer batoit avec violence, qu'on fut obligé de plier les voiles, & de tirer à la rame pendant trois heures, jusqu'à la fin de toutes ces difficultés. Vers le foir on mouilla l'ancre entre les bancs & la Côte, à trois lieuës de Suaquen, dans un Canal fort étroit, mais à couvert de la violence des flots; Ce Canal va en s'élargissant & devient très spacieux; son sond est net.] Le 13, une heure avant le jour, on sortit du Canal, & les premiers rayons du Soleil sirent découvrir sur la droite, à la portée du canon, une longue rangée de bancs & d'écueils, qui paroissoient s'étendre dans le même sens que la Côte. A onze heures le vent changea, & soustant du Nord-Nord-Ouest, il devint si impossible d'avancer, qu'on fut forcé d'amarrer contre les Rocs. Mais vers deux heures après midi, le vent étant devenu Nord-Nord-Est, on porta au Nord-Ouest, & l'on s'approcha de la Côte, dans un Canal étroit, où l'on trouva facilement à mouiller l'ancre. On étoit à sept lieuës de Suaquen, d'où la Côte porte Nord & Sud, & Nord par Ouest, & Sud par Est.

Observation fur la marée.

Le 15 Dom Jean prit terre sur le Continent, où il observa que lorsque le Soleil étoit élevé de deux heures sur l'Horison, la marée étoit haute; & qu'à deux heures après midi, elle étoit basse. Sa hauteur est d'environ 22 coudées.

Tradate & fon Port.

On sortit le 16, du Canal, le vent étant au Nord, & l'on jetta l'ancre une demie lieuë plus loin. Le 17, on mouilla dans un fort bon Port, nommé Tradate, à dix degrez de latitude. La terre est très-basse au long du rivage; mais à trois lieuës, elle a des montagnes sort élevées. Tradate mérite un rang entre les meilleurs Ports. Sa latitude est de 19 degrés 50 minutes. L'entrée n'a pas moins d'une portée de fauconeau de largeur; mais il va toûjours en s'étrécissant; ce qui n'empêche point qu'il n'ait dans toute son étendue vingt brasses d'eau, sur un fond de vase. A peu de distance du rivage, on trouve plusieurs puits, de la meilleure eau qu'il y ait sur toutes ces Côtes.

LE 19 on fit voile l'espace d'environ trois sieuës & demie, à la vûe d'un grand nombre de bancs. La Côte s'étend Nord & Sud. Le 20, au lever du Soleil, la Mer étant fort agitée par un vent du Nord, on sut forcé de se mettre à couvert entre les bancs, où l'eau s'engagea par un Canal sort étroit & fort difficile. A peine eut-on jetté l'ancre, que le vent devint Nord-Nord-Est. Le 21, on partit avec un bon vent Ouest-Nord-Ouest. Une heure après, on se trouva à la hauteur d'une fort longue & sort belle pointe (a) derrière laquelle est la Baye de Doroo.

Baye de Doroo. Dono o est une belle & grande Baye à quinze ou seize lieuës de Suaquen. Elle a du côté du Sud cette longue pointe qui s'avance dans la Mer, & sur laquelle

<sup>(</sup>a) Dom Jean prétend que cette pointe est celle que Ptolomée appeile le Promontoire de

laquelle on a bâti une tour ronde, qui a l'apparence d'un pilier. La Baye est remplie d'Isles, d'enfoncemens, de criques, où plusieurs Vaisseaux pourroient se retirer sans être apperçus. L'entrée de la Baye est fermée, dans sa plus grande partie, par un banc de sable, qui s'étend près d'un mille dans la Mer. Mais à l'opposite du Cap, il reste un Canal étroit où l'on trouve six brasses d'eau, qui diminuent en avançant, jusqu'à trois. Le fond est d'une terre glaise très-dure. La direction du Canal est Est par Nord. Un puits qui n'est qu'à une portée de canon de la Baye, fournit de l'eau abondamment; mais elle se sent du voisinage de la Mer.

Le 22 à la pointe du jour, on partit à la rame, & traversant heureusement les rocs dont cette mer est remplie, on amarra vers midi contre les derniers; après quoi, doublant vers le soir une pointe sort basse, on entra dans une Baye spacieuse, nommée Fuschan, à trois lieuës & demie de Doroo. La Côte, depuis ce Port, s'étend Nord & Sud, inclinant un peu vers l'Ouest & l'Est.

La Baye de Fuschan est remarquable par un Pic fort haut & fort pointu. Sa latitude est vingt degrés quinze minutes. Deux pointes très-basses, éloignées d'une lieuë, l'une de l'autre, forment son entrée. Comme la mer n'y est point impétueuse, la rade en est fort bonne, depuis dix & douze brasses de prosondeur jusqu'a cinq [sur un fond de vase.] Il ne se trouve point d'eau dans les terres voisines, tant elles sont séches & stériles. Au long de la Côte méridionale de la Baye, on voit neuf petites Isles en cercle, & quelques autres dispersées; mais toutes sort basses & environnées de bas-sonds.

Le 25, après avoir rangé la terre l'espace de quatre lieuës, en voyant un grand nombre de rocs sur la droite, on arriva dans un fort grand Port, qui se nomme Arekca. La Côte continue Nord & Sud, tournant un peu vers l'Ouest & l'Est.

Dom Jean parle d'Arekca comme du Port le mieux fortissé & le plus capable de désense (b) qu'il ait vû dans cette Mer. Il est à vingt-deux lieuës de Suaquen. Au milieu de l'entrée est une Isle longue de deux cens pas, & d'environ la même largeur, qui a du côté du Sud un banc de sable qui ferme le passage. Du côté du Nord, le Canal est large d'une portée d'arbalête, & n'a pas moins de quinze brasses de sond. Sa longueur, Nord-Ouest & Sud-Est, est d'une portée de canon. Il saut suivre avec soin le milieu, parce que les deux côtés sont parsemés de rocs. Après ce Canal, la Côte s'ensonce à droite & à gauche, & forme un Port large d'une lieuë, sur une demie-lieuë d'ensoncement. Le milieu est fort prosond; mais il y a beaucoup de basses à l'entour. Lorsqu'on a le Pic à l'Ouest-Sud-Ouest on a passé le Port. Ce sut de-là que Gama renvoya la plus grande partie de sa Flotte à Massua, se réservant quinze petites Galères, avec lesquelles il continua sa navigation.

Le 30, il alla jetter l'ancre à quatre lieuës d'Arekca, dans le Port de Salaka, vingt-six lieuës au-delà de Suaquen. La Côte porte Nord & Sud, [tirant un peu vers l'Ouest & l'Est.] Il est remarquable que jusqu'au Port d'Arekca, la terre au long de la Côte est fort basse & fort plate jusqu'aux pieds des Montagnes; au lieu qu'ensuite, l'espace entre les Montagnes & le rivage, est rempli de collines, & continuellement inégal.

CASTRO. 1541.

Baye de Fuschan. Ses, propriétés.

Port d'Arekca.

Description de ce Port.

Port de Salaka.

Ои

<sup>(</sup>b) Dom Jean suppose que c'est le Dioskuron de Ptolomée. L Part.

CASTRO. 154I. Ras al Devaer.

On fit sept (c) lieuës le g1, & l'on amarra entre un banc qui n'est qu'à une lieue du rivage, [& à quarante de Suaquen.] Depuis Salaka, la Côte commence à tourner beaucoup. Elle est fort basse une lieue au-delà d'Al Dever (d), & se termine à une pointe de terre où l'on voit treize petits tertres, que les Pilotes Mores prennent pour des tombeaux. Après cette pointe, qui fe nomme Ras Doger (e), la Côte s'étend Nord-Nord Ouest, jusqu'à des sables. auprès desquels on jetta l'ancre. La pointe de Ras Doaer est fort renomnée dans cette Mer, parce que tout ce qui fait voile de Massua, de Suaquen. & des autres lieux, à Joddah, à Kossir & à Tor, doit nécessairement y passer. La Mer, dans ces dix-sept lieuës, est si remplie de rochers & de sables, qu'on. croiroit, dit l'Auteur, qu'il est plus facile de la passer à gué que dans les plus petites Barques. Ainsi, loin de pouvoir tracer la route, on est forcé de s'abandonner comme au hazard, ou du moins à la direction d'un fage Pilote.

Triangle d'If-

ENTRE Salaka & Ras Doaer, on trouve trois Isles qui forment un triangle; mais plus près du dernier de ces deux lieux que de l'autre. La plus grande. qui se nomme Magazarum, a deux lieuës de longueur. La terre en est fort haute, & manque d'eau. Son éloignement de Ras Doaer est de trois lieuës au Sud. La seconde Isle s'appelle Almantz. Elle est plus loin vers la mer, haute & dépourvûe d'eau comme l'autre. Mais la troissème, qui est à quatre lienes

de Salaka, est fort basse & toute composée de sable.

Rivière de la Farate.

Le 2 d'Avril, en s'éloignant des bancs, on se servit des rames pour se rapprocher de la Côte, & l'on découvrit, à quatre lieuës, l'embouchure de la Farate, belle & large rivière. Elle est large d'une portée de couleuvrine. entre deux pointes fort basses, de chacune desquelles sort un banc de sable. C'est entre ces deux bancs qu'on trouve l'entrée du Canal. La profondeur de l'eau y est de trente brasses; mais elle diminue jusqu'à dix-huit. Cette Rivière coule de l'Ouest à l'Est, & sa latitude est de vingt-un degrés quarante minutes. La terre est fort basse des deux côtés, sans aucune apparence d'ar-Fort de Kilfit. bres ou de buissons. Une lieue plus loin, les Galères trouvèrent Kilfit, beau Port, à l'abri de toutes sortes de vents, avec douze brasses de fond dans toutes ses parties. Il est sormé par deux pointes, qui s'étendent Nord-Ouest par Nord, & qui sont éloignées l'une de l'autre de près d'un mille. Toute la circonférence du Port est d'environ trois lieues. Cette Côte est fort pierreuse; & depuis la Rivière Farate on trouve une chaîne de montagnes, entre lesquelles on en distingue une fort haute. A deux lieuës de Kilfit est un autre

Moamaa.

par Est (f). Rasalsidid (g) où l'on mouilla le soir, est un petit Port, mais fort com-

Port, qui s'appelle Moamaa. On trouve ensuite deux pointes de sable qui viennent du Continent; & depuis Kilsit jusqu'à Rafalfulul, qui en est à neuf lieuës, on a sur la droite quelques bas-sonds; quoique le nombre en soit moins grand qu'on ne l'a vû jusqu'ici. La Côte s'étend Nord par Ouest. & Sud

Port de Ras al Sidid.

> (c) Angl. dix-sept R. d. E. glois reconnoissent que] cet article est fort obscur dans le Journal de Castro.

> (12) Ras signisse tête. Les Arabes employent ce mot pour signifier une pointe de terre. Ras al Sidid fignifie la pointe neuve.

(f) Les Auteurs Anglois trouvent tout ce

passage embrouillé & imparsait; pour y remé-(d) Ou Doger. Au reste, [les Auteurs An-Hidier, le Traducteur à fait quesque transposstion, qui y répand un peu plus de clarté, & il a supprime ici, & sa Distance est d'environ 3 lieues & demie; ce qui effectivement ne parolt rien fignitier. R. d. E.

(g) Purchass l'appeile Igidid, d'où l'on peut

mode & fort agréable. Il n'a que deux mille de tour. On y compte cinquantefept lieuës de Suaquen. Sa forme est ronde. L'entrée est formée par deux pointes, dont l'une tourne au Nord & l'autre au Sud. Elle a dix-huit brasfes d'eau; mais on n'en trouve que quinze (b) dans l'intérieur du Port. Le fond en est fort net, & les Vaisseaux n'y ressentent point d'autre vent que celui d'Est. On trouve à moins d'une lieuë dans les terres, un puits d'eau qui n'est pas des meilleures.

On doit observer que, dans cette partie de la Côte, les Rivières & les Ports n'ont point de barre, ni de bancs de sable à leur entrée. On y trouve au contraire plus de fond que dans l'intérieur. Dom Jean remarqua sur la Côte de Rasassidid plusieurs arbres qui ressembloient au liége par le tronç & les branches, & qui lui parurent couverts de la même écorce. Cependant le reste y ressemble peu, car les seuilles sont sort larges, épaisses, vertes, & croisées par de grandes veines. Le bourgeon est semblable à la mauve; mais il est d'une grande blancheur. Si l'on coupe la moindre branche de cet arbre, on en voit ruisseler du lait. Dans l'intérieur des terres, il croît des caprins, dont les Mores ne mangent que les seuilles. Dom Jean ne découvrit point d'autres arbres sur toute la Côte du Golse, à la réserve d'un petit bois, un peu au-dessus de Massua, dans un terrain marécageux sort proche de la mer. Encore prétendoit-on qu'il y avoit été planté.

Le 4, depuis le lever du Soleil jusqu'à onze heures du matin, on ressentit les violens essets d'un vent de Nord-Ouest: après quoi un tonnerre affreux se fit entendre, & sut suivi d'une grêle, la plus grosse que l'Auteur eût jamais vûe. Pendant que le tonnerre dura, le vent ne fit que changer continuellement, & demeura ensin Nord. Ce même jour, Dom Jean trouva la variation d'un degré un quart au Nord-Est, & la latitude du Port de trente-deux degrés. Cependant il confesse qu'avec quelque soin que cette observation ait été faite à terre, elle peut avoir été sujette à quelque erreur, parce que la chaleur excessive du Soleil avoit causé quelque désordre dans l'instrument.

On partit du Port de Ras al Sidid le 6, une heure avant le jour, & l'on ne fit ce jour-là que trois lieuës & demie. Le 7 au matin, on fit trois lieuës à la rame, en côtoyant le rivage, & l'on jetta l'ancre près d'une longue (i) pointe de terre. Vers midi, on remit à la voile, mais avec beaucoup d'inquiétude, à cause de la multitude surprenante de petits rocs qu'on appercevoit des deux côtes. La craînte devint si vive qu'elle sit plier les voiles & reprendre les rames. Au Soleil couchant, l'on jetta l'ancre dans un fort bon Port, nommé Komol, à onze lieuës de Ras al Sidid.

cette pointe doit être la Starta de Ptolomée. Les preuves sont sa latitude & sa situation lo-

conclure, qu'il étoit écrit dans l'Original il Gidid, ou el Gidid.

.

į

t

ŀ

ũ

j

ŀ

İ

(b) Angl. třeize. R. d. E.
(i) L'Auteur aflûre, avec confiance, que

CASTRO. 1541.

Arbre d'où le lait ruisfelle.

Effet du Soleil fur les Inftrumens Aftronomiques

Port de Ko:

CASTRO 1541. g. v.

Qualité de la Mer & des Côtes. Ports de Komol, de Schaak al Yadain, de Sial, de Gadenauhi, de Scharm al Kiman, de Schanna, de Gualibo. Caps de Ras al Nashef & de Ras al Anf. Isles de Zarmojete, de Kornaqua, de Shoarich, de Konnaqua, de Basuto. Roc remarquable. Vents & arbres.

Deux lieuës de Ras al Sidid on trouve une pointe de terre, entre laquelle & celle dont j'ai parlé, à six lieuës du même Port, est une grande & fameuse Baye, qui contient, vers la pointe Nord-Ouest, un Port extrêmement couvert, & désendu contre toutes sortes de vents. Cette dernière pointe est une Isle. On compte de-là cinq lieuës Nord-Ouest par Ouest, jusqu'à la pointe de Komol, entre laquelle & la dernière, est une autre Baye, sormée par ces deux pointes. C'est à celle-ci que finissent (a) les grandes montagnes qui régnent jusques-là au long de la Côte (b).

Komor, éloigné d'environ soixante-huit lieuës de Suaquen, est au vingtdeuxième degré trente minutes de latitude. Son Port est à l'extrêmité de la Baye, fort proche de la pointe du Nord-Ouest. Il est très-sûr, quoique d'une très-petite étendue. Un banc de sable sert tout-à-la-sois à desendre l'entrée, & a rompre l'impétuosité de la mer. La terre qui l'environne sorme une perspective agréable. Elle est habitée par les Badwis (c); peuple

nombreux, qui diffère peu des Arabes errans.

D v Port de Komol, d'où l'on partit à trois heures après minuit, on se servit quelque tems des rames au long de la Côte, & l'on mit ensuite à la voile. Mais quelques Bâtimens ayant heurté contre les rocs, on replia les voiles pour reprendre la rame. Le 8, à la pointe du jour, on arriva dans une grande & belle Baye, à laquelle on ne vit point de fin, du côté du Nord & du Nord-Ouest. Les écueils continuoient d'être en si grand nombre de chaque côté, que vers le soir on prit le parti d'amarrer contre les rocs. Le 9, on gagna un grand banc de sable, qui s'étend Nord-Est par Est, & qui s'appelle en Arabe Schaak (d) al Tadain, c'est-à-dire, Banc des mains, parce qu'il ressemble à deux bras ouverts, avec leurs mains. Il est situé à l'extrêmité d'une grande Baye, qui a un Port dans l'ensoncement, à quatre lieuës de la pointe de Ras al Nashef, Est-Sud-Est. Les détours du banc mettent ce Port fort à couvert.

Banc de Schaak al Yadaïn.

Description du Port de

Komol.

DE

. (a) Dom Jean, par cette raison, prend cette Pointe pour le Promontoire de Prionoto, dans la troisième Table d'Afrique de Ptolomée.

(b) Le Traducteur a supprimé ici un paragraphe entier de l'Original: le voici, De,, puis Ras al Sidid, jusqu'à Komol, on voit
,, de petites Collines, fort près les unes des
,, autres; à une lieuë de distance, derrière
,, elles, il y a de grandes & hautes Montagnes
,, qui s'élevent en pointe; elles s'approchent
, ensuite du Rivage, & ne s'en éloignent plus

jusqu'à une demie lieuë de Komol ". Ce paragraphe semble ne dire autre chose que ce qui est dans le précédent; c'est-là, sans doute, la raison pour laquelle le Traducteur l'a omis R. d. E.

(c) Ce mot fignific Peuple du Désert. C'est ainsi qu'on distingue les Arabes vagabonds, de ceux qui vivent dans des Villes,

(d) Purchass écrit Xaab al Iden; mais c'est une erreur. Schaak al Yadaïn, signifie exactement le banc ou l'écueil des deux mains.

DEPUIS le Cap où finissent les montagnes jusqu'à la première pointe qui Fle suit, le cours de la Côte qui est toute couverte d'une espèce de Genets] est Nord-Ouest par Nord. Ensuite elle tourne beaucoup en s'enfonçant dans la grande Baye, & revient former un autre grand Cap, qui s'ap- Ras al Nashef. pelle Ras al (e) Nashef, ou le Cap Sec. L'Isle de Zermorjete, que Dom Jean apperçut, est éloignée de cette pointe d'environ huit lieuës, à l'Est. C'est le premier endroit [selon les Pilotes Mores], d'où i'on peut voir les deux Côtes du Golfe; mais celle de l'Arabie en est la plus éloignée. Cette Isle, qui est fort haute & fort stérile, en a une petite à peu de distance.

Le 10, on porta dans la matinée au Nord-Nord-Est, avec un fort bon vent; & la mer parut libre & navigable. Une demie-lieuë au-dela de la pointe, on crut découvrir un Vaisseau à la voile; mais en avançant on trouva que c'étoit un rocher blanc qui trompe ainsi tous les gens de Mer. De-là, tirant Nord par Est, on arriva dans une Isle nommée Kornaqua. On passa entre cette sile & la terre, qui en est éloignée d'une lieuë & demie. L'Isle naqua. de Kornaqua est petite, & stérile. Dans une demie-lieuë de circuit. sa forme est celle d'un lézard, qui a les pieds étendus. Elle est à six lieuës de Zermojete, Nord-Ouest par Ouest. On arriva ensuite à la hauteur d'une longue pointe de fable, qui se nomme (f) Ras al Anf, c'est-à-dire, Cap du Nez. On ne découvre point d'Arbres, ni même d'herbe, dans une vaste plaine qui forme la Côte en cet endroit. Sur la pointe même, on apperçoit un grand Temple, qui n'est accompagné d'aucun autre édifice; [de côté & d'autre le fond est net & sabloneux.] Ras al Anf, est un lieu célèbre entre les gens de Mer, parce qu'après l'avoir passé, on se croit délivré de toutes fortes d'embarras & de dangers.

Apriks avoir suivi la Côte jusqu'à midi, l'espace de trois lienës au-delà du Cap, le Pilote de Dom Jean trouva vingt-quatre degrés dix minutes de latitude. Ainsi Ras al Anf (g) peut-être au vingt-quatrième degré. Une demie heure avant le coucher du Soleil, on passa au long de Schoaris, petite Isle à deux milles de la Côte, [dont la longueur & la largeur ne s'étendent pas au-delà de la portée d'un Mousquet. Son terrain est fort bas; & au milieu on y voit un grand buisson Vert.] A l'Est, on apperçoit un grand roc, qu'on prendroit aussi pour une ssle. On traversa des écueils, un mille plus loin, & l'on alla jetter l'ancre dans un Port nommé Sial, à cent & trois lieuës de Suaquen. Dom Jean remarqua, sur tous ces bancs & ces rocs, beaucoup plus d'oiseaux de mer qu'il n'en avoit vû jusqu'alors dans le Golse.

DEPUIS Ras al Nashef, l'espace d'environ seize ou dix-sept lieuës jusqu'à l'Isle de Schoaris, la Côte tourne d'abord par divers enfoncemens, & CASTRO. 1541.

Isle de Kor-

Ras al Anf.

Isle de Schoa-

. (e) L'Auteur suppose que c'est ici le Pentadactylus de Ptolomée. Il ajoûte que cet ancien Géographe appelle la grande Zamorgete Agasbon; mais il ne parle point de la petite. Le Docteur Pocock dans sa belle Carte decolomée est purement accidentelle, c'est-à-dire, l'Egypte] place Pentadactylus un peu au Sud de Koffir.

(f) Ras signisse Pointe ou Cap. R. d. T. (g) L'Auteur croit que c'est l'ancienne Bérénice, parce que Ptolomée la place sous le

Tropique; & Pline dit qu'au Solstice d'Eté le Gnomon n'y fait point d'ombre à midi; ce qui revient à la même chose. Mais il est toujours à présumer que la situation que lui donne Ptoque ce n'est que le résultat du calcul des distances; & Pline ne parle que sur l'autorité de Ptolomée. Suivant les plus fortes apparences. Al Kossir, dont on parlera bien-tôt, est l'ancienne Bérénice.

CASTRO. 1541.

s'avance ensuite, comme je l'ai dit, par la longue pointe de Ras al Anf, qui est à six lieuës de l'autre, & qui s'étend Nord-Est par Nord. Depuis Ras al Anf, la Côte va directement Nord-Ouest jusqu'à Schoaris, qui en est à dix ou onze lieuës. La mer dans cet espace n'a des écueils qu'en trois endroits. Le premier est à l'Est de l'Isle de Kornaqua, où l'on trouve un belle chaîne de rocs qui s'élèvent au-dessius de l'eau, & qui s'étendent assez loin vers la Côte. Le second est l'Isle même de Schoaris, qui a des deux côtés des bancs & des basses, si étendus du côté de la Côte, qu'ils paroissent boucher le passage. Le troissème lieu est Sial, où la mer est si parsemée de rocs & de bancs, qu'on a peine à s'y figurer un endroit libre.

Pays habité par les Badwis.

Le Pays, depuis Suaquen jusqu'à Ras al Anf, est habité par des Badwis; & jusqu'à Suez, qui appartient à l'Egypte, on ne trouve point d'autres Habitans. Dom Jean observe que Pomponius Méla & tous les anciens Géographes appellent les premiers, Ethiopiens, & les autres, Arabes, à l'exception de Ptolomée, qui appelle ceux-ci Egyptiens-Arabes: & dans l'opinion de Dom Jean, l'autorité de Ptolomée doit l'emporter.

Baye de Gadenauhi. Le 11, ayant quitté Sial, on avança pendant quatre lieuës à la rame Nord-Ouest par Nord, & l'on entra dans une grande Baye, qui se nomme Gadenauhi (b). La Côte redevient ici sort montagneuse. Le Port de Gadenauhi est à cent-sept lieuës de Suaquen, à vingt-quatre degrés quarante minutes de latitude. La marée y étoit basse à une heure après-midi., & se trouva pleine le soir une heure après que la Lune sut montée sur l'horizon; sensuite elle baissa jusqu'à une heure après le passage de la Lune par le Méridien; & alors elle remonta jusqu'à une heure, après le coucher de cette Planette.

Isle de Bahu-

Le vent étant devenu Nord-Ouest à deux heures après-minuit, on ne laissa point de partir; mais en passant, à la pointe Nord-Ouest de la Baye, entre un banc de sable & l'Isse de Bahuto, on heurta rudement contre le banc de fable. Cet accident n'eut point de suite dangereuse. Cependant il obligea de tirer à la rame au long de la Côte, en luttant tout le jour contre le vent. On mouilla l'ancre le 12, une heure après le lever du Soleil, dans un petit Port, extrêmement sûr & commode, nommé Scharm al Kiman, c'està-dire, ouverture des Montagnes. Il n'est pas à plus d'une lieuë & demie de Gadenauhi. Il est à 108 lieues de Suaquen, & il ressemble fort à celui 😭 de Rasalsidid. En remettant à la voile avec un vent d'Est-Sud-Est, on eut, vers midi, un tems si orageux, que le sable, enlevé dans les airs, paroif-soit comme une épaisse fumée. Vers le soir, le vent devint si bizarre, que tandis que plusieurs Bâtimens de la Flotte jouissoient d'une espèce de calme, les autres, qui n'étoient éloignés que d'un jet de pierre, essuyoient des secousses furieuses qui les obligèrent de caler leurs voiles. Ensuite, la scène changeant presqu'aussi-tôt, ceux qui avoient été tranquilles furent agités avec violence, & les autres ne se ressentirent pas du vent. Dom Jean répéte, que ce qui rendit cette avanture plus étrange, c'est que les Bâtimens étoient si proches, que ce jeu de la nature lui parut presque incompréhensible. Dans cet intervalle, il vint de l'Est & l'Est-Nord-Est, des va-

peurs si ardentes, qu'elles brûloient comme des flammes. Les nuées de sa-

Port de Scharm al Kiman.

Etrange ou-

ble & de poussière qui s'étoient élevées du rivage changeoient de place sans perdre leur forme, & sembloient se promener dans l'air. Quelquesois elles étoient poussées & repoussées des mêmes côtés par plusieurs vents contraires; & retombant enfin dans la mer, elles s'agitoient encore quelque-tems sur la surface. Cette merveilleuse espèce de tempête surprit la Flotte près du Port de Schaona (i), & dura jusqu'au soir, qu'on se mit à couvert dans le Port de Gualibo (k), après avoir fait environ treize lieues la nuit précédente & le même jour.

CASTRO 1541.

Ports de Schaona & de Gualibo.

DEPUIS Gadenauhi jusqu'au Port de Schaona, qui est environné de monts rougeatres, la Côte s'étend Nord-Ouest par Nord l'espace de dix lieuës; & depuis ces monts jusqu'à une pointe qui est une lieue au-delà de Gualibo, on compte environ six lieuës Nord-Nord-Ouest. Dans cet espace de seize lieuës, la mer, au long du rivage, n'a qu'un seul banc de sable, qui est une lieué au-delà des monts rouges, & la moitié moins éloigné de la Côte. On trouwe, dans la même étendue, un grand nombre de bons Ports, entre lesquels l'Auteur loue particulièrement celui de Schaona pour la grandeur & la com-Suivant le récit des Pilotes Mores, confirmé par les Habimodité. tans du lieu, il y avoit autrefois au fond de ce Port une fameuse Ville, habitée par des Gentils (1). La Côte est bordée de montagnes fort hautes, für une double rangée, [derrière lesquelles il y en a encore d'autres.] On en remarqua deux ausquelles l'Auteur n'avoit rien vû de semblable. L'une est extrêmement noire, & l'autre extrêmement jaune. Elles ne sont séparées que par des monceaux de sable. Derrière la montagne noire est une vaste plaine, remplie d'arbres fort hauts & fort touffus. C'étoient les premiers que l'Auteur eut vûs dans le Golfe; du moins les premiers qui appar-13-tinssent naturellement au terroir, [& qui portassent des fruits. Ceux qui sont au-delà de Massua, sont entièrement stériles & de l'espèce de ceux qui croissent dans les Terrains marécageux ou sur le bord des Rivières; & ceux de Scharm al Kiman & de Rasalsidid, ne donnent point de fruit, & leurs feuilles sont toûjours sèches.] Ces deux montagnes, & la plaine remplie d'arbres, sont deux lienes au-dessous de Scharm al Kiman.

Premiers arbres que l'Auteur voit dans le Golfe.

Le Port du Gualibo, qui est à cent vingt-deux lieuës de Suaquen, ressemble beaucoup, par son entrée & par sa forme, au Port de Scharm al Kiman. Mais au lieu que la terre, aux environs de celui-ci, est fort montagneuse, le Pays de Gualibo n'est qu'une vaste plaine. Quoique l'entrée de ces deux Ports ait de chaque côté beaucoup de rocs, le Canal en est large & profond

😘 (i) Purchass écrit Xaona.

ľ

est dans ses Tables vers le même paralelle. (1) L'Auteur s'imagine que ce peut être la Nekhessa de Ptolomée, d'autant plus qu'èlle

Mais si Kossir est Bérénice, Nekhessa devroit être beaucoup plus haut, comme le Docteur Pocock l'a placée.

## VI.

Observations sur ce Pert. Ville d'Al Kossir. Son Port. Egyp-Port du Tuna. te connue sous le seul nom de Riffa. Isles de Salani al Babr & de Scheduam. Ville de Tor. Corps & Monastère de Sainte Gatherine. Lieu où les Israëlites passèrent la Mer Rouge.

E vent étant tourné au Nord-Ouest, on partit de Gualibo le 13 d'Avril au matin; mais la mer s'ensla si fort qu'on fut obligé de relâcher avantmidi CASTRO.

1541.

Poit de Tuna.

midi dans un petit Port nommé Tuna, qui n'est qu'à une lieuë & demie de l'autre. Tuna est au vingt-septième degré trente minutes de latitude. Son entrée est au milieu de deux rangées de rocs, & dans l'intérieur il est si rempli de rocs & de fable qu'il devient extrêmement petit. Du côté du Nord, il a une pointe de sable, qui forme, en se courbant, une fort bonne retraite contre les vents Nord-Ouest. Le Pays aux environs est sec & stérile. Au Nord-Ouest sont trois montagnes pointues, auxquelles!'Auteur croit que l'art a donné cette forme, pour avertir qu'il y a un Port à peu de distance. Vers le soir on partit de Tuna, pour aller passer la nuit à une lieuë de ce Port, fous un banc de fable, contre lequel on amarra. Depuis une pointe, qui est une lieuë au-dessus de Gualibo, jusqu'à une autre pointe, qui est une lieuë & demie au-delà de ce banc, la Côte va Nord-Nord-Ouest. Cette distance est de quatre lieuës. Le 14, après avoir fait au long du rivage environ cinq lieuës à la rame, contre vent & marée, on entra vers midi dans une belle Baye, au fond de laquelle on jetta l'ancre aussi sûrement que dans un bon Port. La Côte, pendant ces cinq lieuës, s'étend Nord-Ouest, & le terroir est moitié plaine, moitié montagne. Le 15, on sit sept lieuës en tirant au Nord-Nord-Ouest, & l'on arriva au Port d'Al Kossir.

Port & Ville d'Al Koffir, lieu fort trifte.

AL Kossir (a) est à cent trente-six lieuës de Suaquen. Dom Jean trouva pour latitude vingt-six degrés quinze minutes (b). Cette Ville étoit autresois située deux lieuës plus loin sur la Côte; mais faute d'un Port capable de recevoir le grand nombre de Vaisseaux qui y arrivoient, on lui a fait changer de situation. On voit encore quelques restes de l'ancienne Ville (c), qui portent le nom de vieux Kossir. La nouvelle est fort petite. Les maisons ressemblent aux étables où l'on retire les troupeaux, quoiqu'il n'y ait aucune sorte de bestiaux dans la Ville. Elles sont bâties de cailloux & d'argile, ou simplement de terre, & couvertes d'une sorte de nattes; plus, disent les Habitans, pour se garantir du Soleil, que de la pluie, qui tombe fort rarement.

Le Port est le moins commode de la Côte. Il manque de poisson, quoique tous les autres lieux en ayent une grande abondance; & s'il est fort spacieux, il n'en reçoit que plus d'incommodité du vent d'Est. Les Vaisseaux y sont à l'ancre, entre la Côte & quelques petits bancs de sable, contre lesquels la mer se brise. On a creusé, près de la Ville, trois puits qui sournissent de l'eau aux Habitans, mais si mauvaise qu'à peine la distingue-t'on de celle de la mer. Al Kossir est environné de monts pointus & stériles, que l'ardeur du Soleil rend noirs & difformes; ce qui, joint à la stérilité du terroir, ne peut sormer une perspective sort agréable. Il ne croît sur la Côte, ni dans la plaine, ni sur les montagnes, aucune sorte d'herbe, de plantes, d'arbres, & de buissons. Le sond du terrain, entre les montagnes & la Ville, n'est que du sable mêlé de gravier.

UNE

<sup>(</sup>a) Al Kossir ou Al Kosseyr, quoique Dom Jean écrive Alcocer.

**<sup>(</sup>a)** Le Docteur Pocock la place dans sa Carte 50 Minutes plus au Sud.

<sup>(</sup>c) [Dom Jean dit que c'est la Philoteras de Ptolomée; mais] le Docteur Pocock place cette Ville deux degrés quarante minutes plus haut, & elle doit être en esset plus au Nord

si Kossir est Bérénice, comme il est naturel de le croire, puisque c'est encore le Port de Kept (Coptos) ou de Ku, qui en est voisin, tous deux sur le Nil, aussi-bien que le Port du Golfe le plus voisin de cette Rivière, comme l'étoit Bérénice. Le Docteur Pocock suppose que l'ancienne Kossir étoit Myor. Mais il y a plus d'apparence que c'étoit Bérénice même.

Une situation si triste porta Dom Jean à s'informer des Mores les plus sensés, comment ils avoient pû choisir ce misérable lieu pour s'y établir. Ils en apportèrent une raison fort juste: c'est qu'il n'y a point d'endroit sur la Côte du Golfe qui soit plus voisin du Nil. Cette Rivière n'en étant éloignée que de trois ou quatre (d) journées, on ne pouvoit prendre un lieu plus commode pour le transport des marchandises & des provisions. L'Egypte est une plaine continuelle, & la plus fertile du monde en vivres & en troupeaux. Toutes les commodités qu'elle produit peuvent remonter par le Nil jusqu'au lieu le plus proche de Kossir, & de-là se transporter par terre à ce Port. A la vérité les Caravanes sont exposées en chemin aux attaques des Badwis, qui insultent quelquesois Kossir même. C'est cette raison 13-qui a fait prendre aux Habitans l'usage de se loger dans des maisons s de pierres ou de terre. Ils assurèrent aussi l'Auteur qu'ils ne connoissoient point le nom d'Egypte, & que tout le Pays qui est depuis Kossir, \[ & beaucoup au-delà], jusqu'à Alexandrie n'avoit point parmi eux d'autre nom que Riffa (e).

CASTRO.

1541.
Raifon qui y attire des Habitans.

L'Egypte nomméeRiffa.

Isle de Safani al Bahr.

LE 18 au matin, la Flotte alla jetter l'ancre sous un banc de sable à quatre lieuës de Kossir, & remit à la voile à midi. Le 19, un tourbillon du Nord-Nord-Ouest la força de relâcher dans une Isle, nommée (f) Safani al Bahr. Ce nom signifie Eponge de Mer. L'Isle est treize lieues au-delà de Kossir, au vingt-septiéme degré de latitude. Sa longueur est de deux lieuës, mais elle n'a point un quart de lieuë de largeur. Elle n'est composfée que de fable, & l'on n'y trouve point d'arbres ni d'eau. Cependant elle a deux Ports commodes, l'un au Nord & l'autre au Sud. Celui du Nord est à couvert de toutes fortes de vents, & la plus profonde partie de fon Ca-😭 nal est vers le Continent 🛭 Celle du côté de l'Isle ayant quelques Ecueils. On en trouve d'autres à l'entrée du grand port, mais ils ne sont point dangereux pendant le jour; & à l'entrée du petit il y a un roc. Il ] ne manque pas non plus de Ports, de Bayes & d'enfoncemens sur toute cette Côte. Le 20 d'Avril, ayant porté directement au Nord-Nord-Ouest, on se trouva vers le foir à fix lieuës de Safani al Bahr; après avoir doublé, à une lieuë & demie de ce Port, une pointe de fable, au-dessus de laquelle la Côte s'enfonce & forme une grande Baye qui contient quantité d'Isles, de Ports, & de Criques.

Le 21, on s'approcha d'une Isle nommée Scheduam; mais il fallut recourir à la rame, pour côtoyer le rivage qui fait face à la Côte d'Arabie, & duam. l'on n'arriva que le lendemain, une heure après le lever du Soleil, au Cap qui fait la pointe de l'Isle au Nord.

Scheduam (g) est une Isle fort élevée, & qui ne peut passer que pour

Isle de Sche-

Sa situation.

(d) Dom Jean, ou son Traducteur, a mis mal à-propos quinze ou scize journées.

(e) Ou Al Rif. [nom qu'on donne plus particulièrement à la partie inférieure de l'Egypte]. Renaudot, dans son Histoire des Patriarches d'Alexandrie, pag. 457, dit que ce nom Hest celui d'une Province Maritime; [entendant par-là celle qui est sur les Côtes de la Méditerranée. Mais il semble que ce nom con
I. Part.

vienne à toutes celles qui sont sur le bord de la Mer. Au reste, on a omis ici un petit nombre de remarques sur l'Egypte, qui ne tendent qu'à montrer combien ce païs étoit alors peu connu des Portugais].

(f) C'est le vrai nom, quoique Dom Jean mette Suffange al Babar.

(g) Cette Isle n'est point dans la Carte de

Pocock.

Dd.

CASTRO.

un grand rocher. Elle est longue de trois lieuës, & large de deux, à vingt lieuës d'Al Kossir. On n'y trouve aucune apparence d'arbre ni d'eau. Elle est également éloignée de la Côte d'Egypte & de celle d'Arabie. A cinq lieuës au Nord-Ouest, elle a trois petites Isles fort basses, & dans cet intervalle plusieurs bancs de sable (b). En la quittant, on se servit de la rame, dans le dessein de gagner la Côte d'Arabie; mais le vent de Sud-Est, qui s'éleva bien-tôt, sit mettre à la voile, & porter au Nord-Ouest. A onze heures du matin, on se trouva vis-à-vis les Côtes de l'Arabie Pétrée. On continua d'avancer pendant l'après-midi; & deux heures avant le coucher du Soleil, on jetta l'ancre à Tor, douze lieuës au Nord-Ouest de Scheduam.

Port & Ville de Tor.

La Ville de Tor (i) est à vingt-huit degrés dix minutes de latitude (k) sur un fort bon rivage. Avant que d'y arriver, on trouve à la portée du canon de la Place, douze palmiers, après lesquels on voit une vaste plaine qui s'étend jusqu'aux pieds de plusieurs hautes montagnes, dont la chaîne commençant au Golse d'Ormuz, s'étend au long de la Côte & domine sur la mer jusqu'à Tor. Ensuite, tournant au Nord-Est, elle divise l'Arabie Pétrée de l'Arabie heureuse. Le sommet sert de retraite à quantité de pieux Chrétiens, qui mènent une vie sort singulière dans la solitude. Un peu audelà de Tor, une autre montagne, qui s'élève par degrés vers le rivage, va sormer une pointe sort avancée dans la mer (1). Ainsi l'on s'imagineroit dans le Port qu'il est impossible d'en sortir par terre, lorsqu'on s'y voit renfermé par trois montagnes de cette hauteur.

La Ville est petite, mais agréablement située. Ses Habitans sont des Chrétiens qui parlent Arabe. Ils ont un Monastère de Religieux Grecs [de l'ordre de Monserat] qui honorent particulièrement Sainte Catherine du Mont Sinai (m). Un banc de sable, situé vis-à-vis le rivage de Tor, sorme le Port dans l'espace qu'il renserme; [il est petit mais sûr]. La largeur du Golse est [à Tor] d'environ trois lieuës (n). Dom Jean assure que cetter Ville est l'ancienne Elana; & comme elle est sur un rivage sort droit, il rejette la supposition d'un Golse Elanitique, au sond duquel les Anciens l'ont placée (o). Les Moines de Tor apprirent aux Portugais de la Flotte, que le

Cette Ville est prise pour l'ancienne Elana.

de Scheduam. Dom Jean prit, à son retour, la latitude de la plus septentrionale de ces isles.

la latitude de la plus septentrionale de ces isses.

(i) Autrement Tur, ou Al Tur.

(k) Si cette observation est éxacte, la grande Péninsule, où Tor est situé, est trop étendue au Sud dans la Carte du Docteur Pocock.

(1) C'est probablement Jebdi-Tûs, un peu au Nord dans la Carte du Dr. Pocock. C'est de là que toute la Péninsule a pris son nom.

(m) Angl. Où est l'image de Sec. Catherine. R. d. E.

(n) Cela s'accorde avec la Carte du Dr. Pocock.

(0) Comme ce point est important dans la Géographie, il mérite d'être éxaminé. Observons qu'après avoir reconnu que Ptolomée & Strabon terminent la Mer Rouge par deux grands Golses, l'un vers l'Egypte,

l'autre vers l'Arabie, Dom Jean rejette l'autorité de ces deux Géographes, par la raison que Tor étant situé sur une Côte longue & droite, ils doivent avoir été trompés dans leurs informations. Il cite aussi la latitude de vingt-neuf degrés quinze minutes que Ptolomée donne à Elana, & ne s'arrêtant point à la différence de sa propre observation pour Tor, il conclut que Tor ne peut être qu'Elana, de ce que Ptolomée ne place aucune habitation, entre Elana & la Ville des Heros, ou de Suez, au fond du Golfe Arabique, & de ce qu'en effet il n'y a présentement aucune habitation entre Suez & Tor, ni de possibilité qu'il y en ait, à cause de la sécheresse & de la stérilité du Pays. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'après toutes ces suppositions, Dom Jean admet un Golfe d'Elana, comme on le verra bien-tôt, & le place non-seulement à une

gran.

Mont

Mont Sinaï n'est qu'à peu de journées dans les terres, (p) mais s'imaginant qu'ils ne venoient avec une armée nombreuse que pour enlever le corps de Sainte Catherine, ils seignirent de l'avoir transporté au Caire, quatre mois auparavant, dans un chariot doré, à la prière des Chrétiens du Pays, & de l'avoir mis en dépôt dans un Monastère de cette Ville, par la crainte des Arabes, qui les insultoient souvent & qui leur causoient beaucoup de dommages. [il apprirent d'un More que] ce récit n'étoit qu'une siction. Ils racontèrent aussi que les montagnes voisines étoient habitées par un grand nombre d'Hermites, & que dans les plaines d'alentour il y avoit plusieurs Villes Chrétiennes.

ILS ne purent fixer positivement le lieu où les Israëlites passèrent la Mer Rouge; mais ils prétendirent que ce devoit être entre Tor & Suez. More, qui avoit l'apparence d'un homme intelligent, assura que; suivant la tradition, le passage se fit à Tor. [il ajoûtoit que Musa, ou Moyse, y divisa la Mer en douze routes distinctes pour les douze Tribus d'Israël; & que le nombre des Egyptiens qui y périrent étoit de six cens mille ]. Dom Jean panche pour cette opinion, parce que si les Israelites avoient passé à Suez, comme d'autres le prétendent, la Cavalerie Egyptienne n'auroit pas eu besoin de s'engager dans la mer, pour les poursuivre, & qu'en faisant le tout du fond du Golfe, elle auroit pû les joindre aisément. Le même More lui dit aussi qu'on ne laissoit entrer à Suez que ceux qui venoient du Caire, avec l'ordre ou la permission du Gouverneur, qui s'appelle Mest; & qu'il étoit défendu, sous peine de mort, d'en approcher plus qu'à deux lieuës. Ce récit s'acordoit avec celui des Moines de Tor, qui l'avoient assuré que depuis que les Galères Turques étoient à Suez, la route du Caire, qui étoit ordinairement au travers de cette Ville, avoit été reculée de deux lieues.

grande distance, mais du côté de la Mer oppose à celui où il suppose Elana. Il paroît certain que c'est Dom Jean, & non les Λnciens, à qui il faut reprocher d'avoir été mal informés; car non-seulement les Géographes Arabes font une Description particulière de ce Golfe, comme il parolt par la Description de la Mer Rouge d'Abulfeda; mais deux célébres Voyageurs Anglois, le Docteur Shau & le Docteur Pocock ont vérifié le fait. Cette suite d'erreurs dans lesquelles Dom Jean est tombé vient de ce qu'il n'avoit point ailez éxaminé la Côte au long de l'Arabie. Jusqu'à l'Isse de Scheduam, la Flotte Portugaise avoit toûjours suivi le rivage d'Afrique. Ce fut de cette Isle qu'elle passa pour la première sois sur celui d'Arabie, où l'on peut présumer qu'elle tomba un peu au Nord de la Pointe Sud-Ouest de la grande qui forme les deux Golfes dont j'ai parlé. Cette Pointe, ou ce Cap est nommé Cap de Mahomet, dans la Carte de Mr. de l'Isle & dans ceile du Docteur Pocock. Au reste, il est bien surprenant que la situation de Scheduam

ne pouvant être que très-proche du Golfe Oriental en question, Dom sean & toute sa Flotte ne l'ayent point découvert, non plus que l'Auteur Vénitien du Journal précédent. Nous ne contesterons point à Dom Jean qu'Elana ne soit la même chose qu'Ailan; & la reflemblance de ces deux noms, joint à l'autorité de Strabon, qu'il allégue, nous paroît une assez forte preuve. Mais nous verrons à ce moment que les Arabes placent Ailan à l'extrêmité d'un grand Golfe; & la distance de 1260 stades que Strabon met de Gaza à Allan, prouve aussi qu'Ailan ne peut être la même chose que Tor. Finissons par observer que la manière positive avec laquelle Dom Jean nie qu'il y ait aucun Golfe Elanitique du côté de l'Arabie, est peut-être la raison qui fait que ce Golfe ne se trouve point dans les Cartes de Sanson & des autres avant Mr. de l'Isle.

(p) Angl. treize petites journées; ce qui fait environ dix-huit lieuës dans les Terres. R. d. E.

CASTRO,
1541.
Corps de
Sainte Catherine.

Villes Chrétiennes.
Lieu où les Ifraëlites paffèrent la Mer Rouge.



Castro.

#### S. VII.

Arrivée de la Flotte Portugaise à Suez. Description de ce lieu. Canaux ouverts par les anciens Rois d'Egypte. Leur usage. Côtes de la Mer.

Baye du côté de l'Egypte. Marées. Vents. Air.

Le S Portugais partirent de Tor le 22 d'Avril, & suivant leurs observations, ils se trouvèrent, le 24, à vingt-neus degrés dix-sept minutes de latitude. Le 26, ils rangèrent le Rivage de fort près, & se servant tantôt de leurs voiles, tantôt de leurs rames, ils allèrent jetter l'ancre, vers le soir, sans avoir fait plus d'une lieuë & demie, derrière une pointe de l'Arabie, qui est à une lieuë de la pointe Nord-Ouest du Golse dont on a par-lé. Cette station, qui est à couvert des vents du Nord, n'est qu'à trois petites lieuës de Suez. On trouve, à une demic lieuë dans les terres, la sontaine de Moyse, dont on dit que l'eau est d'un goût fort agréable. Après avoir jetté l'ancre, on s'empressa de descendre sur le rivage, pour découvrir, de-là, le sond de la Mer Rouge & les mâts des Vaisseaux Turcs.

Fontaine de Moyfe.

Environs de Suez.

Le 27, on partit à dix heures du matin, en se servant des rames, & l'on suivit la Côte jusqu'à une lieuë de Suez. Dom Jean reçut ordre de s'avancer avec deux Vaisseaux, pour observer la situation de la Ville, & choi-

fir un lieu propre au débarquement.

Toute la Flotte s'étant avancée

Toute la Flotte s'étant avancée immédiatement, on arriva devant le Port à trois heures après-midi. On découvrit un grand corps de Cavalerie dans la campagne; &, près de la Ville (a), deux troupes d'Infanterie [qui firent plusieurs décharges sur eux depuis le Fort.] La Flotte Turque étoit composée de quarante & une Galères, & de neus grands Vaisseaux. Les Portugais entrèrent dans la Baye, & jettèrent l'ancre à l'Ouest de la Ville, fort près du rivage, sur un fond de [sable très sin & à] cinq brasses [d'eau dans un fort bon Hàvre.]

Ville de Suez, & ses différens noms. IL est certain que Suez est la Ville des Heros, Herospolis, qui fut nommée aussi Cléopatra, & Arsinoë. Sa latitude du moins est la même sous tous ces noms, comme il paroît par Ptolomée (b) & Strabon (c), qui placent cette Ville à l'extrêmité du Golse Arabique, vers l'Egypte. Pline, au Livre VI. de son Histoire Naturelle, lui donne (d) le nom de Danao, à cause des Canaux & des tranchées qu'on avoit ouverts du Nil jusqu'à la Mer. Elle est au vingt-neuvième degré quarante-cinq minutes de latitude. C'est le Port le plus voisin du Caire dans la Mer Rouge, & celui où Cléopatre, Reine d'Egypte, voulut qu'on sit passer ses Vaisseaux par terre, pour se retirer dans l'Inde après la ruine de Marc Antoine. [L'Isthme, depuis Suez jusqu'à Péluse, paujourd'hui Tina située sur l'une des sept embouchures du Nil, peut avoir quarante lieuës d'étendue ou 900 Turlongs, comme dit Strabon ]. On prétend que Sésostris, Roi d'Egypte, & Darius, Empereur des Perses, entreprirent de joindre la Méditerannée au Golse Arabique, en ouvrant un Canal

Ancien Canal entre cette Ville & le Nil.

(a) Angl. dans la Ville. R. d. E.
(b) Table troisième d'Afrique.

(c) Géog. Liv. 17.

(d) Angl. semble lui donner. R. d. E.

fupposition que la première de ces deux mers étoit plus haute que l'autre], ils laissèrent tous deux leur (f) ouvrage imparsait. Ensuite Ptolomée renouvella cette entreprise, & commença un Canal large de cent pieds, sur trente de prosondeur. Il renonça de même à son projet, soit qu'il craignst que l'eau du Nil ne devint salée en communiquant avec celle de la Mer, ou, comme d'autres le rapportent, que l'Egypte ne sût entièrement submergée; car on a trouvé, par le calcul des nivaux, que l'eau du Golse Arabique est plus haute de trois coudées que la terre d'Egypte; c'est du moins ce qu'on lit dans Diodore de Sicile, dans Pline, Pomponius Méla, Strabon & les autres.

Suez n'est à-présent qu'une fort petite Ville, & Dom Jean croit qu'elle seroit réduite à rien, si les Turcs n'y avoient eu continuellement quelques Flottes. Voici sa situation (g). Au fond du Golse, c'est-à-dire, sur la Côte qui fait face au Sud, la terre s'ouvre & laisse passage à un petit bras de mer qui tourne aussi-tôt & s'élargit à l'Ouest (h), jusqu'au pied d'une petite montagne, qui est la seule dans ce Canton; & d'où part une pointe de sable longue & étroite sur laquelle Suez est située. Il y a dans la Ville un petit Château; & dehors, deux tours fort hautes & fort anciennes, qui, suivant l'opinion de Dom Jean, doivent être des restes de l'ancienne Heroopolis. Mais à l'extrêmité de la pointe de sable est un grand boulevard d'ouvrage moderderne, qui défend l'embouchure de la Rivière, & qui commande affez le rivage pour empêcher les débarquemens. Les Bâtimens Turcs avoient été tirés à terre; & pour les mettre mieux à couvert, on avoit fait entre eux & le rivage une tranchée fort profonde, dont les bords avoient l'air d'une montagne; de forte que l'art avoit secondé la nature pour fortifier la Place. Dom Jean de Castro jugea qu'il étoit impossible de débarquer dans aucun autre lieu que du côté de l'Ouest, derrière la petite montagne, où l'on pouvoit être à couvert de l'artillerie, & profiter même de la hauteur qui commandoit la Ville pour s'en rendre maître plus facilement. Mais ensuite on trouva qu'à une portée d'arc du rivage, toute la Côte étoit parsemée de bancs de sables; fans compter que le fond étoit une forte de terre glaife, ou de sable gluant, qui étoit fort incommode pour l'ancrage (i).

Don Jean fut informé que près de la fontaine de Moyse, à trois lieuës de Suez, vers Tor, il y avoit autresois une grande Ville, dont il reste encore quelques édifices, mais dont il ne put apprendre le nom. Il sçut aussi que le Canal qui éxistoit autresois du Caire jusqu'à Suez, quoique rempli & fans usage, peut encore être distingué par ceux qui voyagent de ce côté-là.

CASTRO.

Etat présent de Suez.

Ruines d'une ancienneVille.

(e) Les Arabes écrivent Sivus [mais Suez est un nom trop usité dans les Langues de l'Eu-

rope pour le changer ici.]

(f) Cette communication fut éxécutée vers 635, par Amra, qui conquit l'Egypte pour le premier Calife Ommyan de Damas, & bouchée ensuite, 140. ans après, par Abujasar al Mansur. Elle servit à transporter le blé qu'on envoyoit en Arabie, & elle s'appelloit Ai Kbalii al Amir al Momelin, c'est-à-dire, Canal de l'Empereur des fidelles.

(g) Cette description, qui est d'ailleurs sort

obscure dans l'Auteur, ne s'accorde point avec celle du Docteur Pocock, ni avec sa Carte, qui représente la Mer terminée en deux Bayes, divisées par la pointe, ou l'Isthme, sur laquelle Suez est située. La Baye du Nord-Ouest, suivant ce Docteur, a l'entrée fort large, & fait proprement le fond du Golfe. Celle du Nord est étroite à l'entrée, & se trouve divisée aussi par une pointe qui forme deux Ports.

(b) Il veut, peut-être, dire à l'Est.
(i) Angl. pour le débarquement. R. d. B.

CASTRO. I 5 4 I.

Propriétés du Canton de Suez.

Description du Pays entre Tor & Suez.

AncienGolfe Elanitique.

Forme des Côtes de l'Arabic.

On l'assura (k) que le dessein de ce Canal n'étoit pas de joindre la Mer Rouge au Nil, mais seulement de conduire de l'eau jusqu'à une Ville qui n'éxistoit plus; qu'il n'y avoit de-là que quinze lieuës jusqu'au Caire, & que malgré les difficultés d'un Pays désert & couvert de sable, elles se faisoient aisément en trois jours; qu'aux environs de Suez il pleuvoit fort rarement; mais que la pluie, quand elle y commençoit, duroit fort long-tems, & que pendant toute l'année les vents du Nord y soussloient avec beaucoup de violence.

DE Tor à Suez, on compte vingt-huit lieuës, sans aucune ssle, ni roc. ou banc de sable qui nuise à la navigation. En partant de Tor, on fait d'abord feize lieuës au milieu du Canal, Nord-Ouest par Nord. Jusques-là, les deux Côtes font constamment éloignées de trois lieuës; mais après ces 16 ou 17 lieuës, le Golfe commence à se resserrer si fort, que d'une Côte à l'autre il n'y a plus qu'une lieuë. En avançant deux lieuës plus loin on trouve une pointe basse & fort longue, qui sort de la Côte d'Egypte, & qui, se repliant vers la terre, se courbe assez pour saire une (1) Baye très-spacieuse. Elle revient ensuite vers la mer & se termine à cinq lieuës de l'endroit où elle a commencé à se courber, Nord-Ouest par Nord. La terre, au long de cette Baye, est haute & inégale. Elle est aussi fort séche & fort stérile; & l'eau a tant de profondeur dans la Baye, qu'à moins d'etre fort près du rivage, on trouve par-tout cinquante brasses. Le fond est doux, & d'un sable lié. Dom Jean est persuadé que cette Baye est l'ancienne Baye Elanitique (m).

La profondeur de la Baye fait que vis-à-vis d'elle, le Canal n'a pas moins de huit lieuës de largeur. Mais les deux Côtes se rapprochent ensuite, & si fort, comme je l'ai déjà remarqué, que directement à l'Est de la pointe Nord-Ouest de la Baye, une pointe qui s'avance de l'Arabie ne laisse guères plus d'une lieuë de largeur à la Mer. De ces deux pointes jusqu'à Suez, la Côte s'enfonce encore de chaque côté, & forme une autre Baye, qui a deux lieuës & demie de long, sur une lieuë & demie de large, & qui a pour fond

les terres & le Canal de Suez..

A l'égard de la situation & de la forme des Côtes d'Arabie; il s'éleve, à peu de distance au-delà de Tor, une montagne, qui, pendant cinq ou six licuës au long du rivage, paroît rayée de rouge depuis le pied jusqu'au fommet, & forme une perspective charmante. Ensuite, s'étendant dix ou douze lieuës plus loin, elle finit par un Cap fort large & fort-élevé. De-là elle tourne par degrés; & s'éloignant de la Côte, elle y revient à une petite lieuë de Suez, où elle se termine tout-à-fait, en laissant entre elle & la Ville une plaine, qui est large, dans quelques endroits, d'une demie lieuë (n), & dans d'autres d'une lieue & demie. Sur le sommet, & sur le penchant de cette montagne du côté de Tor, l'Auteur remarqua, par intervalles, des amas de fable,

(k) Angl. quelques-uns l'assurèrent. R. d. E. (1) [L'Auteur dit, dans un autre endroit, que cette pointe est à vingt lieues de Tor & à cinquante-deux d'Al-Kossir.] Dans la Carte du Docteur Pocock il n'y a aucune marque de cette Baye, ni des deux Caps.

m) Dom Jean tombe ici fort pesamment fur les anciens Géographes, pour avoir placé le Golfe Elanitique de l'autre côté de cette Mer.

Il reproche particulièrement à Ptolomée d'avoir mis ce Golfe fur la Côte d'Arabie, où Torest à présent; ce qui paroît d'autant plus étrange à Dom Jean, que Ptolomée, dit-il, étoit né à Alexandrie, & qu'il y composa son Ouvrage. Mais on pourroit conclure ici que Dom Jean se perd quelquefois dans la profondeur de ses obfervations.

(n) Angl. d'une lieuë. R. d. E.

fable; & comme l'espace, entre la mer & le pied de la montagne, n'est point sabloneux, il jugea quelle devoit être la force des vents de traverse, qui souffient de l'Ouest & de l'Ouest-Nord-Ouest sur cette partie de la Côte, pour y transporter ce sable à tant de distance & de hauteur. Du côté de l'Egypte opposé à Tor, il régne de grandes & hautes montagnes qui sont face à la Côte pendant seize lieuës, & qui descendent ensuite en s'applanissant; mais c'est pour se relever à la même hauteur, & pour continuer jusqu'à une lieuë de Suez, où elles se terminent, ou du moins d'où elles prennent un autre cours (0).

Dom Jean, après avoir soigneusement éxaminé le flux & le reflux depuis Tor jusqu'à Suez, ne les trouva pas différens de ce qu'ils sont dans les autres parties (p) de cette Mer. "D'où l'on doit juger, dit-il, quelle est la "malignité ou l'erreur de quelques Ecrivains, qui ont prétendu que les Juiss "n'avoient pas eu besoin d'un miracle pour leur ouvrir un passage au travers "des eaux, parce qu'il leur avoit sussi d'attendre le ressux de la Mer pour

" traverfer à fec d'un côté à l'autre. "

L'AUTEUR juge encore, sur les observations qu'il sit à la Côte d'Egypte, qu'il n'y avoit que deux endroits où l'on pût former le Canal de communication dont j'ai parlé, avec la Mer Rouge: le premier, à l'ouverture des montagnes, dix-sept lieuës au-delà de Tor, & onze de Suez; l'autre, à l'extrémité du Golse, dans le lieu même où Suez est située. De ces deux endroits, c'est Suez qui lui paroît le plus commode, parce que la terre y est fort basse, la distance du Nil moins grande, & que d'ailleurs il y a un fort bon Port, au lieu qu'il ne s'en trouve aucun dans l'espace que j'ai nommé. Ajoutez que les montagnes de ce côté de la mer, étant de roc très-dur, il seroit peut-être impossible de les percer. Ces mêmes raisons sirent juger à Dom Jean, que Suez doit être le Port, où Cléopatre voulut saire passer ses Vaisseaux du Nil, pour se sauver dans l'Inde.

Dans le passage de Tor à Suez, Dom Jean sit trois autres remarques. 1º. Que contre ce qu'on a rapporté de l'Egypte, le Ciel y est souvent couvert de nuées noires & épaisses. Cependant il avoue que si la Mer de ce côté-là est accoutumée à produire beaucoup de vapeurs, le Ciel, qui est au-dessus des terres, peut n'en être pas moins clair & serain; comme il arrive à Lisbonne, où lorsque le tems est le plus beau du monde, il pleut à Sintra, qui n'en est qu'à quatre lieuës. 2º. Que cette même Mer est sujette à quantité d'orages soudains & sort violens; car au moindre sousse du vent du Nord, qui régne ordinairement sur cette Côte, la Mer s'ensle & s'agite beaucoup. On ne sçauroit s'en prendre au peu de prosondeur de l'eau, puisqu'à l'exception du rivage d'Egypte, qui en a fort peu, tout le reste de la Côte est extrêmement prosond. C'est [peut-être] aussi à la continuité des vents du Nord, qu'il faut attribuer le froid perçant qu'il fait pendant la nuit, depuis Tor jusqu'à Suez. L'Auteur rend témoignage qu'il n'en avoit jamais senti de plus vis.

CASTRO.

Observations fur le passage des Juiss dans la Mer rouge.

Conjectures fur les anciens Canaux du Nil,

Remarques fur les Côtes de l'Egypte.

(0) Cette peinture des Côtes de Tor & de Suez s'accorde à merveille avec la Carte du Docteur Pocock.

(p) En 1716, le premier de Juin & le second jour de la Lune, la marée monta de 110 pas depuis minuit jusqu'à six heures du matin, au Couvent de Saint Paul, qui est presque à l'opposite de Tor. Voyez les observations du Docteur Pocock sur l'Egypte, pag. 128.

Castro. 1541.

Mais quand le Soleil est élevé sur l'horizon, la chaleur est insuportable. 3°. Qu'il apperçut certaines écumes de mer, qu'on appelle autrement Evilwaters, les plus grandes qu'il est jamais vses (q). Leur couleur est d'un blanc obscur. Elles ne remontent point plus haut que Tor; mais de l'autre côté elles sont [plus petites quoiqu'] en fort grand nombre. [Elles se forment dans la mer sur laquelle elles flottent.]

(q) l'Anglois ajoûte qu'elles étoient de la ges. R. d. E. grandeur de ces grands boucliers, appellés Tar-

#### J. VIII.

Les Portugais quittent Suez. Observation sur les Isles voisines de Scheduam. Port d'Azallaiche & de Bohalel Schame. Remarques sur les Badwis, Farate, Massura, Dahlak. Nom de la Mer rouge. Erreurs des Anciens, & des Modernes. Nom inconnu aux Arabes. Retour de la Flotte à Goa.

La Flotte Portugaife retourne vers l'entrée de la Mer rouge. N quitta Suez le 24 d'Avril au matin, pour retourner vers Massua. Après avoir fait vingt lieuës dans le cours de cette première journée, on arriva le soir une lieuë au-dessous d'un Mont rouge, en sorme de pic, qui est sur le bord de la Côte. La nuit suivante on côtoya l'Arabie à petites voilles, avec un vent de Nord-Nord-Ouest assez fort, & l'on mouilla l'ancre à deux heures du matin sur trois brasses de sond. Le Ciel étoit sort obscur, & couvert de nuées [véritablement] noires. Le 29 au matin, on relâcha à Tor; mais ce sut pour lever l'ancre presqu'aussi-tôt, & gagner un Port nommé l'Aiguade de Solyman, qui n'en est éloigné que d'une lieuë. On y trouva de l'eau, mais dans des puits qu'il fallut creuser au milieu des sables, assez proche du Rivage, & qui se sentoient aussi du voisinage de la Mer. Le 30 on arriva dans la première des trois Isses qui sont à deux lieuës au Nord-Ouest de Scheduam. Dom Jean y prit terre avec son Pilote, & trouva par la hauteur du Soleil au Méridien, que la latitude étoit de 27 degrès quarante minutes. (a)

Diverses Isles.

Port de Guelma. Le 1 de Mai, on fit voile vers une grande Isle, où l'on n'arriva que le foir. Elle a deux lieuës de long, & dans cet espace elle jette une grande pointe qui s'avance fort près du Continent. Elle offre un excellent Port, où les Vaisseaux sont à couvert de toutes sortes de vents. Le 2 de Mai, on jetta l'ancre le soir au Port de Guelma (b), qui signifie Port de l'eau. A quelque distance dans les terres, on y trouve un Canal sec, qui sert à conduire les eaux qui descendent, en hiver, de plusieurs montagnes. Pour peu qu'on ouvre la terre, on y rencontre aussi-tôt l'eau fraîche. [Il y a un Puits mais qui est peu abondant.] Ce Port est situé à quatre lieuës au Nord-Nord-Ouest de Kossir; mais il ne peut recevoir que de petits Bâtimens, qui y sont fort bien à l'abri des vents du Nord & du Nord-Ouest. Le 4 on sut obligé de tirer à la rame au long de la Côte, & l'on mouilla le soir dans un Port

<sup>(</sup>a) La hauteur du Soleil étoit un peu moins de 80 degrés, & la déclinaison de 17 degrés 36 minutes.

<sup>(</sup>b) Ou plûtôt Kallama, ou Kalla'lma.

Port nommé Azallaiche, deux lieuës au-delà de Schakara au Sud-Est. Il est bon, quoique fort petit. Sa situation est précisément entre Schakara & la Montagne Noire. Le vent qui étoit au Nord-Nord-Ouest, obligea de demeurer à l'ancre, toute la nuit.

CASTRO. 1541. Port d'Azal-

Bohalel Schame est un Port spacieux, profond, & fort commode. Il tire son nom d'un célèbre Badwi, nommé Bohalel, qui étoit accoûtumé à ve-

Bohalel Scha-

nir vendre des bestiaux aux Bâtimens étrangers. Schame est un mot Arabe qui signifie terre (c). Les Portugais trouvérent dans ce lieu une fort belle tombe, accompagnée d'une maison, & d'une petite chapelle. C'est la sépulture d'un Arabe de la famille de Mahomet, qui fut surpris par la mort en traversant le Golfe. On voit autour de la tombe une enseigne militaire & plusieurs sléches. Les murs de la chapelle sont ornés d'une sorte de tapis-

ferie (d). On y lit sur une pierre quelque récit Arabe, en forme d'épitaphe.

Son origine & scs proprié-

La maison a plusieurs puits, & quantité de plantes aromatiques dans un jardin qui l'environne: c'est un lieu de pélerinage, où les Mahométans viennent Ffaire leurs prières. [& recevoir des Indulgences & des pardons qui s'y distribuent.] Mais le respect & les offrandes qu'il reçut des Portugais, furent d'être pillé, & brûlé jusqu'aux fondemens. Ils observèrent dans ce Port, 🗁 des vestiges de tigres [de boucs sauvages] & d'autres bêtes féroces, qui viennent y chercher de l'eau fraîche.

> Observation fur les Bad-

A l'occafion du Badwi Bohalel, Dom Jean nous communique ses observations sur cette espèce d'Arabes (e). Badwi (f), dans cette langue, signifie proprement un homme qui ne vit que du produit de ses troupeaux. Ces wis. peuples sont les Troglodites Ophiophages, dont parlent Ptolomée, Pline, Pomponius Mela, & d'autres Ecrivains. Ils habitent les montagnes, & les Côtes de la Mer depuis Mélinde & Magadoxo en Afrique, autour du Cap de Guardafu & de la Côte d'Abyssinie, jusqu'à Suez; & toute la Côte d'Arabie, jusqu'aux Détroits d'Ormuz.

Leurs mœurs & leurs usa-

Les Badwis sont une race d'hommes sauvages, entre lesquels il n'y a ni liaison, ni confiance, ni aucun principe de société & de police. Ils honorent Mahomet, fans en être meilleurs Mahométans. Le vol & la rapine sont l'occupation du plus grand nombre. Ils se nourrissent de chair crue & de lait. Leur habillement est sale & grossier. Ils sont d'une agilité & d'une vîtesse furprenante. Leurs armes font le dard. Ils combattent à cheval & à pied.

& jamais ils ne font en paix avec leurs voisins. Ceux qui vivent au long de la Mer, depuis Zeyla jusqu'à Suaquen, font la guerre aux Abyssins. Ceux qui sont depuis Suaquen jusqu'à Kossir, la font aux Nubiens: depuis Kossir jusqu'à Suez, aux Egyptiens; & sur la Côte d'Arabie, aux Arabes (g). Ils

(c) Ce mot ne devroit-il pas plûtôt s'écrire Bobalel Shomeb, c'est-à-dire portion ou lot ele Bohalel?

(d) Angl. d'un grand nombre de bulles, attachées à des Cordes. R. d. E.

(e) Les Portugais écrivent Badoies [Plufieurs François Badouins, & même Bandouins. Cependant des que tout le monde s'accorde fur la signification du mot, il semble qu'on devroit s'en tenir au terme Arabe Badwi, qui fignifie ce que tout le monde entend.] I. Part.

(f) Ou Budawi, qui signisse un homme qui vit à la Campagne. Dans Purchass on lit Badoil, qu'on dit être le fingulier de Ba-doies. Mais c'est-là une erreur du Traducteur ou du Copiste; car Badoil n'est point un mot Arabe; Baddwi, marqué d'un circonflèxe sur la seconde Syllabe, est le pluriel de Badawi.

(g) Les Badwis sont aussi Arabes; mais ceux qu'ils attaquent sont des Arabes polices, qui vivent dans les Villes. Il faut enten-

CASTRO.

n'ont point de Roi, ou de Supérieur, sous la domination duquel ils soient réünis: mais il sont divisés en Tribus, dont chacune a son Schab, ou son Seigneur particulier. N'ayant ni Villes, ni établissemens fixes, ils sont errans avec leurs troupeaux. Leur aversion pour les loix & pour le bon ordre, fait que dans les différends mêmes qui s'élèvent entre eux, ils n'ont aucune régle de justice. Ils s'adressent à leur Schah, qui termine leurs querelles & leurs procès suivant son caprice. Une partie d'entre eux vit dans des trous & des caves; mais la plûpart se servent de tentes. Ils ont la peau sort noire, & l'Arabe est leur langue. [Il n'est rien dit de ce qui regarde leurs autres coutumes & (b) usages.]

On arrive à l'entrée du Golfe.

Dom Jean s'est crû dispensé de marquer à son retour, tous les Ports qu'il a nommés en arrivant dans le Golfe. Sans avoir averti qu'on eût mouillé l'ancre au Port d'Al-Sidid: on en partit, dit-il, le 10 de Mai, & vers le coucher du Soleil, on arriva contre un banc, à quatre lieues au Sud de Farate, soù il y a un excellent Port, & si spacieux, que la vue ne s'étend pas d'un de ses bouts à l'autre. Il est presque situé Est-Sud-Est, & Ouest-Nord-Ouest, mais il est fort irrégulier & tortueux. Le 22, on arriva au Port de Massua (i), où l'on sut reçu avec une joie extrême du reste de la Flotte. Depuis ce jour jusqu'au 15 de Juin, le vent ne cessa point de sousser au Nord, au Nord-Nord-Est & au Nord-Nord-Ouest: mais ensuite, jusqu'au 7 de Juillet, il ne fut pas moins constant vers l'Est, l'Est-Sud-Est, & le Sud-Est. La nuit du dernier jour de Juin, on essuya un orage si violent du Sud-Est, qu'il mit les galions en danger dans le Port. Cette tempête fut accompagnée d'une furieuse pluie, & d'un tonnerre terrible, qui causa beaucoup de désordre fur la Flotte. On ressentit d'autres effets du mauvais tems jusqu'au 7 de Juillet. Enfin, le 9, on mit à la voile avec de meilleures espérances. [Le 11 à la pointe du jour, on fut à deux ou trois lieuës de la pointe septentrionale de Dallaka, & entre des Isles basses, où il y avoit quelques bois, & qui étoient répandues de côté & d'autre. Cela fit qu'on hissa toutes les voiles, & qu'on prit le largue autant qu'on put entre deux Isles. Ensuite le vent étant Nord-Ouest, on fit voile au Nord-Est-quart de Nord; & après avoir doublé un bas-fond, on jetta l'ancre. A deux heures après-midi on remit à la voile, avec un vent frais de Nord-Nord-Est au long des Isles de Dallaka; & une heure avant le coucher du foleil, on fut à la hauteur d'une Isse de Sable fort basse, appellée Dorat Melkuna, où l'on trouve de côté & d'autre des basfonds très étendus. Après le coucher du foleil, on fut à une petite lieue de l'Isse de Schamou; entre cette Isse & la pointe occidentale de Dallaka, en face de la côte d'Abyssinie, est le Canal de Massina, qui est très fréquenté. Toutes les Côtes de Dallaka, à la vûe desquelles on passa, gissent Nord-Nord-Ouest, & Sud-Sud-Est, & sont basses. Le 18, à la pointe du Jour], on arriva heureusement à la bouche du Golse, où la Flotte demeura quelque tems à mâts & à cordes, pour attendre les Bâtimens qui s'étoient avancés avec plus de lenteur.

dre de même, ce qu'il dit ici des autres Pays auxquels ils font la guerre.

(b) Nous ne saurions déterminer, si ces mots, sont de Dom Jean, ou s'ils ont été ajoutés par le Traducteur, ou par Purchassqui ont abrégé tous deux ion Journal à leur ma-

(i) Ici & dans plusieurs autres endroits, le Journal portes Macsua.

AVANT que de quitter la Mer rouge, Dom Jean examina quelles peuvent avoir été les raisons (k), qui ont fait donner ce nom au Golse Arabique par les Anciens, & si cette Mer est en effet différente des autres par la couleur. Il observa que Pline (1) rapporte plusieurs sentimens sur l'origine de ce nom. Les uns le font venir d'un Roi nommé Erythros (m), qui régna dans ces cantons, & dont le nom en Grec, fignifie rouge, D'autres se sont imaginé que la réflexion du Soleil produit une couleur rougeatre sur la surface de l'eau; & d'autres que l'eau du Golfe a naturellement cette couleur. Les Portugais qui avoient déja fait plusieurs voyages à l'entrée des Dérroits, assiroient que toute la Côte d'Arabie étant fort rouge, le sable & la poussière qui s'en détachoient & que le vent poussoit dans la mer, teignoient les eaux de la même couleur.

Dom Jean, qui pour vérifier ces opinions, ne cessa point jour & nuit depuis son départ de Socotora, d'observer la nature de l'eau & les qualités des Côtes jusqu'à Suez, assure que loin d'être naturellement rouge, l'eau est de j'eau. la couleur des autres Mers; & que le fable, ou la pouffière, n'ayant rien de rouge non-plus, ne donnent point cette teinture à l'eau du Golfe. La terre fur les deux Côtes est généralement brune, & noire même en quelques endroits. Dans d'autres lieux elle est blanche. Ce n'est qu'au de-là de Suaquen, c'est-à-dire sur des Côtes où les Portugais n'avoient point encore pénétré, qu'il vit en effet trois montagnes rayées de rouge; encore étoient-elles d'un roc fort dur; & le Pays voisin étoit de la couleur or-

ŀ

ľ

į

1

La vérité donc, est que cette Mer depuis l'entrée jusqu'au fond du Golfe, est par-tout de la même couleur; ce qu'il est facile de se démontrer à soi-même en puisant de l'eau à chaque lieu. Mais il faut avoüer aussi, que dans quelques endroits elle paroît rouge par accident, & dans d'autres, verte, & blanche. Voici l'explication de ce Phénomène. Depuis Suaquen jusqu'à Kosfir, c'est-à-dire pendant l'espace de 136 lieuës, la Mer est remplie de bancs, & de rocs de Corail. On leur donne ce nom, parce que leur forme & leur couleur les rend si semblables au Corail, qu'il faut une certaine habileté pour ne pas s'y tromper. Ils croissent comme des arbres, & leurs branches prennent la forme de celles du Corail. On en distingue deux sortes: l'une blanche, & l'autre fort rouge. Ils font couverts en plufieurs endroits d'une espéce de gomme, ou de glu verte, &, dans d'autres lieux, orange soncé. Or, l'eau de cette Mer étant plus claire & plus transparente qu'aucune autre eau du monde, de sorte qu'à vingt brasses de prosondeur, l'œil pénétre jus-

CASTRO. 1541. Le Golfe Arabique, pourquoi nommé la Mer rou-

**Observations** de Castro sur la couleur de

Comment l'eau se trouve rouge dans le Golte,

(k) Faria (Vol. II pag. 130) dit, qu'il a composé un traité sur ce sujet.

(1) Hift. Nat. L. VI. C. 23. Dr. Hyde dans ses notes sur Peritsol, & le Dr. Cumberland, dans ses remarques sur Sanchoniaton] ont supposé que ce mot, étoit une traduction d'Edom, qui étoit le nom d'Esaü, d'où ils conjecturent que la Mer rouge, aussi-bien qu'Idumée, avoit pris sa dénomina-

tion. Mais cela est peu vrai-semblable: 1°. parce que les Juifs ne l'appellent point Mer (1) Hist. Nat. L. VI. C. 23. rouge, mais Tam Suf, qui fignisse autre cho-(m) Plusieurs Sçavans [entr'autres legges [square] [squ Côtes d'Arabie & de l'Inde, sous le nom d'Erythreane, ou de Mer rouge; & que le Golfe Persique en étoit une branche, comme le Golfe Arabique.

CASTRO. 154I.

jusqu'au fond, sur-tout depuis Suaquen jusqu'à l'extrémité du Golfe, il arrive qu'elle paroît prendre la couleur des choses qu'elle couvre. Par exemple, lorsque les rocs sont comme enduits de glu verte, l'eau qui passe pardessus paroît d'un verd plus foncé que les rocs mêmes; & lorsque le fond est uniquement de sable, l'eau paroît blanche. De même, lorsque les rocs sont de Corail, dans le sens que j'ai donné à ce terme, & que la glu qui les environne, est rouge, ou rougeâtre, l'eau se teint, ou plutôt semble se teindre en rouge. Ainsi, comme les rocs de cette couleur sont plus fréquens que les blancs & les verds, Dom Jean conclut qu'on a dû donner au Golfe Arabique le nom de Mer rouge, plutôt que celui de Mer verte ou blanche. Il s'applaudit de cette découverte, avec d'autant plus de raison, que la méthode par laquelle il s'en étoit assuré, ne pouvoit lui laisser aucun doute. Il faisoit amarrer une Flute contre les Rocs, dans les lieux qui n'avoient point assez de profondeur pour permettre aux Vaisseaux d'approcher & souvent les Matelots pouvoient éxécuter ses ordres à leur aise, sans avoir la Mer plus haut que l'estomac, à plus d'une demie lieuë des rocs. La plus grande parverte à blantie des pierres ou des cailloux qu'ils en tiroient, dans les lieux où l'eau paroissoit rouge, avoient aussi cette couleur. Dans l'eau qui paroissoit verte, les pierres étoient vertes; & si l'eau paroissoit blanche, le fond étoit d'un sable blanc, où l'on n'appercevoit point d'autre mélange (n).

Elle est aussi

Le nom de Mer rouge inconnu aux Habitans.

Pour satisfaire entièrement sa curiosité, Dom Jean s'adressa non-seulement aux Pilotes Mores les plus habiles, mais aux Habitans les plus sensés de tous les lieux où la Flotte relâchoit. Il leur demanda ce qu'ils pensoient. ou ce qu'ils avoient appris sur l'origine du nom de la Mer rouge. Sa surprise fut extrême de leur entendre dire sans exception, que ce nom leur étoit entièrement inconnu; & qu'ils ne connoissoient cette Mer que par le nom de Mer de la Mecque (0). Il voulut sçavoir de même s'ils avoient jamais vû l'eau teinte de la poussière que le vent pouvoit y pousser des montagnes. de la Côte. Leur réponse fut qu'ils n'avoient jamais fait cette remarque, & Dom Jean proteste qu'avec toute l'attention possible, il n'apperçut rien luimême qui lui parût propre à la confirmer.

Le 9 d'Août, on mouilla l'ancre dans le Port d'Anchedive, où l'on prit douze jours de repos. Le 21 on remit à la voile pour Goa, & l'on y arriva heureusement.

(n) L'opinion de Dom Jeann'explique pas comment les Anciens étandoient bien plus loin le nom de Mer rouge. [le Golfe Arabique mi les Pilotes; mais les Géographes Arabes, n'étant qu'une petite Baye, qui faisoit partie de la Mer à laquelle ils donnoient ce nom. Ainsi puisqu'ils ne nous ont rien laissé de satisfaifant fur cela, c'est envain, à mon avis,

qu'on recherche l'origine de ce mot]. (0) Cette ignorance pouvoit se trouver parnomment la Mer rouge, Mer de Hejaz & de Yaman, Province d'Arabie, & Mer de Kolium. Voyez Golius innotis ad Alfergani Astron.

pog. 144.

## Table des latitudes observées dans ce voyage.

CASTRO. 1541.

La Note \*, marque deux observations, & la Note †, plusieurs.

| •                       |   |    |    | deg. min.                        |
|-------------------------|---|----|----|----------------------------------|
|                         |   |    |    | Isle de Schoaris 24 10 Latitudes |
|                         |   |    |    | Port de Gadenauhi 24 40          |
|                         |   |    |    | Port de Tuna 25 30               |
|                         |   |    |    | Al Kossir * 26 15                |
|                         |   |    |    | Isle de Safani al Bahr 27 00     |
|                         |   |    |    | Isle au Nord-Ouest de Sche-      |
|                         |   |    |    | duam 27 40                       |
| Port de Ras al Sidid †. | ٠ | 22 | 00 | Tor 28 10                        |
|                         |   |    |    | Suez 29 45                       |
| Cap de Ras al Anf       | ٠ | 24 | 00 | •                                |

# 即大义和苏大义和大义。根据:大义:《日本大义》

#### I $\mathbf{R}$ ₽ ${f T}$

Description de la Mer de Kolzum, autrement le Golfe Arabique, ou la Mer Rouge, tirée de la Géographie d'Abulfeda.

TET Ouvrage fut composé l'an de l'Egire 721, & 1321 de Notre Sei- Abulfeda. gneur. L'Auteur se nommoit Abu'lfeda Ismaël, Prince de Hamab, qui 🗲 est l'ancienne Epiphania, [en Syrie]. Il mourut l'an 733 de. l'Egire, & de Notre Seigneur 1332 (a), après avoir vécu 61 an, dont il avoit passé 22 sur le Trône. Pendant toute sa vie, il s'étoit fort appliqué à l'étude de la Géographie, & de l'Histoire, suivant l'usage des Princes Assatiques de son tems; & les livres qu'il composa dans ces deux genres, sont estimés dans l'Orient. Sa Géographie confifte en tables de latitude & de longitude, à l'imitation de Ptolomée, avec la description des lieux, sous le titre de Takwin al Boldan. De cinq ou six traductions qu'on a faites de cet ouvrage, il n'y en a pas une seule qui ait été publiée. Il n'en a paru que les tables de Send & de Hend, [ou Inde] imprimées dans les voyages de Thevenot, & celles de Kowarazm, ou Karazm, de Mawara'lnabr, ou de la grande Bokharie, & de l'Arabie, dont les deux premières furent publiées en 1650, par le Docteur Greaves, avec une traduction latine; & toutes trois en 1712, par Hudson, dans le troisiéme tome des petits Géographes Grecs. Ma vûe, en donnant ici l'extrait d'Abu'lfeda, est non-seulement d'illustrer les deux Journaux précédens, mais encore de faire voir, qu'il y a effectivement sur la Côte d'Arabie, un Golfe tel que les Anciens se représentent, afin que l'erreur de Dom Jean 😝 de Castro n'en introduise point dans la Géographie de cette Côte. [Nous

Remarques fur cet ouvrage & für son.

(a) Le Sçavant Greaves s'est trompé sur le la Présace de M. Gagnier sur la vie de Mahotems de sa mort, & sur la durée de son ré-gne, auquel il ne donne que trois ans. Voyez sur la vie de Saladin.

ABULFEDA.

renverrons à une Note la situation des lieux qui pourroit embarasser dans le Texte; nous ne pouvons point en garantir la justesse, parce que celle qui est fondée sur des observations n'est pas distinguée de celle qui ne l'est point: faute qui se rencontre assez généralement, dans les Tables de longitude & de latitude données par des Orientaux. La latitude d'Al Kossir, approche fort ici de celle qui a été trouvée par Dom Jean de Castro: Mais celle d'Al Kolzum, diffère d'un dégré, & celle de Suaquen de plus de deux. Au reste il faut remarquer que par-tout l'Auteur donne à la Mer dont il s'agit le nom de mer de Yaman ].

Vàc générale de la Mer rouge.

L'AUTEUR commence sa description par Al Kolzum (b) petite Ville à l'extrémité septentrionale de cette Mer, qui s'étend de-là vers le Midi, en tournant un peu à l'Est jusqu'à Al Kossir, Port de Kus (c). De-là elle continue de s'étendre au Sud, en inclinant un peu à l'Ouest vers Aydhab (d). Ensuite, elle va directement au Sud par Suaquen, petite Isle de la terre des Noirs. Elle continue jusqu'à l'Isle de Dahlak (e) qui n'est pas loin du rivage occidental; après quoi avançant encore dans la même direction, elle arrose les Côtes d'Ethiopie jusqu'au Cap de Mandub, à l'embouchure du Golfe, où Bahr al Hend, (la Mer de l'Inde) joint ses flots avec les siens.

Détroit de Bab al Mandub.

Le Cap de Mandub, & les déserts d'Aden s'approchent de fort près, n'étant séparés que par un Détroit de si peu de largeur, que deux personnes peuvent se voir d'une rive à l'autre. Ce Détroit s'appelle Bab al Mandub. L'Auteur sçavoit de quelques Voyageurs, que Bab al Mandub, est situé de ce côté-ci d'Aden, à la distance d'un jour & d'une nuit de navigation au Nord-Ouest. Les montagnes d'Al Mandub sont dans le Pays des Noirs, & peuvent être vûes de celles d'Aden, dans un grand éloignement. C'est tout ce qu'Abu'lfeda raconte du côté occidental de la Mer; mais passant au côté oriental, il dit, que la Côte de Bahr al Kolzum, (la Mer rouge), s'étend an Nord d'Aden, & s'avance autour de la Côte d'Al Yaman (f) jusqu'à son extrémité; que de-là elle va toûjours au Nord, à Joddah, d'où elle décline un peu à l'Ouest, jusqu'à Jahafah, station du peuple d'Egypte (g), que de-là s'avançant au Nord, & fléchissant un peu à l'Ouest, la Mer

(b) Ce nom signifie l'action d'avaler. Aussi Abu'lscda, dans sa description de l'Egypte, prétend-il que c'est le lieu où Pharaon sutabimé dans les flots, & que c'est de-là que les Arabes ont donné le nom de Kolzum à cette formité des Noms & à la situation locale], il paroît certain que la Ville de Kolsum est l'ancienne Clysma, qui étoit dans la route des Pélerins de la Mecque & qui ne subsiste plus. Le Docteur Pocock, dans sa Carte, place Clysma environ 13 minutes plus au Sud que Suez.

(c) Ville proche du Nil, un peu au Sud de Kept, ou Coptos; ce qui prouve encore que

Al Kossir doit être l'ancienne Bérénice, comme on l'a déja fait observer.

au tems d'Al Edrin, vers l'an 1150, étoit un Port fameux, & d'un grand commerce. Mais le Roi de Bega, (on Beya, partie de la Nubie) & le Soudan d'Egypte, y avoient des Officiers pour recevoir les droits, qui étoient Mer. Mais [fi l'on fait attention à la con-partagés entre eux. Il y avoit aussi une barque de passage pour transporter les Pélerins à Joddah, Port de la Mecque, qui est à l'opposite, & qui n'en est éloigné que d'un jour & une nuit de navigation, [à travers des bancsur & des rochers ] Voyer Geogr. Nubiens. pag. 44.

> (e) C'est Dellaka dans le Journal de Dom Jean de Castro.

> (f) La partie méridionale de l'Arabie, que nous nommons l'Arabie heureuse.

(d) [La tettre h à la fin des noms Arabes] [H (g) C'est-à-dire un des lieux où les Péle-& dans ce mot les lettres dh] se prononcent of rins d'Egypte s'arrêtent dans leur marche. à peu près comme le the Anglois. Cette Ville,

lave les Côtes de Tanbaah: (Yamboya) ici elle tourne au Nord-Ouest, & Asulfeda passant par Madian, elle arrive à Aylah, d'où elle descend vers le Sud à Al Fur, (b) [Tor], dont le mont la sépare en deux bras; qu'enfin retournant au Nord, elle passe à Al Kolzum, où la description commence, & qui est situé à l'Ouest d'Aylah, presque dans la même latitude.

AL Kolzum & Aylah sont sur deux bras de mer, entre lesquels la terre s'avance en se présentant au Sud. Cette terre est le mont de Tor, qui est presque dans la même latitude (i) qu'Aylah. Aylah est à l'extrémité de la langue orientale, & Kolzum à l'extrémité de la langue occidentale; de sorte qu'Aylah est plus à l'Est, & Tor plus au Sud que Kolzum. Aylah est au front (k) du Promontoire qui s'étend dans la Mer. La Mer passe entre Tor & la Côte de Mesr, (de l'Egypte), c'est-à-dire, ce bras de mer, sur le rivage duquel, Kolzum est à l'extrémité. De même la Mer passe entre Tor & Hejaz; c'està-dire ce bras de mer sur le rivage duquel Aylah est à l'extrémité (1).

DEPUIS le mont de Tor jusqu'à l'une & l'autre des Côtes opposées, la distance est fort petite par mer; mais elle est assez longue en tournant par le Désert de Fakiyab, parce que ceux qui vont de Tor en Egypte, sont obligés de faire le tour par Al Kolzum, & que ceux qui veulent aller du même lieu à Al Hejaz, doivent passer derrière Aylah. Tor joint le Continent du côté du Nord; mais des trois autres côtés, il est arrosé par la Mer. La Mer 'd'Al Kolzum, après s'être avancée un peu vers le Sud-Est, commence à s'élargir des deux côtés, jusqu'à ce qu'elle devient large de 70 milles (m). Sa plus grande largeur s'appelle Barkab al Gorandal.

Aden.

Tahafah.

Lat.

 $\infty$ 

00

09

50

28 50 La longitude est comptée du rivage le plus

. . . 11 00

. 28

occidental de l'Ocean Atlantique, qu'on sup-

pose à dix degrés des lsles Canaries à l'Est; la-

le est dans l'Original: car l'Edition de Paris a mis les Latitudes, pour les Longitudes & vice

versa. La latitude de Kolzum y est dite de

Nous avons rétabli cette Table telle qu'el-

. . . 22

Bords d'Yaman. . 19 00

Joddah. . . . . 21

Yamboa. . . . 26

zair, Al Kaladar.

(b) Montagne près de Sinal, qui porte aussi ce nom.

(i) Angl. la même longitude. R. d. E. (k) Ceci semble contredire ce qui vient d'étre dit sur sa situation, & pourroit faire croire qu'Aylah & Tor, ne font qu'un seul & même lieu. Mais le mot Arabe qui est ici, signifie un endroit situé à l'extrémité d'une langue de Mer, & non d'un Cap.

(1) Cet endroit est fort obscur dans l'Original Arabe. Mais les Traducteurs Anglois déclarent qu'ils n'y ont rien voulu changer. Ils le sont attaché seulement à rendre tous les mots Arabes dans leur véritable fignification.

Voici la Table des situations.:

| ,                     | Lat.    | Long.   | 18. 20. celle de Jahafah y est marquée de 21.      |
|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------------|
| Kolzum                | 28 20 . | . 54 15 | . 00. Celle de Yamboa de 29. 00. R. d. E.          |
| Suivant quelques-ups. |         |         | (m) Ce sont des milles Arabes, de 56 par           |
|                       |         |         | . Hedegres. Ils sont [un peu] plus grands que les  |
| Aydah                 | 21 00 . | . 58 ∝  | milles géographiques. [Un de ces milles est é-     |
| Suaquen               | 17 ∞ .  | . 58 🛇  | o. gal à un mille & un quart d'Angleterre, suivant |
| Dahlak                | 14 00 - | . 61 oc | . la mesure de Norwood, dont 69 ; font le degré.   |

Al Kolzum Aylah.

Distance en treTor & l'au. tre côté.

Long.

66

67 00.

66 00.

65

55

55 40.

### 

### P Т XX. H Ι R E

Second Siège de Diu par Mahamud Roi de Cambaye, en 1545.

CASTRO. 1545. Dessein de cetteRelation.

UAND l'ordre du tems & l'importance des faits, ne m'obligeroient pas de placer ici la relation du second siège de Diu, elle demanderoit naturellement cette place, en faveur de Dom Jean de Castro, dont on vient de lire le Journal, & qui se trouvoit Gouverneur de l'Inde pendant ce fameux événement. Après l'idée qu'on a dû prendre des talens de Castro pour la navigation, il ne sera pas moins agréable de le connostre par ses qualités militaires. [Les Portugais firent dans ce siége autant d'actions surprenantes, que 🚓 dans le précédent, ils y tuérent même plus de monde, & y firent un plus grand nombre de prisonniers; trois des principaux Chefs de leurs Ennemis y périrent; ce qui n'augmenta pas peu le triomphe des Vainqueurs.

### I.

. Khojah Zaffar attaque le Château de Diu. Mur extraordinaire qu'il veut relever. Belle action d'Anaya. Le Roi Mahamud vient au stège. Courage des femmes. Divers affauts.

Diu.

**N** VEC quelque ardeur que Khojah Zaffar eût pris parti contre les Portugais au premier siège de Diu, il n'avoit pas laissé de se réconcilier avec eux depuis la retraite du Bacha Solyman, & les apparences de l'amitié Causes du se- se soûtenoient encore sans aucune altération. [Mais ce n'étoit qu'un artifice, H cond siège de pour endormir des Ennemis qu'il ne craignoit pas moins qu'il ne les haissoit.] 'Sa faveur n'ayant fait qu'augmenter auprès du Roi de Cambaye, il entretenoit ce Prince dans le dessein de secouer le joug à la première occasion. Il avoit déja rassemblé des troupes nombreuses & ne se lassant point de la trahison, qu'il vouloit toujours joindre à la force, il gagna un insame Portugais, nommé Ruy Freire, pour empoisonner la cîterne du Château, brûler le Magasin, & faciliter l'accès aux Infidéles, lorsque les Chrétiens s'en désieroient le moins.

Noir projet de KhojahZaffar.

CET affreux projet sut découvert par un Ethiopien, un Turc & une semme Esclave. Zassar allarmé de ce contretems, eut recours encore à la dissimulation. Il fit complimenter Dom Jean de Mascarenhas qui commandoit dans le Château; & feignant d'ignorer ses plaintes, il lui proposa de laisfer rebâtir un mur que le foible Garcie de Noronha avoit permis aux Indiens d'élever entre la Ville & le Château, & qu'Emanuel de Sousa avoit eu la fermeté d'abatre. Zaffar ne se flattoit pas que le Gouverneur Portugais confentît à cette proposition; mais c'étoit un motif qu'il vouloit se préparer d'avance pour rompre ouvertement; & dans l'intervalle, il continua de soûtenir les apparences de la paix, en apportant tous ses soins aux préparatits de la guerre.

M A 5-

MASCARENHAS ne s'aveugla point sur les dangers qui le menacoient. Après en avoir informé Dom Jean de Castro, qui venoit d'être nommé au Gouvernement de l'Inde, & tous les Commandans des Places voisines, il tour-Hina toute fon attention à se mettre en état de défense, Comme s'il n'eût compté sur aucun secours. Tous les ouvrages du Château furent réparés avec une diligence surprenante, & l'on y fit entrer toutes les provisions qu'il pouvoit contenir. ] Les postes furent distribués. Chaque Bastion eut pour sa garde trente hommes avec un Officier. La porte fut confiée au Lieutenant du Château avec vingt des plus braves Soldats. Un autre Officier fut placé avec le même nombre dans un petit ouvrage avancé; & Mascarenhas s'en reserva cinquante, dans le Corps de la Place, pour être à portée de courir au plus Higrand danger. Telles étoient ses forces, [c'est-à-dire deux cens douze ou

quinze hommes, divisés dans la Place & dans les quatre Bastions.

ZAFFAR sinformé des mouvemens qu'on faisoit pour le recevoir, résolut enfin de lever le masque, dans l'opinion que tous les délais lui devenoient nuisibles, en donnant à l'Ennemi le tems de se fortifier. Il s'avança bientôt avec toutes ses sorces. Sa première attaque sut au Bastion de la Mer. Il avoit fait construire dans cette vûe, trois Châteaux sur un Vaisseau d'une prodigieuse grandeur, & monté d'une grosse artillerie, qui devoit batre le mur. Dans les Châteaux, trois cens (a) Turcs, choisis de six cens (b) que le Roi de Zabid lui avoit envoyés de Mocka, devoient écarter les Affiégés qui se présenteroient à la désense du Bastion, en faisant fondre sur eux une grêle de mousquéterie & de feux d'artifice. Mais le Commandant Portugais qui comprit l'usage de cette machine, envoya Jacques Leite pour y mettre le feu. Il ne pouvoit choisir un plus brave Officier]. Leite prit vingt hommes dans deux petits Vaisseaux, montés de quelques piéces de canon; & quoiqu'il fût découvert, contre son espérance, car il étoit parti dans les ténébres, il s'ayança avec tant de courage & de bonheur, qu'il embrafa les trois Châteaux. En se retirant, il vit sauter la machine en l'air avec une grande partie des Turcs. La flamme jettoit tant de clarté, qu'elle lui fît découvrir l'Armée ennemie, qui couroit par bataillons pour l'éteindre. Il ajusta son artillerie sur les corps les plus épais, dont il tua un fort grand nombre; sans avoir eu plus de sept hommes blessés dans une action si dangereuse. Ensuite profitant du désordre des Infidéles, il gagna l'embouchure de la rivière, où il leur prit quelques Vaisseaux chargés de provisions, avec lesquels il revint au Château, couvert de gloire.

Le Général de Cambaye entreprit de rebâtir, à la vûe des Portugais, le mur que Sousa avoit abatu. Le canon du Château, qui lui tua un grand nombre d'ouvriers, ne l'empêcha point de porter l'ouvrage à sa persection. Il Portugais. y planta soixante-six grosses piéces d'artillerie, sans compter une infinité de petites. On en vante une dont la grosseur étoit si prodigieuse qu'elle sit trembler l'Isle entière, & sauter des parties considérables du Château; [elle étoit servie par un Renégat François, très expert. Dans cet intervalle, les Portugais virent arriver Dom Ferdinand de Castro, Fils du Gouverneur, avec quelques troupes qu'il amenoit à leur secours. Mascarenhas sentoit le be-

soin d'être mieux informé de ce qui se passoit dans le camp ennemi. Sur le

(a) Angl. deux cens. R. d. E.

(b) Angl. cinq cens. R. d. E.

I. Part.

Ff

CASTRO. 1545. Mascarenhas Commandant du Château, le munit soigneu-

**Préparatifs** des Ennemis.

Courage de Jacques Leite.

Zaffar rebåtit un mur abatu par les

### 226 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

CASTRO. I 545.

de Coutino.

désir qu'il en marqua, Diegue de Annaya Coutino, Gentilhomme d'une force extraordinaire, se couvrit la tête d'un casque, & sans autres armes qu'une épée au côté & sa lance à la main, se laissa glisser pendant la nuit au long de la muraille. Il demeura quelque-tems en embuscade, à quelque distance du Château. Belle action Enfin découvrant deux Mores, qui s'avançoient vers lui, il en tua un d'un coup de lance, prit l'autre entre ses bras, & courut avec cette charge jusqu'à la porte du Château. Sa voix la fit ouvrir, & l'on fut extrêmement surpris de lui voir jetter son Prisonnier au milieu de ceux qui étoient venus le recevoir, sen leur disant qu'il apportoit de quoi satissaire la curiosité du Commandant.] Mais le reste de cette avanture a quelque chose encore de plus extraordinaire. Annaya s'étoit servi d'un casque d'emprunt, qu'il avoit donné sa parole de rendre, & qu'il avoit perdu dans la chaleur de sa course, sans y avoir fait attention. Il ne s'en apperçut qu'à son retour; & sans expliquer fon dessein, il se laissa glisser une seconde sois au long du mur, il alla chercher le casque sur ses traces; & l'ayant trouvé, il le rapporta fidélement à celui de qui il l'avoit reçu. [Les exemples d'actions plus braves & plus honorables font très rares.

MASCARENHAS observa [le jour suivant, ] dans l'Armée ennemie, un H mouvement extraordinaire dont il désira de sçavoir la cause. Six Portugais. [excités par l'éxemple d'Annaya,] fortirent dans l'obscurité, & tombérent entre soixante Mores, qui étoient endormis. Ils en tuèrent plusieurs; mais le bruit ayant réveillé les autres, & s'étant même répandu dans les quartiers voisins, ils furent forcés de se retirer, après avoir perdu deux hommes. Les quatre qui rentrèrent au Château, ne laissérent pas d'y ramener un Prisonnier, de qui le Commandant apprit que le Roi de Cambaye étoit arrivé [de Champanel,] au camp avec dix mille chevaux, pour affifter, suivant la promesse de Zaffar, à la prise du Château. L'action des six Portugais les avoient si vivement irrités, que redoublant le feu de leur artillerie, ils causèrent beaucoup de mal aux Assiégés; mais le Renégat, qui conduisoit les plus grosles pièces, ayant été tué d'un coup de hazard, le Canonier qui lui succéda n'eut point assez d'habileté pour se rendre aussi terrible. Cependant une si redoutable batterie faisoit retentir tous les Pays voisins, lorsqu'un boulet du Château tombant dans la tente du Roi, tua un de ses favoris en sa présence, & le couvrit de fang lui-même. Ce spectacle lui inspira tant de frayeur, qu'il partit à l'instant pour retourner dans sa Capitale, en laissant le commandement de sa Cavalerie à Juzar Kham, vaillant Abyssin.

Le Roi de Cambaye arrive au camp.

La peur l'en fait partir.

> LE Siége n'en fut pas poussé avec moins de vigueur. On perdit beaucoup de monde de part & d'autre; & quoique les Mores fussent infiniment plus maltraités, la proportion du grand nombre au petit, rendoit la perte presque égale. Mascarenhas étoit sans cesse aux postes les plus dangereux. Il se proposoit pour modele Antoine de Silveyra, qui avoit acquis tant de gloire dans la même occasion. Les femmes du Château, qui n'avoient pas oublié nonplus les exemples de leur féxe sous ce brave Commandant, encourageoient les hommes, & partageoient avec eux toutes les fatigues & tous les périls du Siège. Une d'entre elles ayant été surprise dans un lieu où les ennemis avoient pénétré (c) combatit long-tems avec sa lance, & sofitint si heureu-

> > iement.

(c) Angl. Une d'entr'elles ayant appris qual is accourat. R. d. E. Ennemis avoient penetré dans auc ana lou, y

sement leurs efforts, qu'elle donna le tems à Mascarenhas d'arriver avec une

troupe de Soldats choisis, qui passèrent les Mores au fil de l'épée.

Le principal objet de Zaffar étoit de combler le fossé & d'abatre le mur. ☼ [Il ne se passoit pas de jour où ses travaux ne fussent assez avancés pour lui en donner l'espérance. Mais les assiégés n'apportant pas moins d'ardeur pendant la nuit à remédier au mal, le fossé se trouvoit nettoyé & toutes les bréches du soir réparées le lendemain. Sa surprise & son chagrin se changèrent en rage. Il donnoit des ordres furieux pour faire commencer brusquement une nouvelle attaque, lorsqu'un boulet lui enleva la tête & la main droite, sur laquelle il tenoit sa tête appuyée. L'Historien Faria raconte que ce Renégat ayant fait le voyage d'Otrante, où il étoit né dans le fein du Christianisme, sa mère avoit fait des efforts inutiles pour le ramener à la Religion qu'il avoit abandonnée. Enfuite, lorsqu'il fut retourné parmi les Infidéles, elle lui écrivit une Lettre, dont l'adresse étoit en ces termes: A mon Fils Khojab Zaffar, aux Portes de l'Enfer; [mais Faria en écrivant cela n'a pas fait attention, que cette Religion étoit la Grecque, c'est-à-dire une Religion schismatique & hérétique. Le Jésuite Masse n'a garde de faire une réslexion

de cette espéce.

H RUMI Kham, fils de Zaffar, succéda au commandement, savec le desir de venger son pere.] Tandis que Mascarenhas envoyoit de tous côtés pour hâter les secours, ce nouveau Chef, de concert avec Juzar Kham, entreprit un assaut général, qui commença par les Bastions de Saint-Thomas & de Saint-Jean. La résistance des Portugais dura long-tems, avec une valeur incroyable; mais étant forcés de céder au nombre, ils ne purent empêcher l'ennemi de monter sur le Bastion de Saint-Thomas. Ce fut alors que le désespoir les conduisant plûtôt que le courage, ils se rassemblèrent, dans le petit nombre auquel ils étoient réduits, ils fondirent sur cette multitude d'ennemis, qui croyoient toucher à la victoire, &, par des actions dont les Historiens n'ont pas crû que le récit fût possible, ils vinrent-à-bout de précipiter du Haut de leurs murs tous ceux qui échapèrent à leurs coups. Il resta, sur leurs remparts, un si grand nombre de Mores, qu'ils jugèrent-à-propos de les y enterrer; non-seulement afin que l'air n'en fût point infecté, mais dans la crainte qu'en les jettant dans le fossé, ils ne servissent comme de pont pour

faciliter de nouvelles attaques.

Rumi Kham, qui avoit passé toute la nuit en prières & en processions, donna ordre que l'assaut fût recommencé à la pointe du jour. Deux Bastions furent encore escaladés, sans qu'on pût s'opposer à tant de furieux qui montoient de tous côtés à la fois, avec une infinité d'échelles. Mais lorsqu'étant fur le haut du mur, ils s'y trouvèrent resserrés dans un lieu plus étroit, les H Portugais, [dont toute la ressource avoit été de se réunir pour les y attendre,] en firent un si affreux carnage, qu'en un moment cet espace sut couvert de deux mille morts. Juzar Kham, Général de la Cavalerie, y fut tué, entre Hes plus ardens; & son Oncle, qui portoit le même nom, lui succéda. [Les autres, forcés de se retirer en désordre, & trouvant les échelles remplies par ceux qui montoient après eux, se précipitèrent dans le fossé, ou servirent à précipiter leurs propres compagnons qui leur bouchoient le passage.

Il ne périt que sept Portugais dans cette terrible attaque. Il y eut plusieurs autres assauts, avec un semblable succès. Dans l'un, l'embrasement des seux Ff 2

CASTER 1545.

Zaffar est tué d'un coup de canon. Qui il étoit.

Son fils lui fuccéde.

Carnage des Mores dans une attaque,

Ils font ré-

### 228 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

CASTRO. 1545.

Grandes actions de plufieurs Portugais.

Les affiégés manquent de provisions.

Mine qui en fait périr un grand nombre.

Prodiges de valeur de la part des hommes & des femmes. d'artifices & de la mousquéterie avoit été si extraordinaire, que plusieurs de ceux qui n'étoient vêtus que de coton, voyant la flamme attachée à leurs habits, avoient été obligés de se jetter dans l'eau pour l'éteindre; & quelquesuns, [à demi-brûlés,] n'en étoient pas moins retournés à leurs postes. Mascarenhas, pour prévenir le même accident, leur fit faire une sorte d'habits, d'un grand nombre de cuirs dorés qui servoient de tapisserie dans ses appartemens. Un jour, ayant découvert le matin que les ennemis avoient élevé pendant la nuit un mont, d'où ils pouvoient observer ce qui se passoit dans le Château, il se mit sur le champ à la tête de cent hommes, avec Dom Pierre d'Almeyde; il fortit brusquement, & non-seulement il détruisit cette nouvelle machine, mais il ne rentra dans le Château qu'après avoir fait mordre la poussière à plus de trois cens Mores. Un autre jour, Martin Botello sortit vers le soir, avec dix hommes, pour prendre quelque Infidéle, de qui l'on pût tirer des informations. Il tomba au milieu de dix-huit Mores, à qui la frayeur fit prendre aussi-tôt la fuite, excepté un Nubien fort hardi, qui fit face aux Portugais. Botello, qui ne cherchoit point à lui ôter la vie, se contenta de le saisir au collet; mais voyant quil continuoit de résister, il renouvella l'action d'Annaya; c'est-à-dire, qu'ayant pris le Nubien entre ses bras, il courut vers le Château, où il rentra heureusement avec cette charge.

CEPENDANT le désordre que les seux d'artifice & l'artillerie des assiégeans avoient mis dans les provisions, commençoit à faire craindre la famine; qui étoit encore un ennemi plus terrible. On étoit déja réduit à des alimens qui révoltoient les plus affamés. Un corbeau, pris sur les cadavres, étoit un mets friand pour les malades, & se vendoit quatre ou cinq écus. On n'étoit pas moins menacé de manquer de munitions. L'ennemi, qui avoit reçu un renfort de dix mille hommes d'Infanterie, préparoit de nouvelles attaques, [& l'on s'apperçut bien-tôt que celles dont on découvroit les prépa-H ratifs n'étoient pas les plus redoutables. En effet, les Infidéles, étant revenus à l'assaut, escaladèrent le Bastion de Saint-Jean, & se retirèrent aussitôt; [mais leur dessein n'avoit été que d'y attirer les Portugais.] A peine su- 🕀 rent-ils descendus de leurs échelles, que le Bastion, qu'il avoient miné secrettement, fauta tout-d'un-coup avec un fracas épouvantable. Dix-sept (b) Portugais furent enlevés dans l'air. Dix retombèrent sans blessure; & l'on admira beaucoup l'intrépidité de Diègue de Sotomayor, qui, fans avoir perdu sa présence d'esprit, retomba la lance à la main. Mais un Soldat eut le malheur d'être jetté parmi les ennemis, qui le massacrèrent sur le champ. Mascarenhas avoit eu quelque pressentiment de cette disgrace, en voyant les Mores si prompts à se retirer. Il avoit même ordonné à ses gens de quitter le Bastion. Mais ils avoient été retenus par un téméraire, nommé Reynoso, qui les avoit menacés d'accuser leur retraite de lâcheté.

La bréche se trouvoit si grande après cet accident, que les Mores, au nombre de treize mille, se hatèrent de retourner à l'attaque. [Ce récit pa-Hroîtra fabuleux; mais qu'est-il permis d'opposer au témoignage de plusieurs graves Historiens?] Cinq Soldats Portugais soutinrent seuls l'effort de cette multitude d'Insidèles, & donnèrent le tems à Mascarenhas de s'avancer avec le reste de ses gens. On ajoûte, à la vérité, que les semmes, armées com-

(d) Angl. soixante & dix. R. d. E.

me les hommes, se présentèrent avec le même courage, sans être arrêtées un moment par l'image de la mort qui les environnoit de toutes parts. Un Prêtre, le crucifix à la main, encourageoit les deux séxes à se sacrisser pour la Religion & pour la gloire. Le détail des actions est ici supprimé, par la seule raison qu'il paroîtroit sans vrai-semblance; & les Historiens se sauvent à la faveur des ténèbres, qui obligèrent l'ennemi de se retirer après avoir perdu trois cens hommes. Mascarenhas employa toute la nuit a réparer, autant qu'il étoit possible, le ravage des mines & de l'artillerie.

CHAQUE jour faisoit renaître une nouvelle attaque; & les pertes de l'ennemi étoient toûjours si considérables, qu'il ne pouvoit y suppléer par les renforts qui lui arrivoient continuellement. Rumi Kham prit la réfolution d'en revenir aux mines. Il perça dans quelques endroits jusqu'au roc. Mais cette entreprise n'eut pas le même succès que la première. Mascarenhas, qui avoit l'œil ouvert sur tous les mouvemens des Mores, contremina si heu-Freusement qu'il en fit périr un grand nombre. [On commençoit d'ailleurs à recevoir quelque secours, du moins par intervalles; & la nouvelle du départ d'une Flotte, que le Gouverneur des Indes amenoit de Goa, se confirmoit de jour en jour.] Dom Alvaro de Castro, son second fils, n'avoit pû jusqu'alors arriver à Diu, parce qu'il avoit essuyé une furieuse tempête, qui l'avoit forcé de relâcher à Basaim; mais Antoine Moniz Barretto, qui l'accompagnoit, s'étant détaché, avec huit Gentilshommes du même convoi, avoit eu le bonheur de gagner Diu dans une Barque, & de s'introduire dans le Château. L'arrivée imprévûe de cette petite troupe de héros n'avoit pas peu relevé le courage & l'espérance des assiégés. On raconte qu'à leur départ de Basaïm ils n'étoient que sept, avec leur Chef; lorsqu'un autre Gentilhomme Portugais, nommé Michel Darnide, demanda d'être reçu dans leur Barque. Ils le refusèrent, dans la crainte de nuire à leur navigation par le nombre. Mais Darnide se jetta dans l'eau, son mousquet entre les dents; & les suivant à la nage, il obligea Barretto de le recevoir.

On vit arriver ensuite Louis de Melo & Mendoza, avec neuf hommes. Ils furent suivis de Dom George & de Dom Edouard de Ménézès, avec dix-sept hommes. Dom Antoine d'Atayde, & François Guillermo, en amenèrent (e) trente; & Ruy Freyre, Facteur de Chaul, vingt-quatre. Tous ces bra-Hives guerriers [cherchant à signaler leur arrivée par quelque action d'éclat,] tombèrent sur l'ennemi, qui s'étoit faiss de plusieurs ouvrages, [entr'autres] du baltion de San-Jago.] Le combat fut sanglant pour les Mores. Antoine Moniz Barretto fit des prodiges de hardiesse & de valeur, [en défendant son poste avec deux Soldats seulement; comme il étoit sur le point de se jetter dans l'Eau pour éteindre le feu qui le brûloit, un de ses Soldats qui étoit dans le même état le retint, & tous deux firent des choses dignes d'ad-Himiration. [Chacun se distingua par quelque heureuse témérité.] Il n'y eut qu'Antoine Correa qui fut plus maltraité de la fortune. Etant forti avec vingt hommes pour aller à la découverte, il apperçut douze Mores, qui étoient autour d'un feu. Il exhorta ses gens à fondre sur eux; mais de quelque raison que vînt leur frayeur, ils ne pensèrent qu'à se retirer. Correa, désesCASTRO. 1545.

Continuation du siége.

Valeur déterminée d'un Portugais.

Petits secours qui arrivent aux assiégés.

péré.

<sup>(</sup>e) Angl. en amenèrent chacun cinquante R. d. E.

### 230 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

CASTRO.

I 5 4 5.

Correa pris & traité indignement par les Mores.

péré, ne laissa pas de poursuivre les Mores, dans l'espérance d'en arrêter un. Ils l'attaquèrent aussi-tôt qu'ils le virent seul, & toute sa valeur ne put le sauver de leurs mains. Ils le menèrent à Rumi Kham, qui l'interrogea beaucoup sur la situation des assiégés. Quoique le Château sût dans un état misérable, Correa en sit une peinture si avantageuse, que le Général More, surieux de ses réponses, le sit traîner indignement dans son quartier, & lui sit couper la tête. Elle sut exposée le lendemain, sur la pointe d'une pique, à la vûe du Château.

Arrivée d'Alvare deCastro.

Les mutins forcent de prendre un mauvais parti.

Le mal est réparé par Mascarenhas.

Les Portugais, ayant perdu jusqu'alors plus de deux cens hommes, [après 150] en avoir tué cinq milles à l'Ennemi, il leur en restoit beaucoup moins; & de ce reste même, la plûpart étoient ou blessés ou malades; lorsqu'enfin Dom Alvare de Castro arriva dans le Port avec quatre cens hommes & quantité de munitions. Il avoit pris en chemin un Vaisseau de Cambaye richement chargé. La joie que les assiégés ressentirent de ce secours sut tempérée par un accident [qui ne convenoit guères aux circonstances.] Les Soldats d'Al-H vare de Castro, appréhendant les mines, demandèrent d'aller ouvertement à l'ennemi. Cette proposition sut rejettée par Mascarenhas, qui la crut dangereuse; & son resus causa des plaintes & des murmures, qui se terminèrent par une révolte ouverte, sau mépris de toute discipline militaire, qui 💤 n'est guères connue, ou qui est du moins peu estimée par la Nation Portugaise. Le danger d'être accablé dans le Château par ses propres gens, força Mascarenhas de céder aux mutins. Il fit une sortie, avec cinquens hommes, divifés en trois corps. On se rendit maître d'abord des postes avancés de l'ennemi, qui se retira dans ses retranchemens. Mais lorsqu'on sut au bord de la tranchée, ceux qui avoient traité leur Général avec tant d'infolence furent les premiers qui s'effrayèrent du péril. Mascarenhas leur fit des reproches qui réveillèrent néanmoins leur courage. Ils entreprirent l'attaque avec beaucoup de fermeté. Mais toute l'armée des Mores s'étant rafsemblée de ses divers quartiers, le nombre l'emporta sur la valeur. Les Portugais se virent forcés de reculer en désordre; & le Château couroit risque d'être emporté, si la prudence de Mascarenhas, qui s'étendoit à tout, n'eut prévenu le passage d'un corps de cinq mille hommes, [dont le dessein ] paroissoit être d'aller droit à la porte.] Mojate Kham, qui le commandoit, tourna vers le Bastion de Saint-Thomas, où la résistance de Dom Louis de Sousa, rendit ses efforts inutiles. Mascarenhas rallia ses gens, & regagna heureusement la porte du Château. Mais il perdit soixante hommes, dans cette action; & Dom Ferdinand de Castro, un des fils du Gouverneur des Indes, y fut blessé mortellement.

Les Mores enlevèrent, quelques jours après, l'artillerie du Bastion du San-Jago; [& leurs espérances, qui s'étoient ranimées par le malheureux succès de la sortie, s'enstèrent encore plus de ce nouvel avantage.] Vasco de Cunna & Louis d'Almeyde arrivèrent dans cette conjecture, avec un rensort considérable. Almeyde, qui méditoit un autre dessein, partit aussi-tôt avec trois Caravelles, & ne tarda point à revenir, accompagné de deux grands Vaisseaux de la Mecque, [& quelques autres bâtimens plus petits] dont il s'étoit saisi, & dont la cargaison sut estimée cinquante mille ducats. Il avoit sait pendre aux mâts, quantité de Mores, après leur avoir fait couper la tête, aussi-bien qu'à leur Chef, qui étoit un Officier Janissaire, & qui avoit offert inutilement trois mille ducats pour sa rançon.

### g. II.

CASTRO.

Dom Jean de Castro arrive à Diu, force les retranchemens des Mores, attaque leur armée & la défait, tue leurs Généraux, & rétablit les Portugais. Il retourne en triomphe à Goa. Honneurs que son Roi lui accorde, & dont la mort l'empêche de jouir.

IL s'étoit passé huit mois depuis le commencement du Siège. Toute la diligence de Dom Jean de Castro, Gouverneur des Indes, n'avoit pû rassembler, dans les premiers mois, une Flotte assez considérable pour entreprendre de secourir les asséés. [Mais il ne s'étoit pas relâché un moment, & tous les autres soins, qui avoient troublé son administration, n'avoient point été capables de le résroidir.] La mort même de Ferdinand, son fils, n'avoit point altèré sa constance. Quelque douleur qu'il en eût ressent, il l'avoit dissimulée, jusqu'à prendre un habit plus riche, le jour qu'il avoit reçu cette nouvelle, & tenir son rang aux prières publiques, pour remercier le Ciel d'avoir conservé Diu sous la domination des Portugais. Il avoit assisté de-là aux jeux & aux réjouissances du peuple, qu'il avoit lui-même ordonnés dans la même vûe.

Constance de Castro en apprenant la mort de son fils.

Enfin la Flotte s'étoit trouvée prête au commencement de Novembre 1545. Elle étoit composée de plus de quatre-vingt-dix voiles, sans y comprendre trois Vaisseaux qui étoient nouvellement arrivés de Lisbonne. Castro relâcha au Port de Bazaïm, pour attendre les Bâtimens qui s'étoient dispersés depuis leur départ de Goa, [& cependant il envoya Emmanuel de Lima, pour nettoyer la côte.] Il prit plusieurs Vaisseaux, près de Daman, & saisant couper en pièces les prisonniers Mores, il donna ordre que les membres & les troncs mutilés sussent jettés à l'embouchure des Rivières, asin que remontant avec la marée, ils portassent la terreur sur toutes les Côtes. Il entra dans la Rivière de Surate, où la résistance des [Ethiopiens (a)] habitans du Pays, ne l'empêcha point d'y porter le ravage & la destruction. Il traita de même la Ville d'Asoto, sans y respecter même la beauté; car il sit main-basse sur les femmes de cette Ville & des Places voisines, qui passoient pour les plus belles de cette Contrée.

Ses exploits dans la navigation.

CASTRO étant arrivé devant Diu, les Mores furent faisis d'étonnement, quoiqu'ils eussent reçu depuis peu du Roi de Cambaye un renfort de cinq mille hommes. Il se rendit d'abord au Château; ensuite ayant fait débarquer ses troupes, il se détermina, de l'avis du Conseil, à ne pas remettre le combat plus loin qu'au jour suivant. Les commandemens surent distribués. Dom Jean de Mascarenhas, Commandant du Château, sut chargé de conduire l'avant-garde, qui consistoit en cinq cens hommes. Dom Alvare de Castro, & Dom Emmanuel de Lima, composèrent le corps de bataille, avec chacun cinq cens hommes. Le Gouverneur des Indes s'en réserva mille, avec un corps d'Indiens. Quelques semmes Portugaises, aguerries par les éxercices du siège, se mêlèrent en habits d'hommes entre les bataillons, pour anister

Il arrive devant Diu.

### 232 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

I 5 4 5. Murche de ses troupes. assister les blessés. On laissa dans le Château, avec trois cens hommes, le Lieutenant de Mascarenhas. [Le Gouverneur assigna des récompenses pour ceux qui monteroient les premiers sur les Ouvrages des Ennemis.] Le 11 de Novembre, à la pointe du jour, cette petite armée se mit en marche pour attaquer les forces nombreuses des Infidelles, qui étoient aussi-bien désendues par leurs retranchemens que par leur artillerie.

Elles attaquent les Mores.

L'ATTAQUE sut commencée avec une bravoure extrême; mais elle coûta la vie à plusieurs Portugais. Deux Gentilshommes, qui s'étoient désiés mutuellement, & qui étoient convenus que le premier qui passeroit la tranchée seroit déclaré vainqueur de l'autre, périrent tous deux glorieusement dans l'entreprise. On franchit ensin le fossé, & le nombre de ceux qui s'y portoient avec la même ardeur sut si grand, qu'on ne put distinguer à qui l'honneur appartenoit. Cosme Payra, après avoir perdu une jambe, continua de combattre à genoux jusqu'à ce qu'il eût reçu le coup mortel. Tanadas s'étant baissé, pour tuer un Turc qu'il avoit terrassé d'un coup de lance, sut tué lui-même par un autre Turc. François d'Almeyde (b) succomba aussi sous le nombre, après avoir fait un grand carnage autour de lui.

Elles les forcent dans leur camp. MASCARENHAS & Dom Alvare de Castro entrèrent dans un boulevard, qui formoit le coin du retranchement. Ils y plantèrent deux sois leurs Enseignes, qui furent autant de sois abatues. L'arrivée du Gouverneur enseignement l'ardeur du combat, l'ennemi sut poussé si vigoureusement qu'il abandonna cet ouvrage. Alors les Portugais entrèrent pele-même avec les Turcs, & le carnage devint beaucoup plus sanglant. Rumi Kham s'avança avec le corps de son armée; mais voyant ses retranchemens sorcés, il en sortit, après une rude escarmouche, pour se joindre à Juzar Kham, [qui de fon côté étoit maltraité par Mascarenhas.]

Dom Jean de Castro ne balança point à rassembler tous ses gens pour le suivre, [il donna le commandement de l'avant-garde à son Fils Dom Alvare.] L'action sut engagée plus régulièrement. Un Religieux Portugais, nommé Antoine del Cazal, parut à la tête des rangs, le Crucifix dans une main & la

Antoine del Cazal, parut à la tête des rangs, le Crucifix dans une main & la lance dans l'autre (c). Bien-tôt le champ de bataille fut couvert de morts & de blessés. Rumi Kham tourna le dos, mais ce fut pour rallier ses troupes débandées, & pour revenir à la charge avec tant de furie, qu'il mit à son tour les Chrétiens en désordre. Ici, Dom Jean de Castro, bravant mille sois la mort, & présent de tous côtés par ses exhortations & son éxemple, servit au gain de la victoire par la promptitude avec laquelle il rétablit tous ses rangs. Il arriva, pour le seconder, que le Crucifix de del Cazal eut le bras cassé d'une balle ou d'une pierre. Ce brave Prêtre demanda vengeance du sacrilége aux Portugais rassemblés, & ce spectacle les sit tomber avec tant de furie sur les Mores, qu'ils les poussèrent sans relâche jusqu'aux portes de la Ville. Mascarenhas, Dom Alvare, & Dom Emmanuel de Lima, se mêlant avec les suyards, eurent la hardiesse d'y entrer avec eux. Ils surent suivis du Gouverneur même, sassembles de la porte avec toutes ses troupes;

& fe répandant chaçun de leur côté dans les rues, ils y firent couler le fang

à grands flots. Les femmes & les enfans ne furent pas plus épargnés que les

Les Mores regagnent l'avantage.

La Ville est furprise par les Portugais.

(b) Angl. de Azevedo. R. d. E. d'une lance. R. d. E.

(c) Angl. portant un crucifix sur la pointe

hommes. On ne s'arrêta point au pillage de ce qui pouvoit être embarrasfant dans le combat; mais les pierres précieules, l'or & l'argent composèrent un butin inestimable.

CASTRO. I 5 4 5.

CEPENDANT Rumi Kham, & ses principaux Officiers, avoient profité de cet intervalle pour rallier leurs troupes; & la grandeur de leur perte n'empêchoit pas qu'ils n'eussent encore huit mille hommes sous leurs Ensei-🚌 gnes. Dom Jean de Cattro, [son Fils,] & Mascarenhas résolurent aussi-tôt de les attaquer. Cette nouvelle action fut très-sanglante. Dans la chaleur du combat, Gabriel Texeira prit l'étendart de Cambaye, après avoir tué celui qui le portoit, & le planta au milieu du champ de bataille en proclamant la rictoire. [Elle étoit déja fort avancée, mais ce spectacle la sixa tout-d'un-😭 coup.] [George Nunez] apporta au Gouverneur la tête de Rumi Kham, qui s'étoit défendu jusqu'au dernier soupir. Juzar Kham, couvert de blessures, se trouva du nombre des prisonniers. Les Portugais comptèrent les morts. Ils Perte des Havoient perdu cent [trente] hommes, [& d'autres disent seulement trentegrautre mais la perte des ennemis montoit à plus de cinq mille, entre lesrpuels étoient leurs principaux Officiers, [& entr'autres Azede Khân, & Lu Khân. TOn accorda aux Soldats la liberté du pillage. Il se trouva dans la Vil-IF le & dans le camp des Infidelles, [une très grande quantité de munitions] quarante pièces de canon d'une grosseur extraordinaire, & plus de deux cens

Ils remportent une victoire complet-

deux partis.

de différentes grandeurs. 😭 [IL y eut plusieurs Portugais qui se signalèrent dans cette Action. Le Gouverneur y fit le devoir de Soldat aussi-bien que celui de Général; Mascarenhas quoique fatigué par un siége de 8 mois, fit des actions incroyables. On ne sauroit faire un plus bel éloge de Dom Alvare de Castro, qu'en disant qu'il s'y conduisit comme son Père. Un Enseigne, nommé Duarte Barbudo sut terrasse plusieurs fois, en montant sur les retranchemens. Il ne faut pas oublier frère Antoine, qui fit un si bon usage de son Crucifix. On en pourroit nommer encore plusieurs autres (d). Le Roi enragé de la perte qu'il avoit faite,

fit mettre en pièces en sa présence vingt-huit prisonniers Portugais.

PENDANT que le Gouverneur s'employoit à réparer toutes les pertes des Portugais, Dom Emmanuel de Lima fut chargé, au commencement de l'année 1546, de nettoyer les Côtes de Cambaye, avec une Flotte de trente Vaisseaux. Il détruisit un grand nombre de Villes, [entr'autres celles de Gandar,] particulièrement celle de Gogo, une des principales du Pays. Les Habitans ayant pris la fuite vers les montagnes, il les poursuivit avec tant de Honheur, que les ayant surpris dès la [première] nuit, il les passa tous au fil de l'épée. Les champs furent ravagés, les troupeaux massacrés, & tous les Vaisseaux qui se trouvèrent au long de cette Côte furent consumés par les flammes.

1546.

(d) C'est pitié de voir Faria, après avoir loué fi fort ses Compatriotes, leur enlever par un seul trait toute seur gloire, en disant que les Ennemis avouèrent qu'un jour, durant le siège, ils avoient vû au-dessus de l'Eglise du Fort, une très-belle femme, vêtue de blanc, & qui répandoit une si grande lumière, qu'ils n'en pouvoient pas soûtenir l'éclat; & que ce même jour, il avoit paru dans le chainp de I. Part.

bataille quelques hommes armés de lances, qui leur avoient causé un très-grand dommage, Nous n'avons garde d'ajoûter foi à de telles apparitions, attestées par des Ennemis, & si injurieuses à la réputation des Portugais. N'estce pas-là dire que sans ce secours, ils n'auroient pas pu se tirer aussi glorieusement de ce siège, qu'ils s'étoient tirés du précédent. R.

### 234 VOYAGES DES PORTUGAIS AUX

CASTRO.

1546.
Gloire de
Caitro.

Confiance qu'on avoit à lui.

Il rebâtit le Château de Diu.

Il retourne à Goa.

Son entrée riomphante.

Récompenfes qu'il obtient de la Cour de Portugal.

\$a mort chreticine & gloricufe.

Le succès de la Flotte Portugaise à Diu répandit une joie incroyable dans tous les Etablissemens de cette Nation, qui avoient crû lire leur sort dans celui de Mascarenhas & du Château. Mais elle éclata particulièrement à Goa, soù Dom Jean de Castro s'étoit attiré l'affection de tous les Habitans.] Il leur sit demander une somme considérable, dont il avoit besoin pour le soutien de sa Flotte & pour les réparations du Château de Diu; & comme il ne pensoit qu'à l'emprunter, il leur envoya ses moustaches pour caution. La Ville les lui renvoya sur le champ, avec de grands témoignages de respect, & la somme qu'il avoit demandée. Les semmes s'empresserent d'y contribuer, & se désirent, à l'envi, de leurs colliers & de leurs bracelets pour la grossir. Mais il eut bien-tôt l'occasion de s'acquitter avec usure, par les richesses qui se trouvèrent sur un Vaisseau de Cambaye, dont Moniz Barretto se saissit près de Mangalor.

Le Château de Diu fut rebâti, avec un grand nombre de nouvelles fortifications. On y mit une garnison de cinq cens hommes, & Dom Georges de Menezès sut laissé sur la Côte, avec une bonne Escadre. Le pardon qui sut accordé aux Mores, & les marques de bonté qu'ils reçurent du Gouverneur, servirent bien-tôt à leur faire repeupler la Ville. Ensin, Dom Jean de Castro partit pour Goa, [où l'impatience de le revoir avoit porté les Ha-Ha bitans à lui saire une députation pour hâter son retour.] Il y sut reçu avec des

bitans à lui faire une députation pour hâter son retour. Il y sut reçu avec des acclamations & des honneurs, par lesquels on s'efforça de retracer les anciens triomphes de Rome. Les portes & toutes les rues de la Ville furent tendues de riches tapisseries. Dans chaque quartier, le bruit des instrumens de musique sut mêlé à celui du canon; & tous les Vaisseaux qui étoient dans le Port prirent part à la fète par des illuminations. Dom Jean entra fous un dais magnifique. A l'entrée de la porte, on lui ôta son chapeau, pour lui mettre fur la tête une couronne de laurier, avec une branche dans la main. Devant hii, marchoit le Père Antoine Del Cazal, portant le même Crucifix qu'il avoit au combat, & l'Etendart royal à son côté. A sa suite venoit Juzar Kham. les veux baissés. Six cens prisonniers, couverts de chaînes, fermoient le cortège. Mais il étoit précédé d'un nombre infini de chariots, sur lesquels on portoit le canon & les armes qui avoient été enlevés aux Mores. Les Dames de la Ville se présentant aux senêtres, jettèrent des sleurs & des eaux parfumées sur le Vainqueur. Enfin, toutes les circonstances de cette sête dûrent être bien pompeuses, puisque la Reine Catherine de Portugal, lisant la Re-

Ce fut dans le cours de la même année que ces glorieuses nouvelles furent portées en Portugal. Le Roi voulut distinguer Castro par des récompenses extraordinaires. Il commença par lui accorder la continuation de son Gouvernement, sous le titre de Viceroi. [Il lui sit aussi présent d'une somme d'argent,&] ensuite, il nomma Dom Alvare de Castro son sils, Amiral des Mers de l'Inde. Mais la mort de Dom Jean interrompit toutes ces faveurs. Il étoit mourant, lorsqu'il reçut la première; & sa maladie, si l'on en croit Faria, étoit d'une nature sort extraordinaire. Elle venoit du chagrin qu'il ressentioit, depuis long-tems, du misérable état où les affaires des Portugais tomboient de jour en jour dans les Indes, & de la mauvaise conduite que plusiers Officiers avoient tenue dans une certaine expédition. En expirant, il demanda

lation des combats & du triomphe de Castro, dit, " qu'il avoit vaincu

" comme un Chrétien, & triomphé comme un Payen.

pardon

pardon à plusieurs d'entre eux, de ce qu'il avoit écrit au Roi à leur désayantage, sans qu'on ait pû sçavoir s'il se reprochoit d'avoir poussé trop loin ses plaintes, ou si, par une délicatesse excessive, il avoit quelque regret d'avoir nui peut-être à leur fortune en leur rendant justice. Lorsqu'on lui avoit déclaré qu'il lui restoit peu de tems à vivre, il avoit fait appeller son Conseil, pour déclarer agréablement qu'il ne possédoit rien, & que dans le besoin où il étoit de toutes choses, il demandoit qu'on l'assistat de quelque petité partie du revenu du Roi, afin qu'on ne pût pas dire qu'il fût mort de faim. Ensuite faisant apporter le Livre des Evangiles, il avoit juré, en y portane la main, qu'il n'avoit jamais employé à son usage, ni le revenu du Roi, ni l'argent d'autrui, & qu'il ne s'étoit jamais mêlé du commerce dans la vûe d'acquérir de bien. En effet, après sa mort, on trouva dans ses coffres, pour toutes richesses, [une discipline ensanglantée, &] trois Reaux. Son corps: sut apporté en Portugal en 1576, & déposé dans l'Église de Benetica, qui appartient aux Religieux de Saint Dominique, sur une petite montagne voisine de Lisbonne. On y conserve son portrait, vêtu de souge, & couronné d'une branche de laurier. Entre un grand nombre de connoissances dont il s'étoit orné l'esprit, il sçavoit plusieurs Langues anciennes & modernes, & son étude principale 23-avoit été celle des Mathématiques. Il gouverna sans hauteur; sil étoit bon juge du mérite], & dans les différens états de sa fortune, il se conduisit sans affectation; [Il aimoit si fort que chacun parut ce qu'il étoit, que passant un jour devant la boutique d'un Tailleur, où il vit plusieurs beaux habits, il demanda à qui ils appartenoient, & ayant appris, qu'ils étoient à son fils, il les mit en pièces, en disant, Il faut qu'un jeune homme pense plutôt à se pourvoir d'armes. ] On le compte pour le XIVe. Gouverneur, & pour le IVe. Viceroi des Indes Orientales.

.

1546.

Action re-

marquable.

Son portrait & fon caractère.

Fin du Livre Premier.





# HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES

Depuis le commencement du xve. Siécle.

# PREMIERE PARTIE.

LIVRE SECOND.

### **经防水保护水保护水保护**水保护水保护水保护水保护水保护水保护水保护

Premiers Voyages des Anglois en Guinée et aux Indes Orientales.

### INTRODUCTION.

Observations préliminaires fur les premiers voyages des Anglois.



UOIQUE les Portugais ayent été les premiers peuples de l'Europe qui ont entrepris la découverte d'un nouveau monde, & qu'ils y ayent réussi long-tems avant toutes les autres Nations, le succès de leurs voyages ne sut pas plûtôt consirmé, que les Anglois aspirèrent à la même gloire. La Guinée avoit été (a) reconnue en 1471, par les Flottes du Portugal. Dix ans aprés, on vit plusieurs Vais-

seaux équipés en Angleterre pour tenter la fortune sur cette Côte.

CE fut Jean Tintam, secondé de Guillaume Fabian, qui forma ce projet en 1481, sous le régne d'Edouard. On est incertain s'ils en commencèrent l'exécution à leurs propres frais, ou si ce ne sur point aux dépens du Duc de Médina Sidonia, Seigneur Espagnol, qui dans un tems où la Cour de Portugal

<sup>(</sup>a) Reconnue, & non découverte, puisque [jusqu'en 1413] ils éxerçoient le commerce les François prouvent que dès l'année 1364, sur la Côte de Guinée.

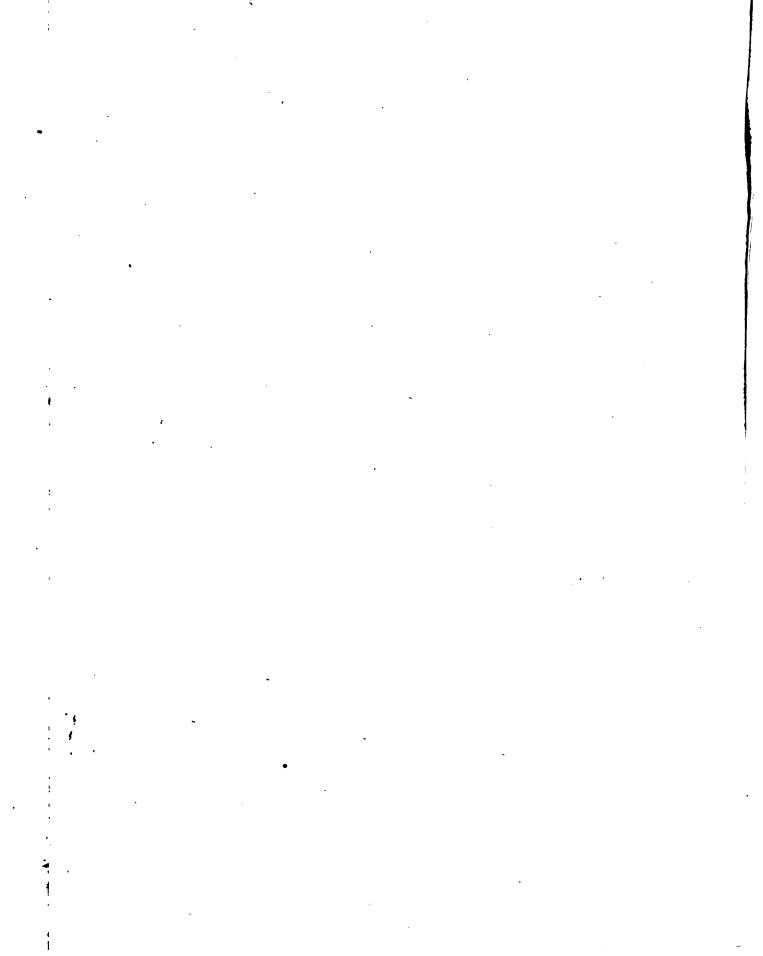



KAART van de WESTKUST van AFRIKA, van den XII. Graad Noord Gomaakt na de Fransje Kaart van den Wester-Oceaan, uit Vermeerderd op de byzondere Aanmerkingen an guschikt volgens Sterrek



| Novderbreedte tot den XI. Graad Zuiderbreedte, met de nabuurige Eilanden.

1. pregeeren A. 1738., op Bord van den A. Grove de Maurepas:

1. pregeeren A. 1738., op Bord van den A. Grove de Maurepas:

1. pregeeren Barbot, Smith des Marchais, en enderen;

1. pregeeren dige Waarneemingen.

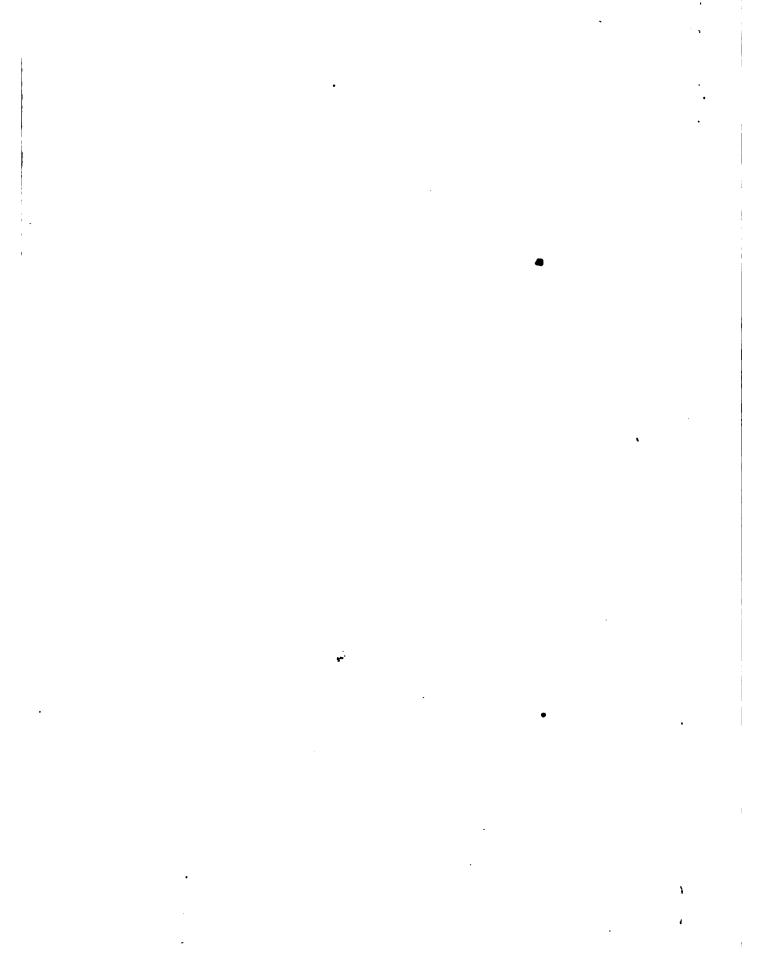

rugal venoit d'obtenir de celle de Rome un privilége exclusif pour le Commerce des Indes Orientales, crut pouvoir éluder ce Traité en prenant des Anglois à son service. Quelque parti qu'on embrasse sur un fait si obscur, Jean II. Roi de Portugal, allarmé du bruit de ces préparatifs, fit partir aussitôt deux Ambassadeurs pour la Cour de Londres, dans le dessein en apparence de renouveller les Traités du Portugal avec l'Angleterre; mais avec l'ordre secret de ne rien négliger auprès d'Edouard, pour obtenir que les Vaisseaux de Tintam fussent arrêtés dans le Port, [& qu'il fût fait désense Hà tous ses sujets d'envoyer aucun Vaisseau en Guinée. Ils l'obtinrent. [Les raisons qui portèrent Edouard à cette désérence pour le Portugal, ne sont pas venues jusqu'à nous; mais elles eurent la force d'interrompre une si belle entreprise. 7. Ce fait, qui est rapporté par Garcie de Resende, Historien Portugais, dans la vie de Jean II. Chap. 33. doit passer pour un témoignage irréprochable que les Anglois ont été des premiers & des plus ardens à former des vûes de navigation par des Mers éloignées. Peut-être faut-il attribuer à la même cause le long intervalle qu'ils mirent ensuite, entre cette Etentative & leurs premiers voyages au Sud, \( \) & les foins qu'ils prirent pour découvrir une autre route pour les Indes. ]

D'un autre côté, il paroît constant, par une Lettre dont l'extraitse trouve dans le Recueil (b) d'Hackluyt, que dès l'année 1526, & peut-être plûtôt, certains Marchands Anglois, entre lesquels on nomme Nicolas Thorne, de Bristol, & Thomas Spacheford, avoient des relations de commerce aux Isles Canaries. Par cette Lettre, que le hazard a fait conserver, Thorne donne avis à Thomas Midnal, son Facteur, & à Guillaume Ballord, résidens à San-Luc en Andalousie, que le Saint-Christophe, Vaisseau parti de Cadix pour les Indes Occidentales, portoit, sous son nom, différentes (c) marchandises, qui devoient être débarquées à Santa-Cruz, dans l'Isle de Ténérisse. Il charge ces deux Agens de se rendre dans cette Isle, & d'y demeurer en qualité de Facteurs, non-seulemeut pour y vendre les marchandises qu'il y envoyoit, mais encore pour lui renvoyer, du même lieu, une certaine

requantité [d'Orchel (d)] de sucre, des peaux & d'autres richesses.

ENFIN, vers le milieu du seizième siècle, l'ardeur des Anglois, que d'autres espérances avoient fait tourner jusqu'alors du côté le plus opposé, prit fon essor vers le Sud. [Il paroît qu'ils n'en dûrent l'occasion qu'au hazard; mais ce sut la prudence qui la leur sit saisir.] En 1551, le Capitaine Thomas Windham sit voile à Maroc sur son propre Vaisseau, qui se nommoit le Lyon, pour y conduire deux Princes Mores, [dont on ignore les avantures.] Les particularités de ce voyage ne sont pas mieux connues, excepté qu'on trouve dans le Recueil (e) de Hackluyt une Lettre de Jacques Alday, Domestique de Sébastien Cabot ou Cabota, dans laquelle il se représente comme le premier Auteur de ce commerce en Barbarie, avec quelques autres circonstances qui ne regardent que sa propre fortune. [Il y dit qu'il auroit fait lui-même ce Voyage, & qu'il auroit pris seul le commandement du Vais-

Leur commerce aux Canaries.

Leur premier voyage en Barbarie.

mousse, qui cross sur les rochers, & dont on fait usage dans la Teinture.

(e) Vol. II: Part. II. pag. 7.

<sup>(</sup>b) Vol. II. Part. II. pag. 3. (c) l'Espèce des marchandises y est en détail. R. d. E.

<sup>(</sup>d) l'Orchel ou l'Orseille, est une sorte de

Vaisseau, si les S<sup>n</sup>. Jean Lutterel, Jean Fletcher, Henri Ostrich, & autres avec lesquels il étoit en société, n'étoient pas morts d'une maladie épidémique, & si lui-même après être réchapé de cette maladie, n'avoit pas été attaqué d'une sièvre violente. Avant qu'il eut recouvré sa fanté, son Vaisseau étant à Portsmouth, Thomas Windham en partit, ce qui lui sit perdre quatre-vingt livres sterlings.

Voyages de Windham à Saffi & à Santa-Cruz.

Premiers voyages des Anglois en Guinée.

Voyage de Lok.

Compagnie d'Afrique.

Tentatives & préparatifs des Anglois pour le voyage des Indes Orientales.

L'ANNÉE suivante, Windham entreprit un autre voyage à Zasia ou Sassi, & à Santa-Cruz. Comme c'étoit s'écarter du Détroit, cette hardiesse choqua si vivement la Cour de Portugal, qu'elle menaça de faire traiter en ennemis tous les Anglois qui reparoîtroient aux mêmes lieux. Cette menace n'empêcha point que l'année d'après, le même Windham, accompagné d'un Portugais, nommé Anes Pinteado, ne formât le dessein d'aller jusqu'en Guinée, avec trois Vaisseaux, montés de cent quarante hommes. Ils firent le commerce de l'or au long de la Côte; après quoi ils prirent la résolution de s'avancer jusqu'à Bénin, pour y charger du poivre. Mais la chaleur du climat causa la mort aux deux Chess de l'entreprise. Une partie de leurs gens périt après eux, de diverses maladies; & le reste, qui étoit réduit à quarante, revint à Plymouth avec peu de richesses, & un seul Vaisseau, après avoir été forcés de brûler les deux autres, faute de Matelots pour la manœuvre.

En 1554, Jean Lok fit le voyage de Guinée avec trois Vaisseaux : & s'étant borné au commerce des Côtes, il en rapporta une quantité confidérable d'or & d'yvoire. Ces entreprises furent renouvellées presque tous les ans par d'autres Avanturiers; & ce ne fut qu'en 1585, que certains Marchands ayant communiqué des vûes plus régulières à la Reine Elisabeth, obtinrent de cette Princesse, des Lettres patentes pour le commerce de Barbarie. Cette première faveur fut suivie, en 1588, d'une autre permission (f) de la Cour pour le commerce de Guinée, entre les Rivières de Sanaga & de Gambia. Enfin, dans le cours de l'année 1602 (g), d'autres Marchands obtinrent aussi des Lettres, qui leur accordoient la liberté de commencer depuis la Rivière de Nonnia, jusqu'au Sud de Sierra Leona, c'est-à-dire, l'espace d'environ cent lieuës; & ce fut cette nouvelle Société qui prit le nom de Compagnie d'Afrique. Les voyages qui s'étoient faits sur cette Côte n'avoient pas manqué d'exciter les plaintes des Portugais. Hackluyt nous a conservé l'Histoire de tous ces différends; & je ne rejetterai point l'occasion d'en rappeller une partie, lorsqu'elle s'offrira.

Les vîtes des Anglois s'étendant avec le succès de leurs entreprises, ils réfolurent, sur-tout après avoir inutilement tenté de découvrir un passage au Nord-Est & au Nord-Ouest, de pousser leurs voyages autour de l'Afrique, par les voies qui étoient devenues familières aux Portugais. En 1591, trois grands Vaisseaux éxécutèrent pour la première sois ce dessein, sous le commandement du Capitaine Raymond. Une autre Escadre, commandée par le Capitaine Raymond.

(f) Ces Patentes ont été recueillies par Hackluyt. La prefinière fut accordée pour douze ans aux Comtes de Warwick & de Leicester, & à trente-deux Marchands de Londres. La seconde: pour dix ans, à huit personnes d'Excester, de Londres & d'autres lieux.

Il paroît, par ces Patentes, qu'on ne faisoit que suivre le Conseil des Portugais qui résidoient à Londres. & qu'on avoit déja fait un voyage avant qu'elles eussent été accordées. Voyez Hackluyt, Vol. II. pagg. 2. 114. 6 123-(g) Angl. 1592. R. d. E.

Capitaine Wood, suivit cet éxemple en 1596, mais avec moins de succès. On ne manquoit point, dans l'intervalle de ces navigations, d'employer des Espions fort habiles, [qui partoient souvent avec les Flottes mêmes du Portugal,] pour observer la disposition des Mers & l'état des Portugais dans toutes ces Régions. En 1600, un Corps de Marchands, de Gentilshommes, & de gens riches de toutes sortes de conditions, au nombre de cent seize (b), avec le Comte Georges de Cumberland à leur tête; obtinrent de la Reine Elisabeth une Charte qui leur accordoit la permission d'éxercer le commerce aux Indes Orientales, sous le titre de Compagnie de Marchands Avanturiers. Depuis ce tems-là il ne s'est point passé deux années sans qu'on ait vû partir des Ports de l'Angleterre, plusieurs Vaisseaux, pour cette riche partie du monde. Telle est l'origine du commerce Oriental que les Anglois cultivent aujourd'hui.

[J'AI remarqué que] long-tems avant qu'ils eussent passé le Cap de Bonne-Espérance dans leurs propres Vaisseaux, divers particuliers de leur Nation avoient fait le voyage de l'Inde, ou par terre, ou sur les Flottes mêmes du Portugal, soit pour observer ce qui se passoit dans ces nouveaux Etablissemens, soit pour y prendre quelque part au commerce. Il nous reste quantité de Lettres, & plusieurs Relations de ceux qui firent le voyage par terre; & ces pièces sont trop curieuses pour n'en pas faire entrer quelques extraits dans cet Ouvrage. Mais, de ceux qui passèrent sur les Flottes Portugaises, il ne s'est conservé, ou du moins l'on n'a publié que le Voyage de Thomas Stephens, qui a pris la peine d'écrire ses propres avantures. Cependant on y peut joindre la Relation du Capitaine Davis, qui servit en 1598, de Pilote aux Marchands de Midelbourg, pour découvrir la route des Indes & la situation des Portugais. Ces deux Journaux, qui sont remplis d'utiles observations,

méritent aussi de n'être pas négligés.

Quolque les premiers voyages des Anglois dans les Indes, offrent beaucoup de variété, il ne faut pas s'attendre à cette suite continuelle de nouvelles découvertes, d'actions extraordinaires, de batailles, de fiéges, & de conquêtes, qui composent l'Histoire des expéditions Portugaises. Il ne restoit presque rien à découvrir pour les Anglois. Leurs voyages n'avoient guères d'autre but que le commerce. Leurs Etablissemens se sont formés du consentement des Nations dont ils ont recherché l'amitié. En un mot, ils n'ont point entrepris de conquêtes. & toutes leurs expéditions n'ont été que des entreprises de Marchands. C'est peut-être par cette raison qu'il n'a jamais paru d'Histoire régulière des voyages & des découvertes de la Nation Angloise, comme les Portugais & les Espagnols ont pris soin d'en publier un grand nombre. Cependant les Mémoires de la Compagnie des Indes, les Lettres de ses Agens, & les Comptes de ses Facteurs, qu'on ne peut soupconner d'infidélité, les Relations particulières qui ont paru par intervalles, enfin les remarques que divers Capitaines de Vaisseaux & d'habiles Pilotes ont publiées sur les navigations, me mettront en état de rendre un compte assez exact des principaux Voyages & de l'Etablissement des Anglois an Sud & à l'Est. [La collection de Purchass, qui a eu la permission de faire usage des livres de la Compagnie, me fournira fur-tout des matériaux.] CHA-

Divers particuliers le font par occasion.

Idée qu'il faut prendre des Voyages & des Relations des Anglois.

# 

### C H A P I T R E I.

Second (a) Voyage en Barbarie par la Capitaine Windham.

WINDHAM. 1552. E Père de la Navigation & du Commerce des Anglois dans les Mers éloignées de leur Isle, étoit un Gentilhomme de Norfolk, qui demeuroit à Marshfield Park, dans la Province de Sommerset. Il n'étoit point assez riche pour se charger seul des frais d'une grande entreprise, [mais ayant pris He goût de la mer & des voyages en conduisant à Maroc les deux Princes Mores (b) dont j'ai parlé dans l'Introduction,] il sit entrer dans ses vûes, [par les mêmes espérances, plusieurs personnes riches, qui n'étoient pas He moins passionnées que lui pour augmenter leurs richesses. Un nommé] Sir John York, Sir William Gerard, Sir Thomas Wroth, & deux Marchands de Londres, nommés Cole & Lambert.

Ses premiers Affociés.

WINDHAM fut choisi pour commander trois Vaisseaux, qui mirent à la voile le premier de Mai 1552, à King's road, près de Bristol. Celui qu'il montoit, & dont il étoit le principal propriétaire, [s'appelloit le lion, &] étoit d'environ cent cinquante tonneaux. Les deux autres étoient moins considérables, & le troisième n'étoit même qu'une Caravelle, achetée, par hazard, d'un Portugais qui s'étoit établi à Newport, dans le Pays de Galles; [mais Hill n'étoit pas surprenant que ceux qui les avoient équipés eussent voulu risquer peu, pour leur coup d'essai.] [On embarqua cent-vingt-hommes sur cette flotte.]

U arrive à A-fafi.

De là à Santa Cruz.

Le tems fut si favorable, qu'après une navigation de quinze jours, on arriva au Port de Zafia ou d'Afafi, fur la Côte de Barbarie, au trente-deuxième degré de latitude. Une partie des marchandifes y fut déchargée, pour être transportée, par terre, à Maroc. Après y avoir renouvellé les provisions, on gagna un autre Port, nommé Santa-Cruz, où l'on acheva de se défaire de la cargaison. Elle consistoit en diverses étoffes de laine, en plusieurs parties de corail, d'ambre, de jais, & d'autres marchandises estimées des Mores. Les Anglois trouvèrent à Santa-Cruz un Vaisseau François, qui n'étant point informé si l'Angleterre étoit en guerre ou en paix avec la France, se retira d'abord fort près de la Ville, pour se mettre à couvert. On y prit ses intérêts jusqu'à tirer, des murs, une volée de canon, qui passa entre les mâts ' de l'Escadre Angloise. Windham n'en ayant pas moins jetté l'ancre, il lui vint une Pinace, pour s'informer qui il étoit. Mais aussi-tôt que les Mores eurent appris qu'il avoit fait le même voyage l'année précédente, & qu'il étoit venu avec la permission de leur Roi, toutes les désiances se changèrent en amitié. Peu de jours après son arrivée, le Viceroi, qui se nommoit Sthill Manache, vint le visiter avec beaucoup de positesse. Cependant divers obstacles

Il est bien traité par les Mores.

<sup>(</sup>a) On doit cette courte Relation au Sécretaire, ou si l'on veut, à l'Ecrivain du Vaisscau de Windham, qui se nommoit Jones.

<sup>(</sup>b) J'ai remarqué qu'il ne reste aucune autre trace de ce premier voyage.

obstacles retardèrent si long-tems la cargaison, qu'il se passa trois mois avant qu'on pût rassembler le sucre, les dattes, les amandes, & les autres marchandises qu'il devoit recevoir en échange. On étoit alors dans la plus grande chaleur de l'Eté, & plusieurs de ses gens s'en ressentirent par diverses maladies; mais il eut le bonheur de ne perdre personne.

Les trois Vaisseaux ayant quitté le Port, pour attendre un vent favorable, celui de Windham sit bien-tôt une voie d'eau, qui l'obligea de relâcher à Lancerota, du côté de Forte Ventura. Les Habitans s'imaginèrent, à la vûe de la Caravelle, qu'elle avoit été prise sur Nation. Ils fondirent sur quinze ou seize Anglois qui étoient descendus au rivage, & sur soixante-dix caisses de sucre dont on avoit soulagé le Vaisseau de Windham. Le sucre sur pillé, les Anglois sparmi lesquels étoit l'Auteur du Journal surent arrêtés

de sucre dont on avoit soulagé le Vaissau de Windham. Le sucre sur pillé, & les Anglois [parmi lesquels étoit l'Auteur du Journal surent] arrêtés. Windham sit avancer aussi-tôt ses trois Chaloupes, remplies de Soldats, qui tuèrent dix-huit Espagnols, mirent le reste en suite, & leur enlevèrent leur Gouverneur, vieillard de soixante-dix ans. Mais la chaleur de l'action leur ayant fait oublier qu'ils étoient mal pourvus de munitions, ils se virent poursuivis, à leur tour, par des ennemis mieux armés, qui leur tuèrent six hommes dans leur retraite. On prit ensin le parti de s'expliquer, & l'on convint que les prisonniers Anglois seroient échangés pour le vieux Gouverneur. Ainsi la paix & l'amitié succédèrent à la guerre; ce qui n'empêcha point les Anglois d'éxiger un certificat par écrit, du dommage qu'ils avoient souffert; & l'on ne manqua point, à leur retour, de les en faire dédommager par les HMarchands Espagnols [qui se trouvèrent à Londres.]

En s'éloignant de l'Isle, ils apperçurent le Cacafuego, & d'autres Vaisseaux de l'armée Portugaise, qui venoient jetter l'ancre dans le même lieu. C'étoit une raison de précipiter leur course avec toutes leurs voiles; car ils n'i-gnoroient pas combien les Portugais étoient offensés de leur nouveau commerce avec la Barbarie. Ils employèrent plus de sept semaines à regagner les Côtes d'Angleterre; & le vent les ayant forcés de relâcher à Plymouth, ils r'arrivirent à Londres que vers le sin du mois d'Ostabre.

n'arrivèrent à Londres que vers la fin du mois d'Octobre.

WINDHAM.

Il est jetté
aux Canaries,
& maltraité
par les Espagnols.

Son retour à Londres.

# 根据水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的水板的

### C H A P I T R E II.

Voyage en Guinée & à Benin, en 1553, [par Thomas Windham & Antoine Anes Pinteado.]

### Remarques préliminaires.

A Relation de ce Voyage a été publiée pour la première fois, avec celle du précédent (a), par Richard Eden, dans un petit Recueil qui fut réimprimé en 1577, avec plusieurs additions, par les soins de Richard Willes (b). Hackluyt les a insérés toutes deux dans sa Collection.]

I 5 5 3. Editions.

(a) Angl. Avec celle du suivant, sur les Côtes d'Afrique. R. d. E.

I. Part.

(b) Le titre de Willes est [en langage de ce tems-

Hh

WINDHAM. 1553.

Le commerce devroit être libre.

TEDEN dit dans sa Présace, qu'il avoit été engagé par quelques amis à publier ces Voyages, entrepris aux dépens de certains Marchands avanturiers de Londres; parce que c'étoient les premiers que les Anglois eussent fait dans des Pays, qui commençoient à être fréquentés de plus en plus. Il remarque de plus, que ce nouveau commerce peut procurer de grands avantages à nos Marchands, en cas qu'il ne soit pas interrompu par l'Ambition de certaines gens, qui ayant conquis quarante ou cinquante milles de Pays, & bâti quelques forts au milieu de Peuples foibles & nuds, se croyent dignes d'être les Mastres de la moitié du Monde, & voyent d'un œil jaloux que d'autres jouissent de certains avantages, qu'eux ne sauroient posséder en entier. Et quoiqu'il convienne que ceux qui ont eu la peine de découvrir & de conquérir des Pays, y ayent plus de droit que d'autres, cependant, il lui paroît injuste & déraisonnable, que des gens qui s'emparent par force des possessions d'autrui, refusent à d'autres la liberté de commercer dans des lieux qu'ils ne fréquentent que peu ou point, & qui sont fort éloignés des Terres qui leur appartiennent. Ces Réflexions, qui semblent regarder principalement les Portugais, peuvent aussi s'appliquer aux Compagnies qui font des Monopoles.]

Matériaux **c**ommuniqués à l'Auteur.

Mr. Eden avertit qu'il a reçu les Matériaux de gens connus & respectés, qui avoient pris la peine de les rassembler. [Il omet plusieurs particularités, dont la connoissance n'est pas fort nécessaire. Il promet cependant d'entrer dans un plus grand détail dans le second Voyage, où l'on trouvera de plus une relation éxacte du cours de la Navigation. S'il y a des personnes qui trouvent ses reflexions un peu trop hardies, il leur donne à entendre, qu'il convient de dire la vérité, tant pour encourager de plus en plus les honnêtesgens, que pour faire honte à ceux qui se conduisent mal.

QUANT à nous, tout ce que nous ajouterons ici, se borne à dire que ceux. qui s'ennuieront de trouver ici plusieurs remarques qui ne roulent que sur la Navigation, doivent considérer qu'elles sont très utiles aux Mariniers, & que ces premiers Journaux contribuent encore souvent à la perfection de la Géo-

graphie & de la Navigation.

### JOURNAL.

T ES Anglois applaudirent si généralement au second essai de Windham, 🗛 que l'honneur de rendre son nom immortel dans sa Patrie devint pour lui un motif aussi pressant que l'intérêt. D'ailleurs, il se lia d'une amitié fort étroite avec un Voyageur éxercé, qui confirma son penchant, en lui faisant naître de nouvelles vûes.] Il se nommoit Antoine Anes Pinteado. C'étoit un Portugais disgracié de son Roi, qui étoit venu chercher un azile en Angleterre. Il étoit né à Oporto, & son habileté dans tout ce qui appartient à la navigation l'ayant fait distinguer à la Cour de Lisbonne, on lui avoit confié la garde des Côtes du Brésil & de la Guinée contre les entreprises des François, [dont il étoit la terreur dans ces Mers-là] Il avoit été revêtu, en même-tems, d'une Charge de Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi. Mais

Anes Pinteade, voyageur Portugais.

> tems-là]: Historye of Traveyle in the West and quarto, pag. 336. L'Ouvrage est précédé d'u-East Indies, &c. by Eden and Willes, in ne Description del'Afrique.

Mais la jalousie de quelque concurrent lui avoit fait perdre les fruits de son WINDHAM. mérite & de fon travail. Cet illustre Etranger, digne d'un ami plus vertueux que Windham, consulta moins, pour se lier avec lui, la ressemblance de leurs principes & de leur caractère que le goût qu'ils avoient tous deux pour les voyages. Il lui proposa celui de Guinée, dont il sçavoit mieux que personne qu'il y avoit de grands avantages à recueillir. Deux Vaisseaux, [& une pinasse qu'ils firent équiper à Portsmouth, se trouvèrent en état de partir au mois d'Août 1553. Ils y mirent une bonne artillerie, & cent quarante Soldats. Enfin, chacun prenant le commandement du sien, ils mirent à la voiele 12 du même mois. [Avant que de partir Windham commença à donner des preuves de ses mauvaises intentions en chassant de son Vaisseau un parent d'un des principaux Marchands qui étoient intéressés à ce Voyage; ce fut à la vérité un bonheur pour ce Jeune-homme, & il auroit été à souhaiter pour les fils des autres Marchands qu'il en eut agi de même à leur égard.]

1553. Il se lie avec Windham.

En passant près de Madère, ils ne purent résister à l'envie de prendre du ris (c) de l'Isle pour leur usage; & cette diversion leur sit rencontrer un grand Galion du Roi de Portugal, bien monté d'hommes & d'artillerie, qui étoit envoyé précifément pour empêcher les Vaisseaux des autres Nations d'éxercer le commerce sur les Côtes Occidentales d'Afrique. Il y a même assez d'apparence que la Cour de Lisbonne avoit été secrettement informée que les deux Application Anglois méditoient quelque projet nuisible au Portugal, \& qu'ils en

vouloient au Château de Mina, quoique rien ne fût plus éloigné de l'intention des deux Capitaines; & le Galion, qui n'étoit parti vrai-semblablement, que pour les observer, auroit peut-être profité de l'occasion d'arrêter leur course à Madère, s'ils n'eussent paru assez forts & assez résolus pour se faire redouter.

Jusques-LA, Windham s'étoit conduit avec Pinteado d'une manière qui n'avoit pû diminuer l'opinion qu'il lui avoit fait prendre de son caractère. Mais aussi-tôt qu'ils eurent passé Madère, il changea de conduite & de langage. Non-seulement il prit le commandement sur lui seul, mais s'expliquant dans Hdes termes durs & groffiers, & ne craignant point d'abuser de l'ascendant qu'il avoit sur un Equipage composé d'Anglois, pour ôter tous ses droits à ce vertueux Etranger, il le réduisit presque à l'état d'un simple Matelot. Rien n'étoit plus capable de mortifier un Portugais, dont on connoît la fensibilité pour l'honneur.

Windham en use mal avec

Pinteado.

Rencontre qu'ils font à

Madère.

Les deux Vaisseaux relâchèrent à Saint-Nicolas, une sdes sses du Capverd] pour y prendre des provisions de chair, qui ne purent être que de chévres sauvages, car cette Isle en est remplie, & n'a presque point d'autres animaux. Ils poursuivirent leur course dans la faison des plus grandes chaleurs; &, pour attendre le tems qu'elles diminuent en Guinée, ils s'arrêtèrent dans plufieurs Isles désertes. Mais l'ignorance de Windham, qui ne prenoit plus conseil que de son orgueil & de son caprice, les y sit demeurer trop longtems. Enfin ils tombèrent à l'embouchure de la grande Rivière de Sefto, sur la Côte de Guinée, où ils auroient pû faire leur cargaison du fruit de cette Contrée, qui est une espèce de poivre fort chaud, & dont la figure ressemble à celle de la figue (d). Cette sorte d'épice est fort estimée dans les Pays

Présomption de Windham,

(c) Angl. du Vin. R. d. E. (d) L'arbrisseau qui le porte ne s'éleve pas plus d'un pied & demi ou deux pieds au-dessus

1553.

WINDHAM. froids, & peut s'acheter en Guinée par des échanges fort avantageux. Mais tous les Anglois de l'Equipage, entraînés par leur imprudent Capitaine, dédaignèrent un bien si méprisable en comparaison de l'or dont ils étoient altérés. & demandèrent de pousser plus loin leur navigation. On avança l'espace d'environ cent lieuës, jusqu'à la Côte d'or, où, sans s'approcher trop d'un Fort Portugais, situé sur la Rivière de Mina, on se procura, pour des marchandises de peu de valeur, le poids de cent cinquante livres d'or. Et toute la cargaison qu'on avoit apportée d'Europe auroit pû être changée pour ce précieux métal, si les avis de Pinteado eussent été suivis; mais Windham, incapable de raison, srésolut de prendre une charge de poivre, & pour cela voulut pousser jusqu'à Benin, qui est cent cinquante lieuës au-delà. & directement sous la ligne. En vain Pinteado lui en représenta le danger. Il n'obtint, pour réponse, que des injures & des menaces.

Il prend un mauvais parti en Afrique.

> Son intention étoit de ménager l'Equipage, parce qu'étant informé des qualités du climat, il sçavoit qu'il étoit également dangereux d'y arriver troptard, ou trop-tôt. Si l'on arrivoit trop-tard, on s'y trouvoit au tems du Rossia, c'est-à-dire, de l'hyver du Pays, qui n'est pas dangereux par le froid. mais par une espèce de chaleur étouffante, qui produit un air si corrompu que les habits y pourrissent sur le dos. Si l'on arrivoit trop-tôt, il falloit s'attendre aux plus terribles ardeurs du Soleil; seule raison qui avoit retardé leur course. Mais Pinteado n'étant point écouté, on gagna la Rivière de Benin.

où l'on jetta l'ancre.

Il arrive àBenin.

PINTEADO, un autre Portugais nommé Francisco, Lambert Gentilhomme Anglois, & d'autres particuliers des deux Vaisseaux, se mirent dans leur Pinasse, pour remonter la Rivière. Ils en suivirent les bords pendant cinquante ou soixante lieuës, dans le dessein d'aller jusqu'à la Ville Capitale. Mais étant descendus sur le rivage, pour y lier quelque commerce avec les Négres, ils furent conduits, par terre, à la Cour, qui n'étoit plus qu'à douze lieuës.

Audience du Roi de Benin. Usage duPays.

En arrivant, ils furent présentés au Roi, dans un cercle fort nombreux de Spectateurs, qui s'empressoient pour les voir. Ce Prince leur parut moins noir que le reste de ses Sujets. Il étoit assis dans une grande salle, dont les murs étoient de terre, & qui n'avoit aucune fenêtre; mais à la voute, qui étoit de planches légères, il y avoit des ouvertures, en forme d'entonnoirs, pour la communication de l'air. Le Roi est fervi avec beaucoup de respect. Ses Courtisans n'osent le regarder au visage. Ils sont assis à plate terre, les coudes appuyés sur leurs genoux, & la tête panchée sur leurs mains, dont ils se cachent le visage. Ils ne levent jamais les yeux que lorsqu'ils sont appellés par leur nom. Alors, s'approchant du Roi, ils reprennent la même posture pour l'écouter; & lorsqu'ils se retirent, ils rampent en arrière avec le même respect, parce que c'est un crime de lui tourner le dos.

LES

de la terre. Le fruit est rouge comme du sang, lorsqu'il est recueilli. Ce n'est qu'une cosse remque l'Auteur apprit ensuite être fait exprès pour y passer une acelle, afin de la suspendre dans

l'endroit où on la fait sécher.] Les Médecins les appellent Grana Paradifi. On verra, dans plie de grains, [& percée au milieu d'un trou, la suite, ce qui a fait donner ce nom au poivre de Guinée.

Les Anglois eurent la permission de se tenir debout, & les caresses du Monarque Afriquain leur inspirèrent de la confiance. Il leur demanda, en Portugais, qu'il avoit appris des son enfance, ce qui les amenoit dans ses Etats. Pinteado répondit qu'ils étoient Marchands, & qu'ils venoient pour faire l'échange des richesses de leur Pays contre les siennes. Cette proposition sut si agréable au Roi qu'il leur offrit sur le champ de leur faire voir ce qu'il y avoit de poivre dans ses magasins, à condition qu'ils fissent apporter aussi quelques essais de leurs marchandises. Pinteado fit aussi-tôt venir quelques Anglois de la Pinasse, avec diverses sortes de petite bijouterie. Le Roi en parut satisfait. Il promit que la cargaison de poivre seroit prête dans l'espace de trente jours; & si les deux Vaisseaux Anglois n'avoient point assez de marchandises pour rendre la valeur égale, il offrit de leur faire crédit jusqu'à leur retour. En même-tems il donna des ordres pour faire rassembler tout le poivre qui étoit aux environs. Il ne s'en trouva que trente ou quarante quintaux dans. ses magasins; mais dans le cours du mois, la Ville & les lieux voisins en fournirent une quantité suffisante.

Dans cet intervalle, les Anglois des deux Vaisseaux, s'abandonnant à leurs appétits déréglés, mangèrent toutes fortes de fruits à l'excès, & n'usèrent pas du vin de palmier avec plus de ménagement. Abatus par la chaleur qui fe faisoit sentir la nuit comme le jour, ils ne se resusoient pas non plus le plaifir d'être sans cesse dans l'eau, qu'ils croyoient propre à les rafraîchir. Mais, loin d'y trouver du foulagement, ils s'apperçurent trop-tard que le reméde étoit plus dangereux que le mal. Ils se trouvèrent attaqués de fiévres aigues. & d'une enflure si mortelle, que ceux qui en étoient saisse périssoient sans ressource. Il en mouroit régulièrement trois ou quatre, & jusqu'à cinq, par jour. Windham voyant disparoître ses gens avec cette rapidité, envoya promptement avertir Pinteado & ses Compagnons qu'il falloit quitter cette pernicieuse Côte. Ils lui firent répondre qu'il dépendoit de lui de rendre ses gens plus modérés, en leur faisant observer une discipline plus éxacte; qu'ils avoient déja rassemblé une riche provision de poivre, & qu'ils en espéroient beaucoup davantage; qu'il falloit considérer de quelle importance il étoit de tirer tout l'avantage possible de ce premier voyage, & ne pas ruiner les espérances communes par un excès de précipitation. Mais Windham, choqué de la résistance, qu'on apportoit à ses ordres, leur sit protester que s'ils tardoient à revenir, il mettroit à la voile sans les attendre. Pinteado se flatta de le persuader par de bonnes raisons, & retourna seul aux Vaisfeaux, dans cette espérance. Avant qu'il sût arrivé, le surieux Windham brisa de rage sa caisse de remédes & tous les instrumens qu'il avoit apportés pour la navigation, sans lui rien laisser de ce qui pouvoit servir à sa santé & a son retour. Cet emportement venoit de la crainte où il étoit lui-même de ne jamais quitter cette Côte. En effet, la maladie, dont il commençoit à se ressentir. l'emporta peu de jours après. Pinteado, le trouvant mort à son arrivée, n'en pleura pas moins un homme qu'il avoit regardé long-tems comme fon ami.

CEPENDANT le désordre ne cessa point par la mort de son premier auteur. Plusieurs Matelots, & même quelques Officiers, s'emportèrent contre le Ca- Emportemens pitaine Portugais jusqu'à le traiter de Juif & lui reprocher de ne les avoir Hh3

WINDHAM. 1553. Les Anglois font bien reçus de ce Prin-

Ils se livrent à des excès d'intempérance.

Maladies qui causent leur

des Anglois contre PinteaWINDHAM. 1553. amenés dans un Pays si dangereux que pour les y faire tous périr. D'autres tirerent l'épée en offrant de lui ôter la vie. Comme ils insistoient toûjours à partir, il se réduisit à leur demander le tems de faire revenir les Marchands qui étoient demeurés auprès du Roi. Cette prière fut rejettée. Enfin il les conjura de lui laisser du moins une Chaloupe, avec quelques vieilles piéces de voile, en leur promettant de ramener leurs Compagnons en Angleterre. Rien n'avant pû les toucher, [il fe fervit d'un Negre du Pays] pour écrire aux Marchands à quelles violences il étoit exposé, & leur promettre que si l'on ménageoit du moins sa vie, il viendroit incessamment les chercher. Les mutins ne tardèrent point à le faire monter à bord malgré lui. Il fut relégué dans la cabane des Valets, & traité si indignement qu'il ne recevoit sa nourriture que de la pitié de cette vile canaille. Les maladies ayant tellement diminué l'équipage qu'il ne restoit plus assez de Matelots pour la manœuvre ceux qui avoient conservé leur fanté brûlèrent un des deux Vaisseaux, & partirent six ou sept jours après. Pinteado, pénétré jusqu'au fond du cœur du cruel traitement qu'il recevoit, mourut de chagrin & de langueur. Ses Bourreaux arrivèrent enfin à Plymouth; mais d'environ cent quarante qu'ils étoient à leur départ pour l'Afrique, il n'en restoit pas plus de trente-neuf.

Il meurt de chagrin.

Eclaircissement honorable pour sa mémoire.

Eden, Historien de ce Voyage, touché d'une vive compassion pour le sort de Pinteado, raconte, à la fin de sa Relation, ce qui s'étoit passé entre la Cour de Lisbonne & ce vertueux Portugais. Après avoir été long-tems emprisonné sur de fausses accusations, il avoit obtenu la liberté, à la sollicitation du Confesseur du Roi, qui avoit fait connoître manifestement son innocence. Le Roi, se repentant de sa sévérité, lui avoit accordé un Brevet de Gentilhomme ordinaire de sa Maison, avec une pension, & d'autres faveurs. Ce fait est vérifié par le Brevet même, qui se trouve inséré dans Eden & dans la Collection d'Hackluyt, & par des Lettres autentiques de Dom Louis Infant de Portugal, datées le 8 Décembre 1552, par lesquelles ce Prince avoit la bonté d'affurer Pinteado, qui s'étoit alors réfugié en Angleterre, que le Roi lui pardonnoit sincèrement, & que non-seulement il avoit eu tort de sortir du Royaume après sa prison, mais qu'il pouvoit y revenir, avec certitude d'y être glorieusement employé. Eden rend témoignage qu'il a vû l'original du Brevet & des Lettres, entre les mains de son ami Nicolas Liese, à qui Pinteado les avoit laissés en partant pour le voyage de Guinée. Il ajoûte que malgré des invitations si avantageuses, Pinteado n'avoit pû se déterminer à retourner dans sa Patrie, ni même à se trouver sans témoins dans la compagnie d'un Portugais, parce qu'il avoit reçu des avis secrets qu'on en vouloit à fa vie.



### 

### III. R E

Second Voyage en Guinee, par le Capitaine Jean Lok (a), en 1554, l'écrit par un de ses principaux Pilotes .

炉

**E**DEN observe que comme il s'est moins attaché, dans le Voyage pré-cédent, au cours de la navigation qu'aux circonstances historiques, son dessein, dans celui-ci, est de suivre éxactement les remarques d'un Pilote (b) fort habile, qui eut la principale direction de la Flotte, & qui rédigea toutes les observations par écrit. Les Avanturiers furent le Chevalier Georges Burne, le Chevalier Jean York, Thomas Lok, Antoine Hickman, & Edouard Castelin. Eden prend soin d'avertir que les hauteurs furent prises avec de bons instrumens; mais il paroît néanmoins qu'il s'y est glissé plus d'une erreur.

LE 11. d'Octobre 1554, on sortit de la Tamise, avec trois Vaisseaux, la Trinité, de 140 tonneaux, le Barthélemy, de 90, & le Saint-Jean l'Evan- la Flotte Angeliste de 140. Il y avoit aussi deux Pinasses, dont l'une fit nausrage sur les gloise. Côtes d'Angleterre. On s'arrêta quatorze jours à Douvre, & trois ou quatre à Rye. On toucha encore à Darmouth; après quoi l'on mit à la voile en haute mer.

On se trouva, le 17 de Novembre, à la vûe de l'Isle de Madère, qui paroît fort haute du côté Nord-Nord-Est, & qui est au contraire très-basse du côté Sud-Sud-Est, où elle jette une longue pointe. A l'Ouest, on apperçut quantité de ruisseaux qui descendent des montagnes, & des campagnes d'une grande blancheur. On vit aussi quelques maisons blanches au Sud-Est. Le fommet de la montagne paroissoit fort escarpé. Au Nord-Est, on découvrit une petite Baye, qui a l'apparence d'un Port, & quelques ouvertures dans la montagne qui est au-dessus de la Baye. On vit encore un grand rocher à peu de distance du rivage.

Le 19, à midi, on eut la vûe des ssles Canaries, dont la première, qui est celle de Palma, est au 28° degré. Elle s'éleve en rondeur, & s'étend au Sud-Est & au Nord-Ouest. La partie Nord-Ouest est la plus basse. Dans naries. celle du Sud, elle a deux montagnes rondes qui se suivent. On compte cinquante-sept lieuës, entre la partie Sud-Est de l'Isle de Madère, & le Nord-Ouest de l'Isle de Palma. La Flotte, portant au Sud & au Sud quart à l'Ouest, découvroit librement Ténérisse & les autres Canaries. La partie Sud-Est de l'Isle de Palma est éloignée d'environ vingt lieuës du Nord-Nord-Est de Ténériffe, qui est située, comme la Grande Canarie, & la partie Ouest de Forte Ventura, à vingt-sept degrés & demi. Gomera est une fort belle Isle, mais remplie de monts escarpés. Sa situation est à l'Ouest-Sud-Ouest de Ténériffe, & le cours de la navigation, en passant entre les deux, est Sud quart

Lor. I 554.

Remarque fur les hau-Départ de

Observations qu'elle fait à Madère.

Et aux Ca-

(a) En attribuant le fond de cette Relati-HSaint Jean l'Evangeliste. [Eden n'en étoit que on à Jean Lok, on suit le témoignage de Hack- l'Editeur. (b) Peut-être ce Pilote est-il Gainsh même. luyt; mais la première Edition de cet Ouvrage portoit le nom de Robert Gainsb, Pilote de

248

Lok. 1554.

à l'Est. Dans la partie méridionale de Gomera, on découvre une Ville, & une bonne rade pour les Vaisseaux. Elle est à vingt-sept degrés & qua-15 rante-cinq Minutes]. Ténérisse est une Isle fort élevée, dont le nom est célèbre par son Pic, c'est-à-dire, par une montagne d'une prodigieuse hauteur, qui a la forme d'un pain de sucre, & dont le sommet, pendant toute l'année, est continuellement couvert de neige. La Flotte [ y arriva le 20, 12 & y ] fut arrêtée par un calme, qui dura depuis six heures du matinjusqu'à quatre heures après-midi.

Cap de las Barbas.

Course des

Anglois

LE 22 on fut sous le Tropique du Cancer. Sur les Côtes de Barbarie, à 22 lieuës au Nord du Cap-blanc, & à 3 lieuës du rivage on trouva 15 brasses d'eau, sans aucun courant, & un bon fond mêlé de sable. On vit aussi deux petites Isles à 22 degrés, 20 Minutes ]. Des Canaries on avoit remis à la voile Sud quart à l'Est, & l'on fit cent lieuës pour gagner le Cap de las Barbas, qui est à vingt-deux degrés & demi. La Côte est fort plate aux environs du Cap. On y trouve seize & dix-sept brasses d'eau. Tout l'espace qui est jusqu'à sept ou huit lieuës de la Rivière del Oro, est fréquenté par les Espagnols & les Portugais, qui y font le commerce du poisson pendant le mois de novembre. De-là, on porta au Sud-Sud-Ouest, & au Sud-Ouest quart au Sud jusqu'au vingtième degré & demi, sans s'écarter de plus de sept lieuës du rivage, [ & là finirent les bas-sonds du Cap blanc.] On 🖈 suivit ensuite directement au Sud jusqu'au treizième degré, sans se croire à plus de vingt-cinq lieuës de la Côte. Lorsqu'on fut à 15. degrés on découvrit le 🗲 29 Novembre la Croisade; on auroit pu la découvrir plûtôt si on l'avoit cherchée; cependant cette Constellation ne paroît guères bien durant ce mois, parce que les nuits sont fort courtes alors dans ces quartiers. Le 1 de Décembre, étant à treize degrés, on continua Sud quart à l'Est, jusqu'au 4 après-midi, qu'on se trouva à neuf degrés vingt minutes, & par estimation à trente lieues, Ouest-Sud-Ouest, des bancs de Rio Grande, qui ont trente lieuës de longueur. Le 4, [étant à 6 degrés 30 minutes,]on commença à 🖙 porter au Sud-Est, jusqu'au 9, qu'on suivit Est-Sud-Est; & se trouvant le 14 à cinq degrés trente minutes, on jugea, par le calcul, qu'on pouvoit être à trente-six lieuës des Côtes de Guinée. Le 19, on tint Est quart au Nord, à la distance d'environ dix-sept lieuës du Cap Mensurado, qui fait face à l'Est-Nord-Est, & la Rivière Sesto à l'Est.

Cap Menfurado.

LE 21, on tomba au Sud-Est du Cap Mensurado, à deux lieuës de distance. Ce Cap, qui s'éleve par la pointe avec la figure d'une tête de Marsouin, se découvre aisément. Il est presqu'à six degrés. On voit du même côté trois grands arbres, qui font les feuls fur une Côte uniquement composée de fable. [ Au de-là de ces Arbres il y a quatre ou cinq Montagnes rondes, 🖼 qui s'élevent les unes au dessus des autres ]. Le 22, on jetta l'ancre à l'embouchure de la Rivière Sesto, où l'on demeura jusqu'au 29. On fit partir d'avance la Pinasse pour la Rivière Dolce, [qui est à 5 degrés 30 Minutes], dans la vûe d'y faire les premières ouvertures & les préparatifs du commerce, \( \text{avant l'arrivée du Saint Jean l'Evangeliste } \).

Rivières de

On compte de l'une de ces Rivières à l'autre, vingt-cinq lieuës. Celle Sesto &Dolce. de Sesto [à 6 degrés, moins une tierce] est aisée à reconnoître par une multitude de rocs qui se présentent au Sud-Est. On trouve aussi, à l'entrée de la Rade, six arbres qui n'ont aucunes seuilles. Cette entrée, qui est fort

fort étroite, a ses dangers, par un roc qui demande des précautions. Toute la Côte, entre le Cap de Monte & le Cap de las Palmas, s'étend Sud-Est quart à l'Est, & Nord-Ouest quart à l'Ouest. Il s'y rencontre des rocs qui en sont éloignés jusqu'à deux lieuës, sur-tout depuis la Rivière Sesto jusqu'au Cap de las Palmas.

Lor. 1554.

L'espace des vingt-cinq lieuës, qui sont entre les Rivières Sesto & Dolre, s'appelle Cakeado. [A 8 lieuës de Sesto le Pays commence à s'élever.] On y trouve, au Sud-Est, deux endroits, l'un nommé Chagro, l'autre Chae, 😂 où l'eau fraîche est en abondance. [Depuis Chae il y a une chaîne de rochers & au Sud-Est une langue de Terre, nommée Croke, à 9 ou 10 lieuës de Cakeado, il y a aussi une fort bonne Rade, qui se nomme Saint-Vincent, vis-à-vis de laquelle est un roc caché sous l'eau, à deux lieuës & demie du rivage. Au Sud-Est de ce roc, on voit une Isle qui en est à trois ou quatre lieues, mais qui n'est pas à plus d'une lieue de la Côte; & vers l'Est-Sud-Est de cette Isle on découvre, tout-à-la-fois, un autre roc qui s'éleve au-defus de l'eau, à l'embouchure de la Rivière Dolce. Le côté Nord-Ouest de cette Rivière est un Pays plat & couvert de sable. Le côté Sud-Est a l'apparence d'une Isle, mais ne présente aucun arbre. Le fond est excellent dans ce lieu, & n'a pas moins de treize ou quatorze brasses. On y jetta l'ancre le 31 de Décembre. Il faut remarquer que le Cap de las Palmas est la partie la plus méridionale de toute la Côte de Guinée; qu'il est à quatre degrés 😭 un tiers, [& que c'est un terrain haut, à l'exception de quelques endroits près du rivage qui sont assez bas, & qui paroissent rayés de rouge & de

Rade de Saint-Vincent.

On remit à la voile le 3 de Janvier. Depuis le Cap de las Palmas jusqu'à celui de Tres Puntas, la Côte est belle, & la navigation sans danger. A vingt-cinq lieuës du premier, on s'apperçoit que la terre s'élève par degrés jusqu'à Santra, & lorsqu'on avance vers celui-ci, on découvre, au Nord-Ouest, deux grands rocs, entre lesquels on trouve, dans une petite Baye, le Château d'Arra, qui appartient au Roi de Portugal, & qu'on reconnoît d'autant plus facilement, qu'il n'y a point d'autres rocs depuis le Cap de las Palmas jusqu'à celui de Tres Puntas. Cette Côte s'étend Est quart au Nord & Ouest quart au Sud. On compte depuis un Cap à l'autre quatre-vingt-quinze lieuës. La pointe la plus occidentale du dernier s'étend en terre basse, l'espace d'un mille dans la mer. [A l'entrée de cette pointe, on voit

I 5 5 5. Belle Cote, & fans danger pour la navigation.

une touffe d'Arbres]. La Flotte y arriva le 11 de Janvier.

Le 12, on se trouva vis-à-vis d'une Ville nommée Samma, à huit lieuës Est-Nord-Est du Cap Tres Puntas. [Avant que d'y arriver on voit une longue chaîne de rocs, qui s'avancent fort loin.] On s'y arrêta quatre jours. Le Gouverneur Portugais ne permit de débarquer qu'après avoir reçu des ôtages. On lui envoya le neveu de Sir Jean York; mais faisant naître ensuite d'autres difficultés, il ne voulut souffrir aucune sorte de commerce avec les Anglois. Son injustice alla jusqu'à retenir l'ôtage qu'on lui avoit consié, & à faire tirer quelques volées de canon sur la Flotte. On leva l'ancre le 16, pour gagner le Cap de Correa, où demeuroit un Gentilhomme Portugais que les Anglois ne connurent que par le nom de Dom Jean, mais qui les reçut avec beaucoup de civilité. Ce Cap n'est qu'à quatre lieuës à l'Est du Château de Mina, I. Part.

Ville de Samma. Les Anglois y débarquent.

Cap de Correa.

Dom Jean, Gentilhomme Portugais. 250

Lox. I 5 5 5. La Trinité. où ils arrivèrent le 18. Ils y vendirent tous leurs draps, à l'exception de deux ou trois balots.

Le 26, ils firent voile vers la Trinité, qui est à sept lieuës de Mina, où ils vendirent une partie de leurs merceries, comme à Perekow, & à Perekow Grande, qui sont deux autres Places, huit ou neuf lieuës plus loin. La dernière se reconnoît aisément à quantité de Palmiers, qu'on apperçoit sur le rivage. Elle a aussi une grande montagne à l'Ouest, qui se nomme Monte Rotondo.

Retour des Anglois.

Variété des Courans & des vents.

Comme les Anglois ne s'étoient proposés que la vente de leurs marchandifes, ils ne pensèrent, après l'exécution de ce dessein, qu'à retourner directement en Angleterre.] Ils (c) partirent le 13 de Février, en suivant les Côtes, jusqu'à sept ou huit lieues du Cap de Tres Puntas. Le 15, à huit heures du soir, ils mirent en pleine mer; mais dans la saison où l'on étoit, ils eurent l'occasion de remarquer (d) combien les Courans [& la variété conti-He nuelle des vents rendent la navigation difficile & dangereuse.

[En revenant de la Côte de Mina, la meilleure route est à l'Ouest, jusqu'au Cap de las Palmas, où les Courans portent toûjours de ce côté. A vingt lieuës à l'Est de ce Cap on trouve à se charger d'Yvoire, & à se pourvoir d'eau dans la Rivière de los Potos qui est à-peu-près à 4 degrès & z. Quand on remarque qu'on est à la hauteur de ce Cap, qui est à un degré, ou un degré & demi, il faut tirer à l'Ouest, & à l'Ouest quart au Nord, jusqu'à ce qu'on soit à 3 degrés; alors on doit faire voile à l'Ouest-Nord-Ouest, 🕸 au Nord-Ouest quart à l'Ouest , jusqu'au 6°. degré ; après on continue au Nord-Ouest. A cette hauteur ils rencontrèrent les vents de Nord, & autant qu'ils en purent juger les Courans portoient au Nord-Nord-Ouest. Entre le Cap de Monte, & le Cap-Verd, les Courans font fort grands, & peu-

vent aisément tromper.

Lz 22 d'Avril, ils furent à 8 degrés; & firent route au Nord-Ouest. ayant le vent de Nord-Est, d'Est-Nord-Est, & quelquesois d'Est, jusqu'au premier de Mai, qu'ils arrivèrent à 18 degrés 20 Minutes plus loin, ils eurent le vent à l'Est, & à l'Est-Nord-Est, & quelquesois à l'Est-Sud-Est; & ils reconnurent que les Isles du Cap-Verd, étoient à 48 lieuës, à l'Est-Sud-Est. Au 20 & 21 degré ils eurent le vent plus à l'Est tirant au Sud, & ainsi ils firent voile au Nord-Ouest, & au Nord-Nord-Ouest, & quelquefois au Nord quart à l'Ouest, & au Nord, Jusqu'à ce qu'ils vinrent au 31 degré. Là ils reconnurent qu'ils étoient à cent quatre vingt lieuës Sud-Ouest quart au Sud de l'Isse de los Flores; & ayant le vent Sud-Sud-Est, ils dirigèrent leur course au Nord-Est.

A 23 degrés ils eurent le vent de Sud & de Sud-Ouest, & ils gouvernèrent au Nord-Nord-Est jusqu'au 40 degré; après quoi le vent étant au Sud-Ouest, ils portèrent au Nord-Est, ils étoient alors 17 lieuës à l'Ouest de l'Isle de los Flores.

Isle de los Flores.

Isles du Cap-

Vcrd.

(c) lei commence la 2de. Section de l'Original. R. d. E.

(d), L'Auteur de la Relation, entre ici dans " un grand détail d'observations qui ne conviennent absolument qu'aux gens de Mer,,. C'est-la une remarque du Traducteur, qui en conséquence a supprimé tout ce détail. Mais

comme les gens de Mer feront peut-être plus usage de ce Recueil, que la plupart des autres Lecteurs, nous avons cru devoir suppléer à ce qui a été omis dans cette Traduction en rendant fidélement ce qui se trouve dans l'Original. R. d. E.

Lor.

I 5 5 5.

Au 41 degré le vent sut Nord-Est, & ils coururent au Nord-Ouest. Enfuite il se mit à l'Ouest-Nord-Ouest, & à l'Ouest; & quand ils surent au 42 degré, ils dirigèrent leur course Est-Nord-Est. L'Isse de Corvo étoit, suivant leur estime, à 35 lieuës d'eux Sud quart à l'Ouest.

LE 24 de Mai, ils tinrent conseil avec Jean Rase. Celui-ci crut que le meilleur étoit de saire route au Nord-Est, & il jugea qu'ils étoient à 25

lieuës à l'Est de l'Isse de los Flores, au 39 degré & demi.

LE 4 Septembre étant à 9 degrés, ils avoient perdu de vûe l'Étoile du Nord. Au 45<sup>e</sup>, la variation de l'Aiguille aimantée avoit été de 8 degrés à l'Ouest, au 40, elle avoit été de 15; & de 5 au 30e. degré & demi.

AVANT que d'arriver au Cap de Tres Puntas, on avoit envoyé la Pinasse au long de la Côte, pour achever de vendre quelques merceries qui restitoient. Les Négres, [d'un lieu qui n'est pas nommé,] offrirent aux Anglois de les conduire dans un lieu où ils trouveroient de l'or en abondance, [& d'où un des Vaisseaux, qui avoient fait le premier Voyage, en avoit emporté une quantité considérable.] Mais la vûe d'un Brigantin Portugais, qui Heroisoit sur cette Côte, [leur sit prendre le parti de rejoindre promptement les deux Vaisseaux.] [Cependant Martin étant descendu à terre, avec le consentement de quelques-uns des Commissionaires qui étoient dans la Pinasse, il alla à Samma, ou Samua; & Jean Berin sut envoyé dans un autre endroit.

Le Journal du Pilote finit en cet endroit & Mr. Eden ajoûte quelques particularités sur le pays, ses habitans, & les marchandises qu'on en apporte; ce qu'il dit est tiré en partie de Ptolomée, de Gemma Frisius & d'autres Géographes, & en partie des relations de ceux qui avoient fait le voyage:

nous n'insèrerons ici qu'un extrait de ces dernières.

IL paroîtra fort étrange, qu'après avoir fait, en sept semaines, le voyage d'Angleterre en Guinée, on employa cinq mois entiers pour le retour. Le mal fut attribué à la force du vent, qui étoit continuellement à l'Est, fur-tout vers le Cap-Verd. De forte qu'on fut obligé de faire un tour immense pour trouver un vent Ouest, dont on avoit besoin. On perdit, dans tout le cours du voyage, vingt-quatre hommes, auxquels on avoit substitué, pour la manœuvre, des Esclaves Négres d'une très-belle taille, & qui s'accommodèrent fort bien de l'air & des alimens de l'Europe. Aussi l'Auteur établit-il pour principe, que les habitans naturels des Pays chauds se font plus facilement au froid, que ceux des Pays froids à l'excès de la chaleur; &, quand l'expérience ne le prouveroit pas, il fuffit, dit-il, pour se le perfuader, de faire réflexion que la chaleur excessive dissipe l'humide radical, & que le froid au contraire le resserre & le conserve. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'au-lieu qu'en Afrique, sous la ligne, & dans les Régions voisines, l'air est d'une chaleur extrême, & les peuples sort noirs, avec des cheveux courts & frisées, qui ressemblent à de la laine; au contraire, dans les Pays de l'Amérique dont la situation est la même, l'air est tempéré, & les habitans ne sont qu'olivâtres, avec des cheveux plats & fort longs. La cause de cette variété est expliquée dans divers endroits des Décades(e).

Autres observations sur ce

LA

(e) Ce font apparemment les Décades de te & publiée par Eden. Pierre Martyr; dont une partie a été tradui252

Lok. 1555. Profits que les Anglois **en** retirèrent.

La petite Flotte Angloise rapporta, au Port de Londres, plus de quatre cens livres pesant d'or, à vingt-deux carats; trente-six barils de poivre de Guinée, & deux cens cinquante dents d'éléphans de différences gran-Eden rend témoignage qu'il en mesura plusieurs, auxquelles il trouva neuf pieds (f) de longueur. D'autres avoient l'épaisseur de la cuisse d'un' homme, & quelques-unes pesoient quatre-vingt-dix livres. On prétend qu'il s'en trouve en Afrique, qui pèsent jusqu'à cent vingt-cinq livres. Il y en avoit d'une autre sorte; c'étoient des dents de jeunes éléphans, d'un, de deux & de trois ans, dont les unes avoient un pied & demi de longueur, d'autres deux pieds, suivant l'age de l'animal. Les plus grosses dents de l'éléphant croissent à la machoire d'en-haut, & non à celle d'en-bas comme la plupart des Peintres les représentent.

Les Voyageurs Anglois rapportèrent aussi de Guinée la tête entière d'un éléphant, que M. Eden vit chez un Marchand nommé le Chevalier Juddes. Elle étoit si grosse que les os seuls & le crane, sans y comprendre les dents, pesoient environ deux cens livres; de sorte qu'au jugement de l'Auteur, elle

en auroit dû peser cinq cens dans la totalité de ses parties (g).

**Prodigicuse** tête d'un élephant.

**Observations** de l'Auteur fur l'Afrique.

[Les remarques que le Capitaine Lok fit sur les qualités du Pays & sur les 44. habitans ne méritent pas d'être ici fort étendues.] Les Négres, dit-il, possedent une grande partie de l'Afrique. [Cette observation pouvoit alors être fort ] nouvelle en Angletere.] Ils s'étendent, ajoute-t'il, jusqu'à l'Océan du côté de l'Ouest; & du côté du Sud, jusqu'au Fleuve Nigritis, ou Niger, qui s'accroît & diminue dans les mêmes-tems que le Nil, & qui produit les mêmes espèces d'animaux, tels que des crocodiles. M. Eden s'imagine que l'Auteur parle ici de la rivière du Sénégal, que les Portugais appellent Sanaga (b), d'autant plus que ce qu'il rapporte des habitans s'accorde avec d'autres témoignages. D'un côté de la rivière, ils sont, dit-il, grands & noirs; de l'autre. ils font bruns & petits.

PENDANT la nuit, il arrive souvent, dans ces régions, que la Lune (i) répand une chaleur sensible, [& qui vient d'elle si directement qu'on ne peut p s'y méprendre. On connoît ii bien, aujourd-hui, ces espéces de jets-d'eau qui se forment quelquesois dans ces Mers, & qui peuvent soulever un Vaisseau jusqu'à le mettre en danger, qu'il seroit inutile de s'arreter ici à cette observation. Ils étoient connus d'Aristote, qui les attribuoit à l'attraction de la Lune. Mais à l'occasion de ce Phénomène, l'Auteur raconte, d'après Richard Chancellor, qui le tenoit de Sébastien Cabot, que vers la Côte du Brésil, Cabot avoit été enlevé, dans son Bâtiment, par une de ces colonnes d'eau, & jetté assez loin dans les terres.

(f) Angl. neuf Empans. R. d. E. (g) Le Traducteur a omis ici une description de l'Elephant, qui se trouve dans l'Original; apparemment parce qu'il se propose de la mettre dans le Volume, destiné à traiter de l'Histoire naturelle des pays, dont il est parlé dans ce Recueil; s'il l'oublie, nous aurons soin d'y suppléer; & le Lecteur est prié de se ressouvenir que nous en ferons de même à l'égard de toutes les autres omissions de cette espèce, que nous pourrons lui faire remarquer dans la suite. R. d. E.

(b) D'autres supposent que la rivière de Gambia est la même que le Niger, ou du moins qu'elle en est une branche, mais suivant toute apparence ce sont des rivières différentes.

(i) L'Auteur semble croire que les Planettes sont des globes de seu, comme les Etoiles fixes, & pour appuyer son sentiment il cite Pline & ces Paroles du Ps. CXXI. 6. le Soleil ne brûlera point pendant le jour, ni la Lune pendant la nuit. Personne n'ignore le cas qu'il faut faire de cette opinion.

Les propriétés & les usages de la Guinée s'attirèrent aussi l'attention des Marchands Anglois. [Lok raconte que] les Princes se piquent la peau & la font élever en diverses figures, qui lui donnent assez de ressemblance à nos damas à fleurs. Quoiqu'ils soient nuds, les principaux, & sur-tout les semmes, font si chargés de colliers, de bracelets, de plaques, & de chaînes, d'or, de cuivre & d'yvoire, que ces ornemens leur couvrent une grande partie du corps. Eden avoit un de ces bracelets d'yvoire, qui pesoit trentehuit onces. Il étoit d'une seule pièce, & travaillé assez curieusement, avec un trou, creusé au milieu pour y passer la main. Quelques Négres, en portent, aux deux jambes, de si pesans qu'ils en sont genés dans leur marche. Entre plusieurs instrumens d'or, que les Anglois reçurent d'eux en échange, il y avoit des chaînes & des colliers pour des chiens. Leur manière de commercer est prompte & fidéle. Ils ont des mesures & des poids pour les marchandises qui en demandent. La politesse, ou du moins la douceur, est si nécessaire avec des peuples si barbares, que s'ils s'apperçoivent qu'on en manque, ils refusent toutes les offres de commerce. Un Anglois prit un jour, sans leur permission, une civette, dont il ne s'imaginoit point qu'ils fissent beaucoup de cas, se persuadant encore moins qu'une incivilité, ou, si l'on veut, une violence commise dans un Canton pût nuire au commerce dans un autre endroit. Mais quoiqu'on n'eût pas perdu de tems pour se rendre dans un autre Port assez éloigné, on y trouva déja les Négres informés de cette injure. Ils refusèrent constamment d'envoyer leurs marchandises au bord de la mer, jusqu'à ce que l'offenseur eût restitué la civette, sou payé sa valeur.

LEURS maisons sont composées de quatre piliers ou de quatre troncs d'arbres, couverts de branches. Ils ne se nourrissent communément que de racines & de poissons. Leur mer est si féconde qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'habileté pour la pêche. Le poisson volant s'y trouve comme dans les Indes Occidentales. Quelques Anglois ayant entrepris de faler du poisson de la Côte, eurent l'occasion de faire une autre remarque; ils trouverent qu'il physiques. ne prenoit point le sel. Cependant l'Auteur assure, qu'ayant fait la meme épreuve, il s'en trouva qui le prenoit pour huit ou dix jours. Mais ce qui paroîtra plus admirable, c'est que le poisson (k) qu'on avoit apporté d'Europe, se corrompit à mesure qu'on approchoit de cette Côte; & qu'au retour,

il redevint fort bon, lorsqu'on arriva dans les climats tempérés. Le pain du même Pays est d'assez bon froment, car on peut donner ce nom à leur bled, qui est rond comme nos pois, mais blanc & brillant, comme les perles qui ont perdu leur lustre. L'épi est long deux fois comme la main, & n'a pas moins de cinq pouces de grosseur, [Il est renfermé entre trois feuilles, plus longues que lui, & larges de deux pouces.] Le tuyau est de la grosseur du petit doigt. Leur manière de le préparer est fort bizarre. Ils écrasent avec les mains, entre deux pierres, autant de bled qu'ils croyent en avoir besoin pour leur famille, & l'ayant ainsi réduit en farine, ils en font une pâte fort mince, qu'il mettent cuire au Soleil. Toute la substance de ce bled, tourne presqu'entièrement en farine, sans qu'il reste de ion. M. Eden compta dans un feul épi, deux cens foixante grains. Leur boulson est de l'eau, ou le jus qui distile des branches coupées de leurs stériles Palmiers.

Lox 1 5.5 5. Usage des Princes Afri-

Remarques

### 254 VOYAGES DES ANGLOIS AUX

Lok. 1555. Palmiers, [car ces arbres ne portent la aucun fruit.] Ils suspendent le soir H sous ces branches de grandes gourdes pour recevoir la liqueur qui distile pendant la nuit. Le goût en est doux & agréable. Ils ont aussi des séves aussi grosfes que des châtaignes, & fort dures, qui sont couvertes d'écailles, au lieu de cosses.

Coquilles qui s'attachent aux Vaisseaux qui se changent en Oiseaux. Lors que les trois Bâtimens Anglois arrivèrent au Port de Londres, on trouva les quilles toutes couvertes de certains coquillages longs de deux pouces, & affez gros pour y faire entrer le doigt. Plusieurs Matelots assurèrent, mais avec peu de vrai-semblance, que d'une certaine substance glaireuse qui se trouve dans ces coquilles, se formoient les oiseaux de mer, qu'on appelle Barnaques. On a vû quelques des coquilles de la même espèce, mais qui n'ont qu'un quart de cette longueur, attachées aux vaisseaux qui reviennent d'Irlande. L'Auteur remarque encore que les trois Bâtimens étoient mangés en plusieurs endroits par des vers qui s'appellent Bromas & Brissa, & qui se glissant entre les planches, les dévorent entièrement, sans altérer la superficie. [Il est parlé de ces Vers dans les Décades.]

### Table des latitudes observées dans ce voyage.

|                 |    |    |    | I  | eg. | Min. |                       |   |   | I | eg. | Min. |
|-----------------|----|----|----|----|-----|------|-----------------------|---|---|---|-----|------|
| Madère, pointe  | de | N. | N. | E. | 32  | 0    | Cap de las Barbas     |   |   |   | 22  | 30   |
| Isle de Palma . |    |    |    |    | 28  | 0    | Cap Mensurado .       |   | • |   | б   | Ö    |
| Ténériffe       |    | •  | •  |    | 27  | 30   | Rivière Sesto         | • | • | ٠ | 5   | 40   |
| Grande Canarie  |    |    | •  | •  | 27  | 30   | Cap de las Palmas     |   |   |   | 4   | 20   |
| [Les deux Isles |    |    | •  | ,  | 22  | 20]  | Rivière de los Portos | S |   |   | 4   | 40   |

### Variations de l'Aiguille aimantée.

| Latitude, | 45 | 0  | Variation | 8  | 0 | Ouest |
|-----------|----|----|-----------|----|---|-------|
|           | 40 | 0  |           | 15 | 0 |       |
|           | 30 | 30 |           | 5  | 0 |       |

## C H A P I T R E. IV.

Premier Voyage de Guillaume Towtson à la Côte de Guinée, en 1555. (2).

**g**. I.

Townson.

A crainte des Portugais, ou la difficulté des préparatifs, arrêtoit en- En core les Marchands d'Angleterre, puisqu'on ne trouve point d'autre voyage au Sud en 1555, que celui du Capitaine Towtson.] Il partit de Newport

('a) Ce Voyage est tiré de la collection le conjecturer par divers passages de ce Jourd'Hackluyt. Il [paroît qu'il] fut écrit par leximal; mais celui-ci est le premier qu'il sit com-Capitaine même, [qui avoit déja fait le mê-crime Capitaine, ou principal Directeur]. me voyage l'année précédente; comme on peut port Haven dans l'Isle de Wight, le lundi 30 de Septembre, avec deux excellens Vaisseaux, le Hart & le Hind, dont les Pilotes se nommoient John Ralph & William Carter. Le projet du voyage étoit d'aller commercer aux prévient le Capitaine Lok en qualité de simple passager, se promettoit beaucoup de fruit de son expérience.] Il eut d'abord à combattre les vents, qui lui firent employer plus d'un mois à gagner Darmouth. Ensin il y remit à la voile le 20 d'Octobre, & portant au Sud-Ouest, il se trouva le troissème jour de Novembre à la vûle de Porto-Santo, petite Isle à trente-trois degrés de latitude, qui est possédée par les Portugais. Elle n'a que trois lieuës de long sur une de largeur. En venant du Nord-Nord-Ouest, elle a l'apparence de deux petites montagnes, qui sont près l'une de l'autre, Le côté de l'Est, est une terre haute, séparée de l'autre partie par une vallée. Porto Santo n'est qu'à douze lieuës de Madère.

IL n'arriva rien de plus remarquable jusqu'au huit (b), qu'un calme qui retarda la navigation de deux jours. Après avoir passé les Isles Canaries entre Palma & Gomera; on vit l'Isle de Fer, qui est à tretze lieuës au Sud des autres. La nécessité de porter le plus près du vent qu'il étoit possible, fit prendre au Sud-Est, pour gagner la Côte de Barbarie. Le 12 on apperçut un bâtiment qu'on prit pour un Pêcheur, & dont on étoit fort impatient de recevoir des informations; mais il s'éleva un brouillard si épais, que ne pouvant voir leurs propres voiles, les deux Vaisseaux Anglois perdirent entièrement la vûe l'un de l'autre. Ils tirèrent plusieurs coups de canon qui ne furent pas même entendus d'un bord à l'autre. Cependant le Hind tira dans l'aprèsmidi un autre coup, auquel le Hart répondit. Une demie-heure après, le brouillard se dissipa, & tous deux se trouvèrent à quatre lieuës de la Côte de Barbarie, sur un fond de quatorze brasses. Ils jettèrent l'ancre dans le même lieu, fans sçavoir précisément quel étoit l'endroit de la Côte qu'ils avoient devant eux. Cette terre est si basse qu'elle n'a aucune marque qui puisse la faire reconnoître. Cependant par les calculs du Pilote, on se crut 13-à feize ou dix-fept lieuës à l'Est de la rivière del Oro. Les Matelots s'y occupèrent d'abord à la pêche, & ils prirent un grand nombre de ces Poissons que les François appellent Saders & que les Portugais nomment Pergesses, & les Anglois Brêmes d'Eau salée]. Le 13 après-midi, on découvrit un Bâtiment, qu'on prit pour le même qui avoit paru la veille, & dont on espéroit encore d'approcher; mais le brouillard recommença aussi-tôt avec tant d'épaisseur, qu'il fut impossible de le distinguer long-tems.

Le tems s'étant éclairei le lendemain, on découvrit vers midi une Caravelle de 60 tonneaux, qui paroissoit être à la pêche. Towtson mit cinq Anglois dans sa Chaloupe, sans armes, & sans autre dessein que de prendre langue; mais la Caravelle laissant couler ses cables pour faire plus de dili-

que ces Isles sont à 60 lieuës de Madère; & qu'à l'Ouest, où plùtôt suivant la remarque des Auteurs de ce Recueil, à l'Est de Ténérisse, il y a trois autres Isles nommées la Grande Canarie, Forte Ventura, & Lancerotte. R. d. E.

Townson.

I 5 5 5.

Départ de la Flotte & ses

Porto-Santo & sa situation.

Rencontre inutile d'une Caravelle.

Autres Caravelles qui prennent la fuite

(b) Le Traducteur omet ici le détail du Journal jusqu'au 8, qui est dans l'Anglois, mais qui effectivement ne contient que le nombre de lieuës qu'on sit chaque jour; excepté qu'il y est dit que l'Isse de Gomera, est entre Ténérisse & Palma, à 12 lieuës à l'Est de la dernière, & à 8 lieuës à l'Ouest de la première;

256

TOWTSON. 1 5 5 5.

On arrive à la Côte de Guinée.

gence, abandonna ses ancres & prit la fuite. On la joignit en moins d'une heure. Elle portoit quinze hommes, à qui l'on ne fit point d'autre mal que de leur prendre quelques provisions de vin & de viande fraîche, qui leur furent payées le double de leur valeur. On apprit d'eux que Rio del Oro n'étoit plus qu'à douze lieuës, & l'on remit aussi tot à la voile. Cinq autres Caravelles, qu'on découvrit vers la Côte, prirent aussi-tôt la fuite à la vûe des Vaisseaux Anglois.

LE vent sut si peu savorable jusqu'au seize, qu'on ne sit que quarante lieuës pendant ces deux jours. Suivant le calcul des Pilotes, on passa ce jour-la le Tropique du Cancer. Le dix-sept on fit 26 lieuës, presque toùjours à la vûe de la Côte de Barbarie. Le 18 on en fit trente, &, suivant les Pilotes, on se trouva au milieu du jour vis-à-vis le Cap Blanco. Le 22. les Pilotes se crurent à la hauteur du Cap-verd. Enfin continuant avec un vent mèdiocre, on arriva le 12 de Décembre à la vûe des Côtes de Guinée.

On tourna aussi-tôt vers la terre, & vers minuit, on jetta l'ancre à deux lieuës du rivage, sur un fond de 18 brasses. Towtson apperçut vers la Côte une lumière, qu'il prit pour celle de quelque Vaisseau, & ne doutant point que ce ne fût un Batiment Portugais, [ou François] il employa le reste de la nuit à se mettre en état de combattre. Mais il ne vit le matin aucun Vaisseau; ce qui lui fit croire que la lumière étoit venue du rivage. A deux milles de son bord il remarqua quatre rocs, un grand & trois petits. Quoiqu'il eût fait le même voyage l'année précédente, il ne reconnut aucune marque qui pût lui faire juger du lieu où il étoit; mais il ne se crut point assez avancé pour avoir passé la rivière Sesto. Toute la Côte est basse & couverte de fort grands arbres, de sorte qu'il n'y avoit point d'autre régle que la latitude.

LE 13 on avança Est-Sud-Est, sans s'écarter plus de deux lieuës de la Côte. Elle n'offroit continuellement que des bois, & de grands rochers au long du rivage, contre lesquels la Mer se brise avec beaucoup d'écume, & tant de violence, qu'il n'y a point de barques qui ofent aborder. Par la hauteur du Soleil à midi, on se crut à vingt-quatre lieuës à l'Est de la rivière Sesto. La Côte paroissant plus douce, on jetta l'ancre à deux mille du rivage, sur un fond de quinze brasses. Dans l'après-midi, & le jour suivant, les Chaloupes cherchèrent de l'eau fraîche au long de la Côte, sans en pouvoir trouver jusqu'au soir, qu'elles vinrent annoncer l'embouchure d'une rivière.

Le 15 on employa tout le jour à fonder, en s'approchant du rivage. Tantôt on trouvoit le roc, tantôt un fort bon fond, & jamais moins que sept brasses. On mouilla l'ancre sur sept brasses & demie, derrière les rocs qui font à l'embouchure même de la rivière. Quantité de petits bateaux du Pays, conduits chacun par un homme seul, s'approchèrent hardiment de la Flotte. On donna du biscuit aux Négres qui parurent demander quelque chose; &

Saint-Vincent. ce présent, ou cette aumône, les satisfit beaucoup.

Rivière de

CETTE rivière qui se nomme Saint-Vincent, est à quatre degrés & demi, &, suivant le calcul des Pilotes, huit lieuës au de-la de Sesto. Mais elle est si difficile à découvrir, qu'on ne peut la distinguer d'un demi-mille; parce qu'ayant vis-à-vis d'elle une chaîne de rocs qui surpasse la largeur de son embouchure, il faut avancer long-tems entre ces rocs & le rivage avant qu'on puisse l'appercevoir. Elle est d'ailleurs fort grande, & elle reçoit quantité d'autres

Description de la Côte.

d'autres rivières. L'entrée n'en est pas commode, parce que la Mer est assez agitée entre le rivage & les rocs; mais lorsque cette difficulté est vaincue,

on y est aussi tranquillement que dans le meilleur Port.

SES bords sont habités par une nombreuse Nation de Négres, qui sont nuds, excepté vers le milieu du corps, où ils se couvrent d'un morceau d'étoffe, composé d'une sorte d'écorce qui se file comme le chanvre. Plusieurs d'entre eux en portent, sur la tête, une piéce teinte de diverses couleurs; mais la plûpart ont la tête nue comme le corps, & les cheveux coupés en différentes formes; [quelques-uns se découpent la peau, de façon, quelle paroît ouvragée.] Les femmes n'ayant pas d'autre parure, il seroit fort difficile de les distinguer, si elles n'avoient le sein fort difforme, & les mamelles si longues qu'elles

leur pendent jusqu'aux genoux.

Dès le même jour, les Anglois entrèrent dans la Rivière avec leurs Chaloupes, chargées de bassins, de haches, de couteaux & d'autres ustenciles à l'usage de ces Barbares. Ils rapportèrent pour essai deux barils de poivre (c), & deux dents d'élephans, à fort juste prix. Mais les Négres, qui étoient déja fort éxercés au commerce, n'avoient fait apparemment si bonne composition la première fois, que pour engager les Anglois à la faire à leur tour. Les difficultés devinrent plus grandes les jours suivans; & rejettant la plûpart des marchandises Angloises, ils offrirent si peu pour celles qu'ils vouloient acheter, que Towtson résolut de chercher une Nation plus traitable. Il ne les prévint pas néanmoins, car ils affectèrent de se retirer les premiers, dans l'espérance apparemment d'être rappellés; mais cet artifice leur réussit mal. & les Anglois prirent aussi-tôt le parti de lever l'ancre.

#### IL

(d) Ils abordèrent deux jours après, dans un autre lieu, où ne voyant paroître personne sur le rivage, ils descendirent hardiment pour observer le Pays. Ils rencontrèrent bientôt soixante Négres, qui parurent d'abord effrayés de les voir, mais qui s'appercevant qu'on ne cherchoit point à leur nuire, devinrent tout-d'un-coup familiers & caressans. Les Anglois ne firent pas difficulté de les suivre dans leur Ville. Elle consistoit en trente ou quarante fours, couverts de branches & de feuillage. Le dessus est ouvert de tous côtés, & c'est-là qu'ils passent le jour à faire d'assez jolis ouvrages d'écorce. Mais le dessous, que l'Auteur appelle four, parce qu'il en a l'apparence, est le lieu où ils passent la nuit. Ils forgent aussi des dards & divers Hinstrumens de fer; mais n'ayant pas l'art de fondre ce métal, ils ne peuvent lui donner de forme qu'en le pliant au feu. \ \ Les femmes travaillent comme les hommes. Elles entreprirent d'amuser leurs Hôtes par des chanfons & des danses, qui ne flattèrent pas beaucoup les Anglois. Leur chanson consistoit dans les mêmes mots, qu'ils répétoient sans cesse. L'Auteur nous les a conservés; sakere, sakere, ho, ho, sakere, sakere, ho, ho. Il ne TOWTSOX 1555.

Ses Habitans & leurs ufa-

Finesse des Négres.

Autres Négres, & leur caractère.

Quelques mots de leur

(c) L'Auteur donne à ce poivre le nom de grains; c'est-à-dire Grains de Paradis: c'est ainsi que les Italiens appellèrent le Poivre de Guinée, lorsqu'ils en virent pour la première

fois. Voyez cy devant pag. 243. note (d). (d) lci commence la 2de. Section dans l'Original, R. d. E.

I. Part.

TOWTSON, I 555.

vit parmi eux aucune autre sorte d'animaux que deux chèvres, avec quelques poules.

Les Anglois n'ayant pensé qu'à satisfaire leur curiosité, retournèrent le foir à leurs Vaisseaux : mais le Chef de la Ville se hâta d'envoyer à leur suite deux Négres, qui paroissoient être à son service, & qui portoient deux petits paniers remplis de poivre. Ils firent connoître par leurs signes que ce n'étoit que pour la montre, & que si l'on vouloit entrer dans la Rivière, après qu'on auroit dormi, on y en trouveroit une grande abondance. Towtfon ne manqua point le jour suivant d'y envoyer ses deux Chaloupes. Les Négres, qui s'attendoient à cette visite, s'étoient déja rendus sur les bords avec tout le poivre qu'ils avoient. Mais ils le tinrent si cher, qu'on se contenta d'en prendre cinquante livres. Quelques Anglois ne laissèrent point de retourner à leur Ville, où l'un d'entre eux eut l'indiscrétion de prendre une gourde. Les Négres offensés, s'armèrent aussi-tôt de dards & de boucliers, en leur faisant signe de se retirer. On rendit la gourde; ce qui n'empêcha point que les témoignages de mécontentement ne fussent continués, comme pour faire entendre que la confiance étoit ruinée par une action de cette nature. Mais il y a beaucoup d'apparence que leur chagrin venoit de ce qu'on

Les Anglois achetent d'eux du poivre.

Ils se querellent.

Marée de

Autres remarques.

Indolence. des Négres pour le travail.

Quelques mots de leur langue.

n'avoit pas voulu prendre le poivre à leur prix. Le vent n'ayant pas permis aux Anglois de lever l'ancre le même jour, ils eurent l'occasion d'observer que la rivière de Saint-Vincent a son flux & Saint-Vincent. son reflux dans l'espace de douze heures, mais qu'il n'est pas considérable. Ils ne virent pas l'eau remontée de plus d'une brasse & demie. Aussi loin que leurs yeux purent s'étendre, le Pays leur parut couvert de grands arbres, qui n'ont point de ressemblance avec ceux de l'Europe; mais qu'ils n'étoient point capables de distinguer autrement. Il y a du côté de la Mer une espèce de pois dont la tige est si haute que Towtson en trouva une de 27 pieds (e) de longueur. Ils croissent sur le sable, comme les arbres, & si proche du rivage, que sur une Côte fort basse, la Mer les arrose souvent, comme on s'en apperçut aux traces de l'eau. Dans cette partie de l'Afrique, les arbres & tous les autres végétaux font continuellement verds. Le vent y est de mer pendant le jour, & de terre pendant la nuit. Quoique cet ordre change quelquefois, il est si régulier que l'Auteur en marque beaucoup d'étonnement.

> On n'observa rien qui pût faire juger, s'il y avoit aux environs, de l'or ou d'autres choses précieuses. La Nation est si paresseuse, ou du moins si éloignée des entreprises pénibles, qu'elle se borne aux occupations que j'ai représentées. Elle pourroit même recueillir plus de poivre, si elle étoit capable de ce travail; mais tout ce qu'elle avoit apporté sur le bord de la Riviere, n'alloit pas à plus de trois ou quatre tonneaux. Elle ne se donne pas même la peine de chasser; quoique les bois ne manquent point de bêtes fauves & d'oiseaux. Elle vit de la pêche, qui est un exercice plus doux. Towtson a conservé quelques mots de leur langue. Bezau, Bezau, est leur salu-Menagate à faye signifie, assez de poivre. Krakan à faye, assez de tation. poules. Zeramme à faye? en avez-vous assez? Beg Sakk, donnez-moi un couteau. Beg Kome, donnez-moi du pain. Borke, patience, ou attendez.

> > Kou-

Koutreke, vous mentez. Diago, Capitaine, ou Chef. Ils parlent fort vite; Townson •H \ & jugeant peut-être qu'on a de la peine à distinguer leur articulation, ils répétent plusieurs fois les mêmes mots, en les allongeant davantage.

1555.

LE 18, ayant remis à la voile, on apperçut en suivant la Côte quelques Négres, dans de petits bâteaux longs & étroits, & l'on apprit par leurs signes, que dans une rivière voisine, il y avoit beaucoup de poivre à vendre. En effet, après avoir passé trois grands rocs, & cinq petits qui en cachent l'embouchure, on apperçut un fort beau Canal entre deux bords qui n'étoient pas fans verdure. On n'avoit pas fait plus de vingt lieuës depuis qu'on avoit levé l'ancre. Le lendemain quelques Négres s'approchèrent avec des montres de poivre, en marquant par leurs signes qu'il falloit se hâter. Comme le fond où l'on avoit mouillé étoit si mauvais, que le Hind y avoit perdu une de ses ancres, on passa une partie du jour la sonde à la main. Les Négres allumèrent pendant la nuit des feux sur la Côte, pour servir de direction aux deux Vaisseaux. On avoit reçu le même service dans quelques autres lieux où l'on avoit jetté l'ancre. Cependant la multitude des petits rocs qui étoient presqu'à-fleur d'eau, & la difficulté de trouver un meilleur fond pour l'ancrage, fit prendre le parti de passer sans avoir accepté l'offre des Négres.

Diverses Nations, & différentes Côtes.

On continua de naviguer jusqu'au 23, au long d'une Côte bordée de rochers, & l'on doubla le même jour la pointe das Palmas. La partie occidentale de ce Cap a vis-à-vis d'elle une chaîne de rocs qui est à deux ou trois lieuës dans la Mer; mais la Côte orientale, qui est à quatre lieuës de l'autre, présente une perspective fort agréable; & deux ou trois lieuës au de-là, la Côte s'enfonce en forme de Baye. Comme cet enfoncement ressemble assez à l'embouchure d'un Rivière, on prit le parti d'y jetter l'ancre, à l'entrée de la nuit, dans la crainte de manquer la Rivière, où l'on avoit eu l'année précédente une si grande quantité de dents d'éléphans.

Pointe das

ENTRE le Cap de Palmas, qui est à quatre degrés & demi, & la rivière de Sesto, le poivre est en abondance; mais il ne s'en trouve pas quand on

Où l'on ceffe de trouver du

a passé le Cap.

Rencontre de

On fit ce jour-là seize lieuës, & l'on remarqua pendant, la nuit, que la marée, qui couloit jusqu'alors à l'Ouest, prend son cours, après le Cap, vers l'Est. Le 24, étant à la voile, vers huit heures du matin, on rencontra de petits bateaux de Négres, qui portoient des œufs mous & fans écailles. Les Négres firent signe que dans leur Canton, ils avoient de l'eau fraîche & des chévres. Le Capitaine croyant qu'ils étoient à l'embouchure de la Rivière, fit jetter l'ancre, & mit dans la Chaloupe un Matelot qui la connoissoit, avec ordre de les suivre : mais le Matelot jugea que ce n'étoit pas celle qu'on cherchoit. La Chaloupe étant revenue, fut renvoyée à rames & à voile, pour continuer ses recherches au long de la Côte. Elle revint encore, & ceux qui la conduisoient assurèrent qu'il ne s'y trouvoit pas de rivière. Enfin le Capitaine impatient, descendit lui-même dans la Chaloupe, & s'étant fait conduire à la Rivière où les Négres étoient entrés, il la reconaut pour celle qu'il désiroit (f) & dont le Matelot avoit oublié la situation de-

(f) Il semble que cette rivière doit être celle de San Pedro, & que le Village où habi-Kk 2

Towtson.
1555.
Les Anglois achetent d'eux del'Y-voire.

géographique.

depuis l'année précédente. L'agitation extraordinaire des flots, en rendit l'entrée difficile. Mais aussi-tôt qu'on fût entre les rives, plusieurs Négres se présentèrent dans leurs bateaux, avec des dents d'éléphans. On les acheta sur le champ, tandis que d'autres Négres en montroient encore sur le rivage, & faisoient entendre par leurs signes, que le lendemain ils en auroient beaucoup plus.

Towtson fit quelques petits présens à deux de leurs Ches; & remettant ses espérances au lendemain, il envoya sa Chaloupe dans un autre lieu, où quelques bateaux venus du rivage, lui avoient sait signe qu'on trouveroit de l'eau fraîche & des dents d'éléphans. Les gens de la Chaloupe étant débarqués dans ce lieu, y trouvèrent une Ville sans rivière; mais tous les Habitans s'empressèrent de leur apporter de l'eau fraîche. Ils leur montrèrent aussi une dent d'éléphant; &, par leurs signes, ils leur en firent espérer d'au-

tres pour le jour fuivant.
Observation
Les Carres placent la

Les Cartes placent la Rivière où l'on étoit entré, à treize lieuës du Cap de Palmas. Elle a, vers l'Ouest, un roc qui n'est pas à moins d'une lieue dans la Mer, & une pointe qui part de sa propre rive, sur laquelle on découvre d'affez loin cinq grands arbres. Malgré ces marques, il faut être à fon embouchure pour l'appercevoir. Elle a de chaque côté, mais à quelque diftance de ses bords, une petite Ville, qui n'a aucune dépendance de l'autre, & qui est gouvernée par son propre Capitaine. Ces deux Villes ne sont qu'à deux milles l'une de l'autre, & c'étoit à la seconde que Towtson, sans la connoître, avoit envoyé sa Chaloupe. A trois ou quatre lieuës de la Côte, il se trouve quantité de Palmiers, dont les Négres sont leur vin, [qui n'està autre chose que le suc qui découle par une incisson qu'ils sont à l'écorce, & qu'ils reçoivent dans des bouteilles. On distingue aisément ces arbres à deux lieuës du rivage, parce qu'ils sont d'une hauteur singulière; sur-tout celui du centre, qui surpasse les autres de toute la tête. On sçait que les palmiers sont sans branches jusqu'au sommet, qui est composé d'une touffe de seuilles; & cette forme sent à les faire découvrir de plus loin que d'autres arbres, qu'on supposeroit de la même hauteur.

Distance de quelques

voire.

Vente d'Y-

Du Cap de Las Palmas, au Cap Tres Puntas, il y a cent lieuës, & du Cap Tres Puntas au Port où l'on se proposoit de vendre les étosses, il y en a quarante. Towtson crut s'appercevoir que le langage de ce lieu ne dissère pas beaucoup de celui dont j'ai rapporté quelques mots; mais les Négres sont de plus belle taille & plus civilisés, quoique leur parure soit à peu près la même; [ils sont passionnés pour les Manilles & les Margritins; & ils estiment peu les autres Marchandises] Il en vint l'après-midi de deux Villes dissérentes, avec des dents d'éléphans. Après avoir fait jurer le Capitaine Anglois par l'eau de la Mér, qu'il ne leur feroit aucun mal, ils montèrent hardiment sur son Vaisseau. On leur présenta de la viande qu'ils mangèrent avidement. De quatorze dents qu'il vendirent, dix étoient peu considérables pour la grandeur; mais en se retirant, ils sirent entendre qu'il falloit aller le jour suivant à leurs Villes. Comme elles n'étoient qu'à trois milles, Towtson, pour ménager le tems, envoya quelques-uns de ses gens à l'une, tan-

toient ces Négres, est celui de Tabo. L'auweur de ce Journal a fait une grande faute en aborda. omettant souvent les noms des lieux où l'on aborda. dis qu'il se rendit lui-même à l'autre. On rapporta vingt dents de ces deux endroits. Mais pendant l'absence de Towtson, d'autres Négres en apportèrent dix au Lieutenant, avec une petite chèvre & quelques poules. Enfin, levant l'ancre, on se remit à suivre la Côte.

Townson. 1555.

#### C. III.

(g) Le vent changea le 28, & força les deux Vaisseaux de prendre le large, pendant deux jours. Ensuite changeant encore, il les rapprocha de la Côte, sans qu'ils eussent fait plus de quatre lieuës dans l'espace de quarantehuit heures. On découvrit, à l'Est & à l'Ouest, des monts rouges, sur lesquels on distinguoit quelques arbres; mais on ne put juger de ce qui donnoit cette couleur au sable ou à la terre. Le Pays paroissant trop désert pour donner la curiosité de s'y arrêter, on fit douze lieuës pendant le reste du jour, & l'on fit une remarque qui s'accorde avec toutes les Relations de ceux qui ont fait le même voyage; c'est que depuis ce lieu, c'est-à-dire, trente ou quarante lieuës avant le Cap de Tres Puntas, le cours ordinaire du vent change sur cette Côte, & qu'il est communément Nord-Ouest pendant la nuit & Sud-Ouest pendant le jour. La Côte, qu'on suivit pendant trois jours, est basse & couverte de bois, sans aucune apparence de rochers. Le 31, on vit venir plusieurs Négres, dans des Bateaux plus grands qu'on ne leur en avoit encore vûs, quoique de la même forme. Ils étoient cinq ou six dans chaque Bateau. On découvrit aussi, fort près du rivage, une Ville plus étendue que les précédentes; ce qui fit juger aux Pilotes qu'on n'étoit qu'à vingtsix lieuës de Tres Puntas.

Le matin du quatrième jour (b), on apperçut le Cap, après avoir passé devant un Château Portugais qui en est à huit lieuës. L'Auteur ne le nomme point; mais il y a beaucoup d'apparence que c'est le Fort San-Antonio, qui est à l'embouchure de la Rivière Axim. Le Cap, à la première vûe, ne paroît qu'une terre fort haute, couverte d'arbres; mais, lorsqu'on en est plus près, on distingue deux autres pointes, & deux Bayes entre les trois. Elles sont directement face à l'Ouest. Le Cap du milieu n'est pas à plus d'une lieuë de celui qui est le plus à l'Ouest, quoique les Cartes fassent cette distance de trois lieuës. Il a, vis-à-vis, & contre le rivage, un roc qu'on ne distingue point si l'on n'en est fort près. Le troisième Cap n'est guéres aussi qu'à une lieuë de celui-ci; mais, entre les deux, s'avance une petite pointe de terre avec plusieurs rocs.

Huit lieuës au-dessus du Cap, la Côte s'étend Sud-Est par Est, mais, au-dessous, elle reprend son cours Est-Nord-Est. [Environ à deux lieuës au de-là du troisième Cap, le terrain est bas & découvert à deux milles d'étendue, ensuite il s'élève de nouveau, & l'on voit diverses pointes les unes plus hautes que les autres.]

Le même jour, après avoir doublé le Cap, on prit le parti de jetter l'ancre, dans la crainte de manquer une Ville que les Anglois nomment Dom Jean. Il se présenta, pendant l'après-midi, un Bateau chargé de cinq hom-

Montagnes rouges,

Observation fur le cours du vent.

Ville fur 12 Côte.

I 5 5 6. Cap de Fres Puntas.

Fort de San-Antonio.

Les Anglois cherchent la Ville de Dom Jean.

<sup>(</sup>g) La 3<sup>c</sup>. Section de l'Original commence (b) Angl- du troisième de Janvier. R. d. E. ici. R. d. E.

TOWTSON. 1555.

Ils font le commerce de

l'or.

mes, mais qui, n'ayant pas voulu s'approcher, donna lieu de croire qu'il ne cherchoit qu'à observer les pavillons. [Towtson le sit suivre inutilement par pa fa Chaloupe.] Deux collines vertes, jointes par une terre plus basse, qui leur donne l'apparence d'une selle, firent croire que la Ville n'en devoit pas être éloignée, & qu'elle pouvoit être cachée par une chaîne de rocs qui sont un peu plus loin, & qui s'étendent près de deux milles dans la mer. Cependant les recherches se trouvant encore inutiles, on continua d'avancer jusqu'à une grande Baye, au-delà de laquelle on apperçut un mont fort rouge, que Towtson prit pour la Ville de Dom Jean. Il y envoya aussi-tôt la Chaloupe. On trouva effectivement une Ville, & une fort belle Baye à l'Est du mont. Les Habitans, ayant découvert la Chaloupe, élevèrent un drap pour lui faire signe de s'approcher. Les Anglois jugèrent-à-propos d'attendre, & virent bien-tôt, en effet, un Bateau qui venoit à eux. Quelques Négres. qui le conduisoient, leur montrèrent une pièce d'or, du poids d'un demi écu, & demandèrent les poids & les mesures dont les Anglois se servoient, pour les faire voir à leur Chef. On leur donna une mesure de deux aunes, & le poids d'un angelot, [qui étoit alors la monnoye d'or d'Angleterre.] Ils H revinrent immédiatement, avec une mesure de deux aunes & trois demiquarts, & une piéce d'or du poids d'une cruzade, en faisant entendre que c'étoit l'or qu'ils donneroient pour une mesure d'étoffe de cette grandeur & qu'ils ne vouloient pas donner davantage. Les Anglois, voyant leur obstination, & persuadés d'ailleurs que les meilleures Villes pour le commerce étoient plus loin, partirent sans rien conclure avec eux. Ils firent deux lieuës au long du rivage, en se faisant toujours précéder d'une Chaloupe. Après avoir doublé une pointe de rocs qu'ils voyoient depuis long-tems, les gens de la Chaloupe découvrirent une Ville, qu'on crut reconnoître enfin pour celle de Dom Jean. La nuit approchoit. On jetta l'ancre le plus près qu'on put du rivage.

Ils crovent arriver à la Ville de Dom Jean.

> Le lendemain, on se confirma dans l'opinion que cette Ville étoit celle de Dom Jean (i). Mais les Chaloupes s'en étant approchées, on fut surpris de ne voir aucun Négre empressé à se présenter. Ils étoient retenus par la crainte. Les Portugais, sur quelque mécontentement, avoient détruit, l'année précédente, une partie de leur Ville à coups de canon, & leur avoient enlevé plusieurs de leurs gens. On sut obligé de faire entrer une des Chaloupes dans la Rivière, pour leur inspirer de la confiance. Alors ils firentsigne. avec un drap, qu'on pouvoit s'avancer sans crainte. Ils vinrent eux-mêmes fur le bord de la rivière en assez grand nombre, & plusieurs firent voir de l'or. Mais il ne parut aucun bateau, ce qui fit croire que les Portugais pouvoient les avoir détruits. Les Anglois, étant bien armés, ne firent pas difficulté de s'approcher de la rive.

Roi Négre vilitent,

Le Chef des Négres, homme de fort mine, parut aussi-tôt, un dard à la que les Anglois • main, & suivi de cinq ou six autres Négres armés de dards & de boucliers. [Leurs dards étoient de fer, bien travaillés & pointus.] Un autre, qui étoit fans armes, portoit une sorte de selle, ou d'escabeau (k) pour le Chef, [qui ] étoit

> ce nom, ou celle-ci ne l'étoit pas. Car dans la suite nous voyons que cette villeétoit plus à l'Est.

🖒 (i) Ou il faut qu'il y ait eu deux Villes de 🛮 🖒 C'est-là un air de grandeur que se donnent les Négres riches.

étoit apparemment son Maître. Les Anglois le faluèrent, en ôtant leur cha- Towrsoni. peau. Il reçut cette civilité, comme un Roi la recevroit de ses sujets, sans se découvrir la tête, & presque sans la remuer; mais les gens de sa suite ôtèrent, à l'imitation des Anglois, une espèce de bonnet dont ils étoient couverts. Le Chef s'assit gravement sur la selle. Son habillement, depuis la ceinture jusqu'aux genoux, étoit d'une étoffe du Pays, qui l'enveloppoit sans aucune forme. Elle étoit soutenue à la ceinture par une corde fort serrée. Son bonnet étoit de la même étoffe. Il avoit le reste du corps & les jambes nuds. Quelques-uns de ses gens étoient vêtus comme lui. D'autres n'avoient qu'un morceau d'étoffe entre les jambes, qui tenoit des deux côtés à leur ceinture, & leurs bonnets étoient de peau, avec la forme d'une grande bourfe. Leurs étoffes, leurs cordes, leurs filets pour la pêche, & leurs autres commodités de cette nature, font faits de l'écorce de certains arbres, qu'ils travaillent affez curieusement. Ils n'ont pas moins d'adresse à travailler l'or & le fer. Ils font des dards, des hameçons, des crochets de toute espèce, & des poignards tranchans qui ressemblent assez à ceux de Turquie, & qu'ils portent suspendus au côté gauche. Leurs boucliers sont aussi d'écorce, & la forme en est fort belle. Ils sont assez grands pour leur couvrir tout le corps lorsqu'ils mettent le genouil à terre. Leurs arcs sont courts, mais si roides qu'ils demandent de la force pour les plier. La corde en est plate. Pour leurs fléches, comme elles étoient cachées dans une espèce de carquois, l'Auteur, qui n'étoit occupé que de son commerce, n'eut pas la curiosité de les éxaminer.

(1) On commença par offrir au Chef, deux aunes d'étoffe, & deux baffins de cuivre. Il donna, de son côté, au Capitaine Anglois un poids d'or qui surpassoit la valeur de ce présent. Mais ne paroissant faire cas que du commerce endrap & des bassins, il ne permit point à ses Négres d'acheter d'autres marchandises. On vendit, à cette première entrevûe, soixante-quatorze bassins, chacun pour le poids d'environ un demi angelot. Le Chefrevint l'après-midi, & présenta au Capitaine Anglois une poule, avec deux grandes racines, dont les Négres font leur principal aliment. Il fit entendre qu'avant la fin du jour on apporteroit beaucoup d'or à fa Ville, des différentes parties du Canton. En effet, vers le soir, on vit arriver cent hommes, divisés en trois bandes, sous autant de Chefs, tous armés d'arcs & de dards. Lorsqu'ils surent au bord de la rivière, ils enfoncèrent, auprès d'eux, la pointe de leurs dards dans la terre. Les Capitaines, s'étant assis sur des selles, envoyèrent à bord un jeune Négre, avec une mesure de deux aunes, un quart & un sixiéme, pour laquelle ils offrirent le poids d'un angelot & de douze grains. Towtfon demanda le poids d'un angelot pour chaque aune. Comme la nuit s'avançoit, on se sépara sans avoir rien conclu.

Le matin, ce même jeune homme, qui sçavoit quelques mots de Portugais, & qui connoissoit fort bien les poids & les mesures, revint à bord, dans la Chaloupe qu'on avoit fait avancer exprès à la rive, & renouvella l'offre d'un angelot & douze grains pour la mesure qu'il avoit proposée, en faisant se laissent figne que si l'on ne s'accommodoit pas de ce marché, on étoit libre de partir. tromper par Towtson prit en effet le parti de lever l'ancre. Lorsqu'il fut éloigné d'une les Anglois. lieuë, il retourna vers l'entrée de la rivière, pour charger quelques pierres

I 5 5 5.

Sa figure & fes usages.

Armes & parure de ses

Détail de tre les Anglois & les Négres.

Les Négres

en

TOWTSON. 1556.

les Anglois recueillent en

ledemandent aux Anglois quelques prifonniers.

en forme de lest, ou plûtôt pour donner aux Négres l'occasion de le voir encore. Cet artifice réuflit. Le Chef des Négres ne s'appercevant point qu'on lui renvoyat les Chaloupes, fit signe aux Vaisseaux de se rapprocher. On convint à des conditions plus raisonnables. Les deux Chaloupes rapportèrent soixante onces d'or; & le Chef Négre, en les voyant partir, fit entendre que l'année suivante la Ville seroit mieux fournie de ce précieux métal, & seroit encore meilleure composition. Les Anglois différèrent jusqu'au lendemain à lever l'ancre, quoiqu'ils n'attendissent plus rien sur cette Côte, mais ils su-Richesses que rent agréablement surpris de se voir offrir le matin trois livres dix-neuf onces d'or, qu'ils achetèrent sur le champ au même prix. Dans le cours de la journée, ils en reçurent encore vingt-deux onces, [sans pouvoir s'imaginer où les H Négres trouvoient toutes ces richesses, à moins qu'elles ne vinssent des parties les plus éloignées du Canton, d'où l'on n'avoit pas eu le tems de les apporter pendant les premiers jours.] Il leur vint aussi un Négre, qu'ils n'avoient point encore vu, & qui sçavoit assez de Portugais pour se faire entendre. Il avoit été pris par cette Nation, & mis au cachot dans un Château dont il s'étoit échappé. Il raconta que les Portugais traitoient cruellement leurs prisonniers, & qu'ils étoient résolus de faire pendre tous les François & les Ânglois qu'ils pourroient prendre sur cette Côte. Ils étoient au nombre de soixante dans le Château dont il parloit; &, tous les ans, il leur venoit du Portugal un grand Vaisseau avec une Caravelle: [actuellement ils étoient en guerre avec Dom Jean.] Towtson, sur ce récit, prit la résolution d'aller droit à ce Château, sne doutant point que ce ne fut le même où les Voyageurs de 44 l'année précédente avoient vû un Gentilhomme Portugais qu'ils n'avoient connu que sous le nom de Dom Jean, & qui les avoient reçus avec beau-Les Négres coup de civilité. Mais il résolut aussi de passer par cette autre Ville, où les mêmes Anglois avoient été maltraités. Comme le Capitaine Lok, qui commandoit la Flotte précédente, avoit enlevé quelques Négres qu'il avoit conduits en Angleterre, celui qui parloit à Towtson eut la hardiesse de lui demander ce qu'étoient devenus ces Captifs. On lui répondit, avec douceur. qu'ils étoient dans un Pays beaucoup plus beau que l'Afrique, où ils étoient bien traités, & où ils se trouvoient eux-mêmes si bien, qu'ils n'avoient pas voulu retourner dans leur Patrie.

On se remit en mer, pour suivre les Côtes; mais en abordant à la plûpart des lieux dont l'approche étoit facile, & où l'on voyoit quelques traces d'habitation, on trouva, le jour suivant, sept livres & cinq onces d'or. La nuit, on apperçut des flammes, à la lueur desquelles on découvrit quelque chose de blanc, qu'on prit pour la Ville de Dom Jean. On mouilla aussi-tôt l'ancre, à deux milles du rivage; car la disposition de la Côte saisoit craindre que si l'on passoit la Ville, il ne sût très-dissicile de la retrouver. Ce n'étoit point encore la Ville de Dom Jean; mais le jour fit appercevoir, à l'entrée d'une Baye fort profonde, une petite Ville dont les habitans s'empressèrent d'accourir sur le rivage ou de s'approcher dans leurs Bateaux. La plûpart demandèrent des baisins & du drap. Cependant quelques-uns prirent aussi des couteaux, des chapeaux & d'autres petites marchandises. Ils firent voir à Towtson une sorte de drap grossier, qui lui parut venir de France. Comme ses oreilles commençoient à se faire à leur langage, il en distingua quelques mots qu'il eut soin de nous conserver. Mattea, Mattea, étoit leur situation (m). Dassi, Dassi, je vous remercie. Schike, de l'or. Kaurte, couper. Krakka, couteau. Bassina, bassin. Foko, drap ou étosse.

ENFIN l'on arriva le même jour à la vûe de la Ville de Dom Jean, que le broüillard néanmoins ne permit pas de distinguer tout-d'un-coup. L'air s'étant éclairci. Towtson la reconnut, à une maison blanche située sur une petite colline, qui a la forme d'une petite Chapelle. Il fit jetter l'ancre, à la distance d'un mille ou deux, sur sept brasses de fond. Là, comme dans les lieux précédens, il remarqua que les Courans prenoient la direction du vent. La terre est inégale, c'est-à-dire, tantôt haute & tantôt basse, mais couverte d'arbres. La Ville, qui s'appelle autrement Equi, & qui n'a pris, dans les Ecrivains Anglois, le nom ou de Dom Jean ou de Saint-Jean, que du Gentilhomme Portugais qui s'y étoit établi, n'est composée que de 20 ou 25 maisons, environnées d'un mur de pierres, dont la hauteur ne surpasse point la portée de la main. Towtson, après avoir attendu deux ou trois heures sans voir paroître personne, envoya ses Chaloupes au rivage avec des marchandises. Il vint aussi-tôt un Négre, qui sit entendre, par ses signes, que Dom Jean étoit dans le Pays, & seroit le soir dans la Ville. Le Négre demanda d'être récompensé de cet avis, suivant l'usage établi de faire quelque présent au premier qui vient à bord; & Towtson lui donna une aune d'étoffe.

Le lendemain on renvoya les Chaloupes au rivage, d'où il vint un Bateau, qui fit signe que Dom Jean n'étoit point encore arrivé, mais qu'il viendroit infailliblement dans le jour. Un autre Bateau, venu d'une Ville voisine, nommée Viso ou de Viso, présenta aux Anglois de l'or pour montre, en leur indiquant de quel côté étoit cette Ville. Towtson s'avança de ce côté-la avec le Hind. Il se présenta plusieurs Bateaux, qui apportèrent une mesure de quatre aunes & demie, & le poids d'un angelot & douze grains;

mais le jour se passa sans rien conclure.

Le 10 de Janvier 1556, Towtson retourna à la même Ville, & trouva sur le rivage plusieurs Négres, avec une bonne quantité d'or. Après quelques difficultés, il convint d'une mesure de trois aunes pour le poids d'un angelot & 20 grains; & dans l'espace d'un quart d'heure il reçut une livre & un quart d'or. Les Négres lui firent signe d'attendre qu'ils eussent fait entre eux le partage du drap, & se retirant à quelque distance du rivage ils avoient commencé à le couper par pièces sur le sable; lorsqu'un autre Négre, sorti de la Ville, vint en courant leur donner un avis, qui leur sit prendre la suite avec leur drap, vers les bois & les montagnes. Ils sirent signe de la main aux Anglois de les suivre; mais Towtson, craignant quelque persidie, retourna sur son Vaisseau. Il n'y sut pas long-tems sans appercevoir trente hommes, qui se montrèrent sur une éminence avec un étendart, & qu'il prit pour des Portugais.

La curiosité d'apprendre ce qui s'étoit passé à l'autre Ville le fit retourner aussi-tôt vers son autre Vaisseau. Il sut surpris, en approchant, de lui entendre tirer deux coups de canon; & son empressement augmentant pour le joindre, il vit la Chaloupe & l'Esquif qui revenoient du rivage avec beaucoup de précipitation. On l'informa de ce qui venoit d'arriver. Les Anglois du Hart avoient été pendant tout le jour en commerce avec la Ville. Ils avoient envoyé aux deux fils de Dom Jean un présent de trois aunes & deTowrson

1556.
Divers mots
des Négres.
Les Anglois
arrivent enfin
à la Ville de
Dom Jean.

Elle se nomme autrement Equi.

Commerce des Anglois.

Les Portugais tâchent de surprendre les Anglois.

Les hostilités commencent.

(m) Angl. Salutation. R. d. E. I. Part.

Townson.

mi de drap, & de trois bassins. Ils n'avoient pas été moins généreux à l'égard du père; mais, tandis quils attendoient sa reponse, une troupe de Portugais s'étoient avancés pour sondre sur eux. [Les Nègres les en avoient averti un peu auparavant, mais ils ne les avoient pas compris. Un fils de Dom Jean étoit d'intelligence avec les Ennemis, & ] ce n'étoit pas sans difficulté qu'ils avoient regagné la Chaloupe & l'Esquis; on les avoit même salué de quelques coups de couleuvrine, & les gens du Vaisseu, qui avoient vû leur embarras, avoient làché deux coups de canon sur l'ennemi.

Represailles de Towtson.

Towtson, irrité de cette insulte, qu'il traitoit de transson, mit toute son artillerie dans les deux Chaloupes, & retourna au rivage avec le dessein d'en tirer vengeance. Mais le vent ne lui ayant pas permis d'approcher autant qu'il se l'étoit proposé, il sit sa décharge à quelque distance sur les Portugais, qui étoient désendus par les rocs, d'où ils firent aussi grand seu de leurs couleuvrines. La crainte sorça les Négres de se joindre à eux. Ensin, jugeant qu'il n'y avoit plus de commerce à espérer dans ce lieu, Towtson leva l'ancre & continua de suivre la Côte.

[In ne lui fut pas difficile de juger que ce détachement de Portugais, qui He étoit venu si brusquement l'interrompre, avoit été envoyé d'un Château voissin, qu'il n'avoit point apperçu dans sa navigation, mais qu'il se souvenoit

d'avoir vû l'année précédente.

Ville de Vifo.

La Ville de Viso est située sur une éminence, comme celle de Dom Jean ou de Saint-Jean; mais elle n'a pas plus de six maisons qui soient entières; le reste paroît avoir été détruit par le canon & par le feu. L'or qui s'y trouve vient de divers endroits du Pays; & l'on se flatteroit, avec raison, d'y en recueillir beaucoup, si les habitans n'étoient retenus par la terreur des Portugais. [On doit admirer ici le génie des Marchands Anglois, qui, ne 4 s'occupant que de leur commerce, négligent les objets de simple curiosité jusqu'à n'avoir pû rendre aucun compte de Dom Jean, & des deux Villes qui portent son nom; car si la première s'appelle Dom Jean dans les Relations des Anglois, la seconde se nomme autsi Dom Jean de Viso. A quatre lieuës de celle-ci on apperçut, au long de la Côte, une autre petite Ville, & une autre encore, deux milles plus loin. Une lieuë au-delà, on en vit une assez grande sur le rivage même, où l'on résolut de saire quelque essai de commerce, pour retourner ensuite à Viso, dans l'espérance que les Portugais se seroient retirés. Toute cette Côte offre de grandes montagnes, qui se font voir de loin au-dessus de toutes les autres. Elles sont couvertes de bois, & dans les endroits nuds elles paroissent fort rouges. Les Bateaux des Négres sont beaucoup plus grands que dans les autres lieux, & portent jusqu'à douze hommes, quoiqu'ils foient de la même forme. On trouve peu de Rivières aux environs de toutes ces Villes. Le langage y est le même qu'à la Ville de Dom Jean, avec un mélange de quelques mots Portugais, que les Négres employoient pour parler aux Anglois.

Plusieurs Villes.

Montagnes rouges.

(n) On se disposoit à relacher dans la grande Ville, lorsqu'à cinq heures du soir, on découvrit à l'Ouest, au long du rivage, vingt-deux Bateaux, chargés d'hommes qu'il sut impossible de distinguer. Towtson, qui n'étoit pas venu pour se battre, se crut menacé de quelque nouvelle attaque, & prit le large aussi-tôt. Ensuite, s'étant rapproché de la Côte, il découvrit plus

loin

Villes en grand nombre.

loin d'autres Villes, qui lui parurent plus grandes à mesure (0) qu'il avancoit. Deux milles au de-la de la plus Orientale de ces Villes, il y a des rocs noirs, qui continuent jusqu'au Cap le plus reculé du pays, c'est-à-dire l'espace d'environ une lieuë, alors la Côte s'étend à l'Est-Nord-Est, & le rivage redevient sabloneux. Quelques Négres parurent sur ces rocs, & lui firent signe d'approcher avec un Pavillon blanc. Mais s'appercevant que la Ville la plus considérable n'étoit pas éloignée, il ne voulut pas s'arrêter en cet endroit. Dès qu'il eut doublé la pointe, il en vit une autre à une lieuë de distance, qui avoit un roc devant elle. Il jugea que c'étoit la Ville qu'on cherchoit, & sa conjecture s'étant trouvée vraye, il mouilla l'ancre à un demi mille de la place, à cinq brasses d'eau, & sur un bon fond. Le lendemain s'étant approché du rivage avec la Chaloupe il jetta l'ancre, ] à dix Quantité de Bateaux se firent voir au long du rivage, sans avoir la Ahardiesse d'approcher. Towtson, [à qui ce lieu n'étoit point inconnu. & qui s'étoit déterminé, par cette raison, à s'y arrêter, ne douta point que la cause de leur frayeur ne sût le souvenir de quelques hommes qu'on leur avoit enlevés l'année précédente. Il doutoit s'il n'en conservoient pas autant de ressentiment que de crainte, [ce qui lui sit prendre le parti de retourner à bord, & de ne plus chercher à faire là quelque commerce. Mais il lui firent signe enfin de s'approcher du rivage, & leur Chef paroissant, avec une suite nombreuse, s'assir à leur manière pour l'attendre. Les Anglois, effrayés du nombre, balançoient encore. Mais ils prirent le parti d'envoyer au Chef Négre, un présent de deux aunes de drap, deux bassins [l'un de fer blanc, H& l'autre d'étaim] une bouteille [de liqueur], une grande piéce de bœuf & six corbeilles pleines de gâteaux.] Ces marques d'amitié furent reçues avec de vives acclamations. Les Négres firent entendre, par leurs signes, one leur Chef étoit puissant. Ils montrèrent leurs dards & leurs boucliers, pour faire connoitre qu'ils étoient capables de se défendre; & par d'autres

signes ils remirent le commerce au lendemain.

Leur Ville est grande, & située sur une colline, au milieu d'un grand nombre d'arbres, qui en cachent une partie. Au pied de la colline est une autre éminence, contre laquelle les slots de la mer viennent se briser. La Côte s'ensonce ensuite, & sorme une petite Baye; qui a sur ses bords une

autre Ville.

Le 13 au matin, Towtson envoya sa Chaloupe au rivage, où elle sut jusqu'à dix heures sans voir paroître un seul Négre. Elle étoit prête à revenir, lorsqu'il en parut plusieurs, qui lui sirent signe de s'arrêter. Il passa dans cet intervalle un Bâtiment auquel on sit peu d'attention à cause de sa petitesse. Cinq Négres, entrant dans un de leurs Bateaux, vinrent à la Chaloupe, avec une poule dont ils sirent présent aux Anglois, en attestant le Soleil que dans l'espace de deux heures les Marchands du Pays se présenteroient au rivage. On leur donna quelques bagatelles (p) pour leur Capitaine & pour eux-mêmes. Ils demandèrent, par leurs signes, un Anglois pour ôtage, en offrant d'en donner un de leur Nation. Cependant ils se retirèrent sans avoir inssisté sur cette demande. A peine furent-ils retournés au rivage, dont la

Townson.

Les Anglois font un commerce avantageux.

<sup>(</sup>e) Angl. Où les Maisons lui parurent plus grandes que dans les précédentes. R. d. E.

I. Part.

(p) Angl. On leur donna six manilles R. d. E.

Ll 2

FOWTSON. £556. Les Négres favorisent une trahison des Portugais.

Chaloupe n'étoit éloignée que de vingt pas, que leur Chef parut avec un grand cortège, & salua fort civilement les Anglois. Ensuite il alla s'asseoir fous un grand arbre, où Towtson se ressouvint que le commerce s'étoit fait l'année d'auparavant. Mais quelques Anglois découvrirent alors un nombre considérable de Négres armés, qui s'efforçoient de se cacher dans un chemin creux; & les Portugais, [qui se trouvoient dans ce lieu, sans qu'on sçache: H par quel hazard, avoient planté derrière l'arbre une piéce de canon qu'ils tirèrent tout-d'un-coup. La Chaloupe n'en reçut aucun mal, quoiqu'elle en fût si proche. Avant qu'elle pût se retirer, elle essuya deux autres coups, qui ne lui furent pas plus nuisibles. Tous les Negres paroissant armés, on ne put douter qu'ils n'eussent autant de part à cette trahison que les Portu-Towtion, dans le premier mouvement de sa colère, fit plusieurs décharges de son artillerie; mais les coups ne pouvoient atteindre à la Ville, & les Négres du rivage étoient défendus par les rocs. [Ces Nègres s'é-15toient déclarés contre les Anglois, parce que l'année précédente le Sr. Gainsh (q), avoit enlevé le fils du Capitaine, & trois autres personnes, avec leur Or, & tout ce qu'ils avoient avec eux. Cela les avoit engagés à se lier avec les Portugais, qu'ils haissoient auparavant, comme cela parut par la gracieuse réception qu'ils firent à la Trinité, lorsque le Capitaine vint à bord, & conduisit les Anglois dans sa Ville en leur offrant du Terrain pour y bâtir un Fort, & en leur accordant la permission de vendre leurs Marchandifes, dont ils se défirent avantageusement.

Le Hind avoit réussi plus heureusement dans la Baye, où il avoit trouvé dix-huit onces d'or, sans aucune marque de désiance & de ressentiment. Les deux Vaisseaux se rejoignirent, pour chercher une Ville où le Vaisseau la Trinité avoit été bien reçu l'année précédente. En suivant les Côtes, ils rencontrèrent plusieurs Bâteaux, avec lesquels ils prositèrent de sept ou huit onces d'or (r). Quelques Négres leur en ayant fait espérer beaucoup plus dans un autre lieu, le Hind se détacha pour les suivre, tandis que Towtson alloit continuer ses recherches; mais les Négres, le voyant partir, & s'imaginant que l'autre Vaisseau prendroit la même route, s'essorcèrent de les retenir tous deux par de nouvelles instances. Ils offrirent en ôtage deux de leurs gens pour un seul Anglois. Un Domestique de la Flotte jugea si bien de leur bonne-soi qu'il ne sit pas difficulté de se livrer volontairement. Deux Négres demeurèrent à sa place. On leur donna des vivres en abondance, & le plaisir qu'il prirent à manger leur rendit leur captivité sort agréchle.

fort agréable.

Vengeance impuissante.

Heureux com-

merce.

Pendant la nuit les Négres allumèrent des feux sur le rivage, vis-à-vis des deux Vaisseaux. On sut surpris d'entendre tirer trois coups de canon, dans la plus épaisse obscurité; & ce ne sut pas tout-d'un-coup qu'on apprit de qui ils venoient. Le petit Bâtiment qu'on avoit vû passer la veille étoit

ge de Guinée, fait en 1554, par Robert Gainsh. Mais il ne dit point si c'est le même qui a paru sous ce nom dans la première Edition de sa collection & qui porte celui de Lok dans la seconde. Tous les éclair cissemens qui se trouvent la-dessus dans celle-ci, se réduisent à une note marginale qui se trouve à la tête de ce Vo-

yage, & où il est dit que Robert Gainsh étoit le Maître du Saint-Jean l'Evangeliste; & d'ailleurs il n'y est fait aucune mention de cette vilaine action. De pareilles fautes méritent une sévère punition: parce qu'une société entière peut souffrir pour la mauvaise conduite d'un seul homme.

(r) Angl. trois onces d'Or. R. d. E.

un Brigantin Portugais, qui avoit suivi depuis long-tems la Flotte Angloise, pour donner des avis au long de la Côte & prévenir contre eux tous les HNégres. [Dans le chagrin de les voir si bien reçus, & n'étant point assez fort pour les attaquer ouvertement, il avoit lâché fur eux, ou fur les Négres du rivage, les trois seules piéces d'artillerie qu'il eût à bord. On s'attendoit le lendemain à quelque rencontre plus dangereuse; mais on sçut des Négres mêmes qu'il ne portoit pas plus de douze hommes, & sa foiblesse l'avoit fait disparoître.

On vit arriver, au matin, le Chef des Négres, accompagné de cent hommes armés. Mais pour témoigner sa consiance, il avoit amené sa femme; & plusieurs de ses gens avoient suivi son exemple. Leur Ville étoit à huit milles dans les terres, ce qui leur fit prendre le parti de coucher fur le rivage jusqu'à la fin du marché. Le Chef, sans chercher d'autres précautions, fe rendit à bord avec sa femme & ses meilleurs amis. Il fit présent d'une chèvre & de deux grandes racines au Capitaine Anglois, qui lui donna, de rafon côté, deux bassins, [& six manilles] avec une bouteille de liqueur, & à sa femme diverses bagatelles dont elle parut fort satisfaite. On convint en-Huite du poids & des mesures. La quantité d'or que Towtson tira de ce feul endroit, dans l'espace de peu de jours, doit paroître surprenante. Ele d'or. commença par huit livres & une once. Le jour suivant produisit quatre livres quatre onces & demie. Le troisième, cinq livres & cinq onces. Le quatrième, quatre livres quatre onces & un quart. Le cinquième, quatre livres fix onces & un quart. Le fixième, huit livres fept onces & un quart. Le septième, trois livres & huit onces (s). La malvoisse ayant paru si bonne au Chef qu'il offrit une pièce d'or pour en obtenir une autre, Towtfon lui en fit un second présent, & voulut même qu'on en distribuât quel-Hques verres aux principaux Négres de sa suite. [Ils partirent fort contens des Anglois, qui l'étoient encore plus d'eux.]

PENDANT ce tems-là, le Hind, dont la présence n'avoit pas été nécesfaire sur le même rivage, s'étoit montré si heureusement dans d'autres lieux, qu'il y avoit recueilli quarante-huit livres & quatre onces d'or. Les deux Vaiffeaux se rejoignirent avec de grands témoignages de joie pour le succès de leur commerce, & pendant quelques jours qu'ils continuèrent de visiter la même Côte, ils en tirèrent encore de divers lieux plus de trente livres. Enfin, la boisson commençant à leur manquer, & le peu qui leur en restoit se corrompant de jour en jour, ils résolurent de ne pas s'arrêter plus long-tems

fur cette Côte.

Le 4 de Février, ils profitèrent du vent pour tourner à l'Ouest; & le 6, portant au Sud-Ouest, ils avancèrent fort heureusement jusqu'au 13, qu'ils en Europe. crurent avoir passé, suivant leurs calculs, le Cap das Palmas. Le 22, ils étoient à la hauteur du Cap de Monte, environ trente lieuës à l'Ouest de la Rivière Sesto. Le 5 de Mars, ayant perdu le Hind de vûe dans un orage, Towtson fit allumer des flambeaux pendant la nuit, & tira un coup de ca-

TOWTSON. 155.6.

Les Anglois trouvent beaucoup

Leur retour

teaux, fonnettes &c; mais comme il n'y a rien en cela d'intéressant nous n'avons pas cru qu'il fallut suppléer à son omission. R. d. E.

<sup>(5)</sup> Le Traducteur a supprimé ici se détail qui se trouve dans l'Original, des Marchandises que les Anglois donnérent en échange contre cet or, & qui consissoient en étosses, cou-

## 270 VOYAGES DES ANGLOIS AUX

Townson.

non qui ne fut point entendu; mais le lendemain au matin, ce Vaisseau, dont on auguroit déja fort mal, reparut sans avoir rien soussert de la tempête. Le 22, on se trouva vis-à-vis du Cap-Verd, qui est à quatorze degrés & demi. Le 29, on étoit au vingt-deuxième degré, & le 30 sous le Tropique. On vit les Açores le 20 d'Avril; & le 7 de Mai on tomba sur la Côte méridionale de l'Irlande, où l'on se pourvut de quelques rafraîchissemens dont on ne pouvoit plus se passer pour le reste du voyage. Ensin, le 14 au soir on vint jetter l'ancre, à l'heure de la marée, dans le Port de Bristol, [qu'on promme Hungrode.]

### Latitudes observées.

|                        |     | min. |          |   |   |   |      | min. |
|------------------------|-----|------|----------|---|---|---|------|------|
| Isle de Porto Santo    |     |      |          |   |   |   |      |      |
| Rivière Saint-Vincent. | . 4 | 30   | Cap Verd | • | • | • | . I4 | 30   |

(t) Angl. 33. o. R. d. E.

## **@@@@@@**

### C H A P I T R E V.

Second Voyage de Mr. Towtson sur les Côtes de Guinée & au Château de Mina, en 1556.

Townson.
II. Voyage.
1556.

Disposition de Towtson & fa nouvelle Flotte.

Son départ.

De Capitaine Towtson avoit tiré trop d'avantage de sa dernière entreprise propour demeurer long-tems dans l'inaction; & quoique la vûe des trésors qu'il avoit rapportés dût inspirer beaucoup d'ardeur à toute la Nation pour les mêmes voyages, il étoit naturel que sa propre impatience sût toùjours la plus vive.] Aussi ne prit-il que le tems nécessaire pour équiper deux nouveaux Bâtimens; le Tygre, de cent vingt tonneaux, dont il se réserva le commandement, & le Hart, de soixante tonneaux, dont il donna la conduite au Capitaine Shire. Il y joignit une Pinasse de seize tonneaux, commandée par le Capitaine John Davis. Les reproches qu'il avoit essuyés pour l'ensévement des Négres qui avoient été amenés en Angleterre deux ans auparavant, & l'espérance qu'un si long séjour à Londres leur auroit sait prendre quelque attachement pour la Nation Angloise, le portèrent à s'en faire accompagner dans le nouveau voyage qu'il alloit faire en Guinée.

Le 14 de Septembre 1556, le Tygre partit de Harwich pour l'Isle de Scilly, où il devoit rencontrer le Hart & la Pinasse, qui avoient été équipés à Bristol. Ils ne se joignirent néanmoins que le 15 de Novembre, qu'ils mirent à la voile ensemble [de Plymouth.] Ils arrivèrent dès le 22 à la vûe de Porto Santo, & le jour suivant à celle de Madère. Le 3 de Décembre, ils doublèrent les Canaries, & six jours après ils se trouvèrent devant le Cap Blanco, où ils virent quantité de Caravelles occupées à la pêche. Le 19, ils étoient à la hauteur de Sierra Leona; & certains Courans de l'Ouest au Sud-Ouest, qui sembloient n'être qu'un débordement de sable tant l'eau de la mer en étoit chargée, leur causèrent beaucoup d'embarras. Il leur su impossi-

Ые

ble de trouver un fond où l'ancre pût s'arrêter. Le 30, ils tombèrent sur la Towrson. Côte de Guinée, qu'ils découvrirent à quatre lieuës de la terre. Cette perspective, qui leur étoit assez connue, consistoit en trois monts, entre deux desquels, au Nord, on voit deux grands arbres, & un peu plus loin, au Nord-Ouest, un grand rocher.

II. Voyage, 1556.

AYANT vogué quelque tems avec peu d'attention, sans autre guide que la Côte, ils se crurent au-delà de la Rivière Sesto. Tandis qu'ils la cherchoient. ils découvrirent trois Vaisseaux & deux Pinasses, qui s'avançoient vers eux deux Vaisavec toutes leurs voiles; mais le vent étant fort bas, leur vîtesse ne répondoit point à leurs efforts. Dans l'incertitude de leur dessein, les Anglois se préparèrent au combat. On s'approcha bien-tôt parce qu'on ne pensoit point à s'éviter; &, ce qui paroît singulier dans la Relation, aucune des deux Flottes ne s'étoit fait reconnoître à son pavillon. Cependant Towtson, qui ne crut pas voir la fabrique des Vaisseaux Espagnols ou Portugais, dépêcha fa Chaloupe pour s'informer quels ennemis il avoit à combattre. L'explication fut courte. C'étoient trois Vaisseaux François, qui n'ayant rien alors à démêler avec l'Angleterre, apprirent avec joie qu'ils avoient à faire à des Anglois. Ils demandèrent aux gens de la Chaloupe quels Portugais ils avoient rencontrés. On leur répondit qu'on n'avoit vû que des Pêcheurs. Ils assurérent qu'il étoit passé certains Vaisseaux Portugais, qui alloient au secours de qu'il en reçoit. Mina; qu'ils en avoient rencontré un de deux cens tonneaux à la Rivière Sesto, qu'ils l'avoient brûlé, sans qu'il en fût échappé plus de cinq ou six hommes, fort maltraités par les flammes, qui étoient restés dans le même lieu sur le rivage. Les noms des trois Vaisseaux François étoient l'Espoir, commandé par le Capitaine Denis Blondel, le Laurier de Rouen, commandé par Jerome Baudet, & le Honfleur, commandé par Jean d'Orleans.

Il rencontre feaux Fran-

Information

Le Capitaine de l'Espoir passa sur le Vaisseau de Towtson, avec plusieurs de ses gens, & l'on s'entretint avec beaucoup d'amitié. Ils proposèrent à Délibérations Towtfon de les accompagner pour donner la chasse aux Portugais, & d'aller qu'ils forensemble à Mina. Il leur répondit qu'il manquoit d'eau, & qu'il ne faisoit ble. qu'arriver sur la Côte. Les François insistèrent. Quoiqu'on fût cinquante lieuës au-delà de la Rivière Sesto, ils assurèrent qu'il n'étoit point impossible de trouver de l'eau, & qu'ils aideroient Towtson avec leurs propres Chaloupes, Enfin l'ayant pressé par toutes sortes de raisons, ils ajoutèrent qu'ils étoient depuis fix semaines sur la Côte, & qu'ils n'avoient pas rassemblé plus de trois tonneaux de poivre.

ment ensem-

Towtson pesa leur proposition. Il considéra que si la Côte de Mina étoit nettoyée par les seuls François, ils nuiroient au profit de son voyage en allant avant lui; & que si, loin de nettoyer la Côte, ils étoient pris par les Portugais, ceux-ci deviendroient plus redoutables pour les Anglois, d'autant plus qu'apprenant qu'ils étoient en mer, ils ne manqueroient pas de les attendre: d'un autre côté, que s'il alloit avec les François, & qu'ils trouvasfent la Côte libre, le pis aller étoit que chacun feroit ses affaires le plus avantageusement qu'il pourroit; mais que si la Côte n'étoit pas libre, il seroit heureux pour lui d'avoir trouvé un secours assez puissant pour se délivrer de la crainte des Portugais. Sur toutes ces réflexions, qui le tenoient en sufpens, il demanda jusqu'au jour suivant pour se déterminer. Le Capitaine Fran-

çois le pria d'aller dîner le lendemain sur son bord, & d'amener avec lui M. tuelles.

Shire,

TOWTSON. II. Voyage. ₹ 5 5.6.

Shire, avec les Marchands de sa Flotte dont il voudroit se faire accompagner. Il offrit aussi de lui fournir de l'eau de ses propres Vaisseaux, ou de l'aider, comme il l'avoit déja promis, à s'en procurer sur la Côte.

Les deux Flottes s'uniffent.

1557.

Leur course.

Elles commencent leur commerce.

Elles arrivent à Mina.

Les François envoyèrent le lendemain une Chaloupe pour leurs convives. qui profitèrent volontiers de cette politesse. Ils se rendirent à bord de l'Espoir. Le festin sut somptueux pour des gens de mer, & sut prolongé longtems avec toute l'amitié possible. Le Capitaine François renouvella sa demande, en offrant à Towtson tout ce qu'il pouvoit avoir sur ses trois Vaisseaux d'utile aux Anglois, & lui promettant même d'être soûmis à ses ordres. A la fin, on convint de jetter l'ancre, & d'envoyer au rivage pour chercher de l'eau, une des deux Pinasses Angloises, avec deux Chaloupes, une de chaque Nation. Elles revinrent, le 1 de Janvier, sans avoir pû trouver le moindre ruisseau d'eau fraîche. Les deux Flottes levèrent l'ancre, & suivant assez long-tems la Côte elles découvrirent enfin une Rivière, où les Chaloupes des deux Nations entrèrent aisément. Chacun chercha à se procurer des dents d'éléphans. Towtson en acheta cinq. Les François en trouvèrent Trente hommes bien armés, des deux Nations, entreprirent de tuer eux-mêmes des éléphans à la chasse. Ils en trouvèrent deux, qu'ils presserent long-tems à coups d'arquebuses & de piques; mais qui s'échapèrent néanmoins après avoir blessé un des Chasseurs. On remit à la voile le 5 pour suivre la Côte. Le 6, on arriva à la Rivière de Sainte-Anne (a), qui a une fort belle Baye à l'Ouest. [C'est une grande Rivière, où l'on trouve en quelques endroits près de son embouchure, jusqu'à 7 brasses d'eau ? Les deux Flottes entrèrent dans la Baye, mais elles n'y trouvèrent que des Négres fauvages, qui n'étoient point accoutumés au commerce. On continua d'avancer les jours suivans. Le 10, il y eut une conférence entre les Capitaines des deux Flottes. On se promit de s'entr'aider dans toutes sortes d'entreprises, de vivre en bonne intelligence, & de faire le commerce sans nuire au marché les uns des autres. On régla même que pour éviter toute occasion de jalousie, deux Chaloupes de chaque Nation feroient le prix des marchandises, & qu'ensuite chaque Vaisseau achèteroit par sa propre Chaloupe. On rencontra, le même jour, quelques Négres, de qui l'on apprit que cette Côte avoit de l'or, & l'on y jetta l'ancre aussi-tôt.

LE lendemain on ne recuellit, pendant tout le jour, que le poids de quelques angelots. Le jour suivant, les Chaloupes, qui parcouroient le rivage, appercurent une petite Ville, dont la violence des flots ne leur permit pas d'approcher. On eut les mêmes difficutés à vaincre pendant les trois jours fuivans, parce que la mer ne cessa point d'être fort agitée. [Les Négreste n'auroient pas même pû venir aux Vaisseaux, supposé qu'ils eussent eu des Chaloupes; car quelques-uns d'eux s'étant hasardés de se mettre en Mer, leur Chaloupe, qui étoit la seule qu'on eut vû dans ces quartiers, fut renversée, & il y eut un homme de noyé. Son corps sut retiré de l'eau, & raporté dans la ville au bruit des cris & des lamentations de ceux qui l'accompagnoient. Le 14, on fut surpris de se trouver à la portée du canon de Mina. Une Almadie, qui fut envoyée aussi-tôt du Château, reconnoissant que ce n'étoit point des Portugais, se retira fort promtement vers la Ville;

car

(a) Angl. Saint André. R. d. E.

car le Château Portugais est voisin d'une grande Ville, que les Négres appel- Townsom lent Dondou. Il est situé sur la pointe d'un des deux grands rocs, qui s'avancent avec l'apparence de deux Isles. Cinq ou six lieuës avant que d'y arriver, on trouve une Côte assez haute. Il n'est qu'à cinq lieuës à l'Est du Cap Tres Puntas. Towtson se mit dans sa Chaloupe, avec les Négres qu'il avoit amenés d'Angleterre, & visita la Côte jusqu'au Cap. Il y trouva deux petites Villes, mais sans Bateaux & sans commerce. Ses Négres lui servoient Ad'interprètes, [& quoiqu'ils fussent d'un Pays beaucoup plus éloigné, ils furent aussi bien reçus que s'ils eussent été du même Canton.] Un d'entre eux, que les Anglois avoient nommé Georges, descendoit à chaque lieu, & rapportoit des informations.

LE jour suivant, Towtson entra dans une belle Baye, à deux lieuës du côté Oriental du Cap, & découvrit une petite Ville, avec quelques Bateaux qui rodoient autour du rivage. Il ne réussit point à les faire approcher par ses signes; mais il leur envoya ses Négres, qui se firent écouter. Il fit présent au 😭 Chef, d'un bassin, [ & de deux colliers de Margritins]. Cette libéralité les disposa si bien, qu'ils lui montrèrent le poids d'environ cinq ducats d'or. Ce- pour le compendant ils mirent leur or à si haut prix, qu'on ne psit s'accorder avec eux, merce de l'or, d'autant plus que c'eut été violer le Traité par lequel on étoit convenu avec les François, que le prix seroit réglé de l'avis commun des deux Nations. La petite Ville se nomme Bulle. Les habitans furent charmés de voir les Négres qui étoient à bord, & lorsqu'ils sçurent leur avanture, ils leur firent toutes sortes d'amitiés]. On y apprit qu'un mois auparavant deux Vaisseaux en avoient attaqué un autre, qu'ils avoient mis en fuite; & que, vers le même tems, un seul Vaisseau François avoit battu quatre Portugais. Le François avoit été suivi peu de tems après, par deux autres Vaisscaux de sa Nation, [destinés pour Mina] l'un de deux cens quarante tonneaux, nommé He Chaudet, l'autre de 80: & la Flotte devoit être beaucoup plus nombreuse, puisque ] les mêmes Négres assurèrent qu'il en étoit resté un Vaisseau au

Cap-Verd, & un autre à la rivière Sesto. Le 16 M. Towtson recommençant à visiter la Côte avec deux des Pinasses Françoises, découvrit une autre Baye & une Rivière. Ensuite doublant le se reconnois-Cap, il trouva, douze lieuës au-delà, une Ville nommée Hanta, où ses sent. Négres furent reconnus. Les Habitans pleurèrent de joie en les revoyant, & leur demandèrent des nouvelles de deux autres Négres qui étoient restés Hen Angleterre. [Le récit qu'on leur fit de l'abondance où ils vivoient & du goût qu'ils avoient pris pour l'Europe, inspira beaucoup d'affection pour les Anglois à toute la Ville. Cependant les Habitans n'en furent pas plus traitables dans le commerce; & le poids qu'ils présentèrent étoit si petit, qu'on ne put convenir de rien avec eux. Ils apprirent à Towtson que les Portugais avoient cinq Vaisseaux & une Pinasse dans le Port du Château, & qu'ils tenoient tous les Négres voisins dans un rude esclave. Leur joie sut extrême à la promesse qu'on leur sit de les délivrer de ces Tyrans.

Toutes les recherches des deux Nations réunies ne leur produisirent presqu'aucun fruit sur cette Côte. Les Négres étoient devenus si difficiles pour les poids & les mesures, que leurs prétentions révoltoient les Marchands [Ils vouloient avoir quatre vingt Manilles pour une once d'Or.] On avança deux lieues plus loin, jusqu'à Samma; & dans la crainte qu'il ne s'y trou-L. Part, Mm

II. Voyage. 1557

Difficultés

Négres qui

Difficultés pour les poids & les mesures. 274

TOWTSON. 11. Voyage. £ 557.

vât des Portugais, on ne fit entrer les Chaloupes dans la Rivière qu'après les avoir armées pour toutes sortes d'événemens. Il ne s'y présenta rien qui pût passer pour un obstacle. Les Habitans furent transportés de joie, à la vue de quelques Négres de Towtson, qui étoient du même lieu. Tont ne s'imagineroit pas combien la tendresse du sang a de force parmi ces Barbares. ] Towtson [sit saire en leur présence quelque décharge de sa Mousquetterie, & ayant ordonné à quelques-uns de ses gens de descendre à terre avec de grands Arcs, les Négres furent surpris de les voir tirer aussi loin qu'ils le faisoient, & ayant essayé de bander ces Arcs, ils ne purent pas en venir à bout. Il les fortifia contre la crainte des Portugais, en leur promettant la protection de l'Angleterre. Ils s'attendoit bien que ces Ennemis communs. seroient informés tôt ou tard de son arrivée sur cette Côte, & que les Vaisfeaux de Mina ou des autres Places, entreprendroient de lui caufer quelque embarras; [mais loin de craindre leur rencontre, il fouhaitoit, autant que les H François, de trouver l'occasion de les attaquer, & de leur faire payer les peihes qu'ils lui avoient causées dans son dernier voyage. Il ne comprit pas bien ce que les Négres lui apprirent d'un vaisseau Anglois, qui étoit à Mina, où il avoit ramené un Négre que les Anglois avoient pris l'année dernière. On fit dès le même jour quelque commerce à Samma. La part des François fut de quarante angelots, c'est-à-dire, du même poids en or; & celle des Anglois, de trente.

Commerce à Samma.

> LE 10, on descendit librement au rivage, & chacun eut la liberté de commercer pour son propre avantage. L'or parut avec assez d'abondance. Towtson, [sans sçavoir quel avoit été le profit des François,] se trouva le p foir quatre livres & deux onces d'or. Shire, Capitaine du Hart, ne s'en trouva que trente deux (b) onces. [Le prix étant réglé en commun, c'é-H toit le bonheur ou l'adresse qui décidoit de l'avantage. ] Mais vers le soir, on fut averti par les Négres, qu'il avoit paru des Portugais du côté des bois, & qu'apparemment ils se seroient voir le lendemain sur mer ou sur terre. En effet lorsque les Chaloupes se disposoient à rejoindre la Flotte, on entendit tirer quelques coups de fusil à l'entrée des bois. Ce ne pouvoit être que les Portugais; mais ils n'osèrent s'approcher de la Rivière, & leur espérance étoit sans doute, d'effrayer les Négres, & de leur faire interrompre le commerce.

Craintes de la part des Portugais.

Les François & les Anglois les bravent.

Les Officiers des deux Nations résolurent d'éclaircie cet incident & de saisir l'occasion pour braver les Portugais. Ils mirent dans les cinq Chaloupes & dans une grande barque Françoise tout ce qu'ils avoient de gens aguerris, avec quelques piéces de canon, quatre Trompettes, une paire de timbales & un fifre. Entre les Soldats, il y en avoit douze qui auroient servi d'Officiers au besoin, & les autres brûloient de se faire la même réputation (c). Ils étoient tous parfaitement armés. Les Chaloupes & les Barques étoient parées de petites voiles de foye & d'autres ornemens. Dans cet équipage on remonta la Rivière au bruit des instrumens, tandis que la Flotte se tint à l'embouchure, & l'on recommença le commerce avec une contenance ferme & tranquille. Il ne parut aucun Portugais; mais les Négres affurèrent

(b) Angl. vingt-une. R. d. E. Casques & de Corcelets, & les autres étoient (c) Angl. il y en avoit douze couverts de bien armés. R. d. E.

qu'il étoit arrivé quelques Vaisseaux à Hanta. On ne laissa point de visiter d'autres parties du même Canton, sans s'éloigner beaucoup à la vérité, & toûjours à portée de retourner à la Flotte. Towtson jusqu'au 23, recueillit encore neuf livres & plusieurs onces d'or; mais le même jour au soir, les Négres vinrent l'avertir que les Vaisseaux du Portugal étoient sortis du Port de Mina, dans le dessein de le venir attaquer. Il répondit qu'il attendroit avec joye ces Ennemis publics, & pour témoignage de sa fermeté, il sit sonner aussi-tôt les trompettes, & tirer plusieurs coups de canon. Les Négres encouragés par ces marques de résolution, le prièrent de ne faire aucun quartier à leurs Tirans, & lui promirent que s'ils venoient par terre, les informations ne lui manqueroient pas.

Le commerce fut continué le 24 avec la même affectation de joie & de tranquillité. Towtson traita le Chef des Négres à diner, [& le son des trompettes accompagna la bonne chère.] Ces Chaloupes étoient déja parties le lendemain pour rentrer dans la Rivière, lorsqu'on apperçut de la Flotte cinq Vaisseaux, qui ne pouvoient être que des Portugais. On tira aussi-tôt un coup de canon, qui rappella les Chaloupes. Le jour sut employé aux préparatifs du combat; & le soir on mit à la voile, dans l'espérance de gagner le vent, s'il étoit possible. Le Tygre s'étant avancé dans les ténébres, assez proche de l'ennemi, entendit tirer un coup de canon, qu'il regarda comme un signal de l'Amiral Portugais pour de proche de l'ennemi, entendit tirer un coup de canon, qu'il regarda comme un signal de l'Amiral Portugais pour de proche de l'ennemi.

de l'Amiral Portugais pour donner quelques ordres à sa Flotte.

Le 26, les Vaisseaux des deux Nations n'ayant rien vû paroître autour d'eux, se rapprochèrent du rivage. Ils découvrirent alors les Portugais, ce qui ne les empêcha point de jetter l'ancre. Towtson fit prendre à tous ses gens une sorte d'écharpe blanche; afin que les François pussent toûjours les distinguer, si l'on en venoit à l'abordage. Mais le jour se passa encore sans que l'Ennemi se sût approché; quoique depuis le matin il eût été presqu'à la portée du canon. Le matin du jour suivant, on remit à la voile, & les Pors tugais y mirent aussi. Les deux Flottes cherchèrent à gagner le vent. Celle des deux Nations y réuflit. Les Portugais à cette vûe se rapprochèrent du rivage; & les Alliés ne balancèrent point à profiter de l'avantage du vent pour les suivre; mais lorsqu'on croyoit le combat prêt à s'engager, les Portugais après avoir suivi pendant quelque tems la Côte, profitèrent du vent qui changea tout-d'un-coup, pour reprendre le large. Towtson & les François, las de cette manœuvre, prirent le parti de caler leurs grandes voiles, & de les attendre. En effer un petit Vaisseau, bien monté d'artillerie & bon voilier, qu'on distinguoit à ses moindres mouvemens, s'avança d'abord seul & lâcha sa bordée sur le Tygre. Cette décharge n'ayant frappé que l'air, le Portugais revira de bord, & lâcha fon autre bordée fux l'Espoir, qui fut percé en deux ou trois endroits. Une Caravelle Portugaise, qui s'avança dans le même tems, fit aussi sa décharge sur le Tygre, & lui tua deux hommes. Elle fut suivie de l'Amiral, grand Vaisseau de guerre, mais que cette raison même rendoit moins redoutable que les petits, parce que son artillerie étoit montée trop haut. Aussi la décharge de toute sa bordée, n'eut-elle rien de terrible que le bruit. Les deux autres Bâtimens Portugais n'avancerent point, soit qu'ils sussent sans canon, ou que par l'ordre de leur Amiral, ils se réservassent pour quesque dessein qu'ils n'eurent pas l'occasion d'éxécuter.

LA Flotte combinée rendit avec usure leur canonade aux Portugais, sans Mm 2

Townson.
II. Voyage.
I 557.

Continuation du commerce.

Combat entre les deux Nations réunies, & les Portugais.

TOWTSON. II. Voyage. I 5 5 7.

pouvoir juger si elle avoit causé quelque tort à l'Amiral, sur qui les bordées du Tygre & de l'Espoir avoient porté particulièrement. Mais par un mouvement de prudence, qui doit paroître étrange dans la chaleur d'un combat. les Commandans des deux Nations voyant que l'Ennemi s'en tenoit à quelques volées d'artillerie, & se retiroit même pour éviter un combat plus serré, résolurent de se borner aussi au seu de leur canon, sans faire aucun mouvement pour s'approcher davantage. La principale raison qui les arrêta fut qu'une partie de leurs gens étoient malades; & qu'étant moins venus pour la guerre que pour le commerce, il devoient se contenter qu'on leur laissat l'avantage de cette action, comme il leur demeuroit effectivement, lorsqu'on paroissoit renoncer à les éloigner de cette Mer. Ils admirèrent même que les Portugais se retirassent si tranquillement, après avoir marqué tant d'ardeur pour les joindre; & Towtson n'attribue leur retraite qu'à la fausse opinion qu'ils prirent de ses forces, en lui voyant des apparences de courage. qui étoient fort au dessus de sa situation & de celle même des François (d).

Les Portugais le retirem.

> Quelque explication qu'on puisse donner à cet événement, la Flotte des deux Nations demeura maîtresse de la Mer, & si libre sur cette côte qu'elle y continua pendant plus d'un mois son commerce. Cependant (e) outre les maladies qui commençoient à se répandre dans les Equipages, les Vaisseaux mêmes étoient en si mauvais état, que deux des François n'avoient plus la force de soûtenir toutes leurs voiles. Le Maître d'une des Pinasses Angloises. avertit Towtson qu'il ne pouvoit plus répondre de son Batiment, parce que les cordages, & tous les ouvrages de fer commençoient à manquer. On examina le mal, qui se trouva si grand, au jugement de tout le monde, qu'on prit le parti de la mettre en piéces, pour fauver ce qui pouvoit être encore utile, & de faire passer les Matelots dans le Hart. On rencontra le trente plusieurs Négres, qui avoient vû depuis peu quelques Vaisseaux François. avec lesquels ils n'avoient pû convenir du prix des marchandises; mais ils ignoroient la route que les François avoient prise.

Le trois de Février, Towtson prit terre à quelque distance d'une Ville [qu'il crut reconnoître du rivage.] Il tira deux coups de canon, & le Chefqu des Négres ne tarda point à paroître. Un Matelot, nommé Thomas Rippon, qui avoit été du dernier voyage, fut envoyé à terre, & reconnu aussi-tôt par le Chef, & par d'autres Négres, qui lui demandèrent des nouvelles de Towtson. Ayant appris qu'il étoit à bord, ils se hatèrent d'entrer dans un de leurs bateaux, & le Chef en approchant du Vaisseau, appella Towtson à haute voix. Sa joye parut fort vive de le revoir & de l'embrasser. Les Anglois lui firent un présent, & les François y en joignirent un autre. On convint du poids & des mésures. L'or n'étoit point en abondance dans cette Ville, parce que les difficultés du prix n'avoient point empêché que les François dont j'ai parlé n'en eussent enlevé une partie; mais les deux Flot-

Towtion est reconnu de quelques Sauvages.

Leur joic.

(d) Le Traducteur a inséré ici ses propres réflexions à la place de la description du combat, qui se trouve dans l'Original; mais comme elle ne contient rien d'intéressant nous avons cru pouvoir nous dispenser d'en donner la Traduction. Nous nous contenterons de remarquer que le Tygre fut le Vaisseau qui se distingua le

plus dans cette affaire, & qu'il ne fut pas secondé, comme il auroit du l'être par les François, ni même par les autres Vaisseaux Anglois. R. d. E.

(e) Ici commence la 2e. Section de l'Origi-

nal. R. d. E.

tes en tirèrent vingt-deux (f) onces. [Le cinq Towtson s'étant apperçu que les Nègres remarquoient quelques différences entre ses draps & ceux des François, qui étoient meilleurs & plus larges, il dit au Capitaine Blondel, qu'il devoit aller trafiquer plus bas, ce qui déplut à celui-ci. ] Il vint le six une Almadie, ou un bâteau, dont les Négres prièrent Towtson d'aller à leur Ville. Ils se ressouvenojent aussi de l'avoir vû l'année précédente; & leurs instances firent juger qu'ils avoient beaucoup d'or. On ne balanca point à les suivre. Leur ancien Chef étoit mort; mais son Successeur ne marqua pas moins d'inclination pour les Anglois. Il demanda néanmoins un Otage, pour lequel il en donna deux. Le Négre George ayant rejoint Towtfon tira cinq livres une once d'or. George lui dit que s'étant trouvé à Samma pendant le combat avec les Portugais, il avoit vû du rivage tout ce qui s'étoit passé dans l'action; que les Portugais s'étoient retirés dans la rivière de Samma, & qu'ils s'étoient plaints d'avoir perdu quelques hommes par le canon de leurs Ennemis; qu'ils avoient demandé aux Négres de Samma la liberté de se radouber dans leur Rivière, & qu'elle leur avoit été refusée. TLes Officiers des deux Flottes conclurent de ce récit, que l'Amiral Portugais avoit été plus maltraité qu'on ne s'en étoit apperçu.] Dans l'espace de trois jours on recueillit vingt-quatre livres, [& dix onces] d'Or.

Le dix (g), Jerôme Baudet, Capitaine du Vaisseau François le Laurier de Rouen, vint, avec son Vaisseau & sa Pinasse, faire des plaintes amères de ce qu'on l'avoit adressé dans des lieux d'où il ne tiroit aucun avantage. Il déclara que sa résolution étoit de faire voile vers l'Est. Les Anglois & les autres Vaisseaux de sa Nation, lui représentèrent inutilement le danger qu'il alloit courir à s'écarter, sur-tout dans l'état où il voyoit son propre Batiment. Rien n'ayant été capable de l'arrêter, il prit la haute mer avec sa (b) Pi-

nasse. [L'Espoir & le Honsseur se déterminèrent à le suivre.

Les Vaisseaux Anglois n'étoient point en meilleur état. Mais la vûe de les Anglois. l'or leur faisoit oublier le danger; & se croyant délivrés des Portugais pour long-tems, ils méprifèrent des périls qui leur paroissoient bien moins redoutables. | [Le 12 il vint-là une des pinasses françoises, chargée d'étoffes, & elle auroit cherché à les vendre si Towtson ne l'en avoit empêché. Ils trouvèrent encore dans le même endroit six livres neuf onces (i) d'or. S'étant avancés dans un autre lieu, ils apprirent des Négres, que trois des cinq Vaisseaux Portugais étoient retournés au Port du Château, & que les deux autres étoient entrés dans une Rivière si voisine, qu'elle n'étoit point à plus de trois heures de navigation. [Ce nombre d'ennemis ne leur parut point assez terrible pour les réfroidir par la crainte. Le Chef des Négres étoit allé à la Capitale du Pays, pour y prendre les ordres du Roi sur les poids & les mesures. Il en rapporta qui satisfirent les Marchands Anglois; mais on s'apperçut bien-tôt qu'il y avoit peu d'or dans ce Canton. Cependant Towtson apprenant qu'il n'étoit pas éloigné de la demeure d'un Roi sort puisfant, députa quelques-uns de ses gens à la Cour de ce Prince. Il recueillit

(f) Angl. treize onces & demie. R. d. E.

qu'on eut tiré trois ou quatre coups sur la Pinasse. Voyant cela il revira de bord, & reprit la large avec sa Pinasse. R. d. E.

(i) Angl. fept livres, & trois onces. R. d. E.

TOWTSON. IL Voyage. 1557.

Avantage qu'il en tire pour acquerir

Suite du combat des Portu-

Plaintes des

Ils quittent

<sup>(</sup>g) Angl. le onze. R. d. E.
(b) Angl. Les Anglois lui dirent de n'en rien faire, & lui commandèrent d'aller rejoindre sa compagnie. Il le refusa, jusqu'à ce

Townson.
II. Voyage.
I 557.
Towtfon députe vers le
Roi Abaam.
Diiposition
& réponse du
Roi.

pendant leur voyage onze livres [& onze onces] d'or; & pour la première; fois, il trouva les Négres fort difficiles sur la qualité du drap, qui ne leur paroissoit pas assez sin.

Les Députés revinrent après cinq jours d'absence. Ils avoient vû le Roi Abaam, qui les avoit reçus fort civilement, mais qui ne leur avoit pas montré beaucoup d'or. Cependant il leur avoit promis, s'ils vouloient s'arrêter dans ses Etats, d'en faire chercher par ses Sujets, Il souhaitoit qu'à leur retour ils amenassent des Ouvriers pour bâtir un Château près de sa Ville, avec des Tailleurs pour lui faire des habits; mais il n'avoit pas besoin de draps, [s'ils n'étoient beaucoup plus fins que ceux qu'il avoit achetés des François, dont il étoit pourvu pour long-tems.

Situation de fa Ville.

Sa Ville est à cinq ou six lieuës de la Côte, & les Anglois ne la trouvèrent pas moins grande que Londres. Mais les maisons ne valent pas mieux que les édifices ordinaires des Sauvages. Le bled & le millet croissent en abondance aux environs. Il ne seroit pas aisé d'y arriver sans guide, parce que le chemin est coupé par un grand nombre de bois & de ravines. A mefure qu'on avance, on trouve les défilés gardés par des Négres; [a moins ] qu'on n'aime mieux penser que la commodité de ces lieux les y rassemble fans aucun dessein.] Il y a néanmoins beaucoup d'apparence qu'ils y sont pour défendre les avenues de la Capitale, parce que s'ils n'ont point de fortifications qui puissent les garantir d'une surprise, ils y suppléent par des cordes, qui traversent ces chemins étroits, & qui sont garmes de sonnettes. Au moindre son qu'ils entendent, ils se présentent pour arrêter les Voyageurs; \ & six ce sont des Ennemis, ils les prennent dans des filets, (k) qu'ils sont tomber fur eux, & que pour cela ils suspendent sur les chemins par où l'on doit passer. La Ville est environnée aussi de ces cordes, qui sont soûtenues par des troncs d'arbres, [mais dont les Anglois ne comprirent pas l'usage.]

Ils y étoient arrivés à cinq heures de matin, après avoir marché la nuit

Comment elle est défendue.

Accueil qu'il fit aux Anglois.

pour se garantir de la chaleur. Le Roi les avoit sait appeller à neuf heures; car on ne se présente point devant lui sans ordre. Ils vouloient porter d'abord leur présent; mais on leur dit qu'il falloit paroître trois sois devant le Prince avant que de lui rien présenter. Il les reçut avec un visage fort ouvert. Il s'entretint avec eux l'espace d'une demi-heure; [& quoiqu'ils eus-H sent un Négre qui leur servoit d'Interprête, il prenoit plaisir à se servir de divers signes, pour se faire entendre directement.] Il les sit venir deux autres sois, après lesquelles il reçut volontiers leur présent. On apporta un vase rempli de vin de palmier, dont il leur sit boire; mais ce sut avec des cérémonies sort singulières. On sit un petit trou dans la terre, où l'on versa quelques goutes de cette liqueur. On reboucha le trou, & l'on mit le vase des luite, avec une petite tasse qu'on remplit de vin, on arrosa divers sagots d'écorce de palmiers qui se trouvoient dans la salle, & que les Négres respectent beaucoup. Alors le Roi prit une coupe d'or, dans laquelle on lui versa du vin. Il but, tandis que les Assistans crioient Abaam

Ulages Afriquains.

(k) Cela a tout l'air d'être une invention de nos Voyageurs. Il auroit été aisé à tifications de ficelles.

Abaam, & prononçoient quelques autres mots. Lorsque le Roi eut

cessé de boire, on présenta du vin aux Anglois dans la même coupe. Ce

Prince

Prince avoit près de lui neuf ou dix Courtifans, qui avoient tous la barbe grise. En fortant de l'Audiance, on le falue trois fois par une profonde inclination, pendant laquelle on lève les bras & l'on joint les mains sur la

TOWTSON. Voyage. . <del>I</del> 557•

tête ( / ).

Townson, [avec l'indifférence ordinaire aux Marchands Anglois.] a négligé de nous apprendre le nom du Pays & de la Ville du Roi Abaam. Peutêtre cette Ville est-elle le grand Commendo, ou Guaffo, qui est située sur une éminence, près de la Rivière qui passe à Mina, & qui est encore la demeure d'un Roi. Dans cette supposition, le Port où les Anglois avoient abordé, feroit le petit Commendo. Mais il s'en faut beaucoup que la Ville Royale H'sfoit aussi grande que Londres l'étoit en 1556. [Elle n'a pas plus de quatre cent maisons, qui sont à la vérité séparées les unes des autres; ce qui peut faire paroître l'étendue plus confidérable.] Towtfon, dans quelques jours qu'il passa encore sur cette Côte, joignit treize livres (m) d'or à ce qu'il avoit déja recueilli. Le premier de Mars, il aborda près d'une Ville qu'il nomme Maure, où il ne trouva point de bateaux ni même de Négres. Mais à son départ il arriva deux Almadies, d'une autre Ville, avec lesquelles il profita de quelques onces d'or. Les Négres lui apprirent que tous les Habitans de Mawre s'étoient retirés depuis peu à Laguy, ou Lagova, qui est neuf lieuës à l'Est

fur la Ville du Roi Abaam.

Conjecture

de Mawre; comme Mawre est quatorze lieues à l'Est de Mina.

Ville Nommée Mawre.

LE deux, on se trouva vis-à-vis du Château de Mina, à deux lieuës en mer, d'où l'on apperçut les cinq Vaisseaux Portugais, qui étoient à l'ancre Hidans le Port. Le soir on jetta l'ancre près de Samma, I dans la résolution d'abandonner enfin les Côtes de Guinée, pour retourner en Europe par les plus courtes voies. Ce dessein, que l'état de la Flotte commencoit à rendre assez pressant, le parut encore plus] le lendemain à la vûe d'un gros Vaisseau, qui n'étoit pas à plus de quatre milles, & qui fut bien-tôt suivi d'un autre, plus gros encore, & d'une Pinasse. C'étoit une nouvelle Flotte, qui arrivoit de Portugal. On tendit aussi-tôt toutes les voiles pour s'éloigner. Les Portugais reconnurent leurs Ennemis, & leur donnèrent la chasse jusqu'au soir. Towtson s'appercevant que leur Amiral étoit fort éloigné de l'autre Vaisseau, pensoit à faire face, avec d'autant plus de raison, qu'il croyoit pouvoir gagner le vent. Mais Shire s'excusa sur le mauvais état de son Bâtiment, & fur les maladies qui étoient augmentées dans fon Equipage. Comme on commençoit à s'éloigner des lieux où l'on connoissoit de l'eau, les deux Capitaines commencèrent aussi à faire cuire la viande dans de l'eau salée, & à diminuer la part ordinaire de la boisson, pour se précautionner contre les nécessités d'un long voyage. Ils portèrent au Nord-Ouest avec un vent savorable, & le 12 de Mars ils se trouvèrent à la hauteur du Cap Das Palmas. Le 16, ayant été pouffés, malgré eux, plus près des Côtes, ils crurent appercevoir le Cap rope. Mensurado, aux environs duquel les terres sont fort hautes. Le 18, Towtson perdit de vûe le Hart; & quelques reproches de lâcheté qu'il avoit fait indifcrétement au Capitaine, lui firent craindre que dans son ressentiment il ne se fût approché exprès du rivage pour se briser contre les rocs: mais l'ayant rejoint vers le soir, ils continuèrent leur navigation jusqu'au 27, qu'ils eurent

Rencontre de cinq Vaisfeaux Portu-

Les Anglois tachent de les

Ils retournent en Eu-

(1) Angl. On agite les deux mains en même tems. R. d. E.

(m) Angl. quinze livres, & environ onze onces. R. d. E.

TOWTSON. II. Voyage. 1557. Courans dangereux.

la vûe de deux petites Isles, qui ne sont qu'à six lieuës de Sierra Leona. quoique suivant leurs calculs ils s'en crussent à trente ou quarante lieues: d'où Towtson prend droit de recommander à ceux qui doivent naviguer dans ces Mers, de se désier beaucoup des courans, qui tournent au Nord & au Nord-Ouest; sans quoi l'on est sujet à des erreurs dangereuses.

Le 14 d'Avril, ils rencontrèrent deux Vaisseaux Portugais, qui ne marquèrent aucune envie de les attaquer, quoiqu'ils eussent l'avantage du vent; ce qui fit juger à Towtson qu'ils étoient chargés pour Calecut. Le 18 ils se virent à la hauteur du Cap-Verd, & le 24 ils passèrent le Tropi-Maladies de que du Cancer. Ils perdirent dans les premiers jours de May plusieurs perfonnes de l'Equipage, qui fouffroient depuis long-tems de violentes douleurs.

**P**Equipage Anglois.

Towtfon est attaqué par un çois.

LE 23, ils découvrirent près d'eux, à la fin d'un brouillard fort épais. un Corsaire François de 90 tonneaux, qui s'avança tout-d'un-coup en reconnoissant que les deux Anglois avoient souffert d'un long voyage, & qui vint Vaisseau Fran. sans balancer, à l'abordage. Il avoit peu d'artillerie, & sa confiance paroissoit être dans le courage de ses gens, qui étoient bien armés. Mais le Tygre, qu'ils menaçoient le premier, leur lâcha si heureusement sa bordée, qu'ils se trouvèrent forcés de renoncer au combat pour se garantir de l'eau qui les gagnoit de toutes parts. On leur vit caler aussi-tôt leurs voiles; & Towtson, en s'éloignant, les salua encore de quelques coups [quiste augmentèrent peut-être leur embarras. Un Trompette François qu'il avoit à bord, & qui étoit presque expirant de la maladie commune, ne laissa pas de sonner dans cette occasion avec tant d'ardeur, qu'il mourut la trompette à la bouche.

Il arrive en Angleterre.

L'e 28, les deux Capitaines, résolurent dans une conférence, de gagner la Saverne, pour débarquer à Bristol. Mais ils arrivèrent avant la nuit à la vûe du *Lêzard*; & ne se croyant pas en état de doubler la pointe de *Land*'s end, parce qu'ils avoient le vent à combattre, ils prirent le parti de relâcher le lendemain à Plymouth.

## 

#### P $\mathbf{E}$ VI.

Dernier Voyage du Capitaine Towtson aux Côtes de Guinée.

g. L.

TOWTSON. III. Voyage. 1558. Eclaircissemens fur Towtlon.

POUR diminuer l'étonnement de voir trois Voyages sous le nom du mê-H me Capitaine, tandis que le reste de la Nation paroît être dans la langueur, je dois observer, comme je l'ai déjà fait dans l'Introduction, qu'il s'étoit formé à Londres une Compagnie, dont le nombre croissoit tous les jours, & dont Towtson n'étoit que l'Agent, sans qu'on sache même s'il y avoit le principal intérêt. On ne concevroit point autrement, que l'avidité d'un Particulier n'eût pas été satisfaite par les richesses qu'il avoit déjà rapportées, & qu'il ne pensat point à jouir tranquillement de ce qu'il avoit ac-Ses nouveaux quis avec tant de peines & de dangers.

préparatifs.

Il équipa des l'année de son retour, une nouvelle Flotte; pour recom-

mencer le même voyage; mais il rendit ses Vaisseaux plus capables d'une longue navigation, il les monta d'une meilleure artillerie, & les Capitaines dont il se sit accompagner, furent mieux choisis.] Au lieu de monter le Tygre, qu'il avoit commandé dans le dernier voyage, il n'en fit que le troisième Vaisseau de sa Flotte. Le sien sut un Bâtiment neuf de 500 tonneaux. qu'il nomma le Mignon; & le second, ou le Vice-Amiral, se nommoir le Christophe. Il y joignit une Pinasse, qui s'appelloit la Licorne. On ne nous a point appris à quel nombre montoient les trois Equipages; mais il devoit être assez considérable, si on en juge par les divers succès de l'ex-

pédition. On mit à la voile au Port de Plymouth le 30 de Janvier 1558 (a). Dès le jour suivant, Towtson rencontra deux Bâtimens de Hambourg (b), l'un de 400 tonneaux qui se nommoit la Rose, l'autre de 150 tonneaux, nommé la Licorne; tous deux partis de Bourdeaux avec leur cargaison de vins. envoya ordre aux deux Maîtres de se rendre à son bord; & les ayant sépa-Hrés pour les interroger, il leur demanda [d'un air menaçant] s'ils avoient quesques marchandises qui appartinssent aux François (c). Ils protestèrent sait de deux d'abord que tout étoit à divers Marchands de Hambourg; mais étant pressés avec plus d'instances, sils tombèrent dans des contradictions, leurs discours ne s'accordèrent point avec leurs connoissemens, qu'ils refusèrent dabord de montrer: enfin ] ils confesserent qu'une partie de leur charge appartenoit à quelques Particuliers de Bourdeaux. Les Officiers Anglois, squi ne se crurent point obligés de garder beaucoup de mesures en partant pour un long voyage, ] conclurent que les deux Bâtimens étoient de bonne prise. La seule difficulté regardoit l'usage qu'ils en devoient faire. Retourner en Angleterre pour y vendre les vins, c'étoit s'exposer à n'y pas voir approuver leur conduite. Ils auroient été moins éclairés en Irlande; mais ils craignoient, dans cette faison, d'y être retenus par le vent. D'autres craintes ne leur permettoient pas de faire cette vente en Espagne, sans compter le risque qu'ils couroient avec leur prise de rencontrer quelque Flotte Fran-He çoise (d). Enfin ils se déterminèrent à profiter [ sur le champ des droits de la force, en prenant, du bien d'autrui, ] ce que chaque Vaisseau Anglois trouveroit de plus utile à ses besoins, Towtson en prit pour le sien trente (e) tonneaux de vin, deux barils d'eau de vie, six caques de raisin, & quelques facs de châtaignes. Il mit deux tonneaux de vin dans la Pinasse. Le Christophe eut pour sa part dix tonneaux de vin, & deux barils d'eau de vie. Le Tygre prit à peu près la même quantité de l'un & de l'autre,

TOWTSON. III. Voyage. I 5 5 8.

Il part avec trois Vais-

Prise qu'il Batimens Hambourgeois.

Il s'accommode de leurs dépouilles.

(a) L'Anglois dit que ce fut le 30 Janvier 1557. Ce qui n'est guères possible, puisque Towtson ne revint de son second voyage que le 28 d'Avril de cette Année. R. d. E.

(b) Angl. de Dantzick. R. d. E. (c) Les Anglois étoient alors en guerre a-

vec les François.

(d) La manière dont la Traduction rend ce passage, semble insinuer que les Anglois doutoient que ces Vaisseaux sussent de bonne prise. Il n'y a rien de semblable dans l'Ori-

ginal, qui dit simplement qu'on ne voulut pas les conduire en Angleterre, parce qu'outre que le vent étoit contraire, ils pourroient y être retenus par la Guerre, contre les intentions des intéressés à ce Voyage, qui souhaitoient qu'on fit toute la diligence possible. Que si on relachoit en Irlande, on pourroit y être arrété par les Vents d'Est, qui empêcheroient aussi qu'on ne pût gagner les Côtes d'Espagne. R. d. E.

(e) Angl. quatorze & demi. R. d. E.

Townson. III. Voyage. 1558. avec quelques planches & d'autres commodités. Mais les Matelots Anglois abusèrent de cette espèce de pillage, en brisant les cosses, les Boussoles, les verres de toutes fortes d'espèce, & tout ce qu'ils regrettèrent de ne pouvoir emporter. La pitié toucha Towtson jusqu'à lui faire donner de son propre Bâtiment, aux malheureux Hambourgeois (f) une Boussole, des verres, du Pain & des chandelles. Il sit restituer aussi au Pilote François, qu'ils avoient pris à Bourdeaux, l'argent qu'on avoit éxigé de lui pour sa rançon. Ensuite il congédia honnêtement les misérables qu'il avoit dépouillés; [Le vent lui étant plus favorable qu'il ne le méritoit après cette vio-Filence,] il se trouva le dix de Février à la vûe des Canaries. Diverses commissions dont il s'étoit chargé pour læ Ville même de Canarie, l'obligèrent d'y relâcher. Il y su bien reçu du Gouverneur Espagnol, qui étoit alors intéressé à ménager l'Angleterre.

Il cst maltraité à fon tour par une Flotte Espagnole. CEPENDANT ayant remis à la voile le 14, il ne trouva pas les mêmes dispositions dans la Flotte Espagnole, qu'il rencontra le jour suivant. Elle étoit composée de dix-neus Vaisseaux qui alloient aux Indes Occidentales, les uns de cinq ou six-cens tonneaux, d'autres de deux-cens, de cent-cinquante & de cent. L'Amiral ne se contentant point du salut des Anglois, éxigea qu'ils baissassent leur pavillon devant le sien, sous prétexte que commandant au nom de Charles-Quint, il représentoit un Empereur. Sur le resus qu'ils en firent, il leur sit tirer quelques volées de canon, qui causèrent un grand désordre dans leur petite Flotte. Towtson vivement piqué de cette insulte, se mit dans sa Chaloupe, & porta lui-même ses plaintes à l'Amiral. Elles surent écoutées; mais les politesses qu'il reçut, ne le dédommagèrent pas de sa perte, & peut-être les dût-il regarder comme un nouvel outrage (g).

Il arrive à la Côte de Barbarie. IL s'éloigna le 17, [avec le chagrin de ne pouvoir tirer d'autre satisfaction.] Le jour suivant il eut la vûe des Côtes de Barbarie, & se mettant à côtoyer aussi-tôt le rivage, il alla jetter l'ancre à l'embouchure de Rio del Oro, qui est presque sous le Tropique. Le 21, il se trouva à 20 degrés & demi, c'est-à-dire, à la hauteur du Cap Blanco, & le 25 il découvrit la terre dans la Baye, au Nord du Cap-Verd. Après avoir doublé ce Cap, il

Isles du Cap-Verd.

> (f) Angl. aux Dantzicois. R. d. E. (g) Tout ce paragraphe a été rendu si librement par le Traducteur, qu'on ne le reconnoît pas en le comparant avec l'Original, dont voici le contenu. " Lorsque la Flotte jetta " l'ancre, elle falua de fon Canon les Anglois ", qui lui rendirent le salut, après quoi l'Amiral fit prier Towtson de passer à son bord, il le reçut très poliment & s'entretint avec " lui sur la situation des affaires tant en An-" gleterre qu'en Flandres. Towtson étant " dans la Chaloupe, qui devoit le remener à , son Vaisseau, un des gens de la suite de " l'Amiral, dit à son Interprête qu'il falloit qu'il " baissat le Pavillon devant le Général de la " Flotte de l'Empereur. Sur le refus qu'il en " fit, quelques Soldats Espagnols firent une " décharge de leurs Arquebuses sur le Mignon

" & sur son Pavillon. En même-tems quel-" ques Officiers Espagnols étant venus voir ", son Vaisseau, Towtson leur dit que s'ils " n'empêchoient pas leurs Soldats de tirer, " il feroit sur eux une décharge de son Artil-" lerie. Ces Officiers allèrent aussi-tôt y mettre ordre, & étant revenus, ils lui dirent qu'ils avoient puni leurs gens. Alors il leur sit voir son Vaisseau, & les régala le mieux qu'il put; ils l'en remercièrent très poliment, & le lendemain ils l'envoyèrent inviter à diner, en hui faisant dire que leur Général avoit été très faché qu'on lui eut demandé de baisser son Pavillon; que cela s'étoit fait sans son ordre, & qu'il le prioit de ne point regarder la chose comme une incivilité de sa part, & qu'on au-roit soin qu'il n'eût plus à se plaindre d'aucune personne de la Flotte. R. d. E.

apperçut le lendemain une fort belle Isle, accompagnée de plusieurs autres qui ne paroissoient qu'autant de rochers, mais si couvertes de pigeons, & d'autres oiseaux de terre & de mer, que la fiente de ces animaux, les rendoient aussi blanches que de la craie. Entre les Isles il découvrit une fort belle Baye; & le fond, contre les rocs, se trouva par tout de 17 brasses. Il n'ignoroit pas que les François y avoient établi leur commerce. La curiosité de l'approfondir lui fit jetter l'ancre dans la Baye. Il envoya la Pinasse au de-là d'un autre Cap, pour chercher les lieux qui lui paroîtroient les plus fréquentés. Pour lui, prenant sa Chaloupe & l'Esquif du Tygre, il alla droit à la grande Isle, où il fit d'abord provision de certains oiseaux qui ressemblent à des canards. Ensuite il voulut faire l'essai du caractère des Habitans. Il s'en présenta quelques-uns qui apportèrent des dents d'éléphans, raf des cuirs \ & du musc, & qui offrirent de faire venir leur Capitaine, si les Anglois vouloient recevoir d'eux un Otage, & leur en donner un. On leur demanda depuis quand il leur étoit venu des Vaisseaux d'Europe. Les uns des François. répondirent depuis six mois, d'autres depuis quatre, & tous assurérent que He'étoient des François, [dont ils prononçoient fort bien le nom. Le penchant de Towtson l'auroit porté à s'arrêter, pour tirer de l'Isle tout ce qu'on y destinoit peut-être aux François; ] mais Crompton, Commandant du Christophe, lui représenta que c'étoit négliger la fortune qui les attendoit dans d'autres lieux avec des richesses plus précieuses.

Commerce

Towrson. III. Voyage.

1558.

(b) Ils arrivèrent aux Côtes de Guinée le 10 Mars, environ six lieuës à l'Ouest du Cap de Monte, près de Rio das Palmas. Dès le lendemain ils Htrouvèrent sur le rivage, quelques Négres [qui sembloient attendre le passage d'un Vaisseau. ] On en tira 19 dents d'éléphans, & deux onces & un quart d'or. Ils apprirent à Towtson qu'il étoit passé trois Vaisseaux François; l'un, il y avoit deux mois, & les deux autres trois semaines après. On arriva le treize à la rivière de Sesto; d'où Towtson fit avancer le Tygre vers une autre Rivière, pour tâcher d'y recueillir du poivre. Il s'arrêta dans la même vûe à celle de Sesto, où il trouva un Négre né à Lisbonne, qui avoit été abandonné dans ce lieu par le Vaisseau Portugais que les François avoient brûlé l'année précédente. On sçut de lui que trois Vaisseaux François avoient abordé deux mois auparavant dans le même lieu, qu'il en étoit passé deux autres depuis six semaines, & un depuis quinze jours. Towtson trouva du Poivre, mais dans une quantité médiocre. Considérant que les François avoient pris le devant, & que la maladie avoit déjà commencé à se répandre dans son Equipage, il résolut de gagner promptement Mina. Cependant à mesure qu'il avançoit au long des Côtes, il ne manqua point l'occasion d'acheter du poivre & des dents d'éléphans. Les rivières de Patos & Hanta lui en fournirent assez abondamment.

Towtfon arrive aux Côtes de Guinée.

IL découvrit, le premier d'Avril, cinq Bâtimens Portugais, dont il s'efforça d'abord d'éviter la rencontre, en portant à la Mer avec toutes ses voi- Vaisseaux Porles. Mais le vent qui de Sud-Ouest & d'Ouest-Sud-Ouest qu'il est ordinaire- tugais. ment dans cette Mer, fut pendant tout le jour Est, ou Est-Sud-Est, se trouva si favorable aux Portugais, qu'ils s'approchèrent bien-tôt à la portée du

Il est maltraité par cinq

TOWTSON. III. Voyage. 1558.

canon. [Towtson leur envoya sa Chaloupe, dans l'espérance de quelque bonne composition. Mais ils resusèrent de s'expliquer, & pour toute réponse ils faluèrent les Anglois d'une décharge de leur artillerie. Le Mignon eut un mât brisé & toutes ses voiles percées, mais sans perdre un seul homme. La Chaloupe fut submergée. Le Christophe, & le Tygre qui avoit rejoint la Flotte, en furent quittes pour quelques boulets qu'ils reçurent aussi dans leurs voiles. Heureusement l'obscurité de la nuit vint interrompre le combat. Towtfon profita du vent, qui changea tout-d'un-coup, pour tirer au Sud-Ouest, après avoir recommandé à fes deux autres Capitaines de mesurer si bien leur course, que malgré les ténébres, ils pussent se rapprocher de la terre enfemble à la pointe du jour. Ils se rejoignirent en effet à la vûe de la terre (i), & trouvant la Mer libre, ils s'approchèrent sans crainte de la première Côte, qui étoit celle de Laguy. Towtson se rendit au rivage, où il apprit qu'il y avoit actuellement quatre Vaisseaux François sur la même Côte, l'un à Perinnen, six lieuës à l'Ouest; l'autre à Wamba (k), quatre lieuës à l'Est; le troisséme à Perikau (1), quatre lieuës à l'Est de Wamba, & le quatriéme à Egrand (m), quatre lieuës à l'Est de Perikau. Sur cette information, il résolut d'attaquer les François dispersés, & d'interrompre du moins pour cette année, leur trafic. Une heure après il découvrit un de leurs qua-Il en poursuit tre Vaisseaux, qui sortoit de Wamba. Les trois Anglois lui donnèrent la chasse pendant tout le jour. A l'entrée de la nuit ils prirent le parti de jetter l'ancre, chacun à la distance de trois lieuës l'un de l'autre, dans l'espérance qu'il ne leur échaperoit pas le jour suivant. Mais à la pointe du jour, ils découvrirent les trois autres François qui avoient mouillé fans défiance entre eux & la Côte. L'un se nommoit la Foy de Honsleur, de deux cens vingt tonneaux; l'autre le Ventru, de cent tonneaux, & le troisième, le Mulet de Bateville, de cent vingt tonneaux.

Il trouve en différens licux

quatre Vais-

feaux Fran-

cois.

[La supériorité des forces faisant négliger les précautions,] les Anglois ré-H folurent d'aller droit à l'abordage; mais ils ne furent point attendus. La Foy Ille prend & & le Ventru, qui étoient excellens voiliers, se dérobèrent bien-tôt à leur poursuite. Le Mulet fut le seul que sa pesanteur sit tomber entre les mains de Towtson. Il y trouva trente (n) livres d'or, & c'étoit le moins riche (o) des

Fort.

lui trouve beaucoup d'or.

> (i) Tout ce passage compris entre deux crochets comme une addition du Traducteur, n'exprime nullement le sens de l'Original, que voici en substance.,, Après quelque tems de cal-,, me, le vent s'étant remis au Sud-Ouest, Towt-" fon s'avança affez près des Portugais pour " parlementer avec eux; ceux-ci, sans lui ré-" pondre tirérent sur lui & lui percèrent ses ,, voiles, fans lui tuer un seul homme. Le "Mignon à son tour fit seu sur eux, & les Ca-,, nonades ayant duré pendant deux heures, ,, ils se séparèrent. Cependant le Tygre & la " Pinasse, qui n'avoient pas pu s'approcher " pendant la nuit, s'avancèrent après le combat. Par la mauvaite manœuvre de ceux qui mon-" toient ce premier bâtiment, il vint heurter " contre le Mignon, auquel il causa quelque " dommage, & la chaloupe qui se trouva en-

,, tre deux, chargée de quelques Marchandi-" ses, fut submergée. Le 2 ils rejoignirent le " Christophe, qui étoit à quelques lieues d'eux " durant le combat, dont il avoit eu cepen-" dant sa part, car ayant rencontré les Portu-,, gais après qu'ils avoient quitté Towtson, ils lui lachèrent quelques bordées dans ses voi-" les. Tous les Vaisseaux, ainsi réunis, réso-" lurent d'aller chercher ensemble les enne-" mis: ce qu'ils firent mais inutilement. R. d. E. (k) Ou Wiamba. Les Anglois y ont un Fort. (1) C'est apparemment Barakau, ou Berau. (m) C'est peut-être Elkara, où les Anglois, les Hollandois & les Danois ont chacun un

(n) Angl. cinquante. R. d. E.
(o) Angl. c'étoit le plus riche des trois bâtimens après l'Amiral. R. d. E.

trois Bâtimens. On sçut de l'Equipage que la Foy, en emportoit plus de quatre-vingt, [& que le Ventru n'en avoit que vingt-deux.] On apprit encore que trois autres Vaisseaux François, qui avoient été environ deux mois sur la Côte de Mina, étoient partis chargés de plus de sept cens livres d'or. Towtson laissa quelques-uns de ses gens pour garder sa prise, & continua de poursuivre les deux autres Vaisseaux pendant tout le jour; mais il perdit l'espérance de les joindre.

Le 12 d'Avril, il gagna la rade d'Egrand, où il fit transporter sur ses trois Vaisseaux toute la cargaison du Mulet, & dans cet état il offrit aux François la liberté de le racheter. Mais comme il avoit plusieurs voies d'eau, loin d'accepter cette offre, ils demandèrent d'être reçus sur les Vaisseaux Anglois; ce qui leur sut accordé. On les distribua sur les trois Vaisseaux, à la réserve de quatre, qui étoient fort malades, & que personne ne vouloit recevoir. Ils surent laissés dans leur Bâtiment, avec peu d'espérance d'être secourus; cependant Towtson, sensible à la pitié, les sit ensin passer sur le sien.

Quelques Anglois proposèrent de pousser leur navigation jusqu'à Benin; mais le plus grand nombre étant d'un avis différent, on prit le parti de s'arrêter le plus long-tems qu'il seroit possible sur la même Côte, & de se diviser entre Egrand, Perikau & Wamba. Towtson prit Egrand pour son partage; & l'on convint que s'il paroissoit quelque Flotte dont on eût quelque chose à redouter, les deux autres se hâteroient aussi-tôt de le joindre. Ainsi le Vaisfeau de Towtson demeura dans la rade d'Egrand jusqu'au dernier d'Avril. Mais il se repentit d'avoir choisi ce poste. Tous ses gens y tombèrent malades. Il en perdit six, & les Négres, effrayés de leur maladie, n'osant approcher de son bord, il fut réduit à ne pouvoir commercer que trois sois la femaine avec eux. [Le 3 de Mai la Pinasse n'étant point venue à lui, chargée d'étoffes, comme on en étoit convenu il fut obligé de vendre celles des François, le 5 les Négres s'en allèrent, en promettant de revenir dans quatre jours. Le 8 il se trouva à son bord 22 malades, & ensin, rebuté de cette situation, il ne pensa qu'à rejoindre les deux autres Vaisseaux, dont il n'avoit rien appris dans cet intervalle. La fortune ne les ayant pas mieux traités, ils résolurent ensemble de gagner la Ville de Dom Jean, ou d'Equi, dans l'espérance d'y être plus heureux.

Ils partirent le 10 de Mai. Dans les visites qu'ils firent en divers endroits de la Côte, ils recueillirent douze livres & quelques onces d'or. Le 19, ils jettèrent l'ancre à Mawre, où ils passèrent deux jours, sans en pouvoir tirer plus d'une once d'or. Ensin le 21, ils arrivèrent à la Ville de Dom Jean; mais leurs Chaloupes s'étant présentées au rivage, il ne parut point un seul Négre pour les recevoir. Towtson, & le Capitaine du Christophe, se mirent dans un Esquif, avec huit hommes, & cherchèrent eux-mêmes à rencontrer quelques Négres. Ils en trouvèrent ensin [deux,] qui leur promirent d'aller à la grande Ville, pour avertir Dom Jean de leur arrivée. Le 23, les Chaloupes retournèrent au rivage, & les Négres assurèrent que les Marchands de Dom Jean arriveroient le même jour. Cependant on les attendit inutilement jusqu'au soir, & quelques Négres sirent même entendre aux Anglois, par des signes, qu'ils feroient bien de se retirer. C'étoit asse pour ne laisser aucun doute que les Portugais ne sussent proches de la Ville. On dut s'en croire encore plus sûrs le lendemain, lorsqu'à l'approche du rivage, les Négres sirent

 $Nn_3$ 

Townson.
III. Voyage.
-1558.

Il reçoit l'Equipage fur fon bord.

Maladies des Anglois.

Ils vont à la Ville de Dom Jean.

TOWTSON. 111. Voyage. 1558. Edroi qu'ils y caufent.

tomber une grêle de pierres sur les Chaloupes (p). Towtson s'obstina néanmoins à tenter de nouvelles instances. Il se rendit lui-même au rivage, avec un pavillon blanc, & n'y voyant paroître personne, il s'avança jusqu'à la Ville. Sa surprise sut extrême d'en voir sortir tous les Négres pour éviter de le voir. Il envoya jusques dans le bois après eux, & rien ne sut capable de les arrêter. Ses gens, irrités de cet excès de crainte ou de mépris, prirent dans la Ville une douzaine de chévres & quelques poules, sans y caufer néanmoins d'autre défordre (q). En retournant à bord, ils trouvèrent leur Pinasse qui revenoit de Cormantin, d'où elle rapportoit deux livres & cinq onces (r) d'or. Towtson prit le parti de se rendre au même lieu. Le Christophe retourna à Mawre, où il fut si mal reçu, que dans un transport de colère il attaqua les Négres, qu'il mit en fuite; il brûla leur Ville, & brisa toutes leurs Barques.

Ils vont à Cormantin.

[Towtson (s) fut plus satisfait de Cormantin. Cette Ville étoit ac-H coutumée à ménager fort peu les Portugais, parce que la facilité que les habitans avoient à se retirer dans les montagnes, dont elle est environnée, les mettoit à couvert de leur ressentiment. Il s'y trouvoit quantité de Négres, qui s'étoient fauvés de l'esclavage, & qui n'avoient pas trouvé d'azile plus fur. La plupart de ces Fugitifs sçavoient assez le Portugais pour se faire entendre facilement, & Towtson apprit d'eux que la plus grande partie de l'or qui se trouvoit sur cette Côte venoit de plusieurs ruisseaux qui serpentoient entre les montagnes. L'ardeur du gain lui fit souhaiter, autant que la curiosité, de visiter quelques-uns de ces lieux déserts. Il communiqua cette pensée à ses gens, entre lesquels il s'en trouva plusieurs qui lui offrirent de partager le péril avec lui. Il en prit six des plus résolus, & s'armant pour toutes sortes de rencontres, il entra dans les montagnes, sous la conduite de deux Négres. C'étoit proprement y entrer, puisque, sans être obligé de monter beaucoup, il s'engagea dans des vallées fort étroites, ou plûtôt dans de longues ravines, où fort souvent il falloit marcher dans l'eau, faute de Après avoir fait cinq ou six lieuës, sans avoir rien découvert qui ressemblat à l'or, il arriva dans un endroit plus ouvert, où le ruisseau qu'il avoit suivi disparoissoit dans le sable. Ses Négres l'assurèrent que c'étoit un des lieux où les habitans de Cormantin & de plusieurs autres Villes trouvoient quelquesois les plus grandes richesses. L'eau, qui étoit chargée de

Towtfon cherche luimême de l'or.

Difficultés qu'ils y trouvent.

> (p) Angl. Le lendemain le Capitaine du Christophe, étant allé à Mawre dans sa Chaloupe, les Négres vintent à lui pour savoir le prix de ses Marchandises; mais une Almadie, qui, autant qu'il en put juger, venoit du chateau, les obligea de se retirer. Là-dessus étant descendu à terre, avec quelques-uns de ses gens, les Négres firent tomber sur lui une grê-le de pierres, & ne lui permirent pas d'entrer dans leur ville. Cela le fit résoudre de s'en retourner après avoir pris quelques-unes de leurs Almadics. R. d. E.

> (q) Ici commence la 3<sup>e</sup>. Section de l'Original. R. d. E.

a pris tout ce qu'il dit dans ce paragraphe. On ne trouve rien de semblable dans l'Original; qui parle de ce Voyage de Cormantin en ces termes. " Le 26 la Pinasse revint de Cor-,, mantin: & Jean Shirife dit à Towtson que " les Nègres souhaitoient fort que le Vaisseau " revint dans leur Ville. Le 2 de Juin le Ty-" gre qui revint d'Egrand, & la Pinasse qui " avoit été à Wamba, rapportèrent environ, cinquante Livres d'or. Le 4. ils partirent " de Cormantin pour aller à Samma; ne pou-,, vant pas rester plus long-tems sur cette co-" te, parce qu'ils manquoient de provisions. " Le 4. ils découvrirent cinq Vaisseaux Por-, tugais &c. R. d. E.

<sup>(</sup>r) Angl. onze onces. R. d. E. (s) Nous ne sçavons pas où le Traducteur

petites parties d'or, les laissoit dans le sable en y pénétrant, & même sur la Towtson. superficie, qui en portoit effectivement la couleur en plusieurs endroits. Mais III. Voyage. cette teinture étoit si legère, que Towtson n'en put faire un corps de la moindre consistance. Il entreprit de remuer le sable, qui étoit fort humide; & les deux Négres, plus éxercés que lui à cette opération, lui firent découvrir un assez grand nombre de pailletes d'or, dont il recueillit une ou deux onces. Il y prit tant de goût qu'il y passa la nuit, au risque de rencontrer quelque bête féroce, qui lui auroit donné de l'embarras à se défen- avidité l'exdre. Mais ses gens, accoutumés à voir apporter, par les Négres, de l'or pose. qu'ils recevoient sans peine & sans danger, le presserent si vivement d'abandonner une recherche stérile, qu'il fut obligé de se rendre à leurs instances. Ce ne fut pas néanmoins sans avoir employé le lendemain, une partie du jour au même exercice. Il rapporta de son voyage trois onces & demi d'or, qui lui firent porter envie aux Barbares à qui la nature avoit fait un si précieux présent.]

1558.

A quoi fon

A son retour, il apprit qu'on avoit apperçu cinq Vaisseaux Portugais, [qui

Flotte Portugaile qui effraye les Anglois.

arrivoient apparemment de l'Europe, &] qui étoient allés jetter l'ancre au HChâteau. [Son inquiétude fut vive pour le Tygre & le Christophe.] Le lendemain, il se mit dans la Pinasse, avec ses plus habiles Matelots, pour aller reconnoître cette nouvelle Flotte. Elle étoit composée d'un Vaisseau d'environ trois cens tonneaux, & de quatre Caravelles. En revenant, il eut la fatisfaction de rencontrer le Christophe & le Tygre. Il monta sur le Christophe pour attendre son Vaisseau, vers lequel il renvoya la Pinasse. Le vent devint si violent qu'ils se virent forcés de jetter l'ancre à moins d'une lieuë du Château. Mais c'étoit moins la crainte, qui les agitoit, que le besoin de provisions. Elles manquoient si absolument sur les deux Vaisseaux que, dans l'impatience de cette situation, l'Equipage parloit déja de s'adresfer aux Portugais pour en obtenir. Il n'y avoit que le Mignon, qui en fût assez bien fourni. Il arriva heureusement le lendemain. On mit douze François sur la Pinasse, pour diminuer les bouches sur le Christophe & le Tygre, & l'ordre qu'ils reçurent fut de se rendre à Samma. Towtson, après avoir distribué les vivres avec beaucoup d'épargne, suivit immédiatement la Pinasse, dans l'espoir d'obtenir à Samma, du Chef des Négres, les secours dont il avoit besoin. On lui répondit qu'il n'y avoit plus rien à espérer de cette Ville pour les Anglois, parce qu'elle venoit de se lier avec les Portugais par des conventions qu'elle étoit résolue d'observer.

La nécessité augmentant de jour en jour, Towtson mit vingt-cinq François dans la Pinasse, avec le peu de vivres qu'il put se dérober à lui-même; & les ayant obligés (t), de lui payer chacun six écus pour leur rançon, il leur laissa la liberté de chercher un meilleur sort dans les lieux qu'ils voudroient choisir pour retraite. Ensuite, ne pensant lui-même qu'à retourner en Angleterre, il résolut de faire une nouvelle tentative à Samma, qui étoit le seul endroit de la Côte d'où il pût espérer quelques provisions. Le Chef des Négres lui fit la même réponse. Un mouvement de fureur, contre une Ville de Sam-Ville qui venoit de s'allier si étroitement avec les Portugais, fit prendre ma, aux Anglois le parti de la brûler. Ils trouvèrent, dans les ruines, le coffre

Ils manquent de vivres.

Ils brûlent la

(t) Angl. en ayant obligé quinze. R. d. E.

Towrson. III. Voyage. 1558.

d'un Portugais, qui contenoit ses habits, avec des poids, & une lettre du Château; ce qui leur fit juger qu'il avoit fait un long séjour à Samma, [&H que les Portugais avoient ainsi, dans toutes les Villes de la Côte, des Emisfaires, de qui ils recevoient continuellement des informations.]

Erreurs dans leur navigation.

Le 25, on mit à la voile vers la haute mer pour retourner en Europe. Quatre jours après on se trouva à la vûe des Côtes, surpris de n'être, suivant les Calculs, qu'à seize ou dix-sept lieuës de Samma. Cette erreur sut attribuée à la violence des Courans. On réfolut de porter le plus près du vent qu'il seroit possible, pour gagner la Ligne. Le 7 de Juillet, on appercut l'Isle de Saint-Thomas, & l'on se disposoit à mouiller l'ancre, lorsque le vent devint si favorable qu'on résolut de continuer la navigation. Le 9, par une autre erreur, qui fut attribuée à différentes causes, on se retrouva à la vûe de la même Isle. Tandis qu'on cherchoit le moyen d'y aborder, on fut surpris par un calme; & les Courans pousserent seuls les trois Vaisseaux fur la Côte. Mais on n'y trouva point de fond pour jetter l'ancre. Towtson fe mit dans l'Esquif, & cherchoit quelque Baye ou quelque rade autour de la Côte, lorsque le vent poussa le Christophe & le Tygre à deux lieuës en qu'ils courent mer. Les gens de Towtson, dont le Vaisseau étoit demeuré tranquille, s'imaginèrent que les deux autres étoient à la chasse de quelque Bâtiment qu'ils avoient découvert; mais Towtson, qui en jugea mieux, & qui craignoit. en allant à leur suite, d'être repoussé par le vent contre l'Isle, avec un danger manifeste de s'y briser, attendit la nuit, pendant laquelle il tira un coup de canon & fit allumer deux feux. Les deux Vaisseaux lui répondirent par les mêmes fignaux. Il ne balança point alors à [profiter d'un vent Nord-Ouest 🗗 pour] quitter une station incommode, dans la pensée que les autres ne manqueroient pas de venir à sa suite. Mais ne les découvrant pas le lendemain. il aima mieux se persuader qu'ils s'étoient écartés volontairement que de retourner pour les suivre. Il changea néanmoins d'idée vers midi, & retournant sur ses traces, il les rencontra, quelques heures après, dans la même inquiétude pour lui.

Dangers à l'Isse de Saint-Thomas.

Situation de cette Isle.

L'Is le de Saint-Thomas est directement sous la Ligne. On y voit, du côté de l'Ouest, une montagne en forme de pique, qui est si étroite & si élevée qu'on la prend pour un clocher. Elle a, du côté du Sud, une autre sse de fort petite étendue, qui n'en est qu'à deux milles.

Towtfon re-· làche dans l'Isie de Sal.

Le 12, [d'Août] on se trouva à la hauteur du Cap-Verd; & le 22', ayant 💤 découvert les Isles du même nom, on relâcha dans celle de Sal, par le confeil d'un Ecossois, qu'on avoit pris avec les François [dans le *Mulet de Bate-*Fa ville, \ & qui assura qu'on trouveroit des vivres dans cette Isle. Towtson fit avancer, vers le rivage, une Chaloupe, qui ne découvrit ni maisons, ni bestiaux. Il ne parut que quatre Négres, qui s'obstinèrent à ne pas s'approcher, & qui prirent la fuite lorsqu'ils virent les gens de la Chaloupe à terre. Cependant on vit quelques chévres fauvages; mais fans pouvoir en tuer une feule. La ressource des Anglois, presqu'assamés, sut le poisson, dont ils prirent une quantité prodigieuse. Ils trouvèrent aussi, dans quelques petites sses, une prodigieuse abondance de ces oiseaux de mer, qu'ils avoient remarqués à leur passage, & dont ils tuèrent un grand nombre. La nuit suivante, le Christophe rompit son cable & perdit une ancre. Il fallut remettre à la voile. Towtson se disposoit à le suivre, mais on s'appercut que l'Ecossois

Ils y trouvent des rafraîchissemens.

Ecosso qui disparoît de la Flotte.

11.

avoit

avoit disparu, sans que personne est remarqué ce qui l'avoit séparé des Chasseurs. On s'imagina qu'il pouvoit s'être endormi dans une des petites Isles, & Towtson descendit lui-même pour le chercher. Mais tous ses soins étant inutiles, il jugea que l'espérance de voir arriver quelque Vaisseau François lui avoit fait prendre le parti de se fier aux habitans de l'Isle & de s'ensoncer avec eux dans les bois.

To wts on alloit lever l'ancre, lorsque le Capitaine du Tygre vint lui représenter qu'il avoit découvert dans son Vaisseau, des marques si infaillibles de ruine qu'il ne le croyoit point en état de supporter la mer, si l'on ne s'arrêtoit quelque tems pour y remédier. D'ailleurs, son Equipage étoit réduit au plus triste état par les maladies. A peine lui restoit-il assez de Matelots pour la manœuvre. C'étoit le cas de toute la Flotte, où l'on ne comptoit pas plus de trente hommes sains sur les trois Vaisseaux: [mais les malades ne laissoient pas de se rendre utiles, suivant la mesure de leurs forces; au lieu que le Tygre, ayant perdu la plûpart des siens par la mort, ne recevoit plus que la moitié des secours les plus nécessaires pour la navigation.] Towtson sut se de s'arrêter. Un Charpentier François, qu'il avoit à bord, sit la visite du

Vaisseau, & finit en peu de jours les réparations les plus pressantes.

Le 25, on vit l'Îste de Saint-Nicolas, & le jour suivant celles de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent & de Saint-Antoine. Le 26, le Pilote du Tygre vint déclarer à Towtson qu'il étoit impossible que ce Vaisseau allât plus loin, & quil ne restoit point d'autre parti que de le décharger, si l'on vouloit conferver les hommes & la cargaison. Les trois Capitaines en firent une nouvelle visite; & dès le même-jour on transporta l'artillerie & l'or sur les deux autres Bâtimens. Le lendemain on acheva de le délivrer de sa cargaison; & percé comme il étoit dans une infinité d'endroits, on se détermina, de l'avis de tout le monde, à l'abandonner. Il n'avoit plus que six hommes capables de travail. On eut, le 27, la vûe de deux des Açores, Sainte-Marie & Saint-Michel; & le 4 d'Octobre on se trouva à 41 degrés & demi de la Ligne.

Les deux Vaisseaux qui restoient à Towtson s'étoient affoiblis de jour en jour, par la perte ou la maladie de leurs gens, jusqu'à manquer aussi de bras pour le travail. Ceux du Christophe demandèrent en grace qu'on relâchât au Cap de Finisterre. Towtson, qui n'avoit guères plus de sond à faire sur les siens, aima mieux s'arrêter à Vigo, parce que ce lieu est fréquenté par les Anglois. Cependant le vent se trouva si favorable pour l'Angleterre, qu'i-gnorant d'ailleurs comment cette Couronne étoit alors avec l'Espagne, il doubla le Cap de Finisterre, dans le dessein de ne plus mouiller l'ancre qu'au terme de son voyage. Il tira deux coups de canon, pour avertir le Christophe de sa résolution; mais quoiqu'il est soin, la nuit suivante, de faire allumer deux seux, le brouillard rendit l'obscurité si épaisse, que le Christophe n'ayant pû les appercevoir, ni entendre le bruit de l'artillerie, suivit son premier projet.

AINSI Towtson, demeuré seul à cent vingt lieuës d'Angleterre, s'aida de son courage & de l'espérance d'arriver au Port, pour achever sa périlleuse navigation. Il falloit que la perte de ses hommes sût beaucoup augmentée depuis l'Isle de Saint-Thomas, puisqu'il assûre, dans sa Relation, qu'il ne lui en restoit pas huit, la plûpart trop soibles pour le service d'un Vaisseau tel que le sien. Aussi perdit-il toutes ses voiles le 16, par un orage

I. Part.

Townson. III. Voyage. 1558.

Triste état d'un Vaisseau Anglois.

Différentes Mes.

Les Anglois abandonnent un de leurs trois Vaisfeaux.

Incertitudes des deux autres.

Les Anglois arrivent au Port dans un trifte état. Townson. III. Voyage. 1558. de l'Ouest-Sud-Ouest; &, jusqu'au dix-huit, il sut obligé d'aller à mâts & à cordes. Ensin, son adresse lui ayant sait rejoindre, à sorce de travail, quelques vieilles piéces de voiles, il trouva le moyen, à l'entrée de la Manche, de les attacher au grand mât. Avec ce secours, il porta vers les Côtes. Mais un coup de vent ruina son ouvrage, & le rédussit au même état, jusqu'au lendemain, qu'il suspendit à son mât un vieux bonnet (v), avec leque si se condussit à l'Isle de Wight, où il arriva le 20 d'Octobre après-midi.

[Les Marchandises qui se débitent le mieux, dans la partie de la Guinée qui est comprise entre Sierra Lionna, & la ville la plus reculée de la côte

de Mina sont les suivantes.

DES Manilles de cuivre ou de plomb.

Des Bassins, de diverses sortes, & sur-tout de fer-blanc.

Des Pots d'étain.

Des Coins de fer.

Des Margritins, ou autres verroteries de peu de valeur.

Dv Corail bleu.

Des Queuës de Cheval.

Des Toiles.

Des Draps rouges, groffiers & de bas prix.

Des Chaudrons de Hollande avec des anses de cuivre.

Des Bassins de cuivre ornés de gravûres, tels que ceux qu'on met en Flandre sur les bussets.

Des grands Bassins d'étain, avec des Aiguières.

Des Cuves à mettre de l'eau.

Des grands Couteaux d'un bas prix. Des mauvaises Cassettes de Flandre.

Des Caisses de Rouen, ou d'ailleurs, à bon marché.

DE grandes Epingles.

Des Couvertures grossières qui se font en France.

Des Toiles d'embalage.

Des Poignards, des Epées, de Mantelines de frise, des Robes, des Habits, des Chapeaux, des Bonnets rouges, des Couvertures de lit qui se sont en Espagne, des Marteaux, des petits morceaux de Fer, des mauvaises Sonnettes, des Gands de peu de valeur, des Sacs de peau, & autres bagatelles semblables.]

(v) Ou plûtôt une vieille Bonnette, qui est peu de vent, pour aggrandir celles du Vaisune petite voile dont on se sert lorsqu'il y a seau. R. d. E.

# 表式學以學及學及學及學及學及學及學

# C H A P I T R E VII.

Divers Voyages en Guinée depuis 1561, jusqu'en 1566.

g. I.

Frojet d'un voyage manqué. ON trouve, en 1561, les préparatifs d'un voyage qui semble être demeuré sans éxécution. Le dessein en avoit été sormé par une Compagnie puissante, composée du Chevalier Gerard, de MM. William Winter, Ben-

1561

Détails alors importans

pour le com-

merce.

Benjamin Gonson, Antony Hickman, & Edouard Castalin, qui avoient choisi pour Commandant M. John Lok, le même apparemment qui avoit fait le même voyage en 1554. On lui envoya ses instructions à Bristol. Elles sont datées le 8 Septembre 1561. Mais de fortes raisons, dont il rendit compte à la Compagnie au mois de Décembre suivant, lui firent suspendre son départ. Hackluyt nous a conservé ces instructions & cette lettre, qui contiennent quelques désails important

nent quelques détails importans.

La Compagnie recommandoit d'abord à M. Lok de se procurer, avec plus de soin qu'on n'avoit fait jusqu'alors, la connoissance des Rivières, des Rades & des Ports, & de faire une Carte où le nom de tous ces lieux fût marqué suivant leur véritable position. Par le second article, on le chargeoit de remarquer soigneusement quelles sortes de marchandises convenoient le mieux dans les endroits où il feroit quelque commerce. La troissème instruction, étoit de chercher sur la Côte de Mina, dans le Pays du Roi Abaam, un lieu propre à la construction d'un Fort; & sur cet article, on lui recommandoit de considérer sept choses: 1°. Que le lieu qu'il choisiroit sût proche de la mer, & qu'il fût facile d'y charger & décharger des marchandises. 2°. Que le terrain fût propre à recevoir quelque culture. 3°. Quelle sorte de bois il conviendroit d'employer aux édifices. 4°. Quelles provisions on pouvoit se promettre du Pays, & quelles étoient celles de l'Europe qui pouvoient s'y conserver le plus long-tems. 50. Que la situation du lieu fût naturellement capable de défense, ou qu'il pût étre fortifié à peu de frais, & gardé enfuite par un petit nombre de gens. 6°. Comment on pourroit s'y procurer de l'eau, supposé qu'il ne s'en trouvât point dans le Fort ou dans les lieux voisins. 7°. Quels secours on pourroit espérer des habitans du Pays. soit pour bâtir ou pour se défendre. Après ces instructions, on chargeoit M. Lok de sonder les dispositions du Roi Abaam, mais si adroitement, qu'il ne pût foupçonner les intentions des Anglois en bâtissant un Fort; de pénértrer autant qu'il pourroit dans l'intérieur du Pays, [pour découvrir mieux qu'on n'avoit fait jusqu'alors de quels lieux & par quels moyens les Négres recueilloient l'or ; ] & de s'informer du fort des Anglois que le Capitaine. Windham avoit laissés à Benin en 1553. On lui accordoit sur tous ces articles, le pouvoir de prendre les réfolutions qui conviendroient aux circonstances.

M. Lok expose dans sa lettre plusieurs raisons qui ne lui permettoient point d'entreprendre si-tôt le voyage, telles que la qualité des Vaisseaux qu'on y destinoit, & que l'expérience lui faisoit juger trop foibles pour une navigation dont on ne pouvoit plus ignorer les difficultés. Il cite l'éxemple du Mignon, qui avoit été si soigneusement équipé par les plus habiles Ouvriers d'Harwich, & qui n'étoit pas revenu dans un meilleur état, quoiqu'il n'est essuyé que les fatigues ordinaires. Il ajoûte qu'il avoit appris, par un Bâtiment arrivé de Lisbonne, que les Portugais avoient en mer quatre gros Vaisseaux, dont l'unique but étoit d'arrêter les Marchands Anglois, & qu'avec tout le courage possible il étoit désagréable d'aller faire la guerre lors-

Raisons qui firent manquer le voya-

(a) Le Traducteur a fort abrégé ici les raifons alléguées dans la Lettre de Lok, mais

qu'on n'étoit équipé que pour le commerce (a).

**6.** II.

# f. II.

# Voyage de William Rutter en 1562.

RUTTER. I 5 6 2. Eclaircissemens sur les Rélations de ce voyage.

Départ de deux Vaisfeaux Anglois.

Ils profitent de leur supériorité pour contraindre un Batiment Trançois. Na deux Relations de ce voyage en Anglois; l'une en vers, par Robert Baker, un des Facteurs du Vaisseau le Mignon; l'autre en prose, par Rutter même. La première n'est qu'une description poëtique des Mers & des Vents, mêlée de quelques faits dont il y a peu d'utilité à tirer pour l'Histoire. Aussi l'a-t'-on retranchée du Recueil d'Hackluyt dans la seconde édition, pour lui substituer celle de Rutter, qui est un ouvrage sérieux. Le voyage sut entrepris, au nom de la même Compagnie qui avoit souhaité d'employer M. Lok. Les malheurs dont il sut accompagné justifièrent les raisons qui avoient sait abandonner celui de l'année précédente.

LE Mignon, ce même Vaisseau, qui avoit fait le voyage de Guinée sous le commandement de Towtson, & le Primrose, à peu-près de la même grandeur, quittèrent le Port de Darmouth le 25 de Février 1562. Ils étoient au Cap-Verd dès le 20 de Mars; & sans s'y arrêter, ils continuèrent leur navigation au long de la Côte, jusqu'au Port de la Rivière Sesto, où ils arrivèrent le 3 d'Avril au matin. Ils y trouvèrent un Bâtiment François, qui mit à la voile aussi-tôt qu'il les eut apperçus. Rutter ne perdit pas un moment pour commencer le commerce au long de la Rivière; mais ayant appris de quelques Négres, que les François, qui n'étoient arrivés que depuis trois jours, avoient déja fait leurs conventions avec les habitans, il résolut, s'ils renvoyoient leur Pinasse, de ne pas souffrir qu'ils conclussent leurs marchés fans qu'il se fût du moins expliqué avec leur Capitaine & leurs Marchands. La Pinasse Françoise revint effectivement dans le cours de l'aprèsmidi, & Rutter lui déclara qu'ayant à parler au Capitaine, il l'attendroit le foir sur son bord. [C'étoit une loi pour les plus foibles.] Le Capitaine François se rendit à bord du Mignon, où les Officiers Anglois lui déclarèrent que [l'avantage d'être arrivé le premier, ne devant pas l'emporter fur celui 🗗 du plus grand nombre, il falloit qu'il se reposat pendant huit jours; & qu'il leur laissat la liberté du commerce.

CETTE déclaration, [qui étoit un ordre dans les circonstances présentes,] A porta les François à quitter la Côte de Sesto pour aller commercer vers la Rivière de Potos. Après leur départ, les Commandans Anglois, se trouvant sans obstacle à Sesto, résolurent de faire avancer le Primrose au long de la Côte, asin de n'être pas prévenus de tous côtés par les François. Ce Vaisfeau les trouva occupés de leur commerce, à l'Ouest de Potos, & passant plus loin sans les troubler, il arriva ainsi devant eux à la Rivière, où il s'employa utilement jusqu'au 15 d'Avril. Il se rendit le 17 à celle de Saint-André; &, suivant le tems dont on étoit convenu, le Mignon y arriva le même jour; mais il passa sans s'y arrêter.

Il rencontra, à la hauteur du Cap das Palmas, un grand Vaisseau & une Caravelle du Roi de Portugal, qui étoient chargés pour Mina, & qui lui donnèrent la chasse, avec quelques volées de canon, dont il ne reçut aucun mal. Il se hâta de gagner le Cap de Tres Puntas, où il demeura une muit & deux jours à mâts & à cordes, dans l'espérance que lès Portugais pas-

Ils rencontrent des Portugais.

æ

séroient entre eux & le Château. En effet, il les crut passés, & s'approchant du rivage il envoya ses Facteurs à Hanta. Mais le lendemain, à la pointe du jour, il revit le Vaisseau & la Caravelle, qui prenoient un grand tour pour l'enfermer entre eux & le Château. Ils eurentle chagrin de voir leur espérance trompée; & quelques volées de leur artillerie qu'ils envoyèrent encore aux Anglois, ne réussirent pas mieux.

I562-

Le 21 après-midi, Rutter alla jetter l'ancre à la Ville de Dom Jean. On Ha déja fait remarquer que cette Ville s'appelle Equi, [& que le nom de Dom Jean, qu'elle porte dans les Relations Angloises, étoit celui d'un Portugais trement Equiqui y faisoit sa demeure depuis leur premier voyage. Rutter envoya le sendemain sa Chaloupe au rivage. On apprit, des Négres, que Dom Jean étoit mort, & qu'ils ne pouvoient recevoir aucune proposition de commerce sans la participation de Dom Louis, qui lui avoit succédé. Le 23, Antoine fils de Dom Louis, se présenta, avec un autre Portugais nommé Pacheco, dans le dessein, en apparence, de commercer avec les Anglois. Mais on vit en même-tems deux Galères, qui venoient du Château à force de rames. Rutter se mit en état de les recevoir, & sa contenance sut si ferme (a), que perdant la hardiesse d'approcher, elles retournèrent tranquillement au Château. Les Négres, charmés du courage des Anglois, les prièrent de se rendre à Mawre, qui n'est qu'à trois ou quatre lieues, en promettant de les y aller joindre avec plus de liberté, parce qu'ils y auroient moins à redouter les Portugais. Rutter se rendit à leurs instances, accompagné du fils de Dom Louis & de Pacheco, qu'il avoit tous deux à bord. Il fut rejoint dans cet intervalle, par le Primrose.

Ils abordene à la Ville de

On attendoit à Mawre, les Marchands du Pays avec leur or, lorsque, le 25 après-midi, on vit revenir du Château les deux Galères. Le tems étoit calme. Les Portugais firent voler d'abord une décharge de leur artillerie con-H tre le Primrose, qui reçut trois coups [dangereux.] Ce n'étoit point assez pour étonner les Anglois, s'ils n'eussent vu paroître au même moment le grand Vaisseau Portugais & la Caravelle. Le calme, qui continuoit, donna le tems à la nuit de les délivrer de cet embarras. Ils réfolurent de profiter de l'obscu-Hrité pour gagner Cormantin, Fdont ils sçavoient que la situation leur offroit une espèce d'azile.] Mais le calme ayant duré pendant toute la muit, ils surent extrêmement surpris, le lendemain au matin, de revoir à peu de distance les deux Galères, qui revinrent à eux furieusement, tandis que, faute de vent, le Vaisseau & la Caravelle demeuroient immobiles contre le rivage. Le Mignon fut attaqué avec la dernière chaleur, & se désendit de même une partie du jour. Pendant le combat, le feu prit à un baril de poudre, & blessa une partie des gens de Rutter. Les Portugais en prirent occasion de le presser encore plus vivement, & le mirent dans un si triste état qu'il n'y avoit point d'apparence qu'il pût redevenir propre à la navigation. Comme l'affaire s'étoit passée à coups de canon, une Chaloupe, qui sut envoyée du A grand Vaisseau, apporta aux deux Galères l'ordre de se retirer. [La nuit s'approchoit; & le vent s'étant levé assez favorable, Rutter s'éloigna tristement, avec ses deux Vaisseaux, qui avoient presque également besoin de ré-

Ils sont maltraités par les Portugais.

Divers accidens qu'ils es-

<sup>(</sup>a) Angl. le 23 les Anglois mirent à la obligèrent de retourner au Château. R. d. E. voile, & donnérent la chasse à ces Galères qu'ils

Rutter. 1562. paration. Ils eurent beaucoup d'embarras à gagner Cormantin, où tous les efforts de l'art ne réussirent qu'à peine à les remettre en état de supporter la mer.

Autres difgraces des Anglois, qui les obligent au retour.

RUTTER, s'appercevant que les Négres n'oseroient éxercer le commerce aussi long-tems que les Galères Portugaises seroient sur leurs Côtes, prit la réfolution de retourner à la Rivière de Sesto. Le 14 de Mai, il se rapprocha de la terre, après trois jours de navigation, [autant pour les réparations, ] qui étoient continuellement nécessaires aux deux Vaisseaux, que pour essayer les dispositions des Négres. Il entra dans la Rivière de Barbos, qui est à l'Est de Saint-André; & jusqu'au 21, il n'y fut occupé qu'à radouber ses Vaisfeaux (b). Le Primrose eut le malheur de perdre cinq hommes dans sa Chaloupe, qui fut submergée par un coup de vent. On partit le 22, pour Rio de Sesto, où l'on n'arriva que le deux de Juin; & le mauvais état des deux Vaisseaux ne permettant point d'y faire un long séjour, on mit à la voile le 4, pour retourner droit en Angleterre. Ce retour fut accompagné d'une infinité de peines & de maladies, qui réduissrent les deux Equipages à vingt hommes. Cependant on arriva au Port le 6 d'Août; &, d'un si malheureux voyage, la Compagnie ne laissa pas de tirer cent soixante-six dents d'éléphans, qui pesoient ensemble mille sept cent cinquante-huit livres, & deux tonneaux de poivre.

Combat qu'ils foùtiennent contre les Négres.

(c) RUTTER, moins occupé de son Journal que de l'excès de son embarras, ne dit rien du combat qu'il eut à soûtenir contre les Négres. On en trouve le récit dans Baker; & quoique le nom du lieu n'y soit pas marqué clairement, il y a beaucoup d'apparence que ce su sur les bords de la Rivière de Sesto, ou l'on ne concevroit point autrement, pourquoi dans le dessein qu'il avoit de s'y arrêter à son retour de Cormantin, il n'y passa que trois jours.

Origine de leur différend.

BAKER (d), qui étoit du voyage, raconte que son Vaisseau étant à l'ancre fur la Côte de Guinée, il en fortit avec neuf hommes, dans une petite Pinasse, pour aller commercer sur le rivage. Il entra dans la rivière, où il trouva un grand nombre de Nègres. Le Chef de ces Barbares vint à lui dans un Bateau, qu'il compare aux auges dans lesquels on donne leur nourriture aux pourceaux; mais s'arrêtant à quelque distance, il mouilla sa barbe, sans vouloir s'avancer plus que Baker. Les Anglois répondirent à ce signe, & lui montrèrent quelques marchandises capables de le tenter. Alors il s'approcha d'eux, en leur faisant entendre que s'ils vouloient lui en donner une partie. il seroit leur ami. On lui fit quelques présens. Le commerce commença; &, vers le foir, Baker ayant conduit le Capitaine Négre aux Vaisseaux, le traita civilement, & le fit revêtir d'un habit. Il promit aux Anglois, en les quittant, que dans un jour ou deux ils seroient contens de ses services. Tandis qu'il fût à bord, Baker remarqua qu'il observoit curieusement la Chaloupe, qui étoit attachée à la quille du Vaisseau, & dans laquelle on avoit laissé quantité de marchandises; mais, ne le soupçonnant d'aucun dessein, il n'y fit pas

retour de son second voyage, entreprit d'écrire cette relation en vers à la sollicitation de George Gage, son compagnon de voyage & de prison.

<sup>(</sup>b) Angl. qu'à se pourvoir d'eau. R. d. E. (c) Ici commence la 3<sup>e</sup>. Section de l'Original. R. d. E.

**<sup>⇔</sup>**(d) Baker étant prisonnier en France, au.

beaucoup d'attention. Le lendemain on retourna au rivage, où le commerce fut continué. Au retour, la Chaloupe fut attachée au même endroit, & les marchandises y restèrent encore. Pendant la nuit, le Matelot de garde découvrit le Capitaine Négre avec deux ou trois de ses gens, qui paroissoit fort empressé autour de la Chaloupe. L'allarme fut donnée, & les Négres prirent la fuite; mais lorsqu'on voulut retirer la Chaloupe, on s'apperçut, avec étonnement, que toutes les marchandises avoient disparu. Les Anglois, piqués de se voir dupés par des Barbares, retournèrent le lendemain à la rivière, pour se faire restituer leur bien. Tous leurs signes surent inutiles; & le Capitaine, loin de convenir du vol, se plaignit d'un soupçon qui l'outrageoit. Il avoit déja pris des mesures pour soûtenir son effronterie par la violence : car sur quelques marques de ressentiment que les Anglois laissérent échapper, cent Bateaux qui se firent voir tout-d'un-coup, se disposerent à leur couper le passage. Chaque Bateau étoit monté de deux Négres, armés de dards & de boucliers. La plûpart avoient une corde attachée à leurs dards, pour les retirer après les avoir lancés.

Les Anglois, pressés par une attaque si peu prévûte, déchargèrent leurs arquebuses sur cette multitude d'ennemis; & tandis que la frayeur sit plonger les Négres dans la rivière pour éviter les coups, ils s'efforcèrent de regagner la Flotte à force de rames. Mais le Capitaine & ses gens, revenus de leur crainte, les poursuivirent ardemment, & firent pleuvoir sur eux une grêle de dards. Baker & ses compagnons les écartèrent de la Chaloupe avec leurs piques & par une nouvelle décharge de leur artillerie. Mais ils revinrent avec un redoublement de sureur. Le Capitaine, qui étoit d'une taille sort haute, s'avança couvert de son bouclier, avec un dard empoisonné à la main. Le Pilote lui allongea un coup de pique qui le tua sur le champ; mais, tandis qu'il s'agitoit pour dégager sa pique, il sut blessé d'un dard, Il l'arracha de sa plaie, & de la même arme, il tua le Négre qui l'avoit

Le combat fut poussé, sans se rallentir, jusqu'à ce que les Sauvages eurent épuisé leurs dards, qu'ils jettoient sans corde depuis que la mort de leur Chef leur avoit ôté la hardiesse de s'approcher. Les Anglois en avoient tué un grand nombre; mais ils étoient tous blessés, & si fatigués qu'ils eurent beaucoup de peine à reconduire leur Chaloupe à la Flotte. Ils étoient douze, en y comprenant les quatre Rameurs. [On mit en délibération, sur les deux Vaisseaux, si l'on ne devoit pas tirer une vengeance éclatante de la persidie des Négres. Mais, après les malheurs qu'on avoit essuyés, il convenoit si peu de penser à la guerre, que l'ardeur du ressentiment sut sacrissée à des nécessités plus pressantes.]

RUTTER. 1562. Perfidie des Négres.

Les Anglois se défendent avec courage.

Ils ne laissent pas d'être fort maltraités.



# §. III. (a)

# Voyage de Baker en Guinée.

BAKER.

1563.
Dispositions
du voyage.

E voyage porte le nom de Baker (b), quoiqu'il n'eut point de commandement sur la Flotte, & qu'il ne fût parti de Londres qu'avec la qualité de Facteur. Mais ayant pris soin d'écrire les malheureuses avantures des deux Vaisseaux le Jean-Baptiste & le Merlin, avec lesquels il entreprit de visiter, pour la seconde sois, les Côtes de Guinée, [& son mérite personnel le distinguant plus que ses emplois, son nom a prévalu sur ceux] des deux Capitaines, Lawrence Rondel & Robert Revel.

Arrès les désaftres du voyage précédent, Baker s'étoit engagé, par une forte de vœu, à ne jamais approcher des Côtes de Guinée. Cependant quelques mois de repos lui faisant oublier ses peines passées, il se rendit aux instances de la Compagnie qui l'avoit déja employé, [& qui se louoit de sa pru-que dence & de son zéle.] Les deux Bâtimens partirent dans la meilleure condition. Le troisième jour de leur course, on découvrit deux Vaisseaux. Baker, à qui l'estime de son mérite faisoit laisser autant d'autorité qu'aux Capitaines (c), s'avança vers le plus grand, qu'il reconnut pour un François. [La guerre, qui étoit allumée entre les deux Nations, rendoit son at-que plus juste que celle de Towtson.] On se battit vaillamment; mais les François, qui avoient peu d'artillerie, ne purent soûtenir long-tems celle des Anglois. Ils n'étoient pas non plus en assez grand nombre pour s'exposer à l'abordage (d), & le vent ne pouvant servir à leur suite, ils prirent le parti de se rendre. On conduisit cette prise au premier Port d'Espagne, où elle sut vendue fort au-dessous de son prix.

Les Anglois prennent un Batiment François.

On arriva, sans autre obstacle, aux Côtes de Guinée. Baker ne tarda point à se mettre dans une Chaloupe, avec huit personnes, qui avoient fait, comme lui, le même voyage, & qui n'avoient pas moins d'impatience de commencer le commerce. Leur espérance étoit de revenir à bord avant la nuit. Mais à peine se furent-ils approchés du rivage, qu'il s'éleva un vent surieux, accompagné de pluie & de tonnerre, qui arracha les Vaisseaux de dessus leurs ancres, & qui les poussa vers la haute mer. Baker ne pensant qu'à se mettre en sûreté contre l'orage, suivit la Côte pour chercher quelque lieu commode. Il n'en trouva point; & pendant toute la nuit il demeura exposé dans la Chaloupe au tonnerre, au vent & à la pluie, qui durèrent sans interruption. Le jour suivant, les deux Vaisseaux retournèrent vers le rivage, dans l'opinion que la Chaloupe s'étoit arrêtée; & Baker, se persuadant au contraire qu'ils s'étoient avancés au long de la Côte, continua de remonter

Malheureuse avanture de Baker.

(a) C'est ici la 4e. Section de l'Original. R.

(c) L'Original dit simplement qu'en cette occasion Baker sit les sonctions de Capitaine; & dans une Note il ajoûte qu'il semble qu'alors les premiers Facteurs en avoient toute l'autorité. R. d. E.

(d) L'Anglois dit au contraire que les François se rendirent, après que leur Ennemis en farent venus à l'abordage.

<sup>(</sup>b) L'Original dit simplement que ce Voyage, de même que le précédent, a été écrit par Baker, & que c'est moins une relation éxacte qu'une description poëtique de deux Avantures qui arrivérent aux Anglois qui furent du Voyage. R. d. E.

remonter pour les joindre. Le tems demeura si obscur, pendant tout le jour, que de part & d'autre on ne put s'appercevoir. On se chercha ainsi trois jours entiers. Il ne resta pas le moindre doute, aux Anglois des deux Vaisfeaux, que la Chaloupe n'eût été submergée par la tempête; & klans cette triste idée, ils prirent la résolution de retourner en Angleterre.

BAKER, aussi pressé de la faim que de son inquiétude, se vit sorcé, dès le même jour (e), de prendre terre au premier rivage où il découvrit des Négres. Il obtint d'eux des racines en échange de quelques marchandises, & n'ofant se fier, pendant la nuit, à ces Barbares, il la passa encore dans sa Chaloupe. Sa pensée, & celle de ses gens, étoit toûjours que les Vaisseaux devoient être devant lui; & c'étoit la seule en effet à laquelle ils pussent s'arrêter, puisqu'en les supposant derrière, il n'y avoit pas d'apparence qu'ils eussent été si long tems à les rejoindre. Ainsi, continuant d'avancer à la rame, les efforts memes qu'il faisoit pour les trouver, l'en éloignoient de plus en plus. La faim & la soif, qui commençoient à devenir le plus terrible de ses maux, l'obligèrent encore, vers le foir (f), de descendre sur le rivage. Il n'eut pas le bonheur d'y rencontrer, comme la première fois, des Négres prêts à le recevoir; mais une Côte affreuse, des sables arides, & pour perspective, de hautes montagnes, qui étoient trop éloignées pour lui offrir un azile sous les arbres ∰ dont elles étoient couvertes. \ En cherchant du moins de l'eau pour se rafraîchir, ses gens découvrirent un ruisseau qui venoit se jetter dans la mer entre les rocs. Ils n'eurent point d'autre soulagement jusqu'au lendemain. Mais cette foible douceur fut troublée par les craintes auxquelles ils furent exposés pendant toute la nuit.] L'obscurité n'étoit pas si épaisse qu'ils ne visfent descendre, au long du ruisseau, une multitude de bêtes féroces, qui s'y venoient abreuver. Ils distinguèrent un grand nombre d'éléphans, des cerfs, & plusieurs autres animaux connus; mais le plus grand nombre sut de ceux qu'ils croyoient voir pour la première fois, & qui les épouvantèrent He par leur forme autant que par leurs cris. Dans un évènement de cette nature, on fent qu'il faut pardonner quelque chose à des imaginations troublées par la crainte; mais on se persuade aussi, sans peine, qu'un désert de la Guinée peut présenter, pendant la nuit, de fort horribles spectacles.

L'AUTEUR remarque que la frayeur est un reméde contre la faim. Il l'éprouva, comme tous ses gens, par la patience avec laquelle ils souffrirent jusqu'au lendemain, un jeûne qui avoit duré depuis la nuit précédente. Ils rentrèrent dans leur Chaloupe à la pointe du jour, & se soulageant tour-à-tour en prenant successivement la rame, ils avancèrent encore jusqu'à-midi, sans avoir d'autre objet devant les yeux que de l'eau & du sable. Enfin, ils apperçurent un Bateau, conduit par deux Négres, qui voulurent fuir en les H découvrant. Mais leurs fignes les arrêtèrent. [Ils en firent passer un dans leur Chaloupe, pour ôter à l'autre l'envie de s'échapper; & s'efforçant de les gagner par leurs caresses, ils suivirent le Bateau jusques dans une petite Baye que Baker n'avoit pas vûe dans son premier voyage. Il y furent reçus par un grand nombre d'habitans, qui furent surpris de leur voir resuser des secours parmi dents d'éléphans, & de l'or même, qu'ils leur offrirent pour leurs marchan-

BAKER. I 5 6 3.

Il devient errant fur des Côtes incon-

Peinture qu'il fait de fes craintes.

Il trouve du les Négres.

difes.

<sup>(</sup>e) Angl. au bout de trois jours. R. d. E. pendant 12 jours. R. d. E. f) l'Original dit qu'ils furent ainsi errans I. Part. Pр

298

BAKER. 1563.

Le langage de la nécessité est expressif. Baker se sit assez entendre pour faire concevoir aux Négres une partie de son infortune.] Ils se hatèrent de lui offrir des racines, & divers fruits sauvages que la faim lui sit trouver délicieux. Ils lui présentèrent aussi du vin de palmier & du miel. Ce fecours suffisoit pour sauver la vie à des gens affamés; mais il ne leur rendit pas la force, qu'ils avoient perdue par la fatigue, l'insomnie & la crainte. Ils se trouvoient si affoiblis, qu'aucun d'entre eux ne se crut capable, pen- 🛨 dant plus de quatre jours, de remettre la main à la rame.

Ses peines re-

commencent.

Il s'adresse à d'autres Négres.

Ils les trouve en guerre & se résout à combattre pour eux contre les Portugais.

CEPENDANT les Négres ayant pris pour falaire une petite quantité des marchandises qui restoient dans la Chaloupe, Baker comprit bien-tôt qu'il y avoit peu de fond a faire sur leurs services, lorsqu'il n'étoient plus soûtenus par le motif de l'intérêt. Ce ne fut pas fans peine qu'il obtint d'eux, par les signes les plus touchans, quelques racines & une petite quantité de miel, comme une espèce de provision pour un jour ou deux. Il lui sut impossible d'en obtenir du vin de palmier.] Avec cette seule ressource il rentra dans la Chaloupe. Quoiqu'il ne lui fût point encore tombé dans l'esprit que les deux Vaisseaux eussent remis à la voile pour l'Europe, il commençoit à perdre l'espérance de les rejoindre; ou du moins il comprenoit qu'il avoit besoin de quelque secours plus prompt, & qu'il ne pouvoit l'attendre de leur rencontre. Avant la fin du jour, il crut reconnoître qu'il avoit passé la Côte de Melegeta, & qu'il n'étoit pas éloigné de celle de Mina. C'étoit (g) un fujet de consolation, parce que les Négres de cette Côte étoient plus accoutumés au commerce des Européens; mais il se souvint des violences que les dernières Flottes Angloises avoient éxercées à Mawre & à Samma. Dans le doute s'il devoit s'y présenter, il vit paroître, sur le rivage, une troupe de Négres, qui lui firent figne d'aller vers eux, & paroissoient armés avec plus de soin qu'ils ne le sont ordinairement, lorsqu'ils n'ont rien à craindre de leurs ennemis. La défiance de leurs intentions le tint plus d'une heure en sufpens; mais un Négre, s'étant approché seul dans un Bateau, le pressa par divers signes, qui marquoient autant d'amitié que d'impatience. Le nom d'Anglois, que le Négre répétoit continuellement, sembloit marquer nonseulement qu'il reconnoissoit leur Nation, mais que la sienne en attendoit quelque service. Baker ne douta point qu'elle ne fût en guerre, soit avec les Portugais, soit avec quelque Nation voisine. Sa situation ne lui permettoit pas d'y mettre de la différence. Il regarda, au contraire, cette occasion comme une faveur du Ciel, qui vouloit le rendre utile à ces Barbares

(g) On peut juger par toutes nos marques marginales, que le Traducteur a fait ici plusieurs additions: celle-ci n'est pas une des moins considérables. Il ne s'en trouve pas un mot dans l'Original, peut-être est-elle dans la Relation même de Baker, que Mr. Prévost aura eue entre les mains; mais dans ce cas il n'auroit pas mal fait d'en avertir. Quoiqu'il en soit, les Auteurs Anglois de cette Collection disent simplement ici, que des Nègres de ces quartiers vinrent à ces infortunés, leur proposèrent, en Portugais, de faire quelque commerce avec eux, & leur demandèrent où é-

toient leurs Vaisseaux; que cette question renouvellant la tristesse des Anglois, ceux ci se retirerent, & qu'enfin après avoir été plus de 20 jours exposés à toutes les injures du tems, & à la faim, ils devinrent si foibles, qu'à peine se pouvoient-ils tenir sur leurs jambes; ce qui détermina Baker à leur exposer les raisons qui devoient les engager à choisir promtement un de ces trois partis. 1º. de se jetter entre les bras des Portugais. 2°. De se consier à la générosité des Négres. 3°. de périr misérablement en restant dans leur chaloupe. R. d. E. pour lui donner quelque droit à leur reconnoissance; & dans une nécessité si pressante, il crut que ce n'étoit point acheter quelques alimens trop cher que de les payer de son sang.

BAKER. 1563.

Ses idées se confirmerent en arrivant au rivage. Il y trouva plus de deux cens Négres armés de leurs boucliers & de leurs dards. Leur Ville, dont il vit encore sortir des tourbillons de sumée, paroissoit avoir été brûlée depuis peu de jours. Ils s'expliquèrent assez par leurs signes, entremêlés de quelques mots Portugais, pour lui faire entendre que c'étoit des Portugais mêmes qu'ils avoient reçus ce traitement, & qu'ils lui demandoient son se cours pour se venger. Il comprit, qu'à la vûe de sa Chaloupe, ils avoient supposé qu'elle étoit suivie de quelques Vaisseaux. Loin de leur ôter cette idée, il crut qu'elle pouvoit servir à lui attirer plus de considération. Mais ne voyant paroître aucun Vaisseau Portugais sur leur Côte, il ne pénétroit pas quels étoient leurs projets de vengeance. Ce qu'il apprit de plus clair sur qu'il étoit moins proche de Mina qu'il ne se l'étoit imaginé, & qu'il y avoit quatre jours que les Portugais avoient quitté la Côte.

La joie des Négres se signala d'abord par quelques présens qui convenoient aux besoins de leurs désenseurs. Ils leur offrirent quelques poules, qui furent dévorées sur le champ, avec des racines & du vin de palmier. Cette liqueur, sans être aussi forte que le vin même, est ce qu'il y a de plus propre dans ces

climats barbares, à fortifier un corps épuisé de fatigues.

Le mouvement des Négres & leur ardeur à prendre les armes, n'avoient aucune vûe déterminée. Ces malheureux, après s'être attiré le ressentiment des Portugais par quelque insulte ou quelque trahison, avoient pris la suite pendant que leur Ville étoit en seu; & depuis le départ de leurs ennemis, ils s'étoient rassemblés avec des idées consuses de vengeance, qu'ils n'avoient aucun moyen d'exécuter. Baker s'apperçut bien-tôt de leur impuissance, mais il crut pouvoir tirer parti de leurs dispositions. En effet, pendant plusieurs jours, en faisant briller son sabre à leurs yeux & leur montrant son arquebuse, il leur persuada si bien qu'ils alloient être secourus par les Anglois, qu'il en obtint assez de provisions pour remplir sa Chaloupe. Ensuite, prositant de l'obscurité pour les quitter, il se remit en mer avec tous ses gens.

Aussi long-tems que les provisions durèrent, ils n'eurent point d'autre crainte que de tomber entre les mains des Portugais; & l'espérance qu'ils avoient encore de retrouver leur Flotte les soûtenoit contre les difficultés de leur situation.] Mais après s'être avancés pendant plusieurs jours, tantôt se servant de leurs rames, tantôt se livrant au cours du vent, lorsqu'il ne pouvoit les éloigner de la Côte; ils retombèrent dans le cruel embarras de manquer de nourriture. Il fallut recommencer les délibérations sur un danger si pressant. Ils ne pouvoient espérer de trouver dans tous les Négres du Pays des secours qu'ils n'avoient dûs jusqu'alors qu'au hazard. D'ailleurs, qui les assurant même que les premiers qu'ils alloient rencontrer ne seroient pas leurs ennemis? Les relations qu'on avoit eues avec les Sauvages n'avoient point encore fait connoître leur caractère. On n'avoit jamais lié de commerce avec eux sans ôtages. L'intérêt avoit paru leur unique passion; &, sans marchandises pour adoucir leur férocité, on n'en pouvoit attendre que de la barbarie. D'un autre côté, les Portugais n'étoient pas moins redoutables; car, tom-

Secours qu'il reçoit des Négres.

Il les amuse par des espérances.

Il les quitte pendant la nuit.

Ses craintes de la part des Portugais.

Pp 2

BAKER. 1563. ber entre leurs mains, c'étoit rencontrer d'impitoyables ennemis, qui ne manqueroient pas de traiter un si petit nombre d'Anglois comme une troupe de voleurs, & de les condamner au supplice. S'y livrer volontairement, c'étoit courir les risques d'une longue prison, qui seroit accompagnée de toutes sortes d'indignités. Cependant, entre deux partis si terribles, Baker auroit choisi (b) le dernier; [mais il restoit encore l'incertitude de l'éloignement, dont il il ne pouvoit juger que sur des souvenirs mal assurés.]

Il tombe dans un de leurs Etablissemens.

A l'entrée de la nuit, ils apperçurent, sur le rivage une lumière qui leur fit conclure que c'étoit un lieu de commerce. Ils ne purent résister à l'envie de s'en approcher; [dans l'espérance de pouvoir y échanger quelques marchandises contre des vivres.] Cependant ils résolurent d'attendre le jour pour se procurer d'autres éclaircissemens. Le matin, ils découvrirent sur un roc, une maison de Garde, sur laquelle ils crurent distinguer une Croix. Cette vûe les fit frémir, parce qu'ils commencèrent à juger que ce ne pouvoit être qu'un établissement Portugais. En observant les environs, ils apperçurent un Château (i), qui augmenta beaucoup leurs allarmes. Mais il ne put leur rester aucun doute à la vûe de deux Portugais & d'une enseigne blanche avec laquelle on leur faisoit signe de venir descendre au rivage. Quoiqu'ils se fussent déterminés à chercher les Portugais, ils ne purent les voir si près d'eux sans éprouver de nouvelles craintes, & dans ce premier mouvement ils ne penferent qu'à s'éloigner; mais aussi-tôt qu'ils commencerent à fuir, on leur tira quelques coups de canon qui faillirent de les submerger. Ils se virent contraints de retourner au rivage; ce qui n'empêcha point qu'on ne continuât de leur tirer plusieurs coups, auxquels ils n'échapèrent que par un miracle du Ciel.

Traitement qu'il y reçoit.

Ils abordèrent dans un trouble qui ne leur permettoit pas de considérer s'ils arrivoient parmi leurs ennemis. [L'excès de leur insortune étoit leur meil-Heleur titre pour obtenir de la compassion.] Cependant, au rivage même, ils surent reçus par une volée de pierres, que les Négres sirent voler sur la Chaloupe, & qui blessèrent deux de leurs gens. Cette nouvelle insulte ne les auroit point empêchés de descendre & de se faire jour au travers des Négres, s'ils n'avoient apperçu en même-tems les Portugais, qui sortoient armés du Château, & prets à sondre sur eux. Dans le désespoir de leur situation, ils sirent plusieurs décharges de leurs arquebuses, sans éxaminer combien ils avoient abbatu d'ennemis; & conservant assez de sang froid pour remarquer qu'il n'y avoit aucun Vaisseau dont ils pussent craindre la poursuite, ils prirent le parti de retourner vers la mer, au risque de tous les coups qu'ils devoient craindre de l'artillerie.

Il se fauve par la fuite.

[I L faut supposer une protection particulière de la Providence pour les mal-A-heureux. Baker, qui étoit la seule ressource des Anglois, prit lui-même la ra-

me,

(b) L'Original dit que Baker & ses Compagnons se déterminérent en effet pour ce parti, & que pour l'éxécuter ils prirent le chemin du Château de Mina, qui n'étoit qu'à 20 lieuës. Au reste il faut remarquer que le Traducteur n'a mis ici que l'extrait du discours de Baker, qui est beaucoup plus étendu dans l'Anglois; mais comme il est fort chargé d'éxagérations

poétiques, qui aboutissent à ce qu'on trouve ici dans la Traduction, nous n'avons pas cru qu'il fut nécessaire de nous amuser à le traduire en entier. R. d. E.

car il n'éxissoit pas encore quand Lok étoit sur ces côtes; & même il n'en est point sait mention dans le voyage de Towtson en 1557.

me, & les animant par son éxemple autant que par ses discours, il les conduisit à deux milles du Château, dans une petite rade dont il se rappella le souvenir aussi-tôt qu'il eût reconnu la Côte, & que cet Etablissement des Portugais étoit celui qu'ils ont à l'Ouest du Cap de Tres Puntas. Dans le lieu où il arriva, le rivage étoit si tranquille qu'il y trouva du repos; mais il n'étoit pas moins pressé par la faim.] Ses Compagnons se disposoient à pénétrer dans les forêts, après l'avoir prié de demeurer dans la Chaloupe pour ménager sa vie & ses forces, dont ils faisoient dépendre toutes leurs espérances. Au même moment, ils virent paroître plusieurs Négres (k), qui les avoient suivis dans leurs Bateaux. Ils se croyoient menacés d'une nouvelle attaque; mais quelques signes de paix leur ayant annoncé de meilleures intentions, ils prirent le parti d'attendre. Les Négres leur demandèrent, en fort bon Portugais, qui ils étoient, & ce qu'ils cherchoient sur la Côte. Leur réponse sut qu'ils étoient Anglois, & qu'ils avoient apporté d'excellentes marchandises fur deux Vaisseaux, dont ils seroient bien-tôt suivis; mais qu'ayant été si maltraités, ils iroient offrir à des Négres plus humains leurs richesses & leur mamitié. Ce discours prononcé noblement par Baker, qui parloit la langue Portugaise, lui attira des présens qui servirent à soulager sa faim. Il en distribua la meilleure partie à ses gens. Mais ayant trop appris à regarder les Portugais comme ses plus dangereux ennemis, il résolut de quitter un lieu où ils alloient sçavoir qu'il s'étoit arrêté. En vain les Négres s'efforcèrent de le retenir par leurs instances. N'espérant plus rien des deux Vaisseaux, il jugea que c'étoit s'exposer à de nouveaux embarras que de les tromper par de fausses promesses.

IL y avoit deux jours & une nuit que les provisions manquoient absolument fur la Chaloupe. La foible espérance que les Anglois avoient eue de trouver quelque ressource à la chasse, céda par le conseil de Baker, à la crainte Hd'effuyer quelque nouvelle infulte des Portugais. Ils se remirent en mer, sà la vûe même des Sauvages, qui les pressoient encore de se fier à leur bonnefoi, & qui leur offrirent même des ôtages. Mais, après une expérience si récente, Baker étoit résolu de périr plutôt dans sa Chaloupe que de retomber entre les mains des Portugais. Le Ciel, qui ne l'avoit point abandonné, permit que le reste du jour, & toute la nuit suivante, il sut poussé par un Hivent d'Ouest qui lui fit faire environ trente lieuës au long des Côtes; ssans autre embarras, dans une nuit fort claire, que de remuer quelquefois le gouvernail pour éviter les rocs. Il se trouva, le lendemain, à l'entrée d'une Baye, d'où il vit fortir deux Bateaux, conduits chacun par deux Négres. Cette rencontre lui rendant l'espérance, il sit comprendre, à ses Anglois, qu'il étoit important de gagner ces Barbares par quelque témoignage extraordinaire Ad'amitié. [Ce n'étoit pas de l'or qu'il falloit à des misérables qui le fournissent à l'Europe sans en connostre le prix. Mais quoique des gens de mer n'ayent rien de superflu dans leurs habits, il crut que lui-même, qui étoit le mieux vétu, & ceux qui l'étoient aussi-bien que lui, pouvoient se retrancher quelque chose de leur habillement, & l'offrir aux Négres. Il se dépouilla BAKER. 1563.

Il trouve des reflources chez les Né-

Il prend encore le parti

Autres Négres qu'il se concilie.

qui apprirent à Baker que le Château qu'il venoit de quitter, étoit l'établi. Iement que les Por-

<sup>(</sup>k) L'Original dit que ce furent ces Négres tugais avoient à l'Ouest du Cap de Tres Puntas. R. d. E.

BAKER. 1563. le premier, pour en donner l'éxemple. Sa veste sut le premier sacrifice qu'il fit à la furcté commune. Elle étoit d'un drap fin d'Angleterre. C'étoit un riche présent pour un Négre. Trois de ses Compagnons l'imitèrent aussi-tôt. On arrêta les Négres par des signes de paix & d'amitié. Baker leur fit toutes les caresses auxquelles il les connoissoit sensibles, & les combla de joie en leur présentant à chacun une veste, sans aucune marque d'intérêt. Il les pressa sur le champ de s'en revêtir.] Leur plus grand empressement sut de retourner dans leur Ville, ornés de cette parure. La Chaloupe les suivit à quelque distance, pour leur laisser le tems de se louër de leur rencontre. Tout ce que les Flottes Angloises avoient apporté jusqu'alors en Guinée, n'avoit pas fait tant d'impression sur l'esprit de Négres.

Il obtient d'eux de l'assiflance.

L'effet en fut si prompt, que le Chef même de la Nation envoya son fils au-devant de ces généreux Etrangers. Baker le voyant paroître, profita du premier moment pour lui faire connoître, par des signes, le misérable état auquel il étoit réduit. Ses lamentations & ses larmes surent d'autant plus naturelles, qu'elles étoient produites par le sentiment actuel de son infortune. Il offrit en même-tems, & le reste de ses habits, & ceux de tous ses gens, \(\frac{1}{4}\) pour obtenir un secours d'où leur vie dépendoit. Il fut entendu.] Le jeune Négre, touché de leur misère [ jusqu'à verser aussi des pleurs,] resulta leurs H présens & les consola par ses caresses. Il se hàta de retourner vers son père, pour lui inspirer apparemment les mêmes dispositions, & revenant bien-tôt à la Chaloupe, il pressa les Anglois d'approcher du rivage. C'étoit leur ouvrir le Ciel. Ils se hâterent avec si peu de mesures, que la mer étant fort agitée, un flot renversa la Chaloupe. Aussi-tôt quantité de Négres, qui étoient fur le fable, se mirent à la nage pour fauver les Anglois. Il n'en périt pas un seul, & la Chaloupe même sut sauvée fort heureusement.

nuit.

BAKER loue beaucoup le caractère & la figure du jeune Prince Négre, en affûrant qu'il ne donne presque rien à la reconnoissance. Le premier service qu'il en reçut fut une grande abondance de vivres. Comme c'étoit le plus pressant besoin des Anglois, ils s'occupèrent long-tems à rassasser leur faim, sans faire la moindre attention à ce qu'ils pouvoient craindre de la légèreté 🗛 Son embar- naturelle, ou plûtôt de la barbare stupidité des Négres. Mais lorsque pasras pendant la fant la nuit au milieu d'eux, ils leur virent prendre leur armes, pour les observer d'abord avec attention, mais ensuite pour les écarter subtilement, sans faire connoître que leur dessein fût de les rendre; ils commencèrent à former des soupçons qui ne leur permirent point de passer une nuit tranquil-Baker s'emporta beaucoup contre ceux qui avoient eu la facilité de prêter leurs arquebuses; non qu'il en appréhendat quelque effet facheux, puisque les Négres étoient sans poudre, (1) mais parce que c'étoit perdre le seul moyen de les contenir. Cependant il se passa deux jours, pendant lesquels il n'eut que des sujets continuels d'admirer leur humanité. [ Ses gens H trouvèrent même le moyen de reprendre leurs armes, sans que la Nation en parût offensée.] Ils allèrent à la chasse, [exercice presque inconnu aux H Négres de ces Cantons; & le gibier qu'ils rapportoient, quoique avec peu

> (1) L'Original ne dit point que les Nègres prirent les armes des Anglois; il dit simplement que ceux-ci ne pasièrent pas une nuit

tranquille, parce qu'ils voyoient autour d'eux les Négres armés de Dards. R. d. E.

d'abondance, servit encore à leur faire obtenir du vin de palmier, qui étoit le seul des biens du Pays auquel ils eussent pris goût. Mais leur poudre ne fut pas long-tems à s'épuiser.] D'un autre côté, les Négres, qui avoient toûjours compté de voir arriver après eux quelques Vaisseaux, & dont l'intéret étoit au fond l'unique motif (m), se lassèrent de partager avec eux Hdes alimens dont ils étoient eux-mêmes fort mal-pourvus. [Le fils du Chef (n) fut le seul dont les sentimens parurent se soûtenir. Il continua de sournir à Baker tout ce qu'il pouvoit retrancher à ses propres commodités, ou se procurer des autres Négres, par le crédit qu'il avoit dans sa Nation. Loin de mettre les Anglois en état de vivre, ce secours leur devint funeste, parce que les faisant balancer s'il ne valoit pas mieux souffrir la privation d'une partie du nécessaire que de s'exposer encore à manquer de tout; ils n'entreprenoient rien pour se délivrer d'une si misérable situation. Ainsi leur santé & leurs forces s'altéroient de jour en jour. Il en périt cinq, que leurs compagnons ne purent enterrer sans verser des larmes, & sans s'avertir mutuellement qu'ils devoient s'attendre au même fort.

Ils eprouvèrent néanmoins la bonté du Ciel, lorsqu'ils furent à l'extrêmité Hudu désespoir. Deux Vaisseaux François s'étant présentés au rivage, [la guerre, qui étoit entre les deux Nations, n'empêcha point que les Capitaines ne Husselfent sensibles à la pitié.] Ils reçurent les Anglois à bord; [& Baker, qui parloit fort bien leur Langue, s'attira même de la considération & de l'amitié par son mérite.] Mais étant arrivé en France, il ne subit pas moins les loix de la guerre avec ses compagnons; c'est-à-dire, qu'il demeura prison-Hinier [pendant quelques années, & qu'il ne retourna dans sa Patrie qu'après avoir payé sa rançon.] Ce sut dans le tems-meme de sa captivité qu'il composa l'Histoire de ses malheurs. Son génie poëtique s'y fait quelquesois re-Hiconnoître dans les descriptions; [mais en retranchant ces ornemens superflus, il reste une relation sidéle, qu'on n'a pas fait difficulté de placer dans

les Recueils les plus autentiques. 7

(m) Cette refléxion témoigne que Baker n'avoit guères de reconnoissance, pour les services qu'il avoit reçu des Nègres. Ceux-ci lui avoient dabord sourni des Vivres, & l'avoient sauvé avec tout son monde. Il étoit naturel qu'ils s'attendissent à en être récompensés à l'arrivée des Vaisseaux; & se voyant frustrés à cet égard, ce qu'ils pouvoient faire de plus pour les Anglois, étoit de leur accorder la liberté de se pourvoir de ce qui leur étoit nécessaire, de la même manière qu'ils s'en pourvoyoient eux-mêmes.

(n) Au lieu de cette addition, l'Original dis que les Auglois furent obligés de chercher dans les bois des fruits fauvages, & des racines qu'ils tiroient de terre avec leurs doigts, faute d'autres instrumens; qu'ils s'accoutamèrent peu-à-peu à aller nuds, leurs habits étant tombés par lambeaux sur leur Corps; qu'ils se firent un pot de terre glaise pour y cuire leurs racines & qu'ils passoient toutes les nuits étendus sur la terre, & à côté d'un grand Feu, qu'ils allumoient pour se garantir des bêtes seroces, R. d. E.

§. IV. (a)

Voyage du Capitaine Carlet en Guinée.

E mauvais succès du dernier voyage de Guinée, & le prompt retour de deux Capitaines qui sembloient embarrassés à justifier leur conduite, apprit

CARLET. 1564.

(a) C'est ici la 5e. Section de l'Original.R. d. E.

BAKER. I 5 6 3. Trifte féjour qu'il fait parmi les Négres.

Il est ramené en Europe par des François. CARLET.

1564.
Réflexions fur le fuccès des voyages précédens.

Flotte de cinq Vaitleaux, & fes diverfes difgraces.

apprit mieux que jamais, à la Compagnie de Guinée, qu'elle ne pouvoit apporter trop de foins au choix de fes Ministres. Il ne suffisoit pas, pour ces grandes entreprises, d'entendre le commerce & d'avoir une vive passion de s'enrichir. Le courage & la prudence n'étoient pas moins nécessaires que l'habileté. Cependant, après s'être efforcée de réunir toutes ces qualités dans les Capitaines, & n'avoir même épargné aucune dépense pour équiper une Flotte plus nombreuse que les précédentes, on reconnut encore qu'avec l'habileté, la prudence & le courage, il falloit ce qu'il a plû aux hommes de nommer du bonheur ] De cinq Vaisseaux (b) qui partirent en 1564, au frais de la même Compagnie, & sous la conduite de David Carlet, [un des plus-se braves & des plus sages Ossiciers de son tems, l'un nommé le Merlin, périt avec tout l'Equipage (c) par la faute d'un Canonier qui mit imprudemment le feu aux poudres. Les autres furent ensuite dispersés par une affreuse tempête. Le Jean-Baptiste, poussé jusqu'aux Indes Occidentales, arriva au Port de Burboraota, sur la Côte de Tierra Firma, d'où il ne revint en Angleterre qu'après une infinité de malheureuses avantures. Il rapporta des nouvelles encore plus tristes du reste de la Flotte, squoique ce ne sût pas de H ce côté-là qu'on dût les attendre. Il avoit rencontré dans ses courses un Vaisseau François, nommé le Dragon Verd, commandé par le Capitaine Bontems, qui revenoit de Guinée. La paix étant conclue entre les deux Na-H tions, les François lui avoient appris que le Capitaine Carlet, après avoir perdu par la tempête un des trois Vaisseaux qui lui restoient, étoit tombé, avec le Mignon [ & le Star, ] dans une Flotte Portugaise, vers la côte de H Mina, [ & qu'il n'avoit pû fe dégager avec le Mignon qu'il montoit lui-même, H qu'en perdant le Star. De-là il étoit allé se radouber sur la Côte, où les Négres l'ayant surpris avec une douzaine de Matelots, l'avoient livré aux Portugais. Son Vaisseau, fort maltraité dans le combat, & réduit presqu'à la moitié de l'Equipage, n'avoit pas laissé de s'échapper plus heureusement; mais suivant le récit des François, il y avoit peu d'apparence qu'il eût pu tromper long-tems les recherches de l'Ennemi, ou qu'il fût en état de foutenir les difficultés de la navigation pour revenir en Angleterre. En effet, comme il ne paroît point qu'on ait jamais été mieux instruit de son sort, il faut le compter au nombre de ceux qui périrent dans ce fatal voyage.

(b) L'Original avertit que, Mr. Hackluyt n'a rien négligé pour se procurer quelque relation de ce Voyage, mais qu'il n'en a pu recueillir que le petit nombre de particularités, dont on voit ici l'Extrait, qui a encore été abrégé par le Traducteur, sans qu'il ait omis rien d'essentiel. R. d. E.

(c) L'Original dit qu'il n'y eut que trois hommes de tués, & que les autres farent favez, par un Brigantin qui fe trouva houreaisment à portée de les secourir, mais que cependant la plupait étoient dangereusement blesses. R. d. E.



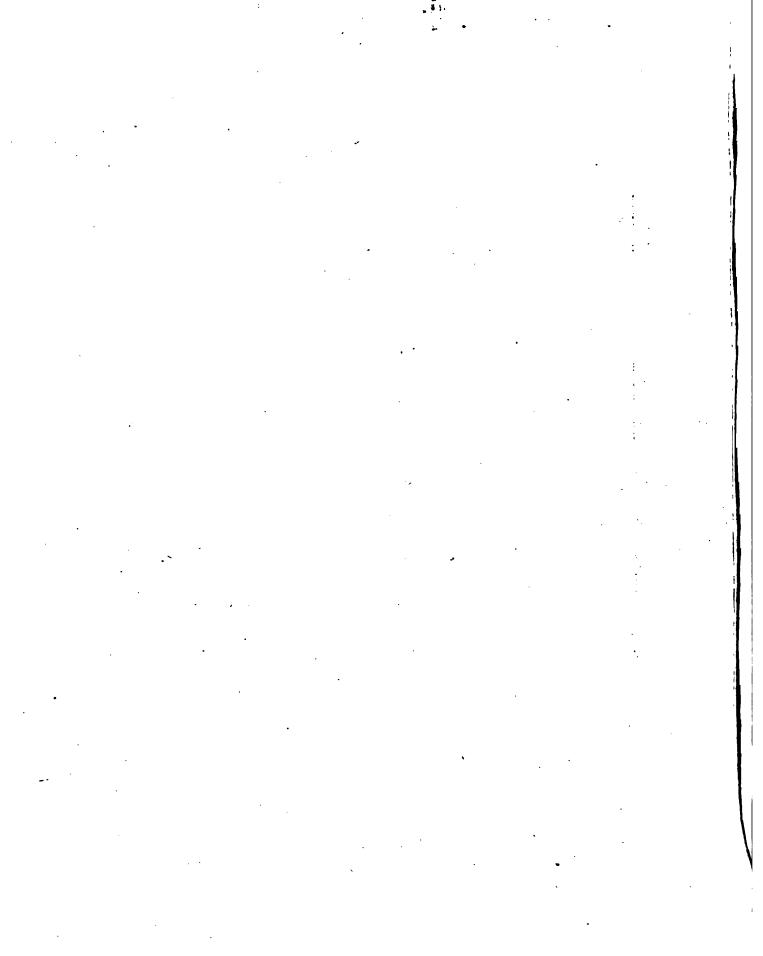

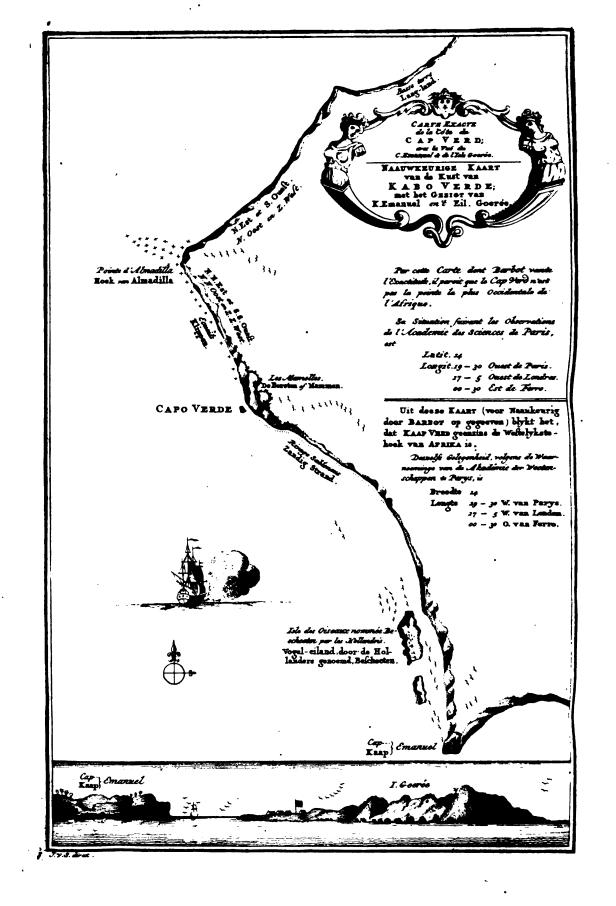

## VIII. I R E

Voyage du Capitaine Georges Fenner aux Istes du Cap-Verd en 1566.

ES (a) observations que plusieurs Flottes Angloises avoient faites en divers tems sur la situation & les propriétés des Isles du Cap-Verd, inspirèrent à quelques riches Marchands la curiofité de les reconnoître avec plus de soin. Ils n'ignoroient pas que les François y avoient depuis longtems quelque commerce; mais la paix ne laissoit rien à craindre de cette Nation; 🕸 jusqu'alors il ne paroissoit point qu'elle s'attribuât des droits exclusifs, sur un lieu où elle n'avoit pas formé le moindre établissement. Les Portugais étoient les seuls ennemis qu'une Flotte Angloise eût à redouter, non-seulement parce que le Portugal ne pouvoit manquer de renfermer le Cap-Verd dans le Privilége qu'il avoit obtenu du Saint-Siége, mais plus encore par cette vieille haine que tant de combats & d'outrages mutuels avoient rendue comme naturelle entre les deux Nations.]

CETTE crainte n'empêcha point la Compagnie qui s'étoit formée à Londres, d'équiper trois Vaisseaux; le Castle, le Mayssower, & le Georges, dont elle donna le commandement à trois Capitaines expérimentés, Georges Fenner, Amiral, Edouard Fenner, Vice-Amiral; & Jean Heiwood. Elle y joignit une

Pinasse. La Flotte partit [de Plymouth] le 10 de Décembre, & dès le 15 au matin, elle découvrit le Cap de Finisterre. Mais dans la même nuit trois Vaiselle avoit perdu la vûe de son Amiral; ce qui l'obligea de suivre la Côte de seaux. Portugal, où le cours du vent fit juger qu'il pouvoit avoir été poussé. On rencontra le 18 un Vaisseau François, qui n'avoit point apperçu l'Amiral. de voe leur Après quelque incertitude on prit le parti de s'avancer jusqu'aux Canaries. Le 25 on eut la vûe de Porto Santo; &, trois jours (b) après, celle de Madère, qui n'en est qu'à six lieuës. Enfin l'on arriva le 28 à l'Isle de Ténériffe, où l'on jetta l'ancre du côté de l'Est, dans une petite Baye, sur qua-

13-rante toises de fond. [Cette Isle est à 27 lieuës de la précédente]. [L'INQUIETUDE où l'on étoit pour l'Amiral, avoit fait prendre le parti dre langue. de l'attendre pendant quelques jours. ] Les Anglois ne découvrirent autour d'eux que trois ou quatre petites maisons. Ils y apprirent qu'au fond de la Baye ils trouveroient toutes fortes de rafraîchissemens, dans une petite Ville nommée Santa-Cruz, dont ils n'étoient éloignés que d'une lieuë. Le Vice-Amiral n'ayant aucume défiance des Espagnols, avec qui l'Angleterre n'avoit rien alors à démêler, prit le parti de s'avancer seul, en laissant le Georges à l'entrée de la Baye. Mais à peine fut-il à la portée du canon, qu'on lui en Htira plusieurs coups, sfans qu'il vît paroître personne à qui il pût demander la raison d'un procédé si brusque. Il se retira aussi-tôt vers l'autre Vaisseau,

FENNEL 1566.

Dessein de ce voyage.

Départ de

Ils perdent

Ils jettent l'ancre à Ténériffe & cherchent à pren-

d'où

(a) Cette Relation se trouve dans le deuxième Tome d'Hackluyt, sous le titre de Voyage of M. Georges Fenner, quoiqu'écrite par

Walter Wreen. (b) Angl. trois heures. R. d. E.

## VOYAGES DES ANGLOIS AUX 306

Fenner. 1566.

Espagnols.

d'où les deux Capitaines écrivirent une lettre fort civile au Commandant Espagnol, pour se plaindre, & lui demander des explications. Walter Wreen & Courtise furent chargés de cette commission, avec six hommes qui les accompagnèrent dans la Chaloupe. Ils s'approchèrent du rivage, quoique les flots fussent extrêmement agités. Il s'y trouva trente Espagnols, à qui Wreen déclara qu'il apportoit une lettre pour le Gouverneur, & qu'il souhaitoit qu'elle lui fut remise aussi-tôt. Un Espagnol lui répondit qu'il pou-Défiance des voit descendre, & que les Anglois seroient reçus volontiers. Wreen, averti par une injure si récente, protesta qu'il attendroit la réponse du Gouverneur à sa lettre. Alors le même Espagnol s'approchant de la Chaloupe à la nage, tendit la main pour y être reçu. On lui remit la lettre, enfermée dans une vessie, [avec quelques réaux pour sa peine]. Il retourna au rivage, p comme il en étoit venu, [& Wreen lui vit prendre en effet le chemin de ] la Ville. Tependant le nombre des Espagnols paroissant grossir, & quelquesuns même étant armés d'arquebuses (c), il crut que la prudence devoit lui faire éviter des périls inutiles. Il retourna vers la Flotte, [après avoir declaré qu'il attendroit la réponse à bord.

1567 Apparences d'amitié mal foûtenues.

Le reste du jour & la nuit suivante se passèrent inutilement à l'attendre. H Mais le lendemain on vit arriver une barque, avec cinq ou fix personnes, qui avoient à leur tête le frère du Gouverneur. Il se présenta civilement; & pour donner plus de poids à ses excuses, il accorda d'abord aux Anglois, non-seulement la liberté de descendre, mais celle de trafiquer dans l'îlle; en leur offrant même des ôtages, s'ils faisoient difficulté de prendre confiance à sa parole. On n'épargna rien pour le bien traiter. Mais quoiqu'il eût renouvellé sa promesse au sujet des ôtages, on ne vit paroître personne après fon départ; ce qui fit naître aux Anglois des soupçons fort justes. [Cepen-H dant comme il n'étoit pas question d'en venir aux hostilités,] le Vice-Amiral envoya le lendemain à la Ville deux des principaux Anglois, qui furent reçus fort galamment avec leur suite, [sans qu'on leur dît un seul mot des ôta-H ges. Cette conduite des Espagnols parut si difficile à comprendre, que pour éviter des explications délicates, on prit le parti de lever l'ancre. Mais Wreen, auteur de cette rélation, proteste, qu'avec moins de patience que le Vice-Amiral, il auroit éxigé l'éxécution de leurs promesses. Tous les Anglois des deux Vaisseaux, partirent dans les mêmes sentimens, & ce levain de vengeance ne fit que fermenter, jusqu'à d'autres occasions qui le firent éclater.

Les Anglois partent mécontens.

> [IL y a dans l'Isle de Ténérisse, une sort haute montagne, qu'on appelless le Pic, & qui de loin ressemble plus à une nuée qu'à toute autre chose. Elle est de figure ronde, & elle s'étrécrit vers son sommet. On ne sçait pas que. quelqu'un y foit jamais monté jusqu'au haut: quoiqu'elle soit à 28 degres, fon fommet est presque toûjours couvert de Neige, aussi-bien en Eté qu'en Hiver.

A deux lieuës de Santa-Cruz, on découvrit une autre Ville qui se nom-

(c) Il n'est point parlé de ces Armes dans l'Original, qui dit au contraire, que quelquesuns de ces Espagnols saluèrent poliment les Anglois, & les invitèrent à descendre sur le rivage, mais que ceux ci ayant répondu civilement à leur invitation, retournérent vers la Flotte. R. d. E.

Hme Anagona. [Comme l'inquiétude n'étoit pas diminuée pour l'Amiral;] on alla mouiller dans une autre Baye de la même Isle à douze ou treize lieuës de Santa-Cruz, vis-à-vis la maison d'un Espagnol nommé Pedro de Souzes, où l'on apprit que l'Amiral s'étoit arrêté au même lieu six jours auparavant, & qu'il avoit remis à la voile pour Gomera.

On se hâta de le suivre. Il avoit jetté l'ancre à Gomera, pour attendre à son tour les deux Vaisseaux qui le cherchoient. Ils achetèrent ensemble dans cette Isle une provision de vin, qu'ils trouvèrent béaucoup plus cher qu'à 'Ténériffe, où le ressentiment du Vice-Amiral, l'avoit empêché de s'en fourils firent. [Le 9 ils allèrent mouiller à 3 lieuës de-la dans une Baye, où ils firent provision d'Eau fraîche. Le 10 ils tournèrent leurs voiles vers l'Afrique, H[pour ne plus s'arrêter qu'au terme de leur voyage.] [Le 12 il arrivè-🚌 rent dans une autre baye , à 35 lieuës de la précédente , & à l'Est du Cap

Pargos.

MALGRÉ l'habileté des Pilotes, ils allèrent tomber contre leur intention 😭 au Cap Blanco sur la Côte de Guinée, [où à deux lieuës du rivage, ils trouverent seize brasses d'eau. Le pays y est fort bas, & la côte est couverte de fable blanc. Il faut prendre garde dans ces endroits, de ne pas jetter l'ancre, sur moins de dix ou douze brasses d'Eau, car si l'on avance un peu plus, l'on court risque de donner contre terre. Pour réparer leur erreur, ils suivirent les Cô-😭 tes jusqu'au Cap-Verd, où ils jettèrent l'ancre à un [demi] mille du rivage, 🚌 dans une rade îur dix braffes d'eau, & l'on peut même s'avancer jusqu'à ce qu'on n'aye que 5 ou 6 brasses; car le fond est net, & le vent sousse toûjours Hdu rivage.] [Quoiqu'ils n'aspirassent qu'à gagner les Isles du même nom, l'Amiral Fenner & les deux autres Capitaines, qui faisoient ce voyage pour la première fois, ne résistèrent point à l'envie de voir de plus-près la belle perspective qu'ils avoient devant les yeux. Le Cap-Verd est formé par deux petites montagnes rondes, qui s'avancent à une lieuë l'une de l'autre; & H'espace qui les sépare est couvert d'une multitude d'arbres, sont la verdure a fait donner à cette pointe le nom de Cap-Verd. Tous les Officiers de la Flotte avoient dîné le même jour à bord de l'Amiral. Ce fut apparemment dans la chaleur du vin de Gomera, dont ils avoient fait provision, qu'ils se déterminèrent à descendre sur le rivage. Un Particulier, qui connoissoit cette Côte, les avoit assurés que les Habitans, quoique nuds & de couleur noire, ne manquoient pas d'intelligence & d'humanité. Vingt des principaux Anglois, Officiers & Marchands, fe mirent dans deux Chaloupes, avec l'Amiral à leur tête. En touchant au rivage, ils y trouvèrent une centaine de Négres, qui fembloient s'y être rendus pour les y attendre. Ils étoient sans arcs & fans fléches. Les Marchands s'en approchèrent sans défiance, & suivant la coutume du Pays, ils leur proposèrent d'abord de se donner mutuellement des ôtages. Cette offre fut accepté, mais à condition que les Anglois en donneroient cinq, & les Négres trois seulement. L'échange s'étant fait de bonne-foi, on parla aussi-tôt de commerce. Les Anglois déclarèrent qu'ils avoient apporté des étoffes de laine, du linge, du fer, du fromage & d'autres marchandises. Les Négres à leur tour promirent du muse, de l'or & du poivre. La fatisfaction parut mutuelle. Du côté des Anglois on ne refufa point de faire venir, à la prière des Négres, divers essais des marchandises d'Europe. Dans cet intervalle les cinq ôtages Anglois se promenèrent sur le riva-

Fenner. 1567.

Ils retrouvent leur Amiral.

Erreur dans leur course.

Ils abordent au Cap-Verd.

Caractère des Habitans.

**Propositions** de commerce.

L'AUTRE Chaloupe étant revenue avec les marchandises, on fit présent

308

FENNER. I 5 6 7. rivage, avec les Négres qui les gardoient; & l'Amiral, avec le reste de sa fuite, étant rentré dans sa Chaloupe, y avoit fait entrer les trois ôtages de ces Barbares.

aux Négres de quelques de flacons de vin & de quelques morceaux de bifcuit & de fromage qu'elle avoit apportés. Alors deux de leurs ôtages demandèrent d'être remis à terre, sous prétexte de maladie, en promettant que leur place seroit aussi-tôt remplie par deux autres Nègres. On ne leur resufa point cette grace. Mais un des ôtages Anglois les voyant approcher du rivage, parut fort allarmé de leur retour. Il courut au bord de la Mer, pour s'en plaindre. Les Négres qui le gardoient voulurent l'arrêter. Il n'en futque plus ardent à fauter dans la Chaloupe, tandis que les deux ôtages Négres fautèrent de leur côté sur la terre. Le troisième, qui étoit encore avec l'Amiral, fut porté par ce spectacle à se jetter aussi-tot à la nage, sans qu'on pût l'empêcher aussi de rejoindre ses Compagnons. Tous ces mouvemens se firent avec une extrême promptitude. Mais à peine les Négres virent-ils leurs Otages hors de danger, qu'ils se jettèrent sur les quatre Anglois qui se trouvoient parmi eux: ils les dépouillérent de leurs habits, & les laissemnt La guerre se nuds sur le rivage. Ensuite paroissant armés de leurs arcs, qui n'étoient point apparemment fort éloignés, ils lancèrent sur les Chaloupes une prodigieuse quantité de fléches. Elles sont empoisonnées, & la blessure en est incurable si elle n'est aussi-tôt succée, ou si l'on ne se hâte de couper la partie. Trois

> heures après le coup, on sent que le poison gagne le cœur. Il ôte l'appétit, il cause des vomissemens, & jusqu'à la mort on se sent de l'aversion pour toutes fortes d'alimens & de liqueurs. Ce fut par l'éxemple de quelques An-

Défiance des Anglois qui produit celle des Négres.

déclare.

Les Négres enlèvent les Otages Anglois.

glois blessés, qu'on acquit cette triste connoissance. Après cette déclaration de guerre, les Négres emmenèrent leurs Otages à leur Ville, qui est éloignée d'un mille du rivage. Le jour suivant, on renvoya la Chaloupe au rivage, avec huit hommes [parmi lesquels étoits] Tomfon (d), un des ôtages; ils étoient conduits par un interprête François, parce qu'il se trouvoit un Négre qui parloit assez bien cette langue. Ils portèrent deux arquebuses, deux boucliers & un manteau, présent si considerable pour les Négres, qu'on se promettoit de les engager tout-d'un-comp par cette galanterie à traiter de la rançon des quatre Prisonniers. Ces Barbares apprenant dans quel dessein on retournoit vers eux, parurent aunombre de cinquante ou soixante, avec les Otages. William Batz, qui en étoit un, ne se vit pas plûtôt à un jet de pierre de la Mer, que s'échappant d'entre ceux qui le conduisoient, il courut de toutes ses forces vers la Chaloupe. Mais ils furent plus prompts que lui pour l'arrêter. Ils le maltraitèrent beaucoup, & le firent reconduire à leur Ville avec ses Compagnons, par un détachement de Négres armés. Ceux qui restèrent au rivage, recommencerent à tirer sur la Chaloupe. & blesserent à la jambe un Matelot à qui les Chirurgiens eurent beaucoup de peine à sauver la vie.

les rendre.

L'Amiral ne laissa pas de renvoyer encore, & de faire offrir aux Négres. Ils refusent de tout ce qu'ils pourroient désirer pour la rançon des quatre Anglois; mais ils refusèrent nettement de les rendre. Leur réponse fut que six semaines aupa-

ravant,

(d) Il n'est point dit comment il s'étoit ti- ré des mains des Négres.

ravant, un Vaisseau Anglois, passant sur cette Côte, avoit enlevé trois Négres, & que la Nation demandoit qu'ils fussent rendus; sans quoi l'on offriroit inutilement la cargaison entière des trois Vaisseaux pour la restitution des PENNER. 1567.

Otages.

Le 21 il arriva un Vaisseau François de 80 tonneaux, qui venoit trafiquer au Cap. Les Anglois racontèrent leur malheureuse avanture au Capitaine, & le voyant fort bien avec les Négres, ils le prièrent de négocier la rançon de leurs gens. L'Amiral lui promit même cent livres sterling, s'il obtenoit leur liberté; & se reposant sur sa parole, il résolut de lever l'ancre. Entre les Anglois blessés, il en mourut quatre: un cinquième fut obligé de se faire couper une jambe pour sauver sa vie, un autre demeura boi-

Un Vaisseau François rend fervice aux Anglois.

teux, & si foible qu'on n'en put tirer désormais aucun secours.

Les Anglois fe rendent aux Isles du Căp-Verd. Isle de Buona-vista.

(e) On partit du Cap-Verd le 26, pour se rendre directement aux Isles qui portent le même nom. [Ce n'est point à cause du voisinage, puisque] la première où l'on tomba est à quatre-vingt-six lieuës du Cap. Elle se nomme Buona Vista. Du côté du Nord elle est remplie de collines de sables qui la font paroître fort blanche. On vit dans le passage quantité de poissons volans. Ils ne surpassent point les harangs en grosseur. Il en tomba deux dans une Chaloupe, qui étoit attachée à la queue de son Vaisseau. Le même jour on mouilla l'ancre à une lieuë de la pointe la plus occidentale de l'Ifle; & l'on trouva un excellent fond de sable à dix brasses; mais on peut s'approcher presque jusqu'au rivage, avec certitude de trouver le même sond.

L'AMIRAL y envoya aussi-tôt la Pinasse. Wreen, qui s'offrit pour la conduire, ne découvrit que cinq ou six petites maisons sans aucun Habitant. Tous les Négres s'étoient sauvés dans les montagnes, à la vûe d'une Flotte s'effrayent. Angloife; [trompés par les Portugais, qui leur avoient fait prendre les plus horribles idées de cette Nation.] Wreen désespèroit de les joindre, lorsqu'il apperçut deux Portugais qui s'approchoient volontairement de lui. Ils paroissoient si pauvres, qu'ils le touchèrent de compassion. Après leur avoir A fait un présent, [pour en tirer quelque explication, il apprit d'eux que l'Isle n'avoit point d'autres richesses que des boucs, & des chèvres sauvages, dont la chasse étoit fort difficile; & que les Négres étoient extrêmement féroces. Ce récit pouvoit paroître suspect; mais il étoit confirmé par les apparences, qui ne présentoient que de la stérilité. Les Portugais ajoutèrent, qu'ils attendoient de Lisbonne, une Flotte de dix Vaisseaux bien armés, qui devoient arriver incessamment, pour assurer le commerce du Portugal.

Autre Isle du

mai-

CE ne fut pas la crainte qui porta l'Amiral à faire lever l'ancre après ces informations; car il ne les prit au contraire que pour un artifice. Mais il voulut reconnoitre les autres Isles, pour régler sa conduite sur ces observations. Il alla mouiller le 30, dans la Baye d'une petite Isle, qui n'est qu'à une lieuë de Buona Vista, où il fit d'abord une pêche fort abondante. On y est en sûreté, sur quatre ou cinq brasses de fond, du côté du Sud; mais il faut se désier du milieu de la Baye, qui est parsemée de rocs, quoiqu'ils soient assez couverts d'eau pour en dérober la vûe. L'Amiral descendit sur le rivage, avec une troupe d'Anglois bien armés. Il alla droit à quelques

Fenner. 1567. Par qui elle est habitée.

maisons, où il trouva douze Portugais. Il n'y en a pas plus de trente dans toute l'étendue de l'Isle, sans aucun mélange de Négres. Ce sont des criminels, bannis pour un certain tems, qui sont commandés par un seul Officier. Ils n'ont pour nourriture que des chévres, & des poules, avec de l'eau fraîche. Le poisson, [qui est en abondance autour de l'Isle,] les tente H si peu qu'ils n'ont pas un seul Bateau pour la pêche. Ils racontèrent à l'Amiral que cette Isle avoit été donnée par le Roi de Portugal à un Gentilhomme de sa Maison, qui se faisoit cent ducats de revenu des seules peaux de boucs, dont ils envoyoient une quantité prodigieuse (f) en Portugal. A ce récit, ils ajoûtèrent un grand nombre d'éxagérations sur la puissance du Roi leur maître, [& sur la jalousse qui ne lui permettroit pas de souffrir les 🗗 visites des Anglois dans ces Isles. Ils parlèrent de la Flotte qu'ils attendoient, mais avec des circonstances si différentes du premier récit de Buona Vista, qu'elles confirmèrent l'Amiral dans l'opinion qu'il s'en étoit déja formée. L'indignation que les gens de sa suite en conçurent, les auroit porté à quelque violence, s'il ne les eut contenus par un ordre formel. Il n'avoit rien à redouter des Insulaires, & rien à prétendre dans un lieu si pauvre. Cependant] il se fit montrer toutes les parties de l'Isle, où les Portugais le conduifirent civilement sur des ânes, qui sont leurs seules montures. Ils lui donnèrent le plaisir de la chasse aux boucs, & ce n'étoit pas sans peine qu'ils trouvoient le moyen de les forcer dans leurs montagnes. Des biens de cette nature ne répondant point aux espérances des Anglois, ils ne tardèrent point Pluies prodia à lever l'ancre. Wreen observe qu'il ne pleut dans cette Isle que pendant trois mois de l'année; depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu d'Octobre; & que l'air y est toûjours fort chaud. Les Bestiaux de l'Europe y meurent en peu de tems, malgré les soins qu'on prend pour les conserver. [Les Habitans y font usage de l'Huile de Tortue, dont ils ont bonne provision.]

gieufes.

Isle de Mayo.

Jago.

Ce que les Anglois y apperçoivent.

On passa de cette sse, le 3 de Février, dans celle de Mayo, qui en est à quatorze lieuës. Il fallut quelques précautions pour éviter un grand roc qui est entre les deux Isles; quoiqu'il ne soit pas fort dangereux, parce qu'on l'apperçoit sans cesse. On jetta l'ancre au Nord-Ouest de Mayo, dans une fort belle Baye, où l'on trouve par-tout huit brasses d'eau sur un excellent fond. [Mais l'Isle étant tout-à-fait déserte,] on gagna dès le lendemain 🗛 sse de San- celle de San-Jago, qui n'en est qu'à cinq lieues, Est quart au Sud. En arrivant à la pointe de l'Ouest, les Anglois découvrirent un Port fort commode; &, fur le rivage, une petite Ville, avec un Fort, & une platte-forme. Ils résolurent d'y jetter l'ancre, dans l'espérance d'y commencer quelque trafic: mais avant que la Flotte fût à la portée du canon, elle en entendit deux coups, qui lui firent reprendre son tour au long de la Côte extérieure, pour aller mouiller dans la première Baye (g). On y trouva un fort bon fond, & l'on n'apperçut dans les terres qu'un petit nombre de maisons dispersées. [L'Amiral se rappelloit avec étonnement, que pendant plusieurs jours qu'il H avoit passés avec les Portugais, dans l'Isse dont Wreen n'a pas marqué le nom, ils ne lui avoient pas parlé de l'établissement qu'il devoit trouver à San-Jago.] Avant la nuit, il observa sur la Côte, qui est basse & unie,

<sup>(</sup>f) l'Anglois dit qu'ils en envoyoient qua-(g) Angl. dans une petite baye à 2 ou 3 rante milles. R. d. E. lieuës. R. d. E.

plusieurs personnes à cheval & à pied, dont l'agitation sembloit marquer beaucoup d'inquiétude.

Fenner. 1567.

Le lendemain on vit paroître, au rivage même, une compagnie beaucoup plus nombreuse. L'Amiral envoya aussi-tôt la Chaloupe, pour demander si l'on étoit disposé à recevoir quelques propositions de commerce. On lui sit dire que s'il ne venoit qu'en qualité de Marchand, non-seulement il seroit reçu avec joie, mais qu'on lui offroit tous les rafraîchissemens dont il auroit besoin, & qu'on desiroit seulement d'avoir là-dessus une conférence avec lui. Cette réponse lui causa beaucoup de satisfaction. Il sit préparer aussi-tôt les Chaloupes, pour se rendre au rivage; mais dans la crainte de quelque trahison, il les sit mettre en état de désense.

Ils prennent confiance aux Portugais.

En approchant de la terre, il fut surpris de voir que le nombre des Portugais ne montoit pas à moins de trois cens chevaux (h) & de deux cens hommes d'infanterie. Ce spectacle étoit capable de lui inspirer quelque défiance. Il se fit précéder de son Esquif, avec un Enseigne de paix, pour leur demander encore une fois quelles étoient leurs intentions. Ils répondidirent, avec beaucoup de protestations & de sermens, qu'elles étoient sincères, & qu'ils ne pensoient qu'à commercer de bonne-foi. Ils ajoutèrent que leur Commandant étant avec eux sur le rivage, ils prioient l'Amiral Anglois de descendre, pour conférer avec lui. La Pinasse eut ordre de s'approcher. Les Portugais étendirent les bras & firent divers fignes d'amitié à mefure qu'elle avançoit. Cependant, Wreen, qui étoit chargé des ordres de l'Amiral, leur déclara qu'il ne toucheroit point au rivage fans avoir obtenu des suretés convenables. On promit de lui envoyer deux Otages dont il seroit satisfait; & remettant le commerce au lendemain, parce que la nuit commençoit à s'approcher, on lui annonça que les habitans avoient de l'or, des vivres, des Négres, & d'autres biens à donner en échange pour les marchandises d'Angleterre. L'Amiral reçut toutes ces offres avec tant de satisfaction, qu'en se retirant pour aller passer la nuit sur son bord, il sit faire une décharge de toutes les arquebuses, & de cinq ou six pièces de canon qu'il avoit sur ses Chaloupes.

Artifices qu'on employe pour les tromper.

Cependant toutes ces apparences de sincérité & d'amitié n'étoient, de la part des Portugais, qu'un noir artifice, pour assure l'éxécution du plan qu'ils avoient déja concerté. Ils avoient, à trois lieuës du rivage, derrière une pointe qui bornoit les yeux à l'Ouest, une Ville sur le bord de la mer, où ils saisoient armer, avec la dernière diligence, quatre Caravelles & deux Brigantins. Ils y mirent tous les hommes & tout le canon que ces six Bâtimens pouvoient porter; & dès que la nuit sur arrivée, ils les sirent avancer à la rame, en suivant de fort près les Côtes; de sorte que la terre étant sort haute & la nuit assez obscure, ils ne surent apperçus des Anglois que lorsqu'ils surent vis-à-vis du Mayslower. Encore la consiance avoit-elle répandu tant de joie dans l'Equipage, & même parmi les matelots de garde, qu'on y saissoit trop de bruit pour être capable d'entendre celui des ennemis. Il n'y avoit point d'artillerie préparée, & tout le reste étoit dans le même désordre.

Les Portugais arment contre eux & viennent les attaquer.

LES

FENNER. I 5.67.

Les Portugais s'étoient donc approchés à la portée du canon, lorsqu'un Matelot du Mayslower, appercevant quelque lumière à si peu de distance. jetta les yeux par hazard, & découvrit les six Bâtimens. Il donna aussi-tôt l'allarme. Mais, dans la première surprise, on essuya la première décharge des ennemis, sans avoir rien à leur opposer. Elle n'eut point d'effet dangereux. Deux piéces de canon (i), qu'on eut bien-tôt mis en état de tirer, leur firent perdre l'espérance de mettre le seu au Vaisseau avant qu'on pût se reconnoître. Cependant ils eurent le tems de faire une seconde décharge. tandis qu'on disposoit le reste de l'artillerie; & les Anglois, fort incommodés de plusieurs coups, prirent le parti de couper leurs cables pour se retirer vers l'Amiral. Ils furent poursuivis quelques momens; mais l'Amiral ayant fait entendre qu'il n'étoit pas éloigné, les Portugais se retirèrent, avec le chagrin d'avoir manqué leur entreprise.

Les Anglois

lls trouvent

des Portugais plus humains

dans une autre

Lile.

Quoique les ténébres n'eussent pas permis de reconnoître la grosseur de lèvent l'ancre. leurs Vaisseaux, leur haine demeuroit si bien prouvée, malgré l'incertitude de leurs forces, qu'on ne balança point à s'éloigner avant le jour. [Ce ne fut H pas néanmoins pour prendre la fuite; car] on alla mouiller, dès le lendemain, à douze lieuës de San-Jago, dans une autre Isle qui se nomme Fuego. La prudence obligea seulement de demeurer à la distance d'une lieuë, vis-àvis une Chapelle blanche, qui est à la pointe de l'Ouest. [il ne falloit pas H d'autre marque que l'Isle étoit habitée par des Portugais; ] mais on découvrit en même-tems une petite Ville à une demi-lieuë de la Chapelle. Le nom de cette Isle lui vient d'une montagne extrêmement haute, qui brûle continuellement. [Trois habitans se present sur le rivage, sans parostre effrayés d'appercevoir si près d'eux une Flotte étrangère. L'Amiral sut assez maître de ses ressentimens pour ne pas souffrir qu'ils fussent insultés. Il fit avancer la Chaloupe; & Wreen, qui se chargeoit volontiers de ces commissions, apprit d'eux qu'il y avoit près de la Chapelle une source d'eau fraîche, où l'on ne fit pas difficulté de renouveller la provision des trois Vaisseaux. Les trois Portugais, que le seul hazard sembloit avoir amenés dans He ce lieu désert, marquèrent beaucoup de regret à l'Amiral de l'insulte qu'il avoit reçu à San-Jago; mais il douta que ce sentiment fût sincère, lorsqu'ils eurent ajouté ] qu'il étoit défendu aux habitans de Fuego, d'entretenir le moindre commerce avec les François & les Anglois, & de leur fournir même des vivres, lorsqu'ils pourroient s'en désendre par la force. [Cétoit ] un avis dont il étoit facile de pénétrer le sens. Aussi l'Amiral ne s'arrêtat'-il que pour leur faire des questions fort indisférentes, tandis que les Chaloupes alloient & venoient de la Flotte à la fontaine. ] Il apprit encore que, trois ans auparavant, l'Isle entière avoit failli d'être abysmée par les éruptions de la montagne; qu'elle produisoit une grande abondance de millet, qui tenoit lieu de blé aux habitans, & des pois semblables à ceux de Guinée; qu'elle avoit différentes fortes de bestiaux, & quantité de chèvres; que l'unique marchandise du Pays étoit le coton, qu'on y cultivoit avec beaucoup de soin; sensin, qu'il y avoit peu de sûreté pour les Anglois à demeurer pe long-tems à l'ancre si près de la Côte, parce qu'outre plusieurs Vaisseaux qui étoient dans le Port, on attendoit à tous momens la grande Flotte de Lisbonne,

**Propriétés** 

de cette Isle.

(i) Angl. Trois piéces de Canon R. d. E.

bonne, dont la commission principale étoit d'éloigner les Etrangers des Eta-

blissemens Portugais.

LA fin de ce discours fit ouvrir les yeux aux Anglois. Ce n'étoit point apparemment sans dessein que ces trois hommes s'étoient trouvés sur le rivage à l'arrivée de la Chaloupe. L'Amiral crut, avec beaucoup de vrai-semblance, que les Portugais de l'Isle, pour éviter l'occasion d'en venir aux armes. avoient voulu tenter l'artifice, en faisant insinuer à des Etrangers, dont ils redoutoient les approches, tout ce qu'ils avoient crû propre à leur faire prendre la résolution de s'éloigner sans violence. Si cette ruse leur réussit, ce sut par des raisons fort différentes. L'Amiral considéra que ses ordres n'étoient pas de porter la guerre aux Isles du Cap-Verd, & que la Compagnie de Londres l'ayant envoyé dans la fausse supposition que les Portugais n'y avoient aucun Etablissement régulier, qui pût s'opposer à la liberté du commerce, il y auroit de l'imprudence à risquer trois bons Vaisseaux dans une occasion dont il ne voyoit point de fruit à recueillir. Quand l'arrivée de cette redoutable Flotte, dont les Portugais de chaque Isle l'avoient menacé comme de concert, n'auroit été qu'une fable inventée pour l'effrayer, il conçut que les forces réunies de toutes les Isles l'emporteroient sur les siennes. Cependant, pour ne rien donner à la crainte,] il passa dans une autre sse, nommée Brava, qui est à deux lieuës de Fuego. Il n'y trouva que trois ou quatre Portu-naturellement gais; mais la multitude des chèvres sauvages, & l'abondance des beaux arbres que la terre y produisoit naturellement, lui persuadèrent qu'elle pouvoit être facilement peuplée.

LE 25 de Février, il résolut d'abandonner entiérement les Isles du Cap-HVerd; & cinglant en pleine mer, [sans que l'Auteur de la Relation sasse connoître quelles étoient ses vûes,] il arriva, après vingt-huit jours de na-Hyigation, à la vûe des Isles Açores. Si c'étoit la seule force du vent qui lui avoit fait tenir cette course, il devoit admirer la bizarrerie de sa fortune, qui le ramenoit toûjours au milieu des Portugais. Mais, quoique Wreen n'explique pas nettement le but de ce voyage, il semble que le commerce n'étoit qu'un voile qui couvroit d'autres desseins. Les Anglois apprenoient, depuis long-tems, que diverses Nations se faisoient des Etablissemens avantageux dans des Isles désertes, qui leur servoient comme d'entrepôt pour des entreprises plus éloignées. Il y a beaucoup d'apparence qu'ils cherchoient à se procurer quelque avantage de la même nature entre l'Afrique & l'An-

gleterre.

Ils se trouvèrent, le 22 de Mars, devant les Isles de Flores & de Cuervo, qui ne sont éloignées entr'elles que de deux lieuës. Ils jettèrent l'ancre contre celle de Cuervo, vis-à-vis un Village d'environ douze maisons. Mais le vent y devint si furieux, pendant la nuit, qu'ils furent jettés sur la Côte de l'Isle de Flores, après avoir perdu une de leurs ancres. Ils en perdirent deux autres, en voulant résister à la tempête, qui dura pendant près de trois jours. Enfin, ils se livrèrent au vent, qui les poussa vers l'Isle de Fayal, ou de Fyal. Elle a près d'elle, trois autres Isles, Pico, Saint-Georges, & Graciosa. Dans le désordre de la Flotte, ils ne jugèrent point-à-propos de s'y arrêter, d'autant plus qu'en passant au Sud-Ouest de s'yal, vis-à-vis d'une belle Baye, Hils crurent appercevoir plusieurs mâts, qui leur firent douter si ce n'étoit pas la grande Flotte Portugaise dont on les avoit menacés.] Ils continuèrent de I. Part. *fuivre* 

FENNER. 1567.

Vûe des Portugais, & réfolution des Anglois.

Isle de Brava,

Les Anglois fe rendent aux Isles Açores.

Leur dessein

Isles de Flores & de Cuer314

FENNER. 1567.

Ils rencontrent deux VaiffeauxPortugais.

Combat des Portugais & des Anglois.

fuivre le cours du vent jusqu'à l'Îsle de Tercère, où ils arrivèrent le 8 de Mai. Un Vaisseau Portugais, qu'ils y rencontrèrent, les allarma si peu, que se trouvant presque sans cables & sans ancres, ils résolurent de le joindre, dans l'espérance qu'il en auroit quelqu'un de supersu dont ils pourroient s'accommoder. Mais le jour suivant, ils le virent accompagné d'un autre Vaisseau & de deux Caravelles. Alors, ne doutant point que ce ne sût une partie de la grande Flotte, qui pouvoit avoir été dispersée par la tempête. ils se crurent dans la nécessité de se préparer au combat. Un des deux Vaisseaux Portugais étoit une Galéasse royale de quatre cens tonneaux, montée de trois cens hommes, & d'une bonne artillerie de fonte.

IL fut le premier qui se mit en mouvement à la vûe des Anglois. Sabordée, qu'il lâcha aussi-tôt, fut si terrible qu'elle causa un désordre affreux sur le Vaisseau de l'Amiral. Cependant le Mayslower lui rendit une partie du mal, tandis que l'Amiral, se remettant du premier trouble, s'efforça aussi de venger sa propre disgrace. On continua de se canoner pendant le reste du jour, mais sans être tentés de s'approcher davantage; ce qui sit juger aux Anglois que les ennemis attendoient leurs autres Vaisseaux, pour s'assurer de la victoire avec moins de danger. [Le lendemain matin il arriva en effet 😭 quatre autres grandes Caravelles Portugaifes, bien armées & fournies de monde; le combat recommença avec plus de vivacité. L'Amiral, trop maltraité pour s'obstiner à se désendre (k), vit arriver, avec joie, les ténébres, qui lui facilitèrent le moyen de s'éloigner. Les trois Vaisseaux se rejoignirent heureusement à la pointe du jour; & le Capitaine du Mayslower sit passer huit de ses gens sur l'Amiral, à la place d'autant de blessés, qui surent transportés sur son bord.

Retour en Angleterre.

IL ne restoit plus qu'à retourner promptement en Angleterre (1), où la Flotte arriva le 6 de Juin. [L'Auteur n'explique pas mieux les suites que les H motifs de ce voyage.

(k) l'Anglois dit au contraire que, ce Vaisseau se dessendit si bien, qu'il obligea les Portugais à se retirer honteusement à la faveur de la nuit. R. d. E.

(1) L'Original ajoûte que la Flotte rencontra le 2 de Juin un Vaisseau Portugais avec lequel on étoit sur le point de faire quelque échange de marchandises, lorsqu'on vit paroître deux Vais-

seaux, qu'on prit pour des Corsaires; maisqui n'osèrent pas avancer non plus que deux autres qu'on découvrit aussi le lendemain, parce qu'ils remarquèrent que les Anglois, qui avoient pris les Portugais sous leur protection, s'étoient mis en disposition de les bien recevoir. R. d. E.

# 

## P R E IX.

Voyage de Thomas Stephens à Goa, sur la Flotte Portugaise, en 1579.

STEPHENS. 1579. Remarques préliminaires.

[T ES navigations qu'on a lues jusqu'ici n'ayant été que l'essai des An-A L glois, on n'a pû se dispenser de leur donner place dans ce Recueil, au risque de causer un peu d'ennui par la stérilité des événemens. Mais la scène va s'ouvrir à des entreprises plus importantes. Le voyage dont je commence l'histoire passe pour le premier que les Anglois ayent fait aux Indes. Il mérite cette distinction, quoiqu'il n'ait été fait que par un partic. ler; puilqu'il

• • • • . `

puisqu'il devint la source de tout ce que la même Nation a fait de plus éclatant dans cette partie du monde. Ce fut au retour de Stephens que les Anglois, comprenant par ses récits & ses observations, combien ils avoient négligé leurs avantages, depuis que le Portugal accumuloit des tréfors auxquels toutes les Nations de l'Europe avoient les mêmes droits d'aspirer, s'enflammèrent des deux puissantes passions de l'intérêt & de la gloire, & prétendirent à des biens dont on ne pouvoit du moins leur refuser le partage.

LA Relation de Stephens se trouve dans une Lettre dattée le 10 de Novembre 1579, à Goa. Il marquoit à Thomas Stephens son père, Marchand de Londres, non-seulement les circonstances de son voyage, mais les motifs qui l'avoient porté à l'entreprendre sans sa participation; & ce détail Haistorique étoit accompagné de sages remarques [qu'il le prioit de communiquer à sa Patrie. Elles y firent toute l'impression qu'il en avoit espéré.] Hackluyt, qui nous a conservé une Piéce si curieuse, ne nous apprend pas d'ailleurs de quelle profession étoit le jeune Stephens. Mais il paroît par une autre Lettre, qui sera citée dans l'endroit qu'elle regarde, qu'il étoit Jésuirete, & qu'il passa même le reste de sa vie au Collège de Goa, s'd'où l'on peut conclure que le but de son voyage étoit d'étendre la Religion Catholique dans les Indes. On trouve aussi qu'il avoit été élevé dans l'Université d'Oxford. au New College. Pyrard de la Val, qui étoit prisonnier à Goa en 1608, assire que Stephens étoit alors Recteur du Collège de Morgan, dans l'Isle de Salset (a).

[Mais, laissant tout ce qui n'appartient point au dessein de cet Ouvrage, 'entre dans la navigation de Stephens.] Il observe d'abord que la Flotte 🈭 Portugaife, où il fut reçu pour se rendre aux Indes Orientales, [consistoit en Portugaise. cinq Vaisseaux, & qu'elle portoit un grand nombre de femmes & d'enfans, que la foiblesse du séxe ou de l'âge n'empêche point de supporter la mer avec moins d'incommodité que les hommes. On partit de Lisbonne le 4 d'Avril 1579, au son des trompettes & de l'artillerie, suivant l'usage qui s'obfervoit alors en Portugal. Le 10, on étoit à la vûe de Porto Santo, proche de Madère, où l'on rencontra un Vaisseau Anglois, qui eut la hardiesse d'insulter la Flotte de quelques coups de canon, mais en usant de toutes ses voiles pour s'échapper aussi-tôt. Il ne laissa point d'essuyer, dans sa retraite, une bordée de l'Amiral Portugais, qui parut l'avoir incommodé beau-Hecoup; & Stephens, [plein d'amour pour sa Patrie,] sut sort affligé de voir un si beau Bâtiment exposé à périr, par la folie de ceux qui le commandoient.

La Flotte Portugaise ayant été retenue pendant quatre jours aux Canaries par les vents contraires. Stephens eut le tems d'admirer le Pic de Ténérisse. Le tems continua d'être si mauvais qu'on vit peu d'apparence de pouvoir doubler cette année le Cap de Bonne-espérance; ce qui n'empêcha point qu'on ne remît à la voile le 14 de Mai, & que passant entre les Îsles du Cap-Verd & les Côtes d'Afrique, on ne s'efforçat d'arriver du moins à la Côte de Guinée. On eut beaucoup à foufrir dans ce passage, soit par la chaleur, soit par des alternatives continuelles de calme & d'orage. Quelquefois

STEPHENS. 1579.

Qui étoit Stephens & l'origine de son

Stephens étoit Jéfui**te.** 

Son départ fur une Flotte

La Flotte est insultée par un Anglois.

Souffrances dans le voya15:9.

quefois la Flotte étoit plusieurs jours sans le moindre mouvement, exposée dans cet intervalle aux plus violentes ardeurs du Soleil, qui augmentoient encore par l'immobilité de l'air & de l'eau. Quelquesois des vents imprévûs, s'emparant tout-d'un-coup des voiles, causoient sur chaque bord des defordres que les plus habiles Matelots ne pouvoient prévenir. Le plus souvent, au long de ces Côtes, l'air est épais & nubileux, troublé par le tonnerre, & par des pluies si mal-saines, que si l'eau tombe & s'arrête un moment sur les viandes, elle y produit aussi-tôt des vers. Stephens observa fouvent dans ces Mers un corps qui nage sur l'eau, & qui a quelque ressemblance avec une crête de coq, mais dont la couleur est beaucoup plus belle. Les Portugais l'appellent Vaisseau de Guinée. Elle est soûtenue par une sorte d'aîles, qui ressemblent à celles des Poissons, & sans doute qu'elle en est une espèce; mais on prétend qu'elle est si venimeuse qu'il y a du péril à la toucher.

**Observation** curienfe.

Difficulté de

la navigation.

Bonne métho . de de Stephens.

Prodigicux nombre d'Oifeaux vers les Côtes d'Afrique.

On n'employa pas moins de trente jours à traverser l'espace qui est entre le cinquième degré de latitude & l'Equateur, qu'on eut enfin le bonheur de passer le 30 de Juin. Ensuite les calmes devinrent si fréquens jusqu'au Cap. qu'ils causèrent de l'étonnement aux Matelots les plus expérimentés. Depuis la Ligne, les Vaisseaux ne peuvent suivre ordinairement la plus courte voie pour aller au Cap. Ils sont obligés de porter au Sud, le plus qu'il est possible. [par les raisons qui sont connues & qui n'appartiennent point à cet 44 Ouvrage. Mais à la fin le vent servit si bien la Flotte Portugaise, qu'il lui fit vaincre une partie des difficultés ordinaires, & gagner le Cap presque directement. Stephens fait ici quelques réflexions sur la difficulté de naviguer de l'Est à l'Ouest, ou de l'Ouest à l'Est, parce qu'il n'y a pas de point fixe au Ciel qui puisse diriger un Vaisseau. Pour suppléer à ce défaut, les Navigateurs font attention aux moindres signes qui paroissent dans l'air ou fur mer; & moitié par leur propre expérience, en calculant l'espace que leur Vaisseau parcourt avec chaque vent; moitié avec le secours des Livres & des Journaux d'autrui, ils jugent dans quelle longitude ils se trouvent; car ils sont toûjours sûrs de la latitude. Mais la meilleure méthode, suivant l'opinion de Stephens, est de remarquer les variations de l'aiguille aimantée. A Saint-Michel; qui est une des Açores, dans la même latitude que Lisbonne, elle se tourne directement au Nord. Ensuite elle varie si fort à l'Est, qu'entre cette Isle & le Cap, la différence est de trois ou quatre points. Au Cap das Agulias, un peu au-delà du Cap de Bonne-Espérance, elle retourne au Nord; & vers l'Est du même lieu, elle varie encore à l'Ouest. comme elle a fait auparavant.

Pour ce qui regarde les signes, Stephens observe que plus on approche des Côtes d'Afrique, plus on trouve d'espèces d'Oiseaux singulières. A trente licuës de la Côte, & suivant son calcul, à deux cens milles des Isses les plus proches, on commence à voir à la suite des Vaisseaux, plus de trois mille fortes de volatiles, dont quelques-uns ont les aîles si larges qu'au rapport des Matelots elles n'ont pas moins de sept pieds. Tous ces animaux font si gras qu'on ne peut s'imaginer qu'ils manquent de nourriture. Les Portugais les distinguent par différens noms, qui expriment quelqu'une de leurs propriétés. Par exemple, ils appellent les uns Manche de velours, parce que la superficie de leur plumage ressemble au velours, & qu'en volant,

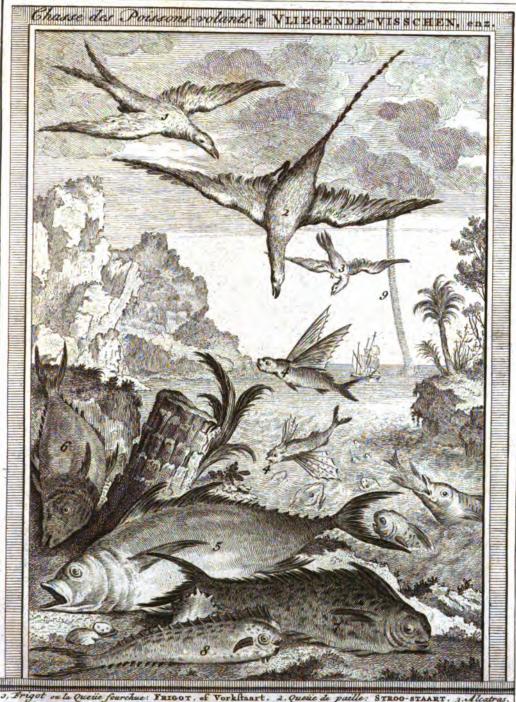

J. Frigot ou la Queile fourchue: FRIGOT, of Vorkstaart. 2, Queile de paille: STROO-STAART. 3: Alcatras. 4. Poissons-volants: VLIEGENDE-VISSCHEN. 5, Bonite, au Sud de la Ligne: BENNEIT, bezuide de Linie.

6, Albicoras. 7, Dorados. 8, le Dauphin: de Dolfyn. 9, Colonne d' Cau: een Hoos.

, : . • . .

leurs aîles paroissent pliées comme nous plions le coude. Cet oiseau cause toûjours d'autant plus de joie aux gens de mer, qu'il est le dernier qui se fasse voir à ceux qui approchent du Cap. Dans tous les lieux calmes, proche de la Ligne, Stephens observa des poissons, que les Portugais appellent Tuberones, longs de six pieds, & si voraces, que non-seulement ils avallent tout ce qu'on leur présente, mais que s'ils voyent quelque aliment suspendu au Vaisseau, ils s'élancent pour le dévorer. Ils ont toûjours, comme en cortége, plusieurs petits poissons autour d'eux, dont trois ou quatre nagent devant, & les autres à leurs côtés. Il y en a d'autres qui s'attachent à leur corps même, & qui paroissent se nourrir des superfluités qui croissent dessus. Les Matelots prétendent qu'ils y entrent aussi, & qu'ils trouvent à se repaître jusques dans les entrailles du monstre. On le tue avec de grands crocs, mais plus souvent par une espèce de vengeance, que par goût pour sa chair, quoiqu'elle ne soit pas désagréable. Les Portugais prétendent qu'il ne se trouve que sous la Zone Tor-Hride. Les poissons volants [ne paroissent pas moins des monstres à ceux qui les voyent pour la première fois. Il est si étrange d'appercevoir tout-d'un-coup des espèces de harangs, qui sortent de l'eau avec des aîles, & qui traversent l'air dans un certain espace, qu'on a peine à ne les pas prendre pour de véritables oiseaux. Cependant ils 7 ne s'élèvent pas si haut, que d'autres poissons nommés Albicoras, qui les poursuivent sans cesse, ne fautent souvent après eux & ne réuffissent à les prendre. Ils vont ordinairement en fort grand nombre, pour se désendre de ce terrible ennemi, (b) qui est de la grandeur d'un Saumon. Ils font chasses aussi par le corbeau de mer, qui les saisit souvent dans leur vol.

LA Flotte arriva le 29 de Juillet à ce fameux Cap, qui étoit encore un objet de terreur pour tous les gens de mer. Elle n'y essuya point de tempête; mais elle y trouva la mer fort haute. Ici l'erreur du Pilote exposa le Vaisseau de Stephens au dernier danger. Au lieu de passer le Cap, sans s'approcher de la terre, avec le secours des signes ordinaires, & de se conduire par la voie la plus sûre, c'est-à-dire, en sondant le fond, il s'imagina qu'il seroit toujours le maître du vent, & s'avança si près du rivage, que le vent avant tourné au Sud, & les vagues étant devenues fort impétueuses, le Vaisseau fut poussé, malgré lui, vers le Cap das Agulias, sur moins de quatorze brasses de fond, & s'y trouva dans une sâcheuse situation; car il n'avoit, sous lui, que des rochers si pointus & si tranchans que l'ancre n'y pouvoit mordre; tandis que d'un autre côté, le rivage étoit si mauvais qu'il étoit impossible d'y prendre terre, & le Pays d'ailleurs si rempli de tygres, & de Nations féroces qui massacrent les Etrangers, qu'il ne restoit aucune espérance. Cependant, après avoir perdu les ancres, & lorsqu'à toutes sortes de risques, on s'aidoit des voiles pour gagner quelque autre endroit de la Côte, un vent de terre, qui s'éleva heureusement, repoussa le Vaisseau vers la haute mer. Le jour suivant, il rejoignit la Flotte dans un lieu où l'on s'arrête or-

STEPHENS.

1579.
Différentes
espèces de
Poissons.

Danger que Stephens court au Cap de Bonne-Efpérance.

(b) L'Original remarque il est vrai qu'ils vont ordinairement en grand nombre; mais il ne dit point que ce soit pour se désendre contre leur enne ais; tout ce qu'on peut conclure de ce qui s'y trouve c'est que, ces Poissons qui

ne nagent que foiblement, parce qu'ils n'ont point de nageoires, ne s'échapent qu'en s'élevant dans l'air, par le moyen de leurs aîles. R. d. E. 318

Stephens. 1579.

dinairement pour la pêche, qui y est fort abondante, & l'on y prit tant de poisson, qu'on eut de quoi s'en nourrir pendant deux jours. Un Matelot

de l'Equipage de Stephens pêcha une grosse pièce de corail.

Deux routes pour le voyage des Indes Orientales. Quand on a doublé le Cap de Bonne-Espérance, il se présente deux routes pour aller aux Indes; l'une, en-deça de l'Isle de Saint-Laurent; & c'est celle qu'on prend le plus volontiers, parce que passant ensuite à Mozambique, on s'y arrête quinze jours ou un mois pour s'y rafraschir, & qu'il ne reste qu'un mois de navigation jusqu'à Goa. L'autre route, qui est derrière l'Isle de Saint-Laurent, ne se prend que lorsqu'il est trop tard pour suivre la première, c'est-à-dire, lorsqu'on n'a point doublé assez-tôt le Cap de Bonne-Espérance pour espérer de gagner Mozambique. Alors la navigation est fort incommode, parce qu'il ne se trouve plus de Port où l'on puisse relàcher, & que, dans une si longue course, non-seulement l'eau & les vivres manquent, mais les maladies sont encore plus redoutables. Le scorbut, la sièvre, la dissenterie causent des ravages si terribles, que souvent il ne reste assez de force à personne pour la manœuvre du Vaisseau.

Maladies incommodes.

Observations de Stephens.

La Flotte Portugaise sut sorcée de prendre cette dernière route. Elle eut plus de cent-cinquante hommes attaqués de diverses maladies. Cependant elle n'en perdit que vingt-sept. Stephens eut le bonheur de conserver une parsaite santé. Il remarqua que ce passage est rempli de rocs cachés sous la surface de l'eau, & de sables mobiles, qui obligent souvent de s'arrêter pendant la nuit. Après qu'on eut passé la Ligne à trois degrés Nord, il vit, à la suite des Vaisseaux, quantité de crabes, aussi rouges qu'elles sont en Europe après avoir été cuites. Vers l'onziéme degré, ils surent environnés long-tems d'une multitude infinie de toutes sortes de poissons, qui servirent de rafraîchissement à la Flotte pendant près de quinze jours. Ce secours étoit d'autant plus nécessaire qu'il restoit fort peu de provisions; car le voyage, qui se fait ordinairement dans l'espace de cinq mois, en avoit déja duré près de sept.

CES poissons marquent moins le voisinage de la terre, que la profondeur extrême de la mer. Cependant on prit deux oiseaux qui parurent un meilleur signe, parce qu'on crut les reconnoître pour des oiseaux de la Mer des Indes. Mais on vérisia bien-tôt qu'ils venoient de celle d'Arabie, & qu'on étoit proche de Socotora, Isle à l'entrée de la Mer Rouge. Les grand vents de Nord-Est & de Nord-Nord-Est, commençant à s'élever dans cette sai-fon, il fallut vaincre beaucoup de difficultés pour porter à l'Est, sans compter les variations de l'aiguille & la force des Courans, qui causérent une in-

finité d'erreurs.

Les premiers signes qu'on eut du voisinage de la terre, surent certains oiseaux qu'on reconnut manisestement pour des animaux Indiens; des branches
de palmiers & d'autres arbres qui flottoient sur l'eau; des serpens qu'on voyoit
nager, & une substance que les Portugais appellent du nom d'une monnoye
de leur Pays, parce qu'elle est ronde & gravée naturellement. Ces deux dernières marques sont si certaines, que si le vent n'est point absolument contraire, on apperçoit la terre le jour suivant. Aussi la découvrit-on, avec une
joie extrême de toute la Flotte, qui manquoit entièrement d'eau & de vivres.

Elle entra au Port de Goa le 24 d'Octobre. [Les habitans de cette Vil-13] le sont basanés, sans avoir le nez & les lévres aussi malsaits que les Mores

La Flotte approche de So-

cotora.

Marques auxquelles on reconnoît la terze ferme.

La Flotte arsive à Goa.

DЦ

on les Cafres. La plûpart de ceux qui ne sont pas gens de qualité, n'ont Stephens. pour tout habillement qu'un Tablier d'une paume tant en longueur qu'en largeur, & qui est bordé d'un galon, large de deux doigts. Le vin qu'on trouve à Goa, y est apporté de l'Europe, excepté celui de Palmier ou de Cocos, Hqui mêlé avec de l'Eau, y fait la boisson la plus ordinaire. ] Stephens explique dans sa Relation l'état de cette Ville & de son commerce, tel qu'on l'a vû dans les Relations Portugaises. Quoique je le suppose Jésuite, il ne me paroît pas surprenant qu'avant la Réformation d'Angleterre, un Religieux de cette Compagnie, ait pû solliciter sa Patrie à chercher les moyens de participer aux richesses qu'il voyoit passer continuellement en Portugal. Ce n'étoit point à ravir le bien d'autrui que Stephens follicitoit les Anglois; mais à se donner les mêmes soins pour tirer parti du commerce par les mêmes voies.

1579.

# 

## P Н $\mathbf{E}$ Χ.

Quelques expéditions navales des Anglois contre les Espagnols & les Portugais.

UOIQUE le récit de Stephens, & quelques Relations que les Portugais même avoient déja publiées de leurs propres avantages, eussent gais même avoient déja publiées de leurs propres avantages, euiient jetté dans l'esprit des Anglois les premières étincelles de ce seu qu'ils ont fait éclater dans la suite avec tant de gloire, & qui subsiste encore aux Indes Orientales; il se passa quelque-tems avant que leurs entreprises pussent aller aussi loin que leurs vûes, & les Côtes de Guinée furent encore le seul objet qui les arrêta pendant plusieurs années. Avec l'intérêt du commerce, ils avoient à satisfaire les ressentimens d'une juste vengeance pour tant de pertes & d'outrages que les Portugais leur faisoient essuyer. L'Amiral Fenner avoit représenté, sous les plus vives couleurs, la trahison du Cap-Verd, & les autres infultes qu'il avoit reçues dans un voyage, où, loin de violer les droits du Portugal, il n'avoit cherché qu'à se lier avec les sujets de cette Couronne par des offres de service & d'amitié. En effet, il est difficile de concevoir comment la paix, qui subsistoit entre les deux Couronnes, n'empêchoit point que les Portugais ne traitassent d'ennemis tous les Vaisseaux d'Angleterre qui s'approchoient de leurs Etablissemens; comme si la donation du ♥Saint-Siège, qu'ils faifoient valoir fans cesse, eût rendu leurs possessions si facrées qu'on ne pût y jetter les yeux sans profanation. Les Vaisseaux [de France & d'Angleterre étoient obligés, par cette raison, de partir armés; non pour attaquer, car il ne paroît pas qu'ils en cherchassent jamais l'occasion, mais pour se défendre, parce qu'au mépris des promesses & des ser-Hmens, les Portugais ne les voyoient jamais paroître sans employer la force ou la trahison pour les détruire. [Bien-tôt les Espagnols entrèrent dans les mêmes principes pour l'Amérique; & dans le tems dont je parle, ces deux fières Nations sembloient s'être proposé de ruiner, en Europe même, tout ce qui pouvoit leur causer quelque inquiétude pour leur nouvel Empire dans les deux Indes.

Foster: 1585. Motifs des Anglois pour continuer leurs voyages

I.

Foster. 1585.

**g.** I.

Départ de Foster. Il relàche à Bilbao.

Le Primrose, Vaisseau Anglois de cent cinquante tonneaux, alla jetter l'ancre dans la Baye de Bilbao, le 25 de Mai 1585. [ L'Angleterre & l'Espagne A étoient alors dans une paix profonde.] Deux jours après, il vint du Port une Pinasse Espagnole, sur laquelle étoit le Corrégidor de la Ville, avec cinq ou six personnes, qui se donnèrent pour des Marchands du Pays. Ils avoient en effet quelques marchandises, & leurs discours furent conformes à la bonne intelligence qui régnoit entre les deux Nations. Le Capitaine Anglois, nommé Foster, les reçut & les traita civilement. Pendant qu'on les caresfoit à bord, trois d'entre eux feignirent quelques raisons pour retourner à la Ville; mais les autres continuèrent de se réjouir, sans donner le moindre fujet de défiance aux Anglois. Quelques momens après, il parut une grande Barque, chargée de soixante-dix personnes, qu'on fit encore passer pour des Marchands. Elle fut suivie, au même instant, d'une Chaloupe, sur laquelle il y en avoit vingt-quatre. Foster, allarmé de cette multitude, pria le Corrégidor de ne pas faire approcher tant de monde à la fois. Mais, sans faire attention à sa prière, les Espagnols montèrent à bord avec leurs épées & d'autres armes; & pour ne laisser aucun doute de leurs intentions, ils firent sonner une trompette, qui étoit la marque de leur triomphe. Aussitôt, ils prirent possession de toutes les marchandises du Vaisseau. Le Corrégidor, accompagné d'un Officier qui portoit une baguette blanche à la main, fit approcher Foster, & lui dit: " Rendez-vous, car vous êtes le prisonnier " du Roi. " Plusieurs Espagnols lui présentèrent la pointe du poignard, avec menace de le tuer si ses gens faisoient la moindre défense.

Il est trompé & att iqué par les Espagnols.

H est fait prifonnier.

Il fe remet courageusement en liberté. Il prend le Corrégidor Espagnol & quitte le Pays.

Le Capitaine confterné parut accepter son malheur avec soûmission. Mais la confiance, que les Espagnols avoient à leur nombre; & l'ardeur avec laquelle îls commencèrent à transporter les marchandises dans leurs Chaloupes, lui donna le tems de se reconnoître. Il sit entendre à ses gens (a), dans leur Langue, que s'ils étoient disposés à le soûtenir, il périroit pour les délivrer de cette tyrannie. Le Vaisseau étoit bien armé. Ils se rendirent, sans affectation, sous les écoutilles, où ils concertèrent en peu de mots leur entreprise. Elle sut conduite avec tant de sagesse & de bonheur, que prenant le tems où la plûpart des Espagnols étoient sortis du Vaisseau, chargés du butin qu'ils transportoient, ils tuèrent une partie de ceux qui se trouvoient à bord, & firent le Corrégidor même prisonnier. Ceux qui etoient passés sur les Chaloupes n'osèrent tenter l'attaque d'un Vaisseau, dont l'artillerie fut tout-d'un-coup prête à les foudroyer. Ils n'eurent rien de si pressant que de regagner la Ville, [où il n'en rentra qu'un fort petit nombre, ] & Foster, assez content de s'être remis en liberté, leur abandonna les marchandises qu'ils emportoient. [Quoique son Monde ne montat qu'à 2513 hommes, qui avoient eu à combatre contre 97 Espagnols, il n'eut cependant qu'un homme tué & six blessés.] Ayant mis autli-tôt à la voile, [ilssor

(a) Suivant l'Original, ce ne fut point le Capitaine qui commença le combat, ce furent fesgens qui, à la vûe du danger où il se trou-

voit, prirent les Armes, & se jettèrent sur les Espagnols.

reprirent le chemin de l'Angleterre, où ils arrivèrent le 8 de Juin. pendant] ils exigèrent du Corrégidor l'aveu d'une si noire trahison. Il en Happorta deux causes, qui ne servirent point à le justifier dans l'esprit des Anglois. L'une étoit la persuasion présente que leur Vaisseau étoit en course pour les Indes, & l'envie d'interrompre un voyage qui excitoit la jalousie des Espagnols. L'autre, qui parut encore plus étrange, étoit ] un ordre de la Cour de Madrid aux Gouverneurs de tous les Ports (b), portant d'arrêter tous les Vaisseaux de Hollande, de Zélande, d'Allemagne, d'Angleterre, & de toutes les Provinces révoltées contre l'Espagne, pour faire servir leurs armes & leurs munitions à l'équipement d'une grande Flotte qu'on préparoit 13-a Lisbonne. Il n'y avoit que les Vaisseaux François d'exceptés, parce qu'ils étoient trop petits & trop foibles, pour qu'ils pussent être d'usage en cela. Ces Vaisseaux devoient être saiss avec tout le secret & la dissimulation possible, & il falloit que la Cour en fût dabord informée par un Exprès. En vain Foster voulut-il sçavoir à quel titre l'Espagne ôsoit compter Angleterre entre les Provinces qu'elle traitoit de rebelles; [Il n'y avoit eu que l'orgueil qui cut pu dicter un tel langage aux Espagnols.

(c) L'Année suivante (d), le Capitaine Whiddon partit de Plymouth, avec deux Vaisseaux qui appartenoient au célèbre Chevalier Walter Raleigh. Il ne paroît point que ce voyage est d'autre but que de chercher fortune par la navigation, [ou de tirer quelque vengeance des Espagnols & des Portugais.] Whiddon, après avoir croisé pendant quelque-tems sur les Côtes d'Espagne, sit voile vers les Açores. Il se saisset, dans cette course, d'une petite Barque chargée de provisions sort communes, mais qui avoit à bord le Gouverneur Portugais de l'Isle de Saint-Michel, & quelques autres personnes de

distinction. DE-LA, il se rendit à l'Isle Graciosa, une des Tercères, où il découyrit un Vaisseau qu'il reconnut pour Espagnol. Les Anglois, pour assûrer le succès de leur attaque, arborèrent d'abord un pavillon blanc. Cet artifice les fit prendre pour deux Bâtimens dispersés de la Flotte d'Espagne, qui attendoit dans cette Mer quelques Vaisseaux de guerre Anglois dont elle vouloit faire sa proie. Mais lorsqu'ils furent à la portée du canon, ils firent succéder la Croix de Saint-George à cette fausse Enseigne. L'Espagnol ne chercha son Hsalut que dans la fuite. Cependant, [comme il étoit affoibli par une longue navigation, ] & qu'il désespéra bien-tôt d'échapper aux Anglois, qui étoient tous deux excellens voiliers, il prit le parti de jetter dans la mer toute son artillerie, avec quantité de Lettres & de Plans géographiques qu'il apportoit du Détroit de Magellan; après quoi il se laissa prendre sans résistance. Il avoit à bord Dom Pedro de Sarmiento, Gouverneur Espagnol des Détroits de Magellan, qui fut conduit ensuite à Londres & présenté à la Reine.

A la hauteur des mêmes sses, Whiddon prit en peu de jours quatre autres Vaisseaux FOSTER.

Raison qui' avoit armé contre lui les Espagnols.

Whiddon. 1586.

Prise d'une petite Barque.

Prise d'un Vaisseau Espagnol, & de Dom Pedro Sarmiento.

<sup>(</sup>b) On trouve cette Ordonnance traduite en entier de l'Espagnol, dans la Collection de Hackluyt.

<sup>(</sup>c) Ici commence la Seconde Section de I. Part.

l'Original. R. d. E.

<sup>(</sup>d) Cette relation est tirée de la Collection de Hackluyt, Vol. II. part. II. pag. 120. & elle a été écrite par Jean Evesham.

WHIDDON.

I 5 8 6.

Prife de quatre autres

Vaisseaux.

Vaisseaux, Espagnols ou Portugais; les uns revenant de la pêche du Cap Blanco; les autres chargés de différentes marchandises. Il en poursuivit un jusqu'à l'Isle Graciosa, & si proche de la Côte qu'il sût plus incommodé par les pierres que les habitans jettèrent sur lui du haut des rochers, que par les armes de l'ennemi qu'il avoit à combattre. Il le força néanmoins dans cette retraite, avec le seul désagrément de n'y pas trouver un butin qui répondit à ses espérances. Mais les mâts en étoient si bons, que Whiddon en prit deux pour remplacer les siens. Ensuite, y saisant passer ses prisonniers Espagnols & Portugais, à l'exception de Pedro Sarmiento, & de trois autres personnes de distinction, il abandonna ce Bâtiment, fort proche de l'Isle, avec des provisions pour dix jours.

Butin des Anglois.

QUOIQUE les dépouilles de tant de Vaisseaux ne consistassent qu'en sucre, en cire, en pelleteries, en quelques dents d'éléphans, en ris, & d'autres marchandifes qui ne passoient pas pour les plus précieuses dans un tems où l'or étoit le principal objet des voyages, [Whiddon crut sa première H courfe assez heureuse pour en aller rendre compte à ceux qui l'avoient employé. Il tourna ses voiles vers l'Angleterre; mais sans renoncer aux entreprifes qu'il pourroit tenter dans son retour. Il étoit à quarante & un degrés de latitude, lorsqu'il découvrit un Vaisseau; ensuite dix, suivis de plusseurs autres, jusqu'au nombre de vingt-quatre. Il en reconnut deux pour des Caraques, l'une de mille, l'autre de douze cens tonneaux. Dix étoient des Galions, & le reste des Caravelles, on d'autres petits Bâtimens, tous chargés d'épices, de sucre & d'autres richesses. Cette vûe enstamma le courage, ou plûtôt l'avidité de Whiddon, jusqu'à lui faire oublier l'extrême inégalité du nombre. On auroit peine à croire l'excès de fa hardiesse, s'il n'avoit pris soin de la faire attester, dans sa Relation, par les principales personnes de sa Flotte, dont les noms se conservent encore, signés de leur propre main.

Leur témérité dans une rencontre.

> IL commença par fe défaire de toutes fes prifes, en les envoyant directement en Angleterre fous la conduite d'une partie de ses gens. Il ne conserva que soixante-fix hommes sur ses deux bords, & se reposant sur leur courage autant que sur l'excellence de ses voiles, il résolut d'attaquer la Flotte Espagnole, sinon dans l'espérance de la battre, du moins dans celle de lui enlever ou de lui couler à fond quelque Bâtiment. S'il ne tira pas beaucoup de fruit d'une entreprise si désespérée, il eut du moins la gloire d'embarrasfer pendant vingt-deux heures une armée nombreuse, qui ne fe défendit que par sa pesanteur & son immobilité. Mais, de quelque côté qu'il la prît, il trouva toûjours en face les deux Caraques, derrière lesquelles tous les autres Vaisseaux ne faisoient que se ranger à chaque mouvement qu'ils lui voyoient faire, & qui les couvroient de leur énorme masse; [de sorte qu'ayant be-H soin lui-même d'une adresse extrême pour ne pas tomber sous le canon de ces deux espèces de Citadelles, le sien, dans ce perpétuel mouvement, ne put tirer que des coups perdus, qui épuisèrent sa poudre sans causer beaucoup de mal à l'ennemi.] Enfin, les munitions lui manquant tout-à-fait, il abandonna un dessein [qu'il traite lui-même de folie ou de témérité.] Il ne pen-H la plus qu'à rejoindre fes prifes; mais elles arrivèrent fix heures avant lui au Port de Plymouth, où elles servirent à lui faire préparer une réception qui eut l'apparence d'un triomphe. Tous les habitans vinrent au-devant de lui

> > ju [qu'au

Elle leur réuffit mal.

Retour de Whiddon en Angleterre.

iusqu'au rivage. Il fut salué par toute l'artillerie de la Ville & du Château; H'sans qu'il pût répondre (e) à cet honneur, [parce qu'il manquoit de poudre; mais ce glorieux silence servit à redoubler les applaudissemens.

WHIDDON. 1586.

#### g. II.

(a) On ne douta point que l'Espagne ne se ressentit vivement d'une injure si éclatante; d'autant plus qu'il y avoit alors d'autres sujets de mécontentement entre les deux Couronnes. Aussi la Reine Elisabeth sut-elle bien-tôt informée que la Cour de Madrid faisoit équiper une puissante Flotte, dans le dessein d'attaquer immédiatement l'Angleterre. Elle ne perdit pas un moment pour rassembler toutes ses forces. Le Chevalier François Drake, dont le cou- Flotte de trenrage & l'habileté s'étoient déja fait connoître avec éclat, fut nommé pour commander une Flotte de trente Vaisseaux, qui furent équipés à Plymouth. mouth. On en nomme quatre, d'une grandeur & d'une force extraordinaire: La Bonne avanture, que Drake devoit monter lui-même; le Lyon, commandé par William Borough; le Dresdnought, par Thomas Venner, & le Rainhouw, par Henry Bellingham. Les autres, quoique moins considérables, étoient en état de servir dans toutes sortes d'expéditions.

DRAKE. 1587.

te Vaisseaux équipée à Ply-

CETTE Flotte, ayant quitté Plymouth au mois d'Avril, pour s'avancer vers les Côtes d'Espagne, rencontra le 16, au quarantiéme degré de latitude, deux Vaisseaux de Midelbourg, qui revenoient de Cadix. Drake apprit d'eux, qu'à Cadix, & dans les lieux voisins, on avoit ramassé une prodigieuse quantité de munitions de guerre, qu'on se disposoit à transporter au Port de Lisbonne. Il hâta si vivement sa navigation, que dès le 19 il entra dans le Port de Cadix. Six Galères, qui entreprirent de lui disputer l'entrée, cadix. furent bien-tôt forcées de se retirer sous le canon du Château. Il se trouvoit, dans le même azile, environ soixante Bâtimens, destinés à transporter les munitions. Drake, fans éxaminer s'ils étoient Espagnols, attaqua si furieusement celui qui se trouva le premier à la portée de son artillerie, qu'il le fit couler à fond dans un espace très-court. C'étoit un Vaisseau Raguzien, de mille tonneaux, monté de quarante piéces de canon & richement chargé. Il se présenta quatre autres Galères, deux venues de Port Sainte-Marie, & deux de Port Réal, qui canonèrent brusquement les Anglois; mais ayant reçu plus de mal qu'elles n'en causèrent, elles furent aussi-tôt forcées de prendre le large. Vingt Bâtimens François, qui étoient dans le Port, se Hretirèrent à Port-Réal, [sans que la Flotte Angloise entreprît de s'opposer à

Elle entre dans lePort de

On s'y cano

leur passage. AVANT la fin du jour, Drake avoit déja pris, ou brûlé, ou coulé à fond, trente Bâtimens Espagnols. Quoique la plûpart ne fussent que des Vaisseaux de transport, il y en avoit un neuf, d'une grandeur singulière, qui appartenoit au Marquis de Santa-Cruz, alors Grand-Amiral d'Espagne; & cinq autres de sept ou huit cens tonneaux, qu'on chargeoit actuellement de munitions pour Lisbonne. Quatre furent brûlés, & le cinquiéme, qui ne portoit que des clous, des barres de fer, des grilles, des fers à cheval, & d'autres

Dommage que Drake cause aux Espagnols.

instrumens

(a) Ici commence la 2e. Section de l'Origi-(e) Angl. Il répondit à cet honneur, avec la poudre qui lui restoit. R. d. E. nal. R. d. B.

Drake. 1587.

La Flotte Angloise souffre beaucoup.

Le Marquis de Santa-Cruz meurt de chagrin.

Les Galères peu utiles lorsqu'elles ne sont point avec d'autres Vaisseaux.

Exploits de Drake au Cap Sagro.

instrumens du même métal, pour le service des Indes Occidentales, tomba entre les mains des Anglois. Ils prirent aussi un Bâtiment de deux cens cinquante tonneaux, chargé de vins pour la bouche du Roi, qu'ils brûlèrent après avoir transporté le vinsur leurs propres bords; & trois Flibets, de trois cens tonneaux, chargés de biscuit & d'autres provisions, qu'ils brûlèrent encore, après s'être accommodés d'une partie de leur dépouille; [ils brûlèrent aussi dix autres Vaisseaux chargés de vins, d'huiles, de raisses, de figues, de bleds, & d'autres semblables Marchandises; enfin, continuant de prendre ou de brûler jusqu'au lendemain, ils détruissrent à l'Espagne le port d'environ dix mille tonneaux. Ce n'est pas que leur Flotte n'est rien à souffrir pendant cette éxécution. Elle fut exposée continuellement au canon des Galères, des Forts, du rivage, & au feu de quantité d'autres batteries que les Espagnols renouvelloient à chaque moment dans tous les lieux d'où elles pouvoient produire plus d'effet. D'ailleurs, aussi-tôt qu'ils perdoient l'espérance de pouvoir défendre plus long-tems un Vaisseau, ils y mettoient euxmêmes le feu, & le précipitoient vers la Flotte Angloise, qui avoit quelquefois beaucoup de peine à s'en défendre. L'embarras fut encore plus grand à l'heure du reflux, lorsque la mer, venant à se retirer, poussa d'elle-même, au milieu de la Flotte, plusieurs de ces Bâtimens embrasés. Drake, assez satisfait d'une victoire dont les difficultés commençoient à rebuter ses gens, prit enfin le parti de se retirer; mais le ravage qu'il avoit fait dans le Port dût être bien terrible (b), puisque le Marquis de Santa-Cruz, étant mort quelques mois après, on attribua sa maladie & sa mort au chagrin qu'il avoit conçû de cette difgrace.

Les Anglois sortirent du Port, chargés, pour plusieurs mois, de provisions qui leur avoient peu coûté; car ils n'avoient pas perdu cinquante hommes (c) dans un si long combat. Mais, en se retirant, ils furent suivis par les deux Galères Espagnoles, qui leur causèrent quelque désordre par le feu redoublé de leur artillerie. L'Auteur de cette Relation, qui étoit sur la Flotte, prétend avoit reconnu par expérience, que les Galères ne font redoutables, dans un combat, que lorsqu'elles servent à désendre d'autres Bâtimens; & qu'étant feules, quatre Vaisseaux de guerre en battroient vingt assez facilement. Aussi celles d'Espagne n'eurent-elles point la hardiesse de s'approcher de la Flotte; & la voyant prête à faire face, elles regagnèrent le Port à force de rames. Drake, après avoir dépêché un de ses Capitaines en Angleterre, pour y porter la première nouvelle de son expédition, tourna ses voiles vers le Cap Sagro. Dans ce passage, il prit encore un grand nombre de Barques, de Caravelles, & d'autres petits Bâtimens chargés pour l'Armada de Lisbonne. Il les brûloit à mesure qu'ils tomboient entre ses mains; mais en prenant soin de faire conduire les hommes sur la Côte. Il détruisit de même tous les Vaisseaux Pêcheurs qui se trouvèrent à sa rencontre. Enfin, étant arrivé au Cap Sagro, il y prit terre; & pour se rendre le pillage plus libre, il s'empara du Château & de plusieurs Forts.

(b) Angl. Drake, acheva ainsi, dans l'espace d'un jour & de deux nuits, une entreprise aussi surprenante; elle sut conduite avec toute la bravoure & l'habileté possible, au grand

étonnement du Roi d'Espagne, & du Marquis de Santa-Cruz. R. d. E

ΙŁ

(c) Angl. car leur perte fut si petite qu'elle ne vaut pas la peine d'en parler. R. d. E.

Il se rendit de-là devant le Port de Lisbonne, où il jetta l'ancre près de Cascais. Le Marquis de Santa-Cruz y étoit avec ses Galères; mais ne se trouvant point assez fort pour oser paroître, il se laissa enlever à ses yeux quantité de Barques & de Caravelles. Le Général Anglois lui fit dire qu'il étoit venu pour mesurer ses forces avec lui. Sa réponse sut, qu'il [n'étoit pas prêt

pour cela, & que d'ailleurs il] étoit lié par les ordres du Roi son Maître; Hi mais qu'il se présenteroit d'autres occasions dont il profiteroit volontiers. Comme on ne pouvoit entreprendre de le forcer dans le Tage, Drake, pour ne pas s'amuser inutilement sur cette Côte, prit vers les Isles Açores. Sa bonne fortune lui fit rencontrer, à vingt ou trente lieues de Saint-Michel, une Caraque Portugaise, nommée le Saint-Philippe, qui revenoit des Indes Orientales. Il s'en faisit presque sans résistance; & mettant l'Equipage dans quelques petits Bâtimens dont il trouva l'occasion de s'emparer, il le renvoya fort civilement à Lisbonne, avec une juste quantité de provisions. La prise de cette Caraque parut d'un mauvais augure en Portugal, parce que c'étoit la première à qui cette disgrace sut arrivée au retour des Indes, & qu'elle portoit d'ailleurs le nom du Roi. Drake, y trouvant assez de richesses pour récompenser les services de ses gens, prit la résolution de retourner en Angleterre, où il arriva heureusement avant la fin de l'Eté.

On y vit, avec admiration, la Caraque Portugaise; & ce spectacle produisit deux effets d'un égal avantage pour la Nation: l'un, de faire connoître que cette forte de Bâtimens n'étoit pas aussi redoutable qu'on se l'étoit imaginé fur leur réputation; & l'autre, d'augmenter l'ardeur du commerce, en faifant ouvrir, plus que jamais, les yeux sur les richesses que les Portugais tiroient des Indes Orientales, [& qui engagèrent les Anglois aussi-bien que les Hollandois à ne rien négliger pour les partager avec eux, fans être rebutés par leurs forces, qui n'étoient pas alors aussi grandes dans les Indes,

qu'on les avoit publiées auparavant (d)

(d) Ce Paragraphe a été ajouté à la Relation quelques années après qu'elle eut paru, soit par l'Auteur, soit par Hackluyt même, qui

nous donne fouvent ses propres zemarques sans les distinguer de celles de son Auteur.

DRAKE. 1587.

Proposition ... qu'il fait au Marquis de Santa Cruz.

Il prend une Caraque Portugaise.

Il revient cn Angleterre avec la Cara-

### 《大學大學大學大學大學大學大學大學

Voyage à Benin en 1587-

N n'approchoit que par degrés du terme de tant d'espérances, & l'opinion qu'on s'étoit formée de la puissance des Portugais dans des Régions qui leur fournissoient de si riches trésors, arrêtoit encore les entreprises des Marchands d'Angleterre. Cependant il s'en trouva deux qui résolurent de pousser du moins leur navigation au-delà des bornes que la plûpart des Anglois sembloient s'être imposées. Windham étoit le seul qui eût pénétré jusqu'à Benin. ] Deux Marchands de Londres entreprirent le même voyage après le retour de Drake, avec un seul Vaisseau, S-s 3

**3587**-

TON.

1588. Départ de deux Vaisfeaux Anglois fous Bird & Newton.

Bird & New- le Richard d'Arundell, & une Pinasse (a). Leurs noms étoient Bird & Newton.

Le vent leur sut si contraire, qu'étant partis de Ratcliff le 12 d'Octobre 1587, ils n'arrivèrent que le 2 de Janvier à la vûe des Côtes de Rio del Oro. Ils se trouvèrent, par leurs observations, à vingt-deux degrés quarante-sept minutes de latitude. [Le 3, ils furent à la vûe du Cap de las Barbas, & le 7 à celle du Cap-Verd, où l'on prit la hauteur du pole qui se trouva être de 14 degrés & 43 Minutes. Le 17, ils virent le Cap de Monte, ensuite le Cap Mensurado; près de ce dernier les Courans portent Est-Sud-Est, au long du rivage. Le 18, au matin, ils se trouvèrent à 8 lieuës, du Cap Mensurado, à la hauteur d'un pays assez semblable à celui du Cap-Verd, & où l'on voit quelques Montagnes, de même que dans les environs. Le 19, ils étoient à la hauteur de la Rivière de Sesto, & le jour fuivant, à quatre lieuës en mer du Cap dos Baixos. Dans le cours de l'aprèsmidi, il leur vint une Almadie, conduite par quelques Négres, [qui les pres-144 fèrent par leurs signes, de s'approcher du rivage; mais la désiance qu'ils avoient de leurs forces, à si peu de distance des Etablissemens Portugais, leur fit prendre le parti de continuer leur navigation.] Ils comprirent que le lieu où ils étoient appellés, se nommoit Tabano. Le 21, sayant jetté l'ancre à 🗛 la vûe d'une colline fort verte, qui leur donnoit l'espérance de trouver de l'eau fraîche aux environs, lls virent arriver, au meme lieu, un Vaifseau François, dont ils tirèrent des éclaircissemens sur cette Côte. Il y avoit, à peu de distance du rivage, une Ville, nommé *Ratire*, &, quelques lieuës au-dessous, une autre Ville, qui se nommoit Crua. [Les (b)] habitans de ces deux lieux recevoient volontiers tout ce qui n'appartenoit point au Portugal; & mieux encore ceux qui se faisoient connoître pour ennemis de cette Couronne. Le Capitaine François avoit reçu des habitans toutes fortes de faveurs à ces deux titres, & pressa les Anglois d'en faire aussi l'expérience. Mais il pouvoit arriver que les Portugais y vinssent d'autant plus naturellement, qu'ils n'étoient point accoutumés à laisser long-tems tranquille une Nation dont ils n'étoient point aimés. Bird & Newton avante l'ancre près cèrent le 25 de Janvier, à la hauteur de la Baye, qui est à l'Ouest du Cap Tres Puntas. Les Courans étoient Est-Nord-Est; & la Pinasse, ayant peine à les furmonter, on fut obligé de l'attendre à l'ancre, dans le même lieu. Elle parut le 30, & les Courans se trouvèrent changès à l'Est, vis-à-vis le milieu du Cap. Le lendemain, on découvrit une terre haute, qui s'avançoit en rondeur, & qu'on prit pour la partie Orientale du Cap. Elle s'ouvre par une grande Baye, dans laquelle on apperçoit une Isle.

Tabano.

Ratire. Crua.

La Flotte jetdu Cap de Tres Puntas.

Elle arrive à na. Mina. Frayeur des Anglois.

CE fut le 2 de Février, qu'ils virent fort distinctement le Château de Mi-Ils ne s'en croyoient point si proches, & cette vûe leur inspira quelque frayeur. Elle redoubla, vers midi, lorsque voyant approcher une Barque, avec un Portugais & quelques Négres, ils ne purent douter qu'on ne les eût apperçus. Cependant ils offrirent au Portugais de le recevoir à bord; mais

ct(a) La Relation de ce Voyage a été écrite par Jaques Welsh, & se trouve dans la collection de Hackluyt. Vol. II. Part. II. pag. 126. (b) Au lieu de cette addition du Traducteur, l'Original dit que le Capitaine François apporta à Newton une Lettre qui lui étoit adresse par les habitans de ces quartiers.

les remerciant de leur offre, il ne fit que les observer, sans faire même de réponse à la plûpart de leurs questions. Ils découvrirent, sur le rocher qui est au-dessus du Château, deux maisons de Garde, qui paroissent fort blan-Heches. [Enfin, dans l'impatience d'être observés si curieusement,] ils pri-Hrent tout-d'un-coup le large à l'Est-Nord-Est, [après avoir délibéré s'ils ne se saissiroient point du Portugais, qui continuoit de les suivre. Le lendemain, s'étant rapprochés de la terre, ils se trouvèrent à vingt lieuës au Sud-Est de Mina, & fort près, suivant leurs calculs, de Monte Rotundo, qu'ils passèrent 😂 en effet le même jour. Ils rencontrèrent, le 6, [à une petite distance de HVilla Longa, une Caravelle Portugaise, [qui leur donna moins de crainte qu'elle n'en parut recevoir. Mais, de part & d'autre, on étoit fort éloigné de se nuire, lorsqu'on faisoit toutes sortes d'efforts pour s'éviter. La navigation fut aisée jusqu'au 10, au long d'une Côte qui ne présente que de grandes Forêts, & quelquefois si épaisses qu'il paroît impossible d'y pénétrer. HLe jour suivant ils trouvèrent l'eau si basse, & tant de bancs de sable, squi n'étoient pas marqués sur la Carte de Windham,] que la désiance leur sit prendre le large; mais, en s'éloignant de la Côte, ils découvrirent l'embouchure de la Rivière de Jaya, où ils allèrent jetter l'ancre sur cinq brasses

Bird & Newton. 1588.

Monte Ro-

Rivière de Jaya.

Description du Pays.

Rivière de Benin.

de fond.

H [ILS laisserent passer la nuit, pour ne rien donner au hazard, dans un Pays qui étoit peu connu des Anglois.] Le jour suivant, ils envoyèrent quelques H Marchands dans la Pinasse. [On apperçut des Négres, mais si peu disposés au commerce, qu'il su impossible de les faire approcher volontairement.] La Rivière, qui est fort large, n'a pas plus de quatre brasses de prosondeur du côté de l'Ouest; & sa rive, du même côté, est beaucoup plus basse que l'autre. Le 13, on remit à la voile, en portant au Sud-Sud-Est. Le rivage, dont rien ne portoit à s'éloigner, est couvert de forêts, aussi unies que si l'on s'étoit efforcé de raser le sommet des arbres à la même hauteur. On sit dixhuit lieuës au long de cette Côte; &, vers le soir, on jetta l'ancre sur trois parasses & demi, à l'entrée d'une Rivière, qui est celle de Benin. [Le 15.]

La Chalonne & la Pinasse entrèrent dans la rivière. & revinrent le lende-

dont rien ne portoit à s'éloigner, est couvert de forêts, aussi unies que si l'on s'étoit efforcé de raser le sommet des arbres à la même hauteur. On sit dixhuit lieuës au long de cette Côte; &, vers le soir, on jetta l'ancre sur trois brasses & demi, à l'entrée d'une Rivière, qui est celle de Benin. [Le 15<sup>c</sup>. La Chaloupe & la Pinasse entrèrent dans la rivière, & revinrent le lendemain. Le 17 les Marchands ayant embarqué leurs Marchandises sur la Pinasse, rentrèrent dans la rivière le 18, & ne revinrent à bord que le 16 de Mars. Ils apportèrent quatre vingt-quatorze sacs de poivre, & vingt-huit dents d'Eléphans, mais le Mastre & tous ses Compagnons étoient malades. Le 19 de Mars, la Pinasse rentra dans la rivière, & sut suivière le 25 (c) par la Chaloupe. Le 30 elle revint apportant 159 Cérons, ou sacs de poivre, & plusieurs dents d'Elephants; elle avoit perdu dans ce Voyage son Capitaine avec un autre homme.

IL faut remarquer que pendant qu'ils étoient à l'embouchure de la Rivière de Benin, ou aux environs, ils avoient un très beau tems lorsque le Vent de Sud-Ouest sousiont, mais que quand le vent étoit Nord-Est & Nord, alors il avoient de la pluie, des éclairs, & des tonnerres.

LE 13 d'Avril ils firent voile pour retourner en Angleterre. Le 8 de May,

(c) L'Original dit ici que la Chaloupe rentra dans la Rivière le 25 de Mars, 1589. Il a'est guères apparent que ces Anglois ayent passé toute une Année à Bénin: c'est-là vraisemblablement une faute d'impression R. d. E.

## 328 VOYAGES DES ANGLOIS AUX

Bird & Newton. 1588. May, ils virent les terres des environs du Cap de Monte: ils ne se croyoient pas si avancés; les Courans les avoient trompé; comme cela étoit arrivé auparavant à Towtson. Le 25 de Juillet à 30 degrés de latitude, ils découvrirent l'Isle du Pic. Le 27, ils parlèrent au Paquet-bot de Londres qui leur donna de bonnes nouvelles de l'Angleterre. Le 29, ils apperçurent l'Isle de Corvo, & le lendemain celle de Flores. Le 30 d'Août ils furent à la hauteur du Cap Finisterre. Le 8 de Septembre ils arrivèrent à Plymouth & à cause des Malades qu'ils avoient à bord, ils ne purent se rendre à Londres que le 2 d'Octobre.

Négligence des Anglois dans leurs Voyages. [Les Anglois n'avoient pour guide qu'une copie imparfaite du Journal de He Windham; &, si l'on en juge par celui que j'ai donné sous son nom, l'original même ne leur auroit point apporté beaucoup plus de lumière. Telle a toujours été la négligence ou la grossièreté des Négocians Anglois, que ne s'attachant presque jamais qu'à la description des vents & des brasses de profondeur, ils s'embarrassent peu de faire entrer dans leurs Journaux, ce qui appartient au lieu même de leur commerce; comme si les soins de leur esprit ne regardoient que la navigation, & qu'après s'être rendus au terme, ils n'eussent plus qu'à s'occuper sordidement de l'intérêt. Ici la Relation du voyage de Benin ne contient plus que le détail des marchandises dont le Vaisseau Anglois sut chargé. Mais Hackluyt nous a conservé une Lettre Originale d'Antoine Ingram (d), principal Facteur du Vaisseau, qui renserme quelques circonstances curieuses de leur séjour à Benin.]

Remarques fur le Pays de Benin.

(e) La Rivière, quoiqu'assez large, n'avoit point assez d'eau pour le Richard d'Arundell, qui étoit un Bâtiment de trois cens tonneaux. Il demeura à l'embouchure, tandis que la Pinasse & la Chaloupe, chargés des principales marchandises, entrèrent dans le Canal. Elles remontèrent jusqu'à Goto, Ville située sur le rivage; & la dernière où l'on peut arriver par eau. [Ce troyage prit cinq jours, sans que l'Auteur nous apprenne si les deux Bâtimens surent arrêtés par quelque obstacle, ou si l'éloignement est en effet de cinq journées.] Benin étant plus loin dans les terres, Ingram sit partir quelques Négres pour annoncer au Roi son arrivée, & les motifs de son voyage. Ils revinrent le jour suivant, avec un Seigneur Négre que ce Prince envoyoit pour le conduire à sa Cour, & deux eens Négres pour transporter les marchandises.

La Ville de Benin est trèsgrande. ELLES furent livrées aux Facteurs du Roi, [avec autant de confiance] que les Marchands de l'Europe en auroient mutuellement dans leur commerce.] Ingram se rendit le 25 à Benin, [dont il admira la grandeur.] Il y fut reçu avec beaucoup de civilité. Le 26, s'étant présenté à la Cour, pour obtenir l'Audience du Roi, il sut renvoyé au jout suivant, parce qu'on étoit occupé d'une Fête solemnelle. Cependant il parla au Veidore, c'est-à-dire, au principal Officier qui est chargé des affaires du commerce, & qui lui promit autant de poivre & de dents d'éléphans qu'il en pouvoit desirer.

Audience du Roi, & condirions du commerce.

Les Anglois furent admis deux jours après à l'Audience du Roi. Ce-Prince

vais état de sa santé. Il leur promet un plus ample détail à son arrivée à Londres.

(e) Dans l'Original la seconde Section com-

mence ici. R. d. E.

<sup>(</sup>d) Cette Lettre est dattée du jour de l'arrivée du Vaisseau à Plymouth. Ingram prie les Marchands à qui il l'adresse, d'excuser la briéveté avec laquelle il leur écrit, à cause du mau-

Prince leur fit un accueil gracieux, & confirma les promesses de son Minis- BIED & NEVEtre. Le jour suivant, on leur sit voir du poivre verd, & du poivre sec, mais si mal nettoyé, qu'Ingram demanda, pour première condition, qu'il fût présenté en meilleur ordre. On lui répondit que le tems ne le permettoit pas pour cette année, mais que les Anglois seroient plus satisfaits l'année suivante; & pour excuser la négligence des Négres, le Veidore ajouta que depuis le régne présent il n'étoit pas venu de Chrétiens à Benin pour le commerce du poivre. On en fit livrer, dès le premier jour, douze boisseaux; & l'on continua d'en fournir une certaine quantité les jours suivans; de sorte que le 9 de Mars Ingram avoit déja reçu foixante-quatre boiffeaux de poivre

& vingt-huit dents d'éléphans.

(f) Les marchandises que les Anglois avoient portées étoient des étoffes de laine, de la toile, des ouvrages de fer de différentes sortes, des bracelets de cuivre, des grains de verre & de corail &c. Outre le poivre & l'yvoire, venten échanils prirent en échange de l'huile de palmier & des étoffes d'un tissu de coton & d'écorce de palmier. Ils ne virent dans le Pays ni or ni argent. La I monnoye est une espèce de petit coquillage, [plus ou moins précieux, suivant certaines qualités que les Négres y distinguent. Le coton étoit en abondance aux environs de Benin. Le pain est composé de la poudre d'une racine, nommée Inamia, qui est de la grosseur du bras, & d'un goût si agréa-Hble, [que lorsqu'elle est paitrie avec soin, l'Auteur la trouve présérable au pain de l'Europe.] Les palmiers sont en si grand nombre, que l'espèce de vin qu'on en tire est à fort bon marché. L'occupation de la plûpart des Habitans est à faire des nattes, des paniers, des cuillières & d'autres instrumens d'yvoire, qui font travaillés fort curieusement. Ils ont des oranges & quantité d'autres fruits, du miel en abondance, des bestiaux, & toutes sortes de poisson.

LEUR caractère est doux & sociable. Ils sont nuds, hommes & semmes, jusqu'au tems du mariage; mais ils se couvrent ensuite, depuis la ceinture, jusqu'aux genoux. Leur santé se défend contre l'intempérie des saisons dans un climat si chaud. Le tonnerre & les éclairs y sont si fréquens & si terribles, que pendant les premiers jours, il n'y avoit point d'Anglois qui n'eût le sang glacé par la crainte. Mais les effets n'en sont pas dangereux. L'eau est si bonne à Benin, & l'habileté des Négres si singulière à la conserver, que le Vaisseau s'en étant fourni pour sa route, avec les précautions ordinaires aux Habitans, elle se trouvoit encore pure & fraîche après six mois de na-

vigation.

CEPENDANT, foit la qualité de l'air, ou celle des alimens, un grand nombre d'Anglois furent attaqués d'une fiévre maligne qui en fit périr plusieurs en peu de jours. Ingram atteint du même mal, fut renvoyé à Goto par le Capitaine du Vaisseau, qui l'étoit venu joindre à Benin. Il y trouva tous les gens de la Pinasse dans un si triste état, qu'à peine eurent-ils la force de conduire jusqu'au Vaisseau les marchandises qu'il avoit fait apporter. Il perdit cinq ou six Matelots en descendant la rivière; & se trouvant lui-même trop affoibli pour retourner à Benin, il y envoya le Chirurgien du Vaisseau, dans l'opinion

TON. I 5 8 8

Marchandises des Anglois, & ce qu'ils reçoi-

Propriétés du Pays deBenin.

Bonté singui lière de son

Les Anglois font attaqués de maladies.

<sup>(</sup>f) Ce Paragraphe & le suivant ne sont tion de Velsh, d'où le Traducteur les a transpas tirés de la Lettre d'Ingram, mais de la Relaportés ici. R. d. E. I. Part. Tt

BIRD & NEW-TON. 1588.

l'opinion que ses secours y seroient nécessaires. En effet, non seulement la plûpart des Anglois y étoient accablés de langueur; mais dans un intervalle si court, le Capitaine étoit mort. Les malades & ceux qui avoient résisté à la maladie, n'eurent plus d'empressement que pour regagner le Vaisseau. Envain le Veidore leur fit espérer quelque soulagement dans la saison qui s'approchoit; ils partirent, avec la résolution de mettre immédiatement à la voile. Leur nombre se trouva si diminué, que ne pouvant sussire pour la conduite des deux Bâtimens, ils prirent le parti d'abandonner la Pinasse.

Extrémité à laquelle ils sont réduits.

ILS se remirent en mer, le 13 d'Avril. Leur retour n'eut rien de plus sacheux que la foiblesse qu'ils avoient emportée, & dont ils ne purent se délivrer pendant six mois de navigation. Ils arrivèrent le 25 de Juillet aux Mes. Açores, où leurs maladies se renouvellèrent. Ceux que la mort épargna, eurent le bonheur de rencontrer au-delà du Cap-Verd, un Vaisseau Anglois qui les secourut, en leur donnant quelques hommes frais de son bord. Cette rencontre fut une faveur du Ciel pour des gens qui n'avoient plus la force de refluer le moindre cordage. Ils étoient si foibles en arrivant à Plymouth le 8. de Septembre, qu'ayant eu besoin de trois semaines de repos, ils n'arrivèrent à Londres que le 2 d'Octobre.

Leur triste état en arrivant Londres.

### Table des latitudes observées dans ce voyage.

Deg. Min. Deg. Min. Cap Verd Rio del Oro 47 14 43

Un second voyage des mêmes Capitaines ne contenant que des noms plufieurs fois répétés, & les événemens les plus communs de la Mer, il suffira de lui donner ici le rang qu'il doit occuper dans l'ordre des années (g).

(g) La 3e. Section de l'Original contient la Relation du Voyage que le Traducteur ne fait qu'indiquer ici, & qu'il a supprimée avec raifon, parce qu'elle ne contient rien d'intéresfant. Nous nous contenterons d'en donner un extrait, où l'on trouvera tout ce qu'il y a de tant soit peu remarquable. Le Vaisseau partit de Ratcliff le 3 de Septembre, 1590. Le 8 d'Ocsobre on passa l'Isle Fortaventura, une des Canaries. Le 16 à 26 degrés & 9 minutes de latitude, on vit un Poisson monstrueux, qu'on prit pour le Gobarto, on Goulu de Mer, & peu s'en fallut qu'il n'enleva le Cuisinier. Le 24 on fut à la vûe du Cap-Verd. Le 15 de Novembre, à la latitude de 6 degrés, 42 minutes on rencontra trois Courants, à une lieue les uns des autres, & jusqu'au 1es de Décembre on en trouva plusieurs autres. Le 7 on vit une grande tache noire au soleil, qui parut encore le lendemain. Le 16 on en vit une autre. Le 17 on jetta l'ancre à l'embouchure d'une rivière, & l'on se trouva près du Cap de las Palmas. On découvrit aussi l'isse de Foreland Point, qu'on ne put reconnoître qu'imparfaitement, parce que la nuit approchoit. Le 20 on fut vis-à-vis

du Rio de los Barbos. Le 24 on jetta l'ancre visà-vis de Rio de Boilas. Le 29 on se trouva à la hauteur d'Arda, & l'on s'empara d'une Caravelle dont l'équipage s'étoit sauvé. Le lendemain quelques Portugais vinrent à bord pour rançonner la Caravelle, mais comme on ne put pas s'accorder avec eux, on la brûla à la vûe de la Ville. Ensuite on alla jetter l'ancre à Villa Longa; le 3 de Janvier on fut près du Rio de Lagoa, & sans s'éloigner de la Côte, qui étoit toute couverte de bois épais, on arriva le 6 vis-à-vis la rivière de Jays & le lendemain on s'arrêta à l'embouchure de celle de Benin. Le 10 le Capitaine descendit à terre, & l'on fit quelque commerce tant dans la Ville de Ganqu'aux environs. Le 27 d'Avril on remit à la voile pour l'Angleterre, où l'on arriva le 18 d'Octobre. On rapporta de ce Voyage 589 sacs de poivre 150 dents d'Elephants, & 32 Barriques d'huile de Palmier. L'Eau ne manqua point dans toute la route; celle dont on s'étoit pourvu dans la Rivière de Benin le 1 d'Avril 1591, se trouva encore excellente le 7 de Juin de 1592. R. d. E.

### 

#### Н P Ι T R XII. E

Voyage du Comte Georges de Cumberland aux Isles Açores en 1589.

I.

'INE entreprise dont l'Historien (a) n'explique ni le but ni les motifs, pourroit recevoir tout autre nom que celui qu'elle porte ici dans le titre. Ce fut le hazard seul qui conduisit le Comte de Cumberland aux lsles Açores, & l'ennui de l'oissveté qui lui sit quitter l'Angleterre.] Il avoit équipé à ses propres frais une Flotte de quatre voiles, avec lesquelles il résolut de signaler son nom. Quantité de jeunes gens excités par la singularité de son dessein, s'offrirent volontairement à le suivre. Il se vit ainsi à la tête He quatre cens hommes, [dont la plûpart étoient moins conduits par l'intérêt que par l'honneur.] Il en prit le plus grand nombre sur son propre Vaisseau, qu'il nomma la Victoire. Les trois autres n'en approchoient pas pour la grandeur & la force. C'étoient deux petits Bâtimens, nommés le Mog & la Marguerite, avec une Caravelle commandée par le Capitaine Pignon.

CETTE troupe d'Avanturiers étant partie de Plymouth le 18 de Juin 1589, rencontra deux jours après, trois Bâtimens François qui revenoient de Terre-Neuve. Ils s'en faisirent, fans approfondir les droits (b). Deux furent envoyés en Angleterre avec la charge des trois; & le troissème eut la liberté de retourner en France pour y conduire tous les gens des trois Equipages. Le même jour & le lendemain, ils rencontrèrent quelques autres Vaisseaux, mais qu'ils renvoyèrent dès qu'ils eurent appris qu'ils étoient partis de Rot-

terdam & d'Embden pour aller à la Rochelle.]

A la hauteur de 39 degrés, ils firent une rencontre plus importante, [mais qui ne donna guères plus d'exercice à leur courage.] Onze Vaisseaux Marchands qui s'étoient rassemblés pour doubler les Caps d'Espagne, se présentèrent au Chevalier Monson, Capitaine du Mog; &, loin de paroître disposés à se rendre, sur quelques volées de canon dont il les salua, il s'apprêtoient à lui disputer la victoire; lorsque la vûe des trois Anglois dont il étoit suivi leur fit prendre le parti de baisser leur pavillon. Les Commandans se rendirent à bord de la Victoire, & montrèrent leurs passe-ports, des Villes de Hambourg, de Lubeck, de Breme &c. On leur promit de ne pas punir avec trop de rigueur, l'intention qu'ils avoient eûe de se défendre; mais en faisant la visite de leurs Vaisseaux, on s'accommoda de tout ce qui pouvoit être utile à la Flotte Angloife; & fous le prétexte de quelques adresses à divers Juifs de Lisbonne, on se saisit de certains facs de poivre & de canelle, qui furent parCUMBER-LAND. 1589.

Remarque sur ce voyage, & motif qui le fait entrepren-

Premier exploit de My• lord Cumber:

Il pille une Flotte Marchande.

(a) Cette Relation est d'un homme célébre fous le titre de Vulgar Errers, [où il accuse par une invention qui regarde les Cartes, & Mercator de Plagiat.] (b) Angl. comme étant de bonne prise. qui porte [mal à propos] en Angleterre le nom de Mercator's projection. Il a composé un livre, habile Mathématicien. Il a composé un livre, R. d. E.

CUMBER-LAND. 1589.

tagés entre les quatre Vaisseaux Anglois. [ Juste ou non, cette confiscation ] n'étoit pas si méprisable que l'Historien la représente, puisqu'avant la fin de fon récit, il la fait monter à 4500 livres sterling. Les Batimens furent remis en liberté; mais ce ne fut qu'après avoir offert aux Matelots Allemans de recevoir ceux qui voudroient passer sur la Flotte Angloise. Il y en eut sept, qui accepterent cette offre.

Il arrive aux Açores.

retics.

En s'abandonnant au cours du vent, dont ces Avanturiers se reposoient sur H la fortune, ils se trouvèrent le premier d'Aoust à la vûe de l'Isle Saint-Michel, la plus orientale des Açores. Ils s'en approchèrent pendant le jour; & prenant le pavillon Espagnol, ils observèrent d'assez près le Port & la Ville pour y découvrir à l'ancre, trois Vaisseaux & quelques petits Bàtimens. dont ils résolurent de se saisir pendant la nuit. A dix heures du soir, ils envoyèrent leurs Chaloupes, avec quelques Soldats bien armés pour couper les cables, dans l'espérance que le seul cours de la marée, leur améneroit leur proye. Les Soldats reconnurent en approchant du plus grand des trois Vaisfeaux, que c'étoit un Bâtiment Anglois, nommé le Faucon de Londres, con-Autres pyra- duit par un Pilote Ecossos; mais ils coupérent les cables des deux autres. qui étoient Espagnols, & qui ne purent éviter leur infortune. Ils étoient chargés de vins & d'huile. Les Espagnols de l'Equipage, perdant l'espérance de resister au vent & à la marée qui les entraînoient, se jertèrent la plûpart à la nage avec de grands cris, & répandirent l'allarme dans le Chateau. L'artillerie se fit entendre presqu'aussi-tôt: mais des coups tirés au hazardne pouvoient beaucoup nuire aux Anglois dans l'obscurité. L'Ecossois tira aussi trois coups, pour faire croire aux Espagnols qu'il prenoit part à leur disgrace; ce qui ne l'empêcha point de se rendre promptement à bord de la Victoire, & d'offrir ses services au Comte de Cumberland.

> Après une victoire si facile, il ne restoit d'inquiétude que pour la Caravelle, qui avoit disparu dans l'après-midi. Mais elle vint augmenter la joye, en se montrant le lendemain accompagnée d'une Caravelle Espagnole, qu'elle avoit prise de l'autre côté de l'Isse. On y avoit trouvé des lettres qu'elle apportoit de Tercère, & qui donnoient avis au Gouverneur de Saint-Michel que les Caraques en devoient partir dans peu de jours. \[ \text{Nouvelle fatisfaction} \] pour les Avanturiers, qui voyoient augmenter leurs espérances. Ils apperçu rent dans le jour un petit Vaisseau, auquel ils donnèrent la chasse, & dont ils se faisirent vers le soir. Ils y trouvèrent trente tonneaux du meilleur vin de Madère, & quantité d'étoffes de soye & de laine.

Les Anglois relachent dans I'lse deFlores.

Le 14 ils abordèrent à l'Isle de Flores, dans le seul dessein d'y renouveller leur provision d'eau: mais ne voulant rien devoir qu'à leur courage, ils mirent dans les Chaloupes cent vingt hommes bien armés pour leur rendre ce service. A leur approche, les Habitans arborèrent l'enseigne de paix. On leur rendit le même fignal, & le Comte de Cumberland leur fit déclarer, que loin de penser à leur nuire, il étoit ami de Dom Antonio leur Roi, & qu'il ne leur demandoit que des rafraîchissemens, en échange, pour de l'huile, du vin & du poivre qu'il leur offroit. Il y consentirent volontiers; & les Chaloupes firent ce commerce, tandis que la Flotte jetta l'ancre à quelque distance de l'Isle. Quelques Soldats Anglois, curieux de visiter l'Isle, y pénétrèrent l'espace d'un mille au Sud, jusqu'à la Ville de Santa-Cruz, qu'ils trouvèrent abandonnée par ses Habitans. La crainte leur avoit déja fait chercher d'au-

tres

tres aziles, avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils se souvenoient d'avoir vû brûler leur Ville, environ deux ans auparavant, par quelques Vaisseaux de guerre Anglois; & leur fituation les exposoit continuellement au même fort. Auffi cette partie de l'Isle est-elle la moins habitée. La qualité du terroir ne contribue peut-être pas moins à la rendre déserte. On n'y voit que des rochers & des montagnes stériles.

CUMBER-LAND. 1589. Ils y répandent la fra-

Wright, qui avoit été chargé du commandement d'une Pinasse, raconte, qu'en retournant le soir vers la Flotte, il sut poursuivi pendant plus d'un mille par un poisson monstrueux, qui n'étoit qu'à la longueur d'une picque de la Pinasse, & qui s'en approchoit quelquesois jusquà la heurter fort rudement. Ses nageoires, qui paroissoient souvent sur l'eau, n'avoient pas moins de cinq ou six aunes de large, & sa tête étoit d'une grosseur surprenante. Il étoit à Heraindre qu'il ne renversat la Pinasse, [& cette raison ne permit point à Wright de l'irriter, en tentant de le tuer à coups de fusils & de crocs. Mais il

Poisson monstrueux.

disparut lorsqu'on sut plus proche du Vaisseau.

Les Anglois cherchent les Caraques Por-

Un petit Bâtiment, qui venoit de Tercère à Flores, & qui ne put échapper aux Anglois, leur apprit que les Caraques n'avoient point encore mis à la voile. Cette confirmation d'une nouvelle qui surpassoit toutes leurs espé-Hrances, leur fit lever l'ancre des la même nuit. Ils s'avancèrent vers l'Îsle tugaises. de Fyal, dans la double vûe d'augmenter leur butin par la prise des Vaisseaux qu'ils y pourroient trouver, & de couper le passage aux Bâtimens de Saint-Michel ou de Flores, par lesquels ils ne doutoient point que les Gouverneurs de ces deux Isles ne donnassent avis de leur approche à Tercère. Le 27 au foir, ils découvrirent dans la rade de Fyal plusieurs Bâtimens à l'ancre. Les Chaloupes furent aussi-tôt détachées avec les mêmes précautions qui avoient réuffi à Saint-Michel. Mais pour affûrer le succès de l'entreprise, les Capitaines Lister & Monson reçurent ordre de les soûtenir avec deux Caravelles. Le vent, qui étoit de terre, ne permit point aux deux Caravelles de s'approcher du rivage aussi près que les Espagnols. L'honneur de l'action étoit reservé aux Chaloupes, qui attaquèrent d'abord un Vaisseau de deux cent cinquante tonneaux, monté de quatorze piéces de canon. On combattit l'efpace d'une heure, & l'Ennemi se désendit vaillamment. Mais deux Esquiss qui furvinrent de la Flotte, achevèrent le combat. Les Anglois étant montés à bord d'un côté, les Espagnols sautèrent de l'autre, pour gagner la terre à la nage. Il n'y resta que le Capitaine Jean de Palma, avec deux ou trois de ses gens. Pendant l'action, l'artillerie du Château avoit joué continuellement, sans causer beaucoup de mal aux Anglois. Le Vaisseau se trouva chargé de sucre, de gingembre & de cuirs, arrivés nouvellement de Saint-Jean de Puerto Rico. Après l'avoir mis à couvert, ils retournèrent avec la même ardeur pour enlever quelques petits Bâtimens. Il en tomba cinq entre leurs mains; un chargé de cuirs, un autre de dents d'élephans, 🖈 de poivre de Guinée, & de peaux de boucs; le troisième de bois, & [les deux autres] de poisson sec. Mais avant cette expédition, ils avoient été joints par deux petits Vaisseaux de guerre Anglois, commandés par les Capitaines Davis & Markesbury.

Ils attaquent plusieurs Vaisscaux à Fyal.

Ls s'avancèrent le 30 d'Août vers Tercère; & découvrant l'Isle à neuf ou dix lieuës en mer, ils furent furpris d'appercevoir une petite barque qui venoit vers eux dans cet éloignement, sans qu'il parût aucun Vaisseau à qui el-

Ils se joignent à deux autres Bâtimens Anglois.

334

CUMBER-LAND. 1589. Réfolution désciperée de quelques Prifonniers. le pût appartenir. C'étoient huit Anglois, qui se trouvant Prisonniers à Tercère, avoient pris la résolution de risquer leur vie pour gagner la Flotte. Ils n'avoient point d'autre voile qu'un drap de lit, soûtenu par un cercle à tonneau, & lié des deux côtés; ni d'autres provisions que ce qu'ils avoient emporté dans leurs poches. On les regut à bord de la Victoire, & le Comte de Cumberland apprit d'eux, que les Caraques étoient parties depuis huit jours. Le chagrin de perdre une si belle espérance lui sit naître la pensée de retourner à Fyal, & de surprendre la Ville.

CEPENDANT il fut arrêté le meme jour par des vents contraires, & le lendemain par un calme qui ne lui permit de faire que sept ou huit lieuës vers l'Isle de Pico. Ce retardement dura jusqu'au dix. Enfin se retrouvant dans la rade de Fyal, il chargea le Capitaine Lister, accompagné d'un Prisonnier Espagnol, d'aller déclarer ses intentions à la Ville. Il laissoit le choix aux Habitans, ou de recevoir paisiblement les Anglois, & de composer avec eux

pour leur rançon, ou d'essuyer tous les hazards de la guerre.

Les Anglois entreprennent de forcer Fyal,

Ils répondirent que le serment d'obéissance par lequel ils étoient sommis au Roi d'Espagne, ne leur permettoit pas de se rendre sans s'être désendus. Le Comte fit disposer aussi-tôt toute son artillerie pour battre la Ville, tandis que descendant lui-même à la tête de ses plus braves gens, il s'avança par terre vers la plate-forme, qui étoit la feule fortification de Fyal. Il découvrit sur une colline quelques Compagnies de cavalerie & d'infanterie. Une autre troupe de gens à pied, se montra dans une vallée; & deux Compagnies sortant de la Ville, enseignes déployées, marchèrent quelque tems avec l'apparence de vouloir tenter le combat. [Mais effrayées sans doute par le nombre, elles gagnèrent bien-tôt la campagne.] Les Anglois s'approchèrent de la plate-forme, malgré le feu de quelques piéces de canon, qui ne leur tuèrent pas un seul homme. Ils trouvèrent les portes de la Ville fermées; mais la Garde ayant pris la fuite, & la plate-forme n'étant pas mieux défendue, ils escaladèrent les murs sans la moindre résistance. Leur artillerie, qui n'avoit pas cessé de battre la Ville pendant leur marche, cessa lorsqu'elle eut apperçu la croix rouge d'Angleterre sur la plate-forme.

Ils se faisissent de la Ville de Fyal.

Le Comte de Cumberland, se voyant maître de la Place à si peu de frais, désendit le pillage à ses gens, & mit une Garde aux Eglises, & aux Communautés Religieuses. Mais le Soldat échaussé, respecta peu ses ordres. Toute la Ville essuyales dernières violences de la guerre, & les Anglois transportèrent sur leurs Vaisseaux juqu'aux meubles des maisons. Leur sureur ayant voulu s'étendre à la Campagne, ils surent maltraités dans quelques endroits par les Habitans.

Ils la faccagent.

Situation de cette Place.

FYAL est la Capitale de l'Isle du même nom. Elle est située directement vis-à-vis la haute montagne de l'Isle de Pico, qui n'en est séparée que par deux ou trois lieuës de mer. A l'Ouest-Nord-Ouest, elle contient environ trois cens familles. Les maisons y sont fort belles, & bâties de pierre. Elles ont toutes une cîterne & un jardin. Le raisin & le tabac sont les principales productions de l'Isle; mais elle a toutes sortes d'excellens fruits (c) &

(c) Angl. On y trouve du Poivre; des Figuiers qui portent des figues blanches & rouges; des Pêchers, qui ne s'élèvent pas fort haut;

des Oranges, des Limons, des Coins, & des Patates, R. d. E. de bois aromatiques. Le bois de cédre y sert à brîtler & à bâtir. [Les femmes s'y servent du Tabac, en guise de fard, pour se rougir le visage.]

It y a dans la Ville un Couvent de Franciscains qui est fort nombreux, mais où le goût de sçavoir est si mal établi, qu'il ne s'y trouvoit pas un seul Religieux qui sçut parler la langue Latine. [Ce Couvent a été bâti en 1506 par un Moine du même ordre, habitant à Angra dans l'Isle de Tercère.]

Les Anglois demeurèrent dans l'Isle, depuis le Mercredi, jusqu'au soir du Samedi; & ne se contentant point du pillage qu'ils avoient fait de la Ville, ils en exigèrent deux mille ducats, qui furent payés de l'argenterie des Eglises. De cinquante-huit piéces de canon qu'ils trouvèrent sur la plate-forme & dans les autres postes, ils en emportèrent cinquante. Ensuite avant détruit la plate-forme, ils retournèrent à bord. Mais le Comte de H Cumberland Ine voulut point quitter l'Isle, sans avoir adouci par ses politesses les justes sujets de haine qu'il laissoit aux Habitans. Il] fit inviter à dîner fur sa Flotte tous ceux qui voudroient accepter cette invitation . n'en exceptant que le Gouverneur Diégo Gomez, parce qu'il n'avoit voulu paroître que pour régler la rançon de la Ville. Personne ne marqua d'empressement pour cette Fête, & la plûpart des Habitans la regardèrent comme une insulte. Cependant il s'en trouva quatre, qui ne firent pas difficulté de se rendre à bord de la Victoire, où le Comte les traita magnifiquement, au bruit du canon & des instrumens de guerre. Il leur donna une lettre signée de sa main, par laquelle il prioit tous les Commandans Anglois, qui pourroient aborder à l'Isle de Fyal, de ne pas causer de nouveaux chagrins aux

Habitans, & de n'éxiger d'eux que de l'eau fraîche & des vivres.

[Pendant le féjour que les Anglois avoient fait à Fyal, ils avoient éxercé les droits de la victoire jusqu'à visiter les prisons, pour connoître à quel titre plusieurs misérables s'y trouvoient rensermés. Ils y laissèrent ceux qui étoient coupables de quelques crimes odieux:] mais entre ceux à qui ils rendirent la liberté, & qu'ils emmenèrent-même avec eux, ils traitèrent avec distinction, un Domestique du Roi Dom Antoine, qui avoit été transporté à Fyal de l'Isle de San-Jago, & qui se trouvoit parent d'un Marchand Espagnol

Hétabli à Londres. [On ne lui reprochoit point d'autre crime que d'avoir servi trop fidélement son Maître. Diégo Gomez croyoit faire la cour au Roi d'Espagne par cette affectation de zèle, sur-tout dans un tems où l'inclination de tous les Habitans de ces sses s'étoit déclarée pour Dom Antoine. Le Comte de Cumberland apprit du Prisonnier plusieurs circonstances de la suite & de la situation de ce malheureux Prince.]

(d) Les vents d'Ouest-Sud-Ouest, qui sont surieux dans cette saison, sorcèrent la Flotte Angloise de demeurer à l'ancre jusqu'au premier d'Octobre. Dans cet intervalle, ils descendirent librement, & les Habitans s'accoutumèrent à les y souffrir. Le Comte ayant désendu sous les plus rigoureuses peines, que les hostilités sussent poussées plus loin, il s'établit une sorte de commerce entre la Flotte & la Ville. Les Anglois payoient argent comptant le vin, les viandes, & les autres rafraîchissemens dont ils avoient besoin; & les Habitans leur apportoient volontiers des secours dont ils rece-voient sidélement le prix. [Un jour ils apperçurent près de l'Isle de St. Geor-

Cumber-LAND. 1589.

Rançon que les Anglois éxigent.

Plaifante faveur qu'ils accordent à la Ville.

Prifonniere à qui ils rendent la liberté.

Le manvais tems les arrête à Fyal. Cumberland. 1589. ge, un très grand Poisson, qui se tenoit tranquille sur la surface de l'Eau. La Mer venoit se briser sur son dos qui étoit noiratre. Ils le prirent d'abord pour un rocher & comme le Vaisseau, étoit sur le point d'aller heurter contre, la peur les saissit; mais bien-tôt elle sut dissipée, quand ils virent le Poisson se retirer pour leur laisser le passage libre.

Une tempête furieuse vint arracher enfin les Vaisseaux Anglois de dessaileurs ancres. Le Comte eut beaucoup d'embarras à rassembler sa Flotte dispersée. Il les retrouva néanmoins sans aucune perte à la hauteur de Tercère, vis-à-vis le Promontoire de Brazil, qui est proche d'Angra, Ville princi-

pale de cette Isle.

Ils attaquent l'Islede Fyal & font repoussés.

TL a crainte qu'il eut apparemment de trouver trop de résistance à Tercère , 7 💤 lui fit prendre le parti de s'approcher de Graciosa, où il envoya le Capitaine Lister, avec ordred'y demander seulement des vivres & de l'eau, & d'assurer les Habitans qu'il ne pensoit point à leur nuire. Mais ils répondirent qu'ils ne pouvoient rien accorder sans avoir consulté leur Gouverneur, qui étoit à quelque distance du lieu. Ce refus irrita si vivement le Comte (e), qu'il fit avancer aussi-tôt deux Vaisseaux de sa Flotte, accompagnés de toutes les Chaloupes. Il comptoit que dans une attaque si brusque, ses gens devoient trouver peu de résistance. Mais ils furent surpris d'être reçus avec une volée de canon, qui emporta un de leurs mats, & qui leur tua plusieurs hommes. Ils virent en même-tems sur la Côte quelques Compagnies d'Infanterie, qui les attendoient d'un air ferme; & lorsqu'ils entreprirent de débarquer avec les Chaloupes, le rivage ne leur offrit point un seul endroit d'où elles pussent approcher sans péril. Le feu de l'artillerie continuant d'incommoder beaucoup les deux Vaisseaux, ils furent obligés vers le soir de rejoindre la Flotte, avec des nouvelles fort opposées à l'espérance du Comte.

ils veulent renouveller leur attaque.

Le fe prépara pendant toute la nuit à renouveller fon attaque le jour fuivant. Dès la pointe du jour, il fe mit en mouvement avec toute la Flotte. mais le vent lui devint contraire jusqu'au milieu de l'après-midi; & lorsqu'il se fut approché de la Ville, il ne trouva point de fond commode pour y ietter l'ancre. La disposition des Côtes ne lui permettant pas non plus de hazarder un débarquement, il revint au parti d'envoyer Lister, pour recevoir la réponse que les Habitans avoient fait espérer de leur Gouverneur. Ils l'at ! furèrent en effet, que loin de souhaiter la guerre, ils étoient disposés à traiter les Anglois avec amitié; que le premier coup de canon qu'ils avoient tiré à l'approche des deux Vaisseaux, avoit été à poudre seule, pour avertir leurs Garde-Côtes, de se tenir prêts à tout événement, & que l'artillerie Angloise avant répondu plus férieusement, le combat s'étoit engagé contre leurs intentions, qu'ils demandoient encore jusqu'au lendemain, pour attendre les ordres du Gouverneur, & qu'ils promettoient de les faire porter eux-mêmes à la Flotte. Sur cette réponse, le Comte alla jetter l'ancre au dessus de l'Isle. Le jour suivant il vit arriver une Barque, avec trois des principaux Habitans, qui portoient l'enseigne de la paix. Ils apportoient le consentement du Gouverneur pour les vivres nécessaires à la Flotte; mais ils en excluoient l'eau parceque

Ils compofent avec les Habitans.

remment dans la seule vûe de se pourvoir d'eau. R. d. E.

<sup>(</sup>e) l'Anglois dit simplement que le Comte fit avancer ces Vailleaux avec des Chaloupes chargées de Tonneaux vuides; c'étoit appa-

ceque l'Isle en manquoit pour elle même, & qu'elle pouvoit sournir plus aisément deux tonneaux de vin qu'un seul d'eau fraîche. Ils éxigèrent aussi que les Anglois ne débarquassent point, en promettant de faire transporter sur la Flotte toutes les provisions dont on seroit convenu.

CUMBER-LAND. 1589.

TANDIS que ce traité s'éxécutoit, il arriva un Vaisseau Anglois nommé le Weimouth qui avoit pris peu de jours auparavant un Bâtiment Espagnol estimé seize mille livres sterling. Il avoit appris de ses Prisoniers, que la Flotte des Indes Occidentales, étoit en mer, & qu'elle ne pouvoit tarder long-tems à Hiparoître. Le Comte de Cumberland, partagé entre l'espérance & la crainte, voulut se faire confirmer cette nouvelle par la bouche même des Espagnols. Il fit passer sur son bord le Capitaine, qui se nommoit Pertingas; mais se défiant d'un seul témoignage, il voulut interroger séparément le Pilote, & quelques-uns des principaux Matelots. En effet, après avoir entendu de Pertingas ce qu'il venoit d'apprendre du Capitaine Anglois, il fut furpris de ne pas trouver de conformité entre son récit & celui du Pilote. Cette différence lui fit comprendre que les Espagnols s'étoient accordés à le tromper, fans avoir eu la précaution de convenir ensemble sur le détail de Espagnols. leurs informations. Pertingas lui parloit de la flotte des Indes, comme d'une proie presqu'assurée; & faisoit même entendre, que dans le chagrin de sa perte, il n'étoit pas fâché que d'autres Marchands de sa Nation partageassent fon malheur. Au contraire le Pilote s'efforçoit de relever les forces de la Flotte Espagnole, & menaçoit les Anglois de sa rencontre. Le dernier de ces deux récits parut le plus sincère, & le Comte jugea que Pertingas cherchoit à l'abuser, dans l'espérance d'un combat désavantageux pour les Anglois, qui le remettroit peut-être en possession de son Vaisseau. Cependant ne pouvant douter que l'un ou l'autre du moins, ne fût coupable d'imposture, il donna ordre qu'ils fussent mis tous deux à la question. C'étoit une menace qu'il n'avoit dessein, si l'on en croit l'Auteur, de faire servir qu'à se rache la vériprocurer un éclaircissement d'importance. Elle eut cet effet sur le Capitai- té par la ne Espagnol. Il fit des aveux si semblables à ceux du Pilote, que le Comte y crut reconnoître le langage de la vérité; & ne voulant point exposer un butin aussi riche que le sien, aux hazards d'un combat trop inégal, il réfolut, non de fuir la Flotte, mais d'éviter sa rencontre, & de la suivre à quesque distance, pour lui enlever peut-être quesque Vaisseau plus lent que

Jonction d'un autre Vaisseau Anglois & nouvelles qu'il apporte.

Artifice des

On leur ar-

les autres. Après avoir renouvellé ses provisions à Graciosa, il continua d'errer quelque tems entre les mêmes Isles. Le 4 d'Octobre, il prit un Vaisseau de Saint-Malo, qui revenoit de Terre-Neuve, chargé de poisson, & qui ayant été si maltraité par la tempête, qu'il avoit été forcé de couper son grand mât, venoit à Graciosa pour s'y radouber. Il en tira les principaux Matelots pour remplacer ceux qu'il chargea de le conduire en Angleterre. Trois jours après, un coup de vent qui le rapprocha de Tercère, lui fit découvrir, à quatre ou cinq lieuës en mer, vingt voiles, dont la Flotte Espagnole étoit composée. Ayant continué de les observer, il les vit entrer dans le Port d'un Vaisseau d'Angra. Mais cette attention lui couta la perte du Vaisseau François, qui François. Hne s'étoit point encore séparé des siens. [Les Matelots qu'il avoit tirés de ce Bâtiment (f), abusèrent de la liberté qu'on leur laissoit d'y visiter leurs

La Flotte Espagnole paroît, & sert à l'évasion

(f) Au lieu de cette addition du Traduc- teur, l'Anglois dit que le Comte n'entendit plus I. Part.

CUMBER-LAND. 1589.

Ruse des Anglois pour surprendre les Espagnols. amis, pour s'en rendre maîtres, & pour s'éloigner dans l'obscurité. Le Comte, occupé d'un objet plus important, négligea de les poursuivre.

[It ne pensoit point à se présenter aux Espagnols, dont ses propres yeux Ini avoient appris les forces (g); car de leurs vingt voiles, huit étoient des Vaisseaux de guerre, qui servoient d'escorte à douze Galions richement chargés.] Mais ayant recours à l'artifice, il envoya une Pinasse sur la Côte de Tercère, avec ordre de se tenir cachée au long du rivage, & de le rejoindre promptement au départ de la Flotte, La Pinasse revint quelques jours après. Elle avoit vû les Espagnols plier leurs voiles, & baisser leurs unâts; ce qui lui avoit fait conclure que sur les informations qu'ils avoient reçues à Tercère, ils ne vouloient point s'exposer à la rencontre des Anglois, & qu'ils étoient résolus de se tenir à couvert dans le Port d'Angra. Cet avis sit lever l'ancre au Comte, pour continuer ses courses.

Le nombre des Prisonniers, joint à celui de ses propres gens le mettant souvent dans la nécessité de renouveller ses provisions, il se rendit à la Baye de Saint-Michel, où il comptoit de se procurer de l'eau & des vivres. Il n'y sur pas mieux reçu que dans celle de Villa-Franca, où il se présenta successivement. Mais il trouva dans celle-ci trois Bâtimens Ecoslois, ausquels il enleva cinq ou six tonneaux de vin, & quelques barils d'eau. Ce secours étoit fort éloigné de lui suffire. Il envoya une barque longue au rivage, vers l'embouchure d'un torrent qui se déchargeoit dans la Baye; mais les Habitans s'y firent voir au nombre d'environ deux cens, & les Anglois de la Barque, après avoir inutilement épuisé leur poudre, revinrent sans avoir osé descendre. Toutes les autres parties de la Côte, ne paroissant pas plus sur res, le Comte sit tourner les voiles vers Sainte-Marie, où il étoit informé qu'on étoit moins capable de lui résister, & prit la résolution de retourner de la vers les Côtes d'Espagne

de-là vers les Côtes d'Espagne.

Les Capitaines Lister & Preston, surent envoyés dans une Pinasse, & dans la Chaloupe de la Victoire, avec cinquante ou soixante Soldats pour demander honnétement aux Insulaires la permission de prendre de l'eau & d'acheter des vivres. Mais le desir du pillage, qui animoit tous ces Avanturiers, leur sit oublier leur commission à la vûe de deux Vaisseaux qu'ils apperçurent à l'ancre sort près de la Ville (b). Ils sentirent redoubler leur ardeur en voyant plusieurs personnes nues, qui travailloient à tirer ces deux Bâtimens à sec, & l'agitation de quantité d'autres habitans, qui sembloient se préparer à se désendre. Lister, ne doutant point qu'on ne le reçût sort mal, rompit aussi-tôt toutes mesures. Il donna ordre à ses trompettes de sont en l'attaque, & les Anglois des deux Bâtimens sirent brusquement leur décharge (i). La manière dont on leur répondit, sit connoître aux deux Capi-

Attaque qui réuffit mal aux Anglois.

> parler de ce Bêtiment, jusqu'à son retour en Angleterre, où ce même Vaisseau étoit arrivé heureusement. R. d. E.

> (g) L'Original dit que le Comte ayant réfléchi fur la force du poste qu'occupoit la flette Espagnole, di ayant fait inutilement diverses tentatives pour l'obliger à l'abandonner, prit le parti d'envoyer la Pinasse, avec ordre de le rejoindre dès que les Espagnols parottroient. Vouloir prendre le large, R, d, E.

(b) L'Original dit simplement que les Anglois, fatigués à sorce de ramer, s'approchèrent de ces Vaisseaux qu'ils virent à l'ancre.

(i) Angi. il commanda à ses Trompettes de sonner, & défendit à ses gens de tirer jufqu'à ce qu'il en eut donné l'ordre; mais quelques-uns, qui n'avoient peut-être pas entenduce qu'il avoit dit firent une décharge de leurs Arquebuses, dès qu'ils entendirent le bruit des Trompettes. B. L. E.

taines qu'ils étoient attendus. Ils eurent deux hommes de tués, & seize blessés de ce premier seu; ce qui ne les empêcha point de monter comme autant de surieux sur les deux Vaisseaux, & d'en chasser quelques Espagnols qui gagnèrent la terre à la nage. Ils comptoient d'emmener ces deux prises, malgré les coups qui tomboient sur eux de toutes parts. Mais un des Vaisseaux se trouvoit déja si engagé dans le sable, qu'ils surent obligés de l'abandonner. Ils se retirèrent avec l'autre & leurs propres Bâtimens, sur lesquels ils continuèrent d'essuyer une gréle de bales, squi leur tuèrent encore huit hommes; & dans leur retraite même, ils requrent, de la batterie de la Ville, un boulet qui perça leur prise. Ce Vaisseau étoit arrivé nouvellement du Brésil, avec sa cargaison de sucre.

e blef- Cumber,
ne au- LAND.
agnols 1589orifes,
Vaif'abanefquels
e buir

[Le Comte reconnut, à cette vigoureuse défense, qu'il avoit été trompé par ses informations.] Cependant le besoin d'eau se faisoit sentir particulièrement sur son propre bord. Il résolut de s'approcher, pendant la nuit, de l'Istèle de Saint-Georges, [où la pauvreté des habitans ne devoit pas faire soup-

Besoin d'eau qui les porte àla révolte.

ment sur son propre bord. Il resolut de s'approcher, pendant la nuit, de l'Ist le de Saint-Georges, [où la pauvreté des habitans ne devoit pas faire soupgonner qu'il pensat au pillage,] & d'aborder, avec sa Chaloupe, dès la pointe du jour, avant qu'ils fusient préparés à le recevoir. Cette ruse (k) lui
réussit pour six tonnes d'eau; mais les habitans, qui n'étoient pas moins soupgonneux ni moins armés, pour être pauvres, surent bien-tôt rassemblés, au
premier bruit d'une descente sur leurs Côtes; & les Anglois de la Chaloupe
ne se sauvèrent qu'avec peine. Toutes ces difficultés se joignant avec le desir qu'ils avoient de retourner dans leur Patrie, ils commencèrent à se plainet dre du Comte, [dont l'avidité ne se proposoit pas de bornes, &] qui ne
leur faisoit chercher de l'eau avec tant de risques, que pour les engager dans
et de nouvelles satigues sur les Côtes d'Espagne. [N'étoit-il pas tems de tirer

quelque fruit des richesses qu'on avoit amassées, & d'aller prendre un peu de repos dans les plaisirs de l'Angleterre? Le Comte de Cumberland sentit l'effet de ces murmures par la résistance qu'il trouva bien-tôt à ses ordres. En vain pressa-t'il les mêmes Soldats de retourner, pendant la nuit, au ruisseau qu'ils devoient connoître, & dont il n'y avoit pas d'apparence que les bords sussent gardés dans les ténébres. Il s'en trouva d'assez hardis pour lui répondre, qu'on avoit assez d'eau jusqu'en Angleterre.] Dans la résolution où il étoit de n'y pas retourner si-tôt, il ne trouva point d'autre reméde à ces commencemens de sédition, que d'assembler tous les Officiers de la Flotte, &

Le Comte de Cumberland les fait rentret dans leur devoir.

Ende leur proposer son dessein. [Il feignit de les consulter; mais il donna tant de force à ses exhortations & à ses motifs, que les ayant fait entrer dans toutes ses idées, il ne resta plus qu'à trouver le moyen de suppléer au défaut des provisions.] Comme il n'y avoit point d'espérance de sorcer les Isses à la vûe de la Flotte Espagnole, & que sa nouvelle course ne devoit pas être d'une longueur infinie, il demanda le consentement de l'Assemblée pour réduire tout le monde à la moitié de la subsissance ordinaire, n'exceptant que files malades. [& promettant de donner l'exemple.] Personne p'avant osé le

A quoi le befoin d'eau les réduits

Hies malades, [& promettant de donner l'exemple.] Personne n'ayant osé le contredire, le résultat du conseil sut aussi-tôt publié sur toute la Flotte. On se détermina, le 31, à renvoyer en Angleterre le Mog, auquel il s'étoit fait

<sup>(</sup>k) Il n'est point de parlé de cette ruse dans l'Original, qui dit que le Comte envoya la Pinasse avec une longue barque, pour demander aux

340 -

CUMBER. LAND. 1589.

fait plusieurs voyes d'eau, avec la prise du Brésil; & le Capitaine Monson passa sur la Victoire. Le Comte de Cumberland profita de cettre occasion pour se défaire non-seulement de la plûpart des blessés & des malades, mais encore de quelques mutins dont il appréhendoit les intrigues.]

Ils tournent vers les Còtes d'Espagne, & prennent un

Vaitleau.

Ils prennent un autre Vaisfeau Portugais

Motifs qui font retourner le Comte en Angleterre.

On mit ensuite à la voile pour les Côtes d'Espagne, avec un vent plus favorable qu'on ne l'avoit encore eu depuis le commencement du voyage. Le troisième jour on apperçut un Vaisseau, qui s'avançoit pesamment, quoiqu'à pleines voiles, devant la Flotte Angloise. Il fut pris sans résistance. C'étoit un Portugais de 120 tonneaux, qui revenoit de Fernanbuck au Brésil, chargé de quatre cens caisses de sucre, & de cinquante quintaux de bois de Bréfil. On le joignit au 29 degré de Latitude, environ deux cens lieuës à l'Ouest de Lisbonne. Le Capitaine Preston sut nommé pour le conduire, avec quelques Matelots & quelques Soldats de la Flotte, qui furent remplacés par autant de Portugais. On apprit d'eux qu'ils avoient vû le même jour un autre Bâtiment, qui tenoit la même course. Le Capitaine David sut commanmandé avec deux Vaisseaux, pour lui donner la chasse. Il le poursuivit pendant vint-quatre heures, sans le pouvoir découvrir; mais l'ayant apperçu le troisième jour, il n'eut pas de peine à s'en rendre maître. C'étoit encore un Portugais du Bréfil, chargé de fucre & de bois. Tandis qu'on faifoit l'échange de l'Equipage, le Comte de Cumberland parut avec le reste de la Flotte; & par une faveur singulière de la fortune, on apperçut dans le même moment un Vaisseau de quatre cens tonneaux, qui auroit causé de l'embarras. par sa résolution, au Capitaine David. Il étoit bien armé; & se tenant déja prêt à combattre, il s'étoit fait un mur si épais de ses cuirs, qui étoient sa principale cargaifon, qu'il auroit été à couvert du mousquet; mais il perdit courage à la vûë de la Flotte. Il venoit de S. Jean d'Ulua au Mexique; sa charge étoit d'environ mille (1) cuirs, [valants dix Chellins la pièce;] six quintaux de cocheniile, [qui valoit vingt-six Chellins huit sols la livre,] plufieurs caisses de sucre, quantité de porcelaine de la Chine, & quelques lin-Sa cargaison. gots d'argent (m). Le Capitaine, homme d'esprit & de courage, déclara qu'il étoit Italien, & qu'il avoit, pour sa part, la valeur de vingt-cinq mille ducats sur son bord. Il sut transporté sur la Victoire avec une partie de ses gens, & le Capitaine Lister prit possession de son Vaisseau avec le même nombre de Soldats Anglois.

Ces trois prises, & l'embarras de conduire tant de Prisonniers Portugais, Espagnols & François, firent abandonner au Comte de Cumberland le projet d'aller tenter quelque descente, ou croiser sur les Côtes d'Espagne. Il avoit acquis assez de richesses pour s'assûrer une situation brillante en Angleterre, & pour récompenser libéralement tous ceux qui l'avoient suivi. [L'avi-H dité du gain n'est pas toûjours insatiable.] Il prit la résolution de retourner à Londres. Cette nouvelle sut reçue avec de grandes acclamations sur toute !! la Flotte. Pour comble de joye, on prit vers le 30 degré, à la distance d'environ quarante-six lieuës du rocher de Lisbonne, un des vingt Vaisseaux de la Flotte Espagnole, qu'on croyoit toute entière au Port d'Angra. C'é-H toit un Marchand particulier, qui, dans l'impatience de se voir retenu à

Tercère

<sup>(1)</sup> Angl. sept-cens cuirs. R. d. E. nal. R. d. E. (m) Ici commence la 3c. Section de l'Origi-

Tercère, & s'imaginant avec assez de vrai-semblance que les Anglois occupés d'un plus grand objet ne s'appercevroient point de son départ, avoit pris au Sud de l'Isle, pour hâter son retour en Espagne. Il étoit chargé des plus précieuses marchandises de l'Amérique. Dans son chagrin il marqua de la surprise au Comte, de le voir en si bon ordre avec toute sa Flotte. L'Amiral Espagnol ne s'étoit point arrêté au Port d'Angra dans l'intention d'y demeurer oisis. Tandis que les Anglois étoient errans entre les Isles, il avoit sait radouber les quatre meilleurs de ses Vaisseaux de guerre, sur chacun desquels il avoit mis deux cens hommes; & son dessein étoit d'attaquer le Comte de Cumberland pendant la nuit, en allant droit à l'abordage: mais la Flotte Angloise étoit partie avant qu'il eût fini ses préparatiss.

IL ne manquoit rien à la fatisfaction des Anglois. Le vent continuoit d'être favorable; & dans la confiance de revoir bientôt les Côtes d'Angleterre, chacun s'occupoit déja du bonheur qu'il espéroit pendant l'Hyver: mais ils étoient condamnés à le passer plus tristement. Le vent changea presque tout-d'un-coup à l'Est, c'est-à-dire, qu'il devint le plus contraire de tous ceux que la l'otte avoit à redouter. Dans l'impossibilité de gagner aucune partie de l'Angleterre, on fut obligé de diminuer les subsistances, & surtout la portion d'ean, qui étoit déja réduite à la moitié. On n'en accorda plus qu'une demie-pinte par tête, encore commençoit-elle à se corrompre. Cette situation même étoit heureuse, en comparaison de celle qui suivit bientôt. De la demie pinte, on fut réduit au quart. Enfin, l'eau manquant tout-à-fait, on ne vit point d'autre ressource que de relâcher en Irlande : mais lorsqu'on espéroit d'en approcher, on sut poussé si loin à l'Ouest, qu'il fallut prendre le parti de lutter contre les flots, pour attendre le moyen de gagner l'Angleterre ou l'Irlande. La boisson dans cet intervalle consistoit dans quelques cuillerées de Vinaigre, qu'on distribuoit chaque jour. Il restoit quelques tonneaux de vin; mais la crainte d'en manquer aussi, ne permettoit d'en donner qu'une fois en deux jours, dans la même mesure, c'està-dire, par cuillerées.

CETTE fâcheuse extrémité dura quinze jours, sans autre adoucissement que celui de quelque grêle, & de quelques petites pluies, qu'on s'efforçoit de recueillir avec une ardeur incroyable. On tendoit les draps, les ferviettes, en tenant soigneusement les quatre coins, & mettant au milieu quelque poids, pour recevoir ce précieux secours avec plus d'abondance. On léchoit jusqu'à la moindre goutte qui restoit sur les ponts, on suçoit les voiles; le Matelot qui, par son adresse, avoit pû ramasser une cruche d'eau, étoit caressé, supplié, & faisoit envie à ses Officiers mêmes. Ceux qui ne trouvoient point à se désaltérer, mettoient dans leur bouche des bales de H plomb, dont ils ressentoient quesque soulagement: [plusieurs en avalèrent, mais le remède d'un jour n'étoit qu'une consolation passagère, puisque le même mal ne manquoit pas de se renouveller le lendemain. On n'entendoit de tous côtés que des invocations & des cris. Les Malades étoient encore plus à plaindre. Il en mouroit quelques-uns chaque jour; & la Flotte n'avoit pas perdu tant de monde dans toutes ses expéditions, qu'il en périt dans cette funeste avanture.

Le fecond jour de Décem' re fut un jour de Fête pour tant de Malheureux. Il tomba une pluie fort abon aute; & l'expérience ayant appris les meilleu-Vv 3 res

CUMBER-LAND. I 589. Il prend un Vaisseau de la Flotte Espagnole.

Extrémité où les Anglois font réduits à leur retour-

Détail de leur misére.

Il est réduit à récueillir la pluie.

١:٠١

CUMBER-LAND. 1589.

Tempête affreuse, comble de tant de maux.

arrivent en Irlande.

1590

Le Comte avoit partagé la misére commune. Rafraîchisse-

mens qu'ils procure à ses gens.

res méthodes pour la recueillir, on en fit une petite provision qui s'étendit iufqu'au lendemain. On trouva même le moyen de purifier celle qui s'étoit salie sur les ponts, & de la rendre agréable, en y melant quelques morceaux de sucre. Mais tandis qu'on s'applaudissoit de cette faveur du Ciel, on tomba dans d'autres périls. Une affreuse tempête sit voir la mort sous des saces encore plus terribles. Des Matelots qui servoient depuis vingt ans, protestèrent qu'ils n'avoient jamais vû la Mer ii surieuse, & s'engagèrent par des fermens redoutables à n'y retourner jamais. Il ne restoit pas une voile entière. Les Vaisseaux s'entreheurtoient souvent avec un horrible fraças. L'agitation sembloit venir autant du fond des flots, que de la fureur du vent. Il s'étoit fait tant de voies d'eau à la Victoire, que les pompes ne suffisoient plus pour soulager ce grand Bâtiment. Il avoit toûjours surpassé la mer de vingt pieds, mais s'affaissant à vûë d'æil, ses bords étoient presqu'à fleur d'eau, & l'on ne s'attendoit plus qu'à le voir abysmer tout-d'un-coup. [Le Comte de Cumberland, qui ne pouvoit se déguiser le péril, avoit été# vingt fois sur le point de faire jetter sa cargaison dans la Mer; & ce triste reméde commençoit à devenir si nécessaire, qu'il s'y étoit enfin déterminé, l lorsque le calme lui donna le tems de respirer. Il sut obligé de mettre la main lui-même au travail, pour vuider l'eau qui avoit prévalu de tous côtés. Ce soin & celui des réparations l'occupèrent pendant deux jours. Flotte se rassembla (n) dans cet intervalle, & le Ciel permit, par pitié pour tant de Miférables, qu'il passat deux Vaisseaux Anglois, qui partagèrent avec Les Anglois eux l'eau & le vin qu'ils avoient de reste à la fin d'une longue navigation. Ce foible secours ne les auroit pas soulagés long-tems, si vingt-quatre heures après ils n'eussent tiré parti des débris de leurs voiles, pour se servir d'un vent qui les fit tomber sur la Côte d'Irlande.

ILS jettèrent l'ancre assez près de Saint Kelmes, dans un lieu couvert, d'où ils envoyèrent sonder le rivage, avec le dessein d'aborder au premier lieu dont ils pourroient s'approcher. Mais il ne s'en trouva point d'assez sûr, & les Chaloupes mêmes furent exposées à quelque péril. Il fallut tourner vers le Port de Ventre, au risque d'etre repoussés en Mer dans ce dangereux passage. Cependant on surmonta heureusement les difficultés; & le soir du même jour, toute la Flotte entra dans le Port. Le Comte de Cumberland, spourst éviter les désordres qu'il craignoit de tant de gens assamés, défendit sous de rigoureuses peines que les Matelots & les Soldats quittaffent leur bord.] Il descendit le premier dans sa Chaloupe, &, par les soins qu'il prit aussitôt, l'abondance régna deux heures après sur chaque Vaisseau. Il avoit sousfert lui-même autant que le moindre Matelot. Un pot d'eau fraîche, que se gens lui conservoient, ayant été brisé pendant la tempête, il avoit sentiles plus cruelles extrêmités de la soif. Sa propre expérience lui fit comprendre se ce qu'il devoit à tant de gens, qui ne s'étoient exposés à ces excès de misère que pour le suivre. Il ne ménagea rien pour leur faire oublier leurs peines. Tout ce que le Canton avoit de meilleur en alimens & en liqueurs de toute espèce, sut prodigué sur la Flotte. La nuit sut un festin continuel; & le fommeil qui succéda au plaisir de boire & de manger, sur si profond, que pendant

(n) L'Original remarque que ce ne sut qu'afurvint lorsqu'on étoit occupé à répaser les près qu'elle eut sousert un nouvel Qrage, qui dommages causés par le précédent. R. d. E.

pendant tout le jour suivant, la Flotte parut immobile, & comme aban-

donnée.

On fit ensuite transporter les Malades à Dingenacush on Dingle Trouch. qui est à trois lieuës de Ventrehaven. Le Comte y sit venir à grands frais Hi tous les Chirurgiens de cette Province de l'Irlande. [Il n'y eut presque personne qui ne crut avoir besoin de se faire tirer du sang, & jamais la Chirurgie n'eut tant d'éxercice en peu de jours.] Les Irlandois de ce Canton jouent presque tous de la harpe; le Comte les paya libéralement, pour venir soulager ses Malades, & réjouir les autres par le son de cet instru-

DINGENACUSH est la principale Ville de la Province. Elle consiste dans une grande ruë, qui en a des deux côtés quelques petites, avec une porte à chaque bout. & un Château qui paroît avoir été capable de défense. Les maifons pourroient devenir autant de Forts dans le besoin, car elles sont bâties de groffes pierres, qui en rendent les murs fort épais, & les fenêtres sont si étroites, qu'avec cette épaisseur, elles donnent peu de jour. Dans un siège que la Ville soûtint autresois contre le Comte de Desmond, tous les édifices furent brûlés, à la réserve de quatre maisons où les Habitans se fortisisièrent. & firent une désense sans exemple. Ils y surent réduits à manger iusqu'aux cadavres de leurs Morts; & ce ne sut que la saim qui les contraignit de se rendre. Quoique la Ville ait été rebâtie, il y reste un grand nombre de mazures, qui rendent encore témoignage à cet évènement. Les maifons y font sans cheminées, [à l'exception de celles des gens de qualité.] parce qu'on n'y brûle que de la tourbe; mais cette raison n'empêche point que la fumée n'y soit fort incommode. Le Canton n'a point de bois, ni aucune sorte de terre qui puisse servir de mortier ou de ciment; ce qui fait que les édifices n'y font composés que de grosses pierres, placées sans liaison l'une au-dessus de l'autre. Mais audi la pierre y est en si grande abondance ... que les Habitans l'employent au lieu de hayes, pour entourer leurs champs; Hifde forte qu'avec une meilleure forme, elle leur feroit les plus beaux murs du monde. T Elle se trouve sous la première couche de terre, à si peu de profondeur, qu'il doit paroître étonnant que l'herbe, les légumes & le bled même puissent croître si bien dans un terrain de cette nature. Cependant avec un peu de culture on en tire une récolte assez abondante. Les Bestiaux s'y engraissent, presque sans soin; & l'Angleterre n'a point de Provinces où les Moutons foient meilleurs, ni en plus grand nombre (0). Ce que manque aux Habitans, est l'industrie & le goût du travail. Le peuple est naturellement si paresseux, que sa prévoyance ne s'étend jamais d'une semaine 12 l'autre. On y peut avoir à ferme de bonnes terres en payant par année Hquatre fols pour un Acre.] L'argent est fort rare dans le Pays, [parce qu'il n'y est presque d'ancun usage.] Cependant il s'y trouve des Mines d'alun. d'étain, de cuivre, de fer, & quantité d'autres biens qui pourroient faire le fond d'un riche commerce. La parelle des Habitans n'empêche pas qu'ils foient robustes, hardis & capables de toutes sortes de fatigues dans les Canton d'Ite. occasions où la nécessité les y force: cette disposition leur vient de l'enfan-lande.

CUMBER-LAND. 1590

Ville de Dingenacush. Sa fituation & ses proprié-

Pratiques fingulières d'un

<sup>(8)</sup> Angl. On y a de bons Moutons, quoi- ils s'y vendent deux Chefins la pièce. R. d. E. qu'un peu moindres que ceux d'Angleterre;

Cumber-LAND. 1590. ce, Iqui est presqu'aussi dure parmi eux que dans les Pays les plus sauvages H de l'Amérique.] Au milieu de l'Hyver, ils laissent les enfans nuë-tête & nuds-pieds, le corps à peine couvert d'un mauvais drapeau, dont les deux bouts se joignent sur l'estomac sans aucune forme. Une preuve de leur hardiesse (p), c'est qu'ils sont sans cloches, sans tambours, sans trompettes. [& qu'étant prêts à tout évènement, ils ne paroissent connoître aucun pé-H ril. 7 Ils donnent à leur principal Officier le nom de leur Souverain; & son Emploi ne répond néanmoins qu'à l'Office de Maire. Ce Souverain ne marche jamais sans être accompagné de Sergens, & précédé par des Maçes. La cérémonie de fon installation se fait dans une des quatre maisons qui servit autrefois de Fort contre le Comte de Desmond, & que cet évènement a comme confacrée. Il n'y a rien dans la Religion du Pays qui la distingue de celle d'Angleterre, excepté que les Prières publiques s'y font en Latin, quoiqu'elles soient au fond les mêmes que celles de l'Eglise Anglicane. [Le Dimanche, le Souverain s'en va à l'Eglise accompagné des F Scherifs, & des Principaux habitans; des qu'ils y sont arrivés, ils se mettent à genoux, & chacun fait sa prière pour soi. Après quoi ils se lévent & fortent pour aller boire; & ensuite ils retournent à l'Eglise, où le Ministre fait la prière commune. Le Baptême s'y donne aussi dans les mêmes termes; mais le Ministre plonge l'enfant dans l'eau par les deux extrémités du corps; d'abord par le bas, jusqu'à la eneville des pieds; ensuite par la tête, jusqu'aux oreilles; & l'Hyver ne dispense point de cette cérémonie.

Cérémonie du Baptême.

Affaire du Chevalier Dennie.

Le Capitaine Lister périt fur la Côte de Cornwall.

Après avoir pris jusqu'au 20 de Décembre pour réparer ses Vaisseaux, & rétablir tous ses gens, le Comte de Cumberland se disposoit à remettre en Mer, lorsque le Chevalier Edouard Dennie, Gentilhomme de la Province, accompagné de sa semme & de ses deux fils, vint lui demander le passage fur son Vaisseau jusqu'à Londres. [C'étoit une faveur fort simple. Cependant! on fut surpris que toute une famille de ce rang quittât l'Irlande avec si peu de préparation. Le mystère de ce voyage fut bientôt éclairei. Le Chevalier Dennie étoit proche parent du Capitaine Lister, un des plus braves Officiers du Comte de Cumberland, & qui commandoit après lui sur la Flotte. Depuis peu de jours Lister étoit parti avec son Vaisseau par l'ordre du Comte, pour se rendre d'avance à Plymouth, où la Flotte devoit relâcher; mais après avoir échappé à tant de dangers, il avoit eu le malheur de faire naufrage près d'Als Efferne en Cornwall. Il s'étoit noyé avec tout l'Equipage, dont il ne s'étoit fauvé que trois Anglois & trois Espagnols. Le Chevalier François Godolphin, dont les Terres étoient sur cette Côte, avoit recueilli les débris du Vaisseau, avec la meilleure partie de la cargaison; [& connois-H sant M. Dennie pour le principal héritier de Lister, il l'avoit informé aussitôt de cette trifte avanture, en lui conseillant de ne pas se remettre de ses droits au Comte de Cumberland, qui s'en attribueroit peut-être aussi sur une succession de cette nature, mais d'aller faire valoir ses prétentions en Angle-

(p) Il n'est pas question dans l'Original de cette singulière preuve de hardiesse; car il y est dit simplement qu'on n'a ni cloches, ni tambours, ni trompettes, pour appeller les

habitans à l'Eglife; & que ceux qui veulent s'y rendre, épient le moment dans lequel le Souverain en prend le Chemin, pour y arriver avec lui. R. d. E. terre. Le Comte n'eut pas plutôt appris par d'autres voies la mort de son Capitaine, qu'il pénétra les vûes du Chevalier Dennie; & loin de les condamner, il se plaignit de la désiance qu'on avoit de sa droiture & de sa générosité.] Il ajoûta, que loin de faire tort aux héritiers de Lister, il auroit donné volontiers toutes les richesses qu'il avoit lui-même acquises, pour racheter la vie d'un si brave homme; [& dès le même moment il admit par un Ecrit de sa main le Chevalier Dennie à tous les droits du Mort.]

[AVANT que de faire voile il apprit qu'on avoit amené en Angleterre soixante Vaisseaux, pris sur les Espagnols; & un Vaisseau Anglois, qu'il rencontra sur sa route, fit monter à quatre-vingt-dix le nombre de ces prises.]

La Flotte aborda heureusement à Plymouth, après avoir couru de nouveaux dangers en doublant pendant la nuit le Cap de Ramhead, à l'Ouest de ce Port. Mais le Comte sut dédommagé de tant d'inquiétudes, par les nouvelles qu'il reçut à son arrivée. Le Capitaine Preston, qu'il avoit renvoyé depuis plus de deux mois en Angleterre, pour y conduire quelques prises, n'avoit touché que depuis peu de jours au Port de Plymouth; mais, avec les prises dont il avoit eu la conduite, il y avoit amené un Bâtiment Espagnol, chargé d'argent, qu'il avoit pris à la hauteur du Cap de Finisterre. D'un autre côté les Capitaines Martin Frobisher & Reymond amenoient deux Vaisseaux de la Flotte qui s'étoit arrêtée à Tercère; & quoique cette dernière prise n'eût aucun rapport à l'Expédition du Comte, il en partagea la joye. H [Mais quelques éloges qu'on doive ici à la valeur & à la générosité du Comte de Cumberland, il est fâcheux pour sa gloire que ce voyage ne puisse porter que le nom de Pyraterie & de Brigandage.]

CUMBER-LAND. 1591. Générosité du Comte de Cumberland.

Fruits de ce Voyage, qui n'est qu'une pyraterie.

#### 

#### C H A P I T R E XIII.

Voyage de Sir Richard (a) Greenwill aux Isles Açores, en 1591.

N ne peut refuser le titre de Voyage à toute Navigation dans des Pays éloignés, par quelques motifs qu'elle paroisse entreprise. Mais il me semble, comme je viens de le faire observer dans l'article précédent, qu'on ne doit pas regarder du même œil les Expéditions de la haine & celles de la curiosité ou du Commerce. Cependant, comme elles tendent ici au même but, & qu'il s'agit toûjours, pour les Anglois, ou de s'ouvrir l'accès des Indes, ou d'écarter les obstacles qui continuoient encore de les en éloigner, on ne fait pas difficulté de mettre au rang des Voyageurs, les Capitaines qui ont entrepris de longues courses, dans la double vûe de découvrir de nouvelles Régions, & de combattre les Nations ennemies qui s'opposoient à leurs découvertes. Le célèbre Walter Raleigh, qui nous a donné l'Histoire du Voyage de Greenwill aux Isles Açores, regarde cette Expédition comme une des plus puissantes causes de l'établissement des Anglois aux Indes Orientales,

GREENWILL.

1591.
Réfléxion
préliminaire.

(a) Ce Voyage porte son nom, parce qu'il il est appellé Grinvile, & Greenvill dans le titre principal rôle. [Dans le texte de Hackluyt tre courant.]

I. Part.

X x

GREENWILL. I 5 9 I. par la confiance qu'elle inspira aux Marchands de sa Nation, contre les redoutables Armées de l'Espagne & du Portugal.

[IL a publié cette Relation (b) pour réfuter les faux bruits que les Espa-IF gnols avoient répandu par-tout sur le combat qui fait le principal objet de cette Expédition. Suivant leur coutume, ils s'en étoient attribués toute la gloire; ce qui n'est pas étonnant, puisqu'après que leur Flotte invincible, c'est le nom qu'ils lui donnoient, eut été désaite presque entièrement, en 1588, par un petit nombre de Vaisseaux Anglois, dont aucun ne sut perdu, ils ne laissèrent pas de s'attribuer l'honneur de la Victoire, dans toutes les nouvelles qu'ils publièrent.

Défaite de l'Armade en 1588. A cette occasion Raleigh rapporte en peu de mots, ce qu'il y a eu de plus remarquable dans cette importante affaire. Cette Armade consistoit en 140 Voiles, parmi lesquelles il y avoit plusieurs Bâtimens d'une grandeur prodigieuse. La Flotte de la Reine n'étoit composée que de trente Vaisseaux de guerre, secondés par quelques Vaisseaux Marchands, & commandés par Mylord Charles Howard, grand Amiral; cependant elle chassa les Espagnols jusqu'à Portland, où ils furent abandonnés honteusement par Dom Pedro de Valdes; de Portland elle les obligea de se retirer à Calais, où ils perdirent Hugo de Moncado, avec les Galères qu'il commandoit; de Calais elle les poursuivit autour de l'Ecosse & de l'Irlande où ils contoient de trouver quelque secours, mais la plûpart y firent nausrage & surent écrasés contre des rocs; ceux qui se sauvèrent à terre surent conduits de lieu en lieu, accouplés comme des chevaux, après quoi on les embarqua pour l'Angleterre; la Reine ne daigna pas les saire mourir, ou les retenir Prisonniers; ainsi on les renvoya pour porter dans leur pays la nouvelle de leur glorieuse Expédition.

Les Espagnols avoient publié, avant que de se mettre en Mer, une liste des sorces de cette Flotte qui étoit telle, suivant eux, que rien ne devoit lu résister; cependant en rôdant autour de l'Angleterre, elle ne sit autre chose, que brûler ou couler à sond deux ou trois petits bâtimens. Au contraire peu de tems auparavant Drake, avec 800 Soldats seulement, avoit enlevé à l'Espagne Sant-Jago, Santo-Domingo, & les ports de la Floride; & après cela, l'on avoit vû Jean Norris, avec une poignée de monde aller insulter la Ville de Lisbonne, & se retirer sans qu'on ôsat le poursuivre.

RALEIGH a fait cette digression, pour convaincre ses Lecteurs de la différence qu'il y a entre ces deux Nations. L'une, toûjours supérieure en idée à ses Ennemis, cache ses pertes, chante le Te Deum, pour le moindre avantage, & dépense plus en seux de joie, qu'elle ne gagne par les prises qu'elle fait; tandis que l'autre se vante à peine de lui avoir enlevé en une sois huit Vaisseaux venant des Indes, & vingt qui faisoient partie de la Flotte du Bréssil. Passons à la narration même de l'Expédition dont il s'agit.

Départ d'une
Flotte fous
l'Amiral Ho-

ward.

MYLORD Thomas Howard avoit reçu le Commandement d'une Flotte considérable, non-seulement pour incommoder les Espagnols pendant la guerre qu'ils avoient alors avec les Anglois, mais pour frayer de nouvelles rou-

tes

(b) Elle se trouve dans la Collection de Hackluyt. Vol. II. Part. II. pag. 169; elle est intitulée; Relation fidèle du Combat donné le dernier

d'Août 1591, entre la Vangeance, Vaisseau de sa Majesté, & une Armade du Roi d'Espagne; écrite par le Chevalier Watter Raleigh.

tes au Commerce de l'Angleterre, qui ne s'étendoit point encore jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Il avoit sous ses ordres six Vaisseaux de guerre, avec quantité d'autres Bâtimens de grandeur inégale, Marchands ou de transport, jusqu'au nombre de trente. Les six Vaisseaux se nommoient la Désiance, montée par l'Amiral; la Vengeance, par le Chevalier Greenwill, Vice-Amiral; la Bonne-Avanture, commandé par le Capitaine Croff; le Lyon, par

Fenner; le Forefight, par Vavafour; & le Crane, par Duffield.

Quoiqu'il ne manquât rien à cette Flotte en mettant à la voile, les vents contraires, qui retardèrent long-tems fa course, & les maladies qui se répandirent entre les Matelots, forcèrent l'Amiral de relâcher aux Îsles Açores. On comptoit quatre-vingt-dix Malades sur la Vengeance. Les autres Vaisseaux n'en avoient pas moins à proportion de leur grandeur. D'ailleurs, l'eau & les autres provisions commençoient à manquer. L'Amiral ayant mouillé l'ancre à l'Isle de Flores, qui est des plus avancées à l'Ouest, se procura une partie des rafraîchissemens dont il avoit besoin; mais le resus qu'on sit d'abord de son argent, & la nécessité où il se vit d'employer la violence, lui firent juger que les Habitans attendoient quelque fecours. Ce soupçon sut confirmé, deux jours après, par le retour du Capitaine Middleton, qui avoit été détaché pour observer les Isles voisines. Il montoit un excellent Voilier. Dès le premier jour il avoit découvert une Flotte si puissante d'Espagnols & de Portugais, que tous ses soins n'avoient pû lui en faire connoître éxactement le nombre. Elle approchoit à pleines voiles, couverte de l'Isle, qui la déroboit encore aux Anglois; mais elle parut si subitement qu'ils eurent à peine le tems de lever leurs ancres, & que plusieurs même furent obligés de laisser couler les cables. Le Chevalier Greenwill demeura le dernier, pour prendre une partie de son Equipage, qui étoit dans l'Isle, & qu'il ne pouvoit conserver autrement; tandis que l'Amiral & le reste de la Flotte, ayant gagné le vent avec beaucoup de difficulté, se servirent de toutes leurs voiles pour s'éloigner.

Greenwill, arrêté trop long-tems pour espérer de les rejoindre, sut pressé par ses gens de couper son grand mât, & de s'abandonner au hazard de la Mer avec toutes ses voiles. Cette ressource pouvoit encore lui réussir, mais il la crut honteuse; & déclarant qu'il aimoit mieux périr que de se déshonorer par une fuite ouverte, il s'efforça de persuader à ses Compagnons qu'il n'étoit pas impossible de s'ouvrir un passage au travers des Ennemis. Cet-Hite résolution prévalut en un moment dans tout l'Equipage. [Les Malades mêmes oublièrent leurs infirmités, pour se prêter à cette audacieuse entreprise.] HOn traversa effectivement plusieurs Vaisseaux, [dans un espace si étroit, que la crainte de se nuire les uns aux autres, ne leur permit pas de se servir de

leur canon. Mais le Saint-Philippe, Vaisseau d'une grandeur démesurée, ayant le vent pour s'approcher, couvrit tellement celui des Anglois, que toutes leurs voiles demeurèrent tout-d'un-coup sans mouvement, comme dans le calme le plus profond. Cette prodigieuse masse, qui n'étoit pas de moins de quinze cens tonneaux, devint un obstacle insurmontable; & quatre autres Espagnols s'étant avancés dans le même moment, Greenwill se trouva serré de si près, que son gouvernail même ne pouvoit plus recevoir de mouvement. Dans cette situation, qui ne lui permettoit pas d'éviter l'abordage, il déclara que son dessein étoit de se défendre jusqu'au dernier soupir. Ses

 $Xx_2$ 

GREENWILL. 1591.

Elle arrive aux Açores.

Rencontre d'une puissante Flotte d'Es-

Greenwill prend le parti de combattre

GREENWILL. 1591. Combat fans éxemple.

Greenwill est blessé.

Son désespoir.

des conditions qui lui sont accordées.

Gens animés par son courage, lui promirent tous de mourir les armes à la main. On vit commencer un combat fans éxemple. Les Espagnols du Saint-Philippe s'avancèrent d'abord avec peu de précaution, & moins préparés au H combat qu'au pillage; mais ils reconnurent bientôt ce qu'ils avoient à craindre du déscspoir; sils furent si maltraités, qu'on dit qu'ils furent coulés à fond; mais Raleigh en doute. L'action dura quinze heures, avec un carnage si effroyable, qu'ils furent obligés de faire venir de leurs autres Vaisseaux un renfort de Soldats, pour remplacer leurs blessés & leurs morts; [quand un de leurs Vaisseaux étoit repoussé, un autre prenoit sa place; & Greenvill eut à combatre successivement contre plus de quinze de leurs plus grands bâtimens; Il en coula deux à fond & faisant toùjours face de tout côté, il repoussa ceux qui voulurent en venir à l'abordage. D'environ deux cens hommes, fains ou malades, les Anglois en perdirent [cent] quarante; & quoi-H que leur poudre fût épuisée, les armes en pièces, le Vaisseau presqu'abysmé. ce reste, couvert de sang & de blessures, rejettoit encore toute ombre de composition, lorsque le Chevalier Greenwill fut blessé à la tête d'un coup de mousquet. Ce n'étoit pas le premier coup qu'il eut essuyé; mais celui-ci le mettant hors de combat, il proposa aussi-tôt d'employer le peu de poudre qui lui restoit à se faire sauter, ou d'élargir assez les ouvertures du Vaisfeau, pour le faire couler à fond. Une partie de ses Compagnons applaudirent à ce dessein. D'autres lui représentèrent qu'il ne pouvoit sacrisser inutilement sa vie & celle du petit nombre de braves gens qui restoient, sans offenser le Ciel, & sans faire tort à la Patrie. Le Capitaine & le Pilote embrasserent ce sentiment. Ils lui firent espérer que les Espagnols ne seroient pas insensibles à la valeur, & qu'après avoir connu si parfaitement la sienne, ils le traiteroient moins en Prisonnier qu'en Héros. A l'égard du serment qu'il avoit fait, de ne point souffrir, tant qu'il lui resteroit une goutte de fang, que fon Vaisseau pût être employé au service des Ennemis de l'Angleterre, ils lui firent considérer que dans l'état où ce Batiment étoit réduit. il ne falloit plus craindre qu'il servit à personne. Greenwill parut sourd à toutes ces raisons, & dans l'opinion qu'il avoit du caractère des Espagnols, il demandoit à ceux qui vouloient ménager sa vie, s'ils ne valoit pas mieux la perdre glorieusement, que de la passer à la rame, ou dans les horreurs Il demande d'un cachot (c). Mais pendant ce débat, le Pilote se fit conduire vers Dom Alfonse Bacan, Amiral de la Flotte Espagnole. Il lui déclara que dans le désespoir où les Anglois étoient réduits, il ne falloit pas s'attendre à leur faire abandonner les armes sans une composition honorable: & protestant qu'ils n'attendoient que son retour pour se faire sauter avec leur Vaisseau, il demanda deux articles, qui lui furent accordés; l'un, qu'ils feroient éxempts de toutes fortes de violences, & même d'emprisonnement; l'autre, qu'on conviendroit d'une rançon raisonnable, [pour laquelle on se contenteroit de ] la parole du Chevalier Greenwill & des autres Officiers Anglois. 7 En consentant à ces deux propositions, Dom Alfonse marqua la plus haute estime pour de si braves Ennemis; il s'engagea même à leur en donner d'autres témoignages par le soin qu'il feroit prendre des blessés, & par les honneurs

neurs qu'il vouloit rendre à leur Chef. On ne sçauroit douter que dans le GREENWILL. cœur d'un Gentilhomme Espagnol le seul goût de la vertu ne sût capable de produire ces sentimens: mais son propre intérêt ne lui auroit pas permis, au milieu de sa Flotte, de s'exposer à la dernière violence dont il étoit

LE Pilote ayant rapporté cette réponse au Vaisseau, on eut besoin de beaucoup d'efforts pour la faire goûter à Greenwill, qui infistoit toûjours à prendre le parti de la mort. Le Maître Canonier, plus opiniatre encore, voulut se tuer d'un coup d'épée; & ce ne sut pas sans peine qu'on le fit renoncer à cette résolution. Ceux à qui la vie étoit moins odieuse, se hâtèrent de passer sur les Vaisseaux Espagnols, dans la crainte que le désespoir de Greenwill se réveillant tout-d'un-coup, il ne se trouvat quelqu'un qui mît le feu à la poudre, pour entrer dans ses vûes. Ensin Dom Aiphonse chargea quelques-uns de ses Officiers d'aller prendre le Général Anglois, qui n'étoit plus en état de se transporter sans secours. Les respects avec lesquels cet ordre fut éxécuté, semblèrent faire quelque impression sur son cœur. Cependant en acceptant les services de ceux qui s'offrirent à le soûtenir, il leur dit amèrement qu'ils pouvoient emporter son corps, dont il ne faisoit aucun cas. Les Espagnols eurent soin de nettoyer le Vaisseau, qui étoit souillé de sang & couvert de cadavres. Cette vûe fit pousser un soupir à Greenwill, comme s'il eût regretté le fort de ceux qui n'avoient point à supporter la fierté des Vainqueurs. En fortant du Vaisseau, il s'évanouit un moment; & revenant aussi-tôt à lui-même, il fe recommanda à la protection du Ciel.

CES agitations venoient sans doute de la désiance qu'il avoit des Espagnols. Elles se changèrent en reconnoissance, après l'accueil qu'il reçut de Dom Alfonse. Non-seulement cet Amiral donna des louanges extraordinaires à sa valeur; mais joignant la tendresse à l'estime, il n'épargna rien pour le consoler de sa disgrace, & pour hâter le rétablissement de sa santé. Tous les Officiers Espagnols firent éclater les mêmes fentimens, & lui composèrent une Cour où sa valeur étoit rappellée continuellement avec admiration. C'est à leur témoignage même qu'on est redevable d'une partie de ces circonstances. Dom Alphonse de Bacan étoit frère du Marquis de Santa-Cruz, & passoit pour un des plus braves Espagnols de son tems. Les autres Généraux de sa Flotte étoient Britandona, Chef de l'Escadre Basque; le Marquis d'Aremberg, Chef de l'Escadre de Séville, & Dom Louis Coutinho, qui commandoit les Vaisseaux de transport. Ils perdirent dans cette action près de mille hommes, & deux Officiers considérables, Dom Louis de Saint Jean, & Dom George Prunaria de Mallaga. Quoique la Vengeance fut le feul Vaisseau qui se trouva engagé dans la Flotte ennemie, le Foresight, & plusieurs autres dont le nom ne s'est pas conservé, essuyèrent quelques volées de canon, & les rendirent avec usure au commencement du combat. HL'éxemple de l'Amiral fut ensuite celui qu'ils imitèrent, [ & l'on croit appercevoir dans le récit de Raleigh, qu'il est embarrassé à les justifier. Cependant la conduite de Mylord Thomas Howard fut approuvée à Londres; & si l'on en croit l'Auteur de cette Relation, non-seulement l'Amiral sut loué d'avoir ménagé les Vaisseaux de l'Angleterre, qui n'étoient point en état Hede résister à des forces supérieures, [mais on auroit volontiers dispensé le Chevalier

1591. Raisons qui portent les Etpagnols à les accorder.

Furieux désespoir des Anglois.

Greenwill eft conduit pri-

Il est consolé par la générotité des Efpagnols.

Qui étoit l'Amiral Bacan.

Divers fentimens fur la conduite de l'Amiral HoGREENWILL.

I 5 9 I.

Mort de
Greenwill.

Chevalier Greenwill d'un témoignage de valeur qui couta si cher à la Nation.

CE brave homme mourut quelques jours après de ses blessures, à bord de l'Amiral Espagnol, sans qu'on ait sçu si son corps sut jetté à la mer, ou s'il fut conservé pour l'honneur de la sépulture. Mais sa mort fut suivie par des événemens fort extraordinaires. Les Prisonniers Anglois ayant été distribués fur différens Vaisseaux, il en resta sept sur la Vengeance, avec environ deux cens Espagnols que Dom Alphonse y fit passer, après l'avoir fait radouber dans l'Isle de Flores. Pendant que le Ciel paroissoit fort serain, il s'éleva une horrible tempête, qui dispersa la Flotte, & qui fit périr quatorze Vaisseaux, au nombre desquels la Vengeance alla se briser contre l'Isle de Saint-Michel. Raleigh affüre que d'autres Flottes d'Espagne ne furent pas moins maltraitées par la même tempête, & que les Espagnols perdirent plus de cent Vaisseaux dans divers endroits de cette Mer. Il cite des Lettres de l'Isle Tercère, par lesquelles il paroît que les flots jettèrent sur la Côte de cette Isle plus de trois mille cadavres; & les Espagnols, dit-il, confessent euxmêmes qu'il leur en coûta dix mille hommes. En supposant la vérité de ce récit, il n'y auroit point de plainte à faire de l'Ecrivain, s'il ne panchoit à regarder cet événement comme une espèce d'expiation pour la mort du Chevalier Greenwill, ou pour la perte de son Vaisseau.

L E même Auteur s'étend beaucoup fur ce qu'il appelle l'artifice que les Espagnols

Elle est vangée par une tempète furicuse.

> (d) Tout ce Paragraphe ne présente que très imparfaitement le sens de l'Original, que nous allons rendre plus fidèlement. " Quel-, ques Anglois ayant demandé en conséquen-,, ce de la promesse qui leur avoit été faite ,, d'être laisses dans les Isles, pour attendre " l'occasion de retourner en Angleterre; Un " Gentil-homme Irlandois, nomme Maurice "Fitz-John, Fils du fameux traître Jean de " Desmond, & Cousin du dernier Comte de " Desmond, sut envoyé de Vaisseau en Vais-" seau pour les persuader d'entrer au Service " d'Espagne. Il leur promit une paye plus " forte; & il leur fit espérer des avancemens, " & leur représenta que pour le salut de leurs " ames, ils auroient la liberté de prosesser la " véritable Réligion Catholique. Raleigh, fait quelques réflexions là dessus. Les Anglois & Irlandois rebelles, dit-il, étoient si pauvres & si milérables, que n'ayant ,, point d'habits ils volèrent ceux de leurs infortunés Compatriottes, quelques déchirés qu'ils fussent : ils leurs enlevèrent même " leurs chemises enfanglantées de dessus le " corps, & leur otèrent jusqu'à leur souliers: " cela étoit d'un mauvais augure pour l'aug-" mentation de leurs gages. Quant à l'avan-" cement qu'on leur avoit fait espérer, ils n'a-" voient pas lieu de se flater qu'on leur tint " parole. Des gens qui manquent à la fidéli-, tè qu'ils doivent à leur légitime Souverain,

" ne peuvent pas compter sur la faveur du " Prince, au service duquel ils passeront: s'il " les employe, ce ne sera que dans des entre-" prises désespérées.

" Quant à Desmond, Raleigh observe qu'il " auroit dû être le dernier à se charger de , corrompre les Anglois. Il en avoit trop " couté à sa famille, pour avoir changé de ", parti. Le Comte de Definond, fon Cou-", sin, étoit Palatin de Kerry, & un des plus " grands Seigneurs de l'Irlande; il comptoit à " sa suite plus de 400 Gentilshommes de son ", nom & de sa famille; s'étant rebellé & ayant ", passé du côté des Espagnols, il se vit dé-", possédé de tous ses biens; la plus-part de " ses parens surent tués, & lui-même sut dé-" capité par un Soldat de sa nation qui l'avoit " attrapé; son autre Cousin Jean de Desmond " avoit été pendu à la porte de la Vil-" le , où il étoit né. Son troisième fré-", re, nomme Jacques, avoit aussi été pen-", du , & ensuite écartelé dans la même " Ville.

" Par rapport à la Religion, Raleigh remarque qu'il faudroit un Volume entier, si " l'on vouloit rapporter tous les éxemples qui " font voir que les Espagnols employent le " voile de la piété pour couvrir leurs vûes " ambitieuses. Ils envahissent tous les Royau-" mcs de l'Europe; s'ils sont Résormés c'est " sous prétexte de Religion, s'ils sont Catho-

", liques,

pagnols employèrent, pour éluder les deux Promesses que leur Amiral avoit faites aux Anglois. La plûpart des Prisonniers ayant demandé d'être laissés dans les Isles, pour attendre l'occasion de retourner en Angleterre, un Gentilhomme Irlandois, nommé Maurice Fits - John, fils du fameux Comte de Desmond, offrit de les engager au service d'Espagne. Comme ils étoient Catholiques, & qu'avec une paye plus considérable ils devoient trouver la liberté de vivre dans leur Religion, il ne paroîtra pas fort surprenant qu'ils pussent se rendre à cette proposition. Cependant l'Ecrivain s'emporte contre eux & contre Fitz-John, jusqu'à leur prodiguer des noms fort odieux. Il y joint l'histoire infortunée d'une illustre Maison, qu'il croit déshonorer par des événemens qui font sa gloire à d'autres yeux que les siens. La Maison de Desmond, une des plus nobles des Isles Britanniques, ayant eu le malheur de se trouver mélée dans les guerres civiles d'Angleterre, la qualité de Catholique attira sur le Comte Jean de Desmond, Palatin de Kerry, & sans contredit le plus grand Seigneur d'Irlande, toutes les rigueurs de la Cour de Londres. Il fut condamné au dernier supplice, avec plusieurs Seigneurs du même Sang. Maurice Fitz-John, qui servoit alors sur la Flotte Espagnole, s'étoit réfugié en Espagne pour la même cause (d).

GREENWILL. 1591.

Irlandois au fervice d'Espagne.

Noblesse & malheur de la Maison de

" liques, c'est pour eux un titre de possession: " on diroit que les Rois de Castille sont les " Héritiers légitimes de tout le Monde. S'ils " n'osent pas attaquer une Nation à force ou-" verte, ils entretiennent des Traîtres au mi-,, lieu d'elle, & par-là ils ont réussi à perdre " plusieurs familles en Angleterre; sans que cependant il paroisse que ceux qu'ils employent soient récompensés des services qu'ils leur rendent. Si les Anglois Catholiques veulent savoir de quelle manière ils en seront traités; ils n'ont qu'à jetter les yeux sur le Po tugal; quoiqu'on y prosesse la même Religion qu'en Espagne, les Espagnols y exercent cependant les plus horribles violences contre la Noblesse & les gens riches; de sorte qu'on peut dire qu'il vaut mieux être sous la domination des Turcs, que dans l'esclavage sous les Espagnols. Que n'ont-ils pas fait en Sicile, à Naples, & à Milan! A cette occasion Raleigh raporte l'histoire d'un Bourgeois d'Anvers. Durant le saccagement de cette Ville : des Soldats Espagnols entrèrent chez lui, il les pria de l'épargner en leur disant qu'il étoit Catholi-., que & de leurs amis: les Espagnols lui re-" pliquèrent qu'ils n'avoient rien à dire con-" tre sa personne, mais que ses biens étoient hérétiques, & par conséquent de bonne pri" se. Ils ont protesté fort sérieusement qu'ils " n'ont pas cherché à conquérir le Pérou, ni " aucun autre pays de l'Amérique, pour l'Or ,, qui y étoit, mais uniquement pour conver-" tir les habitans au Christianisme. Cependant ,, dans la seule Ise d'Hispaniola, ils ont fait périr plus de trente milles Naturels du pays cans conter plusieurs millons, qu'il ont mis à mort dans les autres parties des Indes. Que doit-on penser de ces moyens de conversion! On peut voir un détail circonstan-" tié de toutes leurs cruautés dans une Rela-" tion d'un Evêque de leur Nation, nommé " de las Casas, & dont l'ouvrage a été traduit " en diveries langues sous le titre de Cruau-" tes Espagnolles. Quel fond peut-on donc " faire tur la fidélité d'une Nation aussi sangui-" naire? Nos Anglois sur-tout doivent s'en " défier, parce qu'ils ont fait connoître trop " fouvent sa foiblesse par les avantages qu'ils ,, ont remporté sur elle. "Raleigh exhorte donc ses Compatriottes,

" de quelque Religion qu'ils foient, à regarder les Espagnols comme des gens qui ne cherchent qu'à les tromper, & à les sédui-" re sous prétexte de Religion, pour les plon-" ger ensuite dans l'Esclavage, comme des " Traîtres qu'ils méprisent. R. d. E.



# Change and an 
### C H A P I T R E XIV.

Voyage aux Isles Açores en 1591, par le Capitaine Robert Flyke.

FLYKE. 1591.

Espérances perdues pour les Anglois.

Départ d'une Flotte Angloife. [SI le chagrin d'une perte est proportionné aux espérances qu'elle détruit, I l'Angleterre n'avoit point esseuré de coup plus sensible que dans le dernier Voyage. Il faut juger des espérances que les Anglois en avoient conçues, par les nouvelles Sociétés que leurs Marchands s'empresserent de sormer, dans l'opinion que la route alloit être ouverte aux plus grandes entreprises, & que rien ne pouvoit plus les arrêter dans une si belle carrière. Six Vaisseaux Marchands de Londres surent les premiers qui crurent la Mer libre, sur les traces de Mylord Thomas Howard & du Chevalier Greenwill.] Ils partirent de Plymouth le 17 d'Août, sous le Commandement du Capitaine l'lyke. On nous a conservé les noms des quatre principaux: le Costely, le Centurion, le Chérubin, & le Marguerite-Jean. Mais l'Auteur ne nomme, avec le Commandant, que deux Capitaines, Brothus & Furtho (a).

CETTE Flotte Marchande ayant été informée, par la Cour, des ordres que la Flotte Royale avoit reçus pour sa navigation, devoit la chercher entre le 30 & le 38 degré de latitude; & si elle ne la rencontroit point à cette hauteur, elle devoit s'avancer jusqu'aux Isles de Flores & de Cuervo, où l'on supposoit que Mylord Howard auroit pû se trouver dans la nécessité de chercher des rafraschissemens. Le 28, Flyke eut la vûe des Côtes de Portugal, & le 29 ayant trouvé le vent si savorable, à la hauteur de Panicho, qu'il ne put douter que la Flotte Royale ne sût bien loin devant lui; il en prosita pour continuer sa navigation. Le 30 il rencontra le Dragon d'or, commandé par le Capitaine Reyden, que la tempête avoit séparé du Comte de Cumberland. Il apprit de ce Vaisseau qu'une Flotte Espagnole, de plus de cinquante Voiles, avoit pris vers les Isles; mais il ne reçut aucune nouvelle de celle d'Angleterre.

Rencontre du Dragon d'or.

Flyke cherche la Flotte de l'Amiral Howard.

Le 4 Septembre, étant arrivé aux Tercères, il visita toutes ces ssles au Sud & au Nord, pendant quatre jours, sans trouver un seul Vaisseau qui lui pût rien apprendre de Mylord I Ioward & de la Flotte d'Espagne. Alors il prit à l'Ouest de Fyal, pour se conformer aux instructions qu'il avoit reçûes de la Cour. Vers le soir, il découvrit un Vaisseau; mais un calme qui survint l'empêcha d'en approcher, il se contenta d'envoyer deux Chaloupes bien armées, qui le perdirent bien-tôt de vûe, [ce qui lui fit juger que c'é-H toit quelque Bâtiment Espagnol.] Le vent se leva pendant la nuit. Flyke re-

mit

d' (a) La Relation de ce Voyage est tirée d'une Lettre, qui se trouve dans la Collection de Hackluyt, Vol. II. Part. II. pag. 176, & qui est daté du 24°. Octobre 1591. Elle sut écrite à Plymouth, par le Capitaine Flyke à trois de

ceux qui avoient part à cette expédition. S'il y a quelques circonflances omifes, on ne doit pas le trouver étrange. On n'entre pas dans une Lettre dans tout le détail, où l'on entreroit dans un ouvrage d'une autre nature.

mit à la voile auffi-tôt. Le Centurion qui avoit jetté l'ancre à quelque diftance, ne parut pas le lendemain, & donna pendant tout le jour beaucoup d'embarras à le chercher. Enfin, les autres comptant qu'il se souviendroit du rendez-vous, qui étoit les Isles Flores & Cuervo, continuèrent de porter à l'Ouest jusqu'à la hauteur qu'on leur avoit marquée. Ils ne purent y tenir long-tems contre le vent & les tempêtes; mais ils furent poussés fort heu-Hreusement vers l'Îsle de Flores, où ils rejoignirent le Centurion, squi leur donna un juste sujet de frayeur.] Il avoit rencontré deux jours auparavant quarante-cinq Vaisseaux de la Flotte Espagnole. Flyke jetta l'ancre dès le soir, entre Flores & Cuervo, pour assembler tranquillement le Conseil. On y prit la résolution d'envoyer d'abord les Chaloupes à terre, sous la conduite du Capitaine Brothus, qui fut chargé de prendre des informations & de se procurer de l'eau pour toute la Flotte; ensuite, de ranger toutes les Isles voisines, dans l'espérance d'y rencontrer Mylord Howard: &, si l'on ne tiroit aucun fruit de ces deux tentatives, de remettre directement à la voile pour le Cap Saint-Vincent.

Les Chaloupes étant parties pour gagner le rivage, un simple mouvement de curiosité porta le Costely à s'approcher de la Côte. Il y découvrit deux Voiles, & cette vûe lui fit tirer aussi-tôt un coup de canon, pour avertir le reste de la Flotte & les Chaloupes; c'étoient deux Barques de Bristol, qui avoient cherché inutilement Mylord Howard. Mais leur rencontre devint un bonheur extrême pour les Chaloupes, qui étoient retournées à bord, après avoir reçu le fignal du canon; car à peine y furent-elles arrivées, qu'il s'éleva une furieuse tempête, qui dura trois jours entiers; & dans l'agitation terrible des flots, leur perte étoit infaillible. Flyke fut séparé du reste de sa Flotte avec le Chérubin & le Costely. Il ne rejoignit les autres qu'à Tercère, où, par une disposition fort étrange de la Providence, le vent les pous-H sa (b) tous ensemble, standis que Mylord Howard, arrivant aux Açores, venoit y tomber malheureusement dans la Flotte Espagnole. Ce n'est pas qu'il eût pû tirer beaucoup de secours, contre une Armée si puissante, de six Vaisseaux Marchands, qui ne le cherchoient au contraire que pour recevoir le sien. Mais il n'en est pas moins surprenant que de part & d'autre ils eussent

été si long-tems dans cette Mer, sans avoir pû se rencontrer.]

FLYKE rencontra plusieurs Bâtimens Espagnols que la tempête avoit dispersés [avant le combat du Chevalier Greenwill, & dont il ne put tirer par Éconséquent la moindre information.] Il en prit deux [dans la Rade de Tercère;] la Conception, commandée par le Capitaine François Spinosa (c), chargée de cuirs, de cochenille & de soye crue. L'autre étoit un Portugais, [nommé

Notre-Dame des Remèdes] déja si maltraité par la tempête, qu'avec tous les soins qu'on prit pour le sauver, on ne put l'empêcher de couler à sond la nuit suivante. La Conception n'étoit guéres en meilleur état, & dans la crainte du même malheur, Flyke se hata d'en faire transporter la cargaison sur sa H Flotte. Elle consistoit en quarante-deux caisses de cochenille, [quarante ba-

les] de soye, & quatre mille sept cens cuirs; mais en ouvrant tous les réduits de la chambre du Capitaine on y trouva une grosse somme d'argent, qui devint

(c) Angl. Spinola. R. d. E.

(b) Angl. où ils allèrent, parce qu'ils ne trouverent aucune autre Rade commode. R. d. E.

I. Part.

Y v

FLYKE. 1591.

Il tient confeil à bord.

Il est séparé de sa Flotte avec deux Vaisseaux.

Il prend deux Vaisseaux Espagnols. FLYKE.

I 59 I.

L'avarice divife les Anglois.

devint une source de discorde pour les Anglois. Flyke persuadé qu'elle devoit tourner au profit de la Compagnie qui l'employoit, déclara qu'il n'en pouvoit faire d'autre usage; & ses gens au contraire, résolus de la partager entr'eux, lui firent entendre que ce qu'il n'accorderoit pas volontairement, ils l'obtiendroient par la violence. Cette menace n'ayant pû l'ébranler, ils se jettèrent en effet sur la caisse où l'argent étoit rensermé. La crainte qu'une si criminelle sédition n'eût d'autre suite, sur-tout à la vûe des Espagnols, qui étoient en assez grand nombre pour saissir l'occasion de se révolter, força Flyke de céder aux mutins. [Mais ce relâchement de la discipline, joint à la He nouvelle qu'il reçut bientôt du malheur de Greenwill & de la Flotte Angloise, ] lui sit prendre le parti de retourner en Angleterre. [Le 11 d'Octobre il arriva à Plymouth, & le lendemain il fut obligé de relacher à Cat-Weter. par une surieuse tempête.] Il apprit par diverses informations que les Espagnols, avant que d'arriver à l'Isle de Flores, avoient déja perdu un grand nombre de Vaisseaux, sans y comprendre les deux dont il s'étoit saiss, sun 13 troisième auquel il avoit donné la chasse, sans pouvoir l'atteindre, mais qui étoit en si mauvais état, qu'il y avoit grande apparence qu'il étoit péri. & plusieurs qui devoient avoir été pris par les autres Vaisseaux de sa Flotte que la tempête avoit séparés de lui.] Les tempêtes qui succéderent, & qu'il évita henreusement dans une petite Rade de Tercère, le rendirent témoin d'une partie des naufrages que j'ai rapportés dans le Voyage du Chevalier Greenwill. [Il tira de ses Prisonniers] un état de la Flotte Espagnole, qui mérite H le soin qu'Hackluyt a pris de le conserver. Le voici dans les mêmes termes (d).

Perte des Espagnols.

Etat de leurs Flottes en 1591, tiré de leurs propres Mémoires. LA Flotte de la Nouvelle Espagne, en quittant l'Europe, étoit composée de cinquante-deux Voiles. L'Amiral & le Vice-Amiral, de six cens tonneaux, un Vaisseau de mille, quatre ou cinq de neus cens, phusieurs de quatre & de cinq cens, & les moindres de deux cens. De ce nombre, dix-neus périrent sur les Côtes de la Nouvelle Espagne, & la perte des hommes sut estimée à 2600, de sorte qu'il n'en arriva que trente-trois à la Havane.

La Flotte de Tierra-Firma étoit de cinquante Vaisseaux à son départ pour Nombre de Dios. Après y avoir déchargé, les maladies l'obligèrent de retourner à Carthagène; mais avant qu'elle se remît en mer pour l'Europe. Dlusieurs de ses Vaisseaux partirent séparément, de sorte qu'en arrivant à la Havane, elle étoit réduite au nombre de vingt-trois. Elle y trouva les trente-trois Bâtimens de la Nouvelle Espagne, douze de Saint Domingue. & neuf de Honduras, ce qui formoit ensemble une Flotte de soixante-treize (e) Voiles, qui partit de la Havane le 17 de Juillet 1591. Elle arriva le 10 d'Août à la hauteur d'environ 35 degrés; & ce fut-là que le vent, ayant changé tout d'un coup du Sud-Ouest au Nord, souleva si surieusement la mer, que sous les Espagnols se virent en danger de périr. L'Amiral sut submergé avec cinq cens hommes qu'il avoit à bord; & cinq ou six autres gros Vaisseaux eurent le même sort. Trois ou quatre jours après il s'éleva une autre tempête aussi terrible que la première, & qui causa la perte de quatre Bâtimens. Vers la fin d'Août, au 38 degré de latitude, il s'en éleva une troisième, qui réduisit la Flotte au nombre de quarante-huit Vaisseaux.

ELLE

(\*) Ce qui suit est un supplément à la Lettre de Flyke, qui se trouve dans Hackluyt, à (\*) Angl. soixante-dix-sept. R. d. E.

Elle étoit dans cet état, lorsqu'elle arriva aux Isles Açores le 5 ou le 6 de Septembre, à la réserve de quelques Marchands, que le vent, ou d'autres raisons avoient conduits plutôt à Tercère, deux desquels tombèrent entre les mains de Flyke. Mais [après avoir battu les Anglois à Flores,] elle essuya une nouvelle tempête, & d'autres disgraces, qui la diminuèrent presque de la moitié; de sorte que de cent trente-trois Vaisseaux qui étoient parties cette année de l'Espagne, pour les Indes Occidentales, il n'en revint que vingt-cinq.

[Le même Ecrivain raconte, fur la foi des Espagnols qui avoient été pris dans la Conception, qu'un Religieux Franciscain, Aumônier de l'Amiral Espagnol, prédit les tempêtes dont la Flotte étoit menacée. Mais les raisons qui avoient échauffé son zèle jusqu'à le rendre capable de pénétrer dans l'avenir, ne font pas beaucoup d'honneur à la discipline qui régnoit alors sur les Vaisseaux d'Espagne. Ce saint Religieux remarquant avec surprise que dans tout l'Equipage il n'y avoit presque personne qui fit usage de son ministère, entreprit d'approfondir la cause de ce relâchement. Il découvrit qu'entre les Esclaves qui étoient sur les Vaisseaux, il y en avoit un grand nombre qui faisoient un infâme trasic de leur corps, & que la plûpart des Espagnols y trouvoient de l'amusement. N'ayant point assez d'autorité pour arrêter le désordre, il s'adressa d'abord aux principaux Officiers; mais la plûpart étant souillés du même vice, il les trouva peu disposés à l'écouter. Il prit le parti de porter ses plaintes à l'Amiral, qui lui répondit froidement qu'il y avoit des maux nécessaires, que la prudence & la charité même devoit faire supporter. Alors n'écoutant plus que son zèle, il résolut d'attaquer ouvertement ceux qu'il avoit reconnus les plus coupables. Ses invectives tombèrent indifféremment sur les Officiers & les Matelots. Mais la honte du reproche ne toucha pas fort vivement des Pécheurs endurcis. Ce fut à cette extrémité que le Franciscain s'armant d'un Crucifix, déclara, non-seulement aux coupables, mais à ceux-mêmes qui souffroient le crime avec le pouvoir de l'empêcher, qu'ils étoient à la veille d'essuyer les plus rudes châtimens du Ciel. En effet, au milieu de la plus heureuse navigation, la Flotte essuya une affreuse tempête, qui fut accompagnée de tous les malheurs que j'ai rapportés.

L'AUTEUR Anglois conclut que les mêmes vices devoient être répandus sur plus d'un Vaisseau, puisqu'il en périt un si grand nombre. Cette réfléxion peut être vraie, quoiqu'elle paroisse peu sérieuse; mais il n'y a pas plus de vérité que de décence dans celle qu'il fait ensuite sur le sort du Franciscain, qui ne fut pas excepté du châtiment du Ciel dans le naufrage de fon Vaisseau. Ce Religieux effrayé lui-même de l'éxécution d'un oracle qui n'étoit peut-être dans ses propres idées qu'un excès de zèle, s'efforça d'abord de fléchir le Ciel par ses prières; mais lorsqu'il vit le Vaisseau prêt à s'ouvrir, & sa perte inévitable, il oublia le danger, pour se livrer à tous les éxercices de la charité. Quelques Matelots échappés au naufrage, à la faveur de plusieurs poutres qui leur firent gagner un autre Vaisseau, rendirent témoignage qu'il avoit foûtenu jusqu'au dernier moment le caractère d'un Héros Chrétien. Il paroît surprenant qu'après avoir rapporté toutes ces circonstances, le même Ecrivain puisse en prendre droit de ravaller, par de froides railleries, une action qui a peut-être plus de grandeur & de véri-

table noblesse que la valeur désespérée du Chevalier Greenwill.]

FLYRE. 1 59 t. Nombre des Vaisseaux qui reviennent ca Espagne.

Prédiction d'un Moine, fondée fut les débauches des Matelots Ef-

Elle le vérifie.

Zéle & charité du même

CHA-

# 《大文创》大文创》大文创文《《新》、大文《韵·大文《韵·大文《韵·大文《韵·大文《韵

#### Ι XV.

Diverses Expéditions des Anglois, pour s'ouvrir l'entrée des Indes Orientales (a).

Remarque fur les entreprises des Anglois.

Qui étoit

Linschoten.

1589.

Il arrive de Goa aux Isles Açores.

[ TOIN d'être abattus ou réfroidis par l'infortune de leur Flotte Royale, A 🗕 j'ai déja fait remarquer que les Anglois y crurent trouver un avantage considérable, en apprenant à mieux juger des forces de l'Espagne, & de ces redoutables Flottes, dont l'idée seule avoit effrayé jusqu'alors leurs Marchands & leurs Matelots. La glorieuse désense de Greenwill étoit un éxemple qui sembloit proposé à la Nation, pour lui faire comprendre qu'avec du courage & de la constance, rien ne lui seroit impossible à nombre égal, puisqu'un seul Anglois, armé de ces deux vertus, avoit été capable de disputer si long-tems la victoire aux Espagnols. C'est du moins l'idée que les Etrangers mêmes nous donnent alors des dispositions de l'Angleterre. Un Ecrivain Hollandois, qui revenoit de Goa dans le même tems, & que le hasard rendit témoin d'une partie des événemens que j'ai rapportés dans les derniers articles, en a publié la relation, avec la naïveté qui fait son caractère. Il étoit fur la Flotte Espagnole & Portugaise. Son témoignage, dans ce point de vûe, est d'autant plus important, que non-seulement il sert à confirmer la narration des Anglois, mais qu'il supplée à leurs omissions, par un grand nombre de circonstances historiques. [Il contribuera éficacement à augmenter la joie que doivent ressentir les Anglois, en voyant leur Nation faire une si belle figure, dans un tems où l'envie de pousser son commerce animoit aussibien les Ministres, que le Peuple.

Linschoten, parti de Goa en 1589, avec les Portugais, arriva le 22 de Juillet à la hauteur des Isles de Flores & de Cuervo. Il étoit dans le Vaisscau la Santa-Cruz, accompagné de trois autres; la Santa-Maria, la Conception & le Saint-Christophe (b). Ils découvrirent, à la vûe de ces Isles, trois Vaisseaux, qui s'avançoient vers eux, & qu'ils reconnurent bientôt pour des Anglois; mais le plus fort ne paroissant point au-dessus de soixante tonneaux, ils continuèrent leur navigation sans crainte (c) quoique les Anglois ne cesfassent point de les suivre. Le jour d'après, ils apperçurent entre l'Ise de S. Georges & Gracinsa, trois autres Vaisseaux de la même Nation. La Flotte Portugaise, richement chargée, & trop affoiblie par une longue navigation pour chercher l'occasion de combattre, ne songea qu'à se mettre à couvert dans l'Isle de Tercère. Elle y arriva heureusement, malgré quelques volées de canon que les Anglois envoyèrent au Santa-Cruz [que ses Compagnons avoient laissé seul dans le péril. Le Portugal étant alors réunisous

(a) Cette Relation est extraite des Chapitres 96, 97, & 99 du premier Livre des Voyages de Linschoten, & Hacklust l'a insérée dans la Collection. Vol. H. Part. II. pag. 179.

(b) L'anghis y en nomme un quatrième,

savoir le St. Thomas. R. d. E.

(c) L'Anglois dit au contraire que la vue. de ces Vaideaux intimida fort les Portugais. R. d. E.

la domination d'Espagne, il sembloit, dit Linschoten, que des Portugais dussent se présenter sans désiance dans tous les lieux où la Cour d'Espagne avoit ses Gouverneurs. Cependant, ne voyant paroître aucune Chaloupe Portugaise, & ne recevant aucune marque qu'ils sussent regardés comme amis, ils n'approchèrent du Château qu'avec craînte. La cause de cette froideur du côté des Habitans de l'Isle, étoit leur propre désiance. Ils sçavoient que leurs Mers étoient insestées de Bâtimens Anglois, & que l'Amiral Drake les menaçoit d'une descente. Toute l'Isle étoit armée. Ils envoyèrent néanmoins deux Caravelles vers la Flotte, & dès qu'elle sur reconnue, les inquiétudes se changèrent en témoignages de joye.

Les Portugais de la Flotte apprirent avec étonnement les révolutions qui étoient arrivées dans leur Pays; mais leur situation les rendit beaucoup plus fensibles au récit de la guerre présente avec l'Angleterre; à la ruine de la grande Flotte que l'Espagne avoit envoyée contre l'Angleterre; à l'insulté récente que Lisbonne avoit reçûe des Anglois; en un mot, à tous les dangers qui menaçoient le reste de leur navigation, & dont ils n'étoient pas même exemts à Tercère. On leur déclara que l'ordre du Roi, pour tous les Vaisseaux qui venoient des Indes Orientales, étoit qu'ils demeurassent à l'ancre dans ce Port. C'étoit un azile; mais combien d'éxemples avoient appris qu'il n'étoit pas impénétrable aux Anglois. Le Comte de Cumberland étoit alors à croifer entre les Isles. Il s'étoit présenté plus d'une fois à l'entrée de la Rade. On reconnut même que cette retraite n'étoit pas à l'abri des disgraces de la mer. Un Vaisseau fort riche de Malaca, y périt bientôt, malgré tous les secours. Cependant, comme le présent n'offroit point d'autre ressource, les Portugais prirent le parti de s'y arrêter. Ils y demeurèrent jusqu'au 12 d'Août, que le Comte de Cumberland ayant passé à la vûe de l'Isse, parut s'en éloigner pour d'autres entreprises. La Flotte profita de cet intervalle; & prenant pour sa sûreté quatre cens hommes des Garnisons de Tercère, elle se remit en mer avec tant de bonheur, que dans l'espace d'onze jours elle gagna l'embouchure du Tage. Un jour plus tard, elle auroit rencontré l'Amiral Drake, qui vint se présenter devant Cascais avec quarante Vaisseaux.

Mais, tandis qu'elle étoit à Tercère, il s'étoit passé quantité d'événemens que Linschoten prit soin de recueillir, à mesure qu'il en étoit insormé. Le Comte de Cumberland sit une descente à Sainte-Marie, pour y prendre des rafraîchissemens; & malgré les assirances qu'il avoit données de ses intentions, il y su attaqué, blessé & chassé par les Habitans. Il sut reçu plus civilement à Graciosa, où il ne s'étoit présenté qu'avec sept ou huit hommes. Ayant fait la même tentative à Fyal, il y trouva d'abord de la résistance; mais quelque démêlé qui survint dans cette Isle entre les Espagnols & les Portugais, lui donna occasion d'y pénétrer. Il rasa le Château jusqu'aux sondemens, & détrussit plusieurs Batimens Espagnols qui étoient dans la Rade. Le Gouverneur de Tercère exerça des punitions rigoureuses sur les auteurs du démêlé qui avoit favorisé la descente des Anglois. Il sit rebâtir le Château, dans lequel il mit une Garnison composée uniquement d'Espagnols; & les Portugais surent traités comme une Nation à laquelle on prenoit peu de confiance en Espagne.

LINSCHOTEN continue de raconter qu'il arriva au Port de Tercère qua-Y y 3 torze LINSCHO-TEN. 1589. Défiance entre les Espagnols & les Portugais.

Etat de la Mer à l'arrivée de Linschoten à Tercère.

Journal de Linschoten

Confirmation de plusieurs détails précédens.

LINSCHO-TEN. 1589.

torze Vaisseaux des Indes Occidentales, chargés de cochenille, de cizirs, d'or, d'argent, de perles, & d'autres marchandifes précieuses. Cette Flotte n'étoit que le reste de cinquante Vaisseaux qui étoient partis de la Havane. Onze avoient été submergés, en sortant de ce Port, par une tempête si furieuse, que le fouvenir s'en conferve encore en Espagne; ] & les autres se trouvoieent 搔 dispersés dans l'immense étendue des Mers. Il en revint quelques-uns au Port d'Angra, mais si maltraités par les slots, qu'il en périt un à l'entréc de la Rade (d), fans qu'on pût rien fauver de fa cargaifon, qui étoit estimée deux cens mille ducats. D'autres furent pris par les Anglois. Le corps de la Flotte remit à la voile avec de meilleures espérances; mais en approchant de la Côte d'Espagne, elle tomba dans celle de l'Amiral Drake, qui en prit douze; de forte que d'un fi grand nombre de Vaisseaux il n'en arriva que

deux en Espagne.

Le Comte de Cumberland paroissoit souvent si proche de Tercère, & de la Rade même d'Angra, qu'on pouvoit compter ses gens sur les ponts. Les Espagnols & les Portugais sembloient craindre de l'irriter par les moindres hostilités; & ne se croyant point en sûreté dans le Port, ils évitèrent avec une attention continuelle tout ce qui pouvoit lui faire naître la résolution de les y forcer. [Quel avantage les Anglois n'auroient-ils pas tiré de leur consternation, s'ils en avoient été mieux informés? Mais ils se figuroient au contraire que c'étoit pour eux-mêmes qu'ils avoient des périls à redouter; &, parmi tant de Vaisseaux ennemis, ils s'applaudissoient du courage qui leur faisoit risquer d'être accablés par le nombre, pour en prendre quelquesuns qu'ils trouvoient écartés, ou maltraités par la mer. Cette erreur fut si favorable aux Espagnols, qu'elle servit à leur faire sauver quantité de richesses. Peu de jours après que le Comte de Cumberland est quitté Fyal. il y arriva fix Vaisseaux des Indes, sous la conduite de Dom Juan Dorives, qui y débarquèrent quatre millions en or & en argent. Ensuite, craignant le retour des Anglois, ils prirent le parti de se remettre en mer avec leurs trésors, & la fortune leur sit gagner heureusement San-Lucar. Leur bonheur fut d'autant plus étrange, que deux jours après, le Comte reparut à Fyal avec toute sa Flotte.

Erreur favorable aux Espagnols.

Deux riches Vaisseaux Espagnols.

IL arriva au Port de Tercère deux grands Vaisseaux, qui étoient l'Amiral & le Vice-Amiral d'une Flotte dispersée, tous deux chargés d'une prodigieuse quantité d'or & d'argent. Ils avoient été séparés de leur Flotte par de si affreux orages, que, de leur propre aveu, ils avoient souhaité mille sois de tomber entre les mains des Anglois, & d'y pouvoir racheter leur vie au prix de toutes leurs richesses. Le Comte de Cumberland, qui n'avoit point alors d'autre occupation que de croiser entre les Isles, n'eut pas le bonheur de tomber sur une proye si riche. Après des peines incroyables, ils entrèrent dans le Port d'Angra, où la crainte de ne pouvoir résister plus long-tems aux flots, si près même du rivage, leur sit prendre le parti de se soulager aussitôt de leur cargaison. Linschoten rend témoignage que le Quai se trouva convert

(d) L'Original dit que ce Vaisseau, qui avoit 12 pièces de Canon, fut attaqué par un Batiment Anglois, qui n'en avoit que trois. Le combat se livra à la vûe de la Flotte de Goa, qui resta long-tems tranquille spectatrice; enfin elle dépêcha au secours de ce Vaisseau, deux Chaloupes, qui n'arrivèrent qu'après qu'il cut reçu un coup de canon qui le coula à fond. Les Anglois en sauvèrent le Capitaine, & trente hommes de l'équipage. R.d. B.

couvert de ce qu'il y avoit de plus précieux au monde en or, en argent, en perles & en toutes sortes de pierreries. L'Amiral, qui se nommoit Dom Alvaro Flores de Quinnes, [avoit pour sa part seule la valeur de cinquante mille ducats en perles: 7 Il étoit attaqué du mal de Naples, & les fatigues de la mer avoient achevé de ruiner son tempéramment. Cette raison, autant que la crainte des Anglois, lui fit abandonner le dessein de continuer sa navigation. Il convint avec le Gouverneur de Tercère d'envoyer les deux Vaisseaux en Espagne, après y avoir fait quelques réparations, & de demander une escorte au Roi, pour y conduire le trésor. On mit deux cens Soldats sur chaque bord, dans l'espérance que cette Garde seroit suffisante contre les Anglois; mais ils étoient menacés par d'autres Ennemis. L'Amiral s'ouvrit en pleine mer, & fut submergé sans qu'il pût s'en sauver un seul homme. Le Vice-Amiral, après avoir été réduit à couper ses mâts, crut pouvoir se mettre à couvert du côté de Setuval; mais il se brisa contre des rochers, & de tout l'Equipage il n'échappa que dix hommes, pour aller porter la nouvelle de leur infortune.

TEM.

1589.
L'Amiral atteint du mal de Naples.

SEPT ou huit mois auparavant il étoit venu à Tercère un Bâtiment Anglois, portant pavillon de France, dans la vûe peut-être d'observer les forces de l'Isle; mais sous prétexte d'y demander des rafraschissemens. Soit artifice ou nécessité, il avoit été reconnu & saisi par les Habitans. L'Equipage, qui n'étoit composé que de dix-huit ou vingt hommes, avoit été condamné aux travaux pénibles; & l'habitude de les voir avoit accoutumé les Espa-Hignols & les Portugais de l'Isle à les traiter avec assez d'indulgence. [Trois d'entre eux, qui étoient Catholiques, s'étoient mariés à des Portugaises, sans que le Gouverneur s'y fût opposé. Ils subsistoient du fruit de leur travail: lorsqu'on apprit à Tercère l'arrivée du Comte de Cumberland avec une Flotte Angloise. Les Prisonniers, ausquels on ne refusoit pas la liberté d'aller dans toutes les parties de l'Isse, trouvèrent le moyen de se saisir d'une Barque de Pêcheurs, derrière certaines montagnes qui se nomment Brefil. L'industrie ne leur manqua point pour se faire des voiles. Ils se flattèrent de rencontrer quelque Vaisseau Anglois aux environs de l'Isle, & dans cette espérance ils ne balancèrent point à se livrer aux vents; mais ils furent jettés, malgré eux. dans une des deux petites Isles qui font à la portée du canon de Tercère. Comme ils étoient partis avec peu de provisions, ils ne regardèrent point comme un malheur de se trouver dans un lieu rempli de Chévres & d'autres Bestiaux, que les Habitans de Tercère y sont élever. Ils en tuèrent plufieurs, sans que les Bergers qui en ont la garde, osassent leur demander qui

ils étoient. Cependant (e) le bruit de leur fuite s'étant bientôt répandu, on

Avanture d'un Vaisseau Anglois & des son Equipage.

(e) Le reste de ce paragraphe est tout disférent dans l'Original, dont voici la traduction. "Il n'étoit resté à terre qu'un Marchand & un "Pilote Anglois, le dernier avoit un Beau-"frère en Angleterre, qui ayant appris sa cap-"tivité dans l'isse de Tercère, avoit obtenu "de la Reine la permission d'équiper un Vais-"seau, pour tacher de faire sur les Espagnols "quelque prise qui put lui servir à racheter "son frère. Après un long combat il s'empa" ra à un demi mille de la rade de Tercère, de deux grands Vaisseaux Espagnols, estimés trois cens mille ducats. Il n'en garda que deux des principaux Officiers & faisant conduire le reste de l'équipage à Tercère, il chargea le Pilote d'un de ces Vaisseaux, d'une Lettre 'pour le Gouverneur, où il lui marquoit qu'il étoit prêt de livrer ses deux prifonniers, si on lui rendoit son Frère, mais qu'autrement il les emmeneroit en Angleter, re;

LINSHCO-TEN. 1589.

Anglois qui trompent leurs femmes.

fit partir une Caravelle armée pour les suivre. Une partie s'étoit écartée dans la petite Isle, lorsque ceux qui étoient demeurés au rivage, apperçurent la Caravelle. Ils n'attendirent point leurs compagnons pour recommencer à fuir, & la fortune leur fut si favorable, qu'ils joignirent enfin le Comte de Cumberland. Il en étoit resté sept dans l'Isle, qui furent pris par les gens de Caravelle. Les trois maris étojent du nombre. Ils se trouvoient coupables & du crime de leur fuite, & de celui d'avoir trompé leurs femmes. Le Gouverneur panchoit d'abord à les envoyer au supplice; mais après quelque déliberation, il jugea que ce seroit ouvrir la porte à des représailles dangereuses, & que les Anglois ne regarderoient pas comme un crime digne de mort, la trahison d'un mari pour sa femme. D'un autre côté, ceux qui avoient rejoint le Comte de Cumberland, lui apprirent que leurs compagnons avoient été moins heureux dans leur fuite. Il s'en trouva un qui étoit parent d'un Pilote du Comte. C'étoit assez pour lui faire prendre la résolution de fecourir ces malheureux. Il s'approcha de la rade d'Angra, où il rencontra bientôt deux Vaisseaux Espagnols, qu'il prit après quelque résistance. Cette prise sut estimée trois cens mille ducats. Mais le Comte, qui portoit plus loin ses vûes, garda sur son bord les deux Capitaines Espagnols avec leurs principaux Officiers, & faifant conduire civilement le reste de l'Equipage à Tercère, il fit déclarer au Gouverneur que s'il ne renvoyoit pas sur le champ les Prisonniers Anglois, les siens alloient être envoyés en Angleterre. Cette déclaration produisit l'effet qu'il s'en étoit promis. Cependant il restoit une difficulté qui sembloit demander quelque exception. Le Comte de Cumberland, à qui l'on renvoya d'abord les Anglois qui n'étoient pas mariés, apprit d'eux-mêmes la raison qui faisoit retenir les trois autres. Il ne put condamner la conduite du Gouverneur; mais il éxigea qu'on fit dépendre des trois maris le choix de demeurer à Tercère avec leurs femmes, ou de prendre leurs femmes avec eux sur la Flotte Angloise. On s'attendoit qu'ils prendroient le dernier de ces deux partis. Cependant, après avoir balancé entre le desir de revoir l'Angleterre, & l'établissement qu'ils avoient à Tercère, ils se déterminèrent à vivre sous la domination du Roi d'Espagne. (f) Linsснотен n'ayant point quitté Tercère, continua d'observer une

variété d'événemens qui se succédoient tous les jours. Il arriva au mois de Janvier 1590, un Vaisseau des Indes Occidentales, avec la triste nouvelle qu'une Flotte de cent Vaisseaux partie de Tierra Firma, avoit été jettée par la tempéte sur les Côtes de la Floride, où quantité de Bâtimens avoient fait naufrage, avec la perte d'une infinité d'hommes, & d'une immense quantité de richesses. Linschoten remarque que l'année 1589 fut extrêmement suneste à l'Espagne & au Portugal. De plus de deux cens Vaisseaux qui parti-

rent dans cet intervalle, de la nouvelle Espagne, de Saint-Domingue, de la Havane, du Cap-Verd, du Brésil, de la Guinée, &c. pour retourner dans l'un ou l'autre de ces deux Royaumes, il n'y en eut pas plus de quatorze

ou quinze qui échappèrent à la fureur des flots, ou aux armes de leurs en-

nemis.

3, re; ce qu'il fit effectivement; car le Gou-

" François, sans payer aucune rançon. R. d. E. (f) Ici commence la 2<sup>e</sup>. Section de l'Original. R. d. E.

1590.

Naufrage d'un grand nombre de Vaisleaux.

<sup>&</sup>quot; verneur ne voulut pas consentir à cet échan-" ge. Cependant ce Pilote Anglois trouva en-

<sup>&</sup>quot; fuite le moyen de s'évader fur un Vaisseau

Dans le cours du même mois, Linschoten vit arriver quinze Vaisseaux de Séville, la plûpart Hollandois & Anglois, qui avoient été arrêtés en Espagne. Ils étoient chargés de troupes & de munitions, pour escorter le tré-Hor de l'Amiral Dom Alvaro Flores de Quinnes. [Ce Seigneur Espagnol étoit retourné en Espagne, où il n'avoit pris terre que pour entrer au tombeau. On remarqua comme un effet extraordinaite de l'ascendant des passions sensuelles, qu'il ne renonça qu'à l'extrémité de sa vie au commerce d'une femme qu'il aimoit, quoiqu'il ne pût douter qu'elle ne fût la cause de fa mort, ayant des preuves certaines qu'elle étoit atteinte avant lui du même mal.] La Flotte de Séville arrivoit dans une faison où les vents sont si impétueux à Tercère qu'elle eut beaucoup de peine à gagner le Port. Elle Hi prit un petit Bâtiment Anglois qu'elle amena comme en triomphe. [Cette conquête n'auroit pas mérité une remarque particulière, si elle n'étoit devenue l'occasion d'un accident fort extraordinaire. Linschoten, qui en rapporte toutes les circonstances, laisse douter à quelle cause il doit être attribué; mais les Espagnols ne manquèrent point de le mettre sur le compte de l'amour.] Les Anglois qui avoient été pris dans le Bâtiment étoient gardés sur leur propre bord. Tandis qu'ils y attendoient tranquillement la loi du Vainqueur, un Espagnol monta parmi eux; & de huit qui se présentèrent à sa rencontre, il en poignarda six, avec un mouvement si prompt & si furieux, qu'il n'eurent pas le tems de se reconnoître. Les deux autres, menacés du même fort, sans aucun moyen de l'éviter, s'embrassèrent étroitement, & se précipitèrent dans la mer. Une tragédie si fanglante, ne causa pas moins d'horreur aux Espagnols qu'aux Anglois. Le Meurtrier sut chargé de chaînes, & dans l'étonnement de son crime, le Gouverneur de Tercère résolut de l'envoyer au Roi d'Espagne. Linschoten paroît persuadé qu'il n'avoit conçu tant de haine contre les Anglois, que sur le récit d'un de ses parens (g), qui a-Hyoit eu quelque chose à souffrir de cette Nation. Mais comme une raison si légère auroit manqué de vrai-semblance, on prit soin dans les informations qui furent envoyées à la Cour d'Espagne, de supposer des outrages violens contre sa femme & sa sœur. Il s'obstina lui-même à ne pas découvrir la cause de sa fureur, sans qu'on s'apperçut néanmoins que sa raison sut altérée. Philippe II. qui régnoit alors sur l'Espagne & le Portugal, interrogea luimême ce farouche Espagnol, & n'ayant pû tirer le moindre éclaircissement de Hsa bouche, il prit le parti de l'envoyer en Angleterre, [en faisant déclarer à la Reine Elifabeth, qu'il lui abandonnoit la punition d'un crime auquel il ne pouvoit imposer de juste châtiment, parce qu'il n'avoit pû le pénétrer.] Cependant, sur les instances de plusieurs personnes, il changea de résolution, pour condamner le coupable à perdre la tête; & cette Sentence même fut révoquée, à la prière de quelques Prélats qui lui firent obtenir sa gra-Hice entière. [Quoique ce trait n'appartienne point à l'Histoire des Voyages, il s'y trouve lié dans la suite par les plaintes que les Anglois firent retentir contre les Espagnols, pour justifier à leur tour les violences dont ils furent accufés. Hackluyt a cru même qu'il ne pouvoit apporter trop de soin à vérifier que l'assassin n'avoit eu que les reproches communs de la guerre à fai-

LINSCHO-TEN. I 5 9 0. Bátimens Anglois arrêtés en Espagne.

Accident fort tragique.

Cause de l'accident.

Sort du coupable.

(g) Angl. que pour la mort de fon Frère, pagne avoit envoyée en 1588 contre l'Anglequi avoit été tué sur la grande Flotte que l'Es-L. Part. 30

Linschoten. 1590. re aux Anglois. Il traite d'imposture les informations qui supposoient de justes causes de haine, fondées sur l'amour conjugal; ou sur l'amitié straternelle. En esset il seroit surprenant que Linschoten témoin oculaire de cette tragique avanture, en est déguisé la source, s'il l'eut cru bien avérée. Mais ce qui n'est pas moins étrange, c'est que dans l'opinion apparemment qu'un crime de cette nature n'avoit aucun rapport à la guerre, les Anglois n'en prirent pas droit de traiter leurs Prisonniers avec plus de rigueur, & qu'ils se reposèrent de leur vengeance sur la justice du Roi d'Espagne.]

[Deux Vaisseaux Anglois, qui avoient suivi l'Amiral Espagnol lorsqu'il avoit amené comme en triomphe la petite prise qu'il avoit faite, & qui s'en seroient emparé s'il avoit été tant soit peu plus éloigné du rivage: ces deux Vaisseaux dis-je, ayant remis en Mer, rencontrèrent un Bâtiment Espagnol, qui avoit été écarté par la tempête; ils le prirent, & firent conduire civilement tout l'équipage à terre; s'ils avoient sçu ce qui étoit arrivé à leurs infortunés compatriotes prisonniers, vrai-semblablement ils ne les auroient pas trai-

tés avec tant de douceur.

Flotte d'Espagne qui évite les Anglois.

[Le 19 de Mars] la l'lotte qui devoit escorter les trésors de l'Amiral Quinnes, partit enfin avec ce précieux dépôt (b). Elle se trouvoit augmentée de quatre Vaisseaux, & composée par conséquent de dix-neus, ausquels il ne manquoit ni troupes ni munitions. Elle mit à la voile pour San-Lucar; mais le vent plus savorable qu'elle ne se l'imaginoit, la poussa vers Lisbonne, malgré l'art & tous les efforts des Pilotes. Ce changement de course lui sit éviter la rencontre d'une Flotte Angloise de vingt Vaisseaux qui l'attendoit au Cap de Saint-Vincent. Les richesses de l'Amiral surent débarquées à Lisbonne & transportées par terre à Séville.

Vaines menaes d'une Flotte Angloife. Le 7 d'Août, l'Isle Tercère sut effrayée par la vûe de ces mêmes Vaisseaux Anglois, qui cherchant encore la Flotte Espagnole, s'étoient avancés jusqu'aux isles Açores. Ils étoient commandés par l'Amiral Martin Frobisher, avec le double dessein d'ouvrir le passage aux Marchands de leur Nation, & de le fermer aux Flottes d'Espagne. La situation & les forces de Tercère mettoient cette isle assez à couvert: mais les autres, & sur-tout celle de Fyal, où l'Amiral Anglois s'adressa pour obtenir des provisions, surent menacées de toutes les horreurs de la guerre, pour avoir non-seulement rejetté la demande des Anglois, mais tiré sur leurs gens, & leur en avoir tué plusieurs. Cependant le Gouverneur de Tercère y sit passer si heureusement du secours, que Frobisher remit à d'autres tems une vengeance doutéuse, qui lui auroit fait interrompre sa commission.

On reçut avis le 30, à Tercère, qu'il étoit parti de Carumbo (ou Troin) une Flotte de quatre-vingt voiles, qui devoit aller faire une descente en Bretagne, pour secourir le parti de la Ligue contre le Roi de Navarre. Dans le même tems deux Ourques des Pays-bas rencontrèrent entre le Portugal & Tercère quatre Vaisseaux Anglois, qui les laissèrent passer sans leur nuire, mais de qui elles apprirent que l'Amiral Drake avec quarante Vaisseaux de guerre, attendoit la Flotte de Carumbo à l'entrée de la Manche. Ces deux

nouvelles,

Secours accordé par UEspagne à la Ligue de France.

(b) L'Original dit que Dom Alvaro Flores de Quinnes s'embarqua aussi sur cette Flotte; Ainsi il n'étoit pas encore parti pour l'Espagne,

comme le Traducteur la prétendu cy-devant dans une addition de sa façon. R. d. E.

mouvelles, arrivées presqu'ensemble à Tercère, répandirent d'autant plus d'effroi, que la Flotte Angloise manquoit les Espagnols, on ne douta point 'qu'elle ne vînt fondre sur les Isles, pour ne pas retourner en Angleterre sans avoir tiré quelque fruit de sa course. Les Côtes furent gardées & fortifiées avec de nouveaux soins.

LINSCHO-TEN. 1590.

Le 1er. de Septembre, il arriva dans l'Isle de Saint-Michel un Vaisseau Portugais de Fernambuck au Brésil, qui raconta que l'Amiral de la Flotte Portugaise des Indes Orientales ayant manqué l'Isle de Sainte-Hélène, étoit venu mouiller au Port de Fernambuck, malgré les défenses expresses de la Cour d'Espagne. La raison qui faisoit désendre d'entrer dans ce Port, venoit de la multitude de Vers qui s'y attachoient aux Vaisseaux. On craignoit l'approche des Bâtimens qui en étoient sortis, comme on craint celle des malades dans un tems de contagion. Le même Vaisseau que l'Amiral Portugais, nommé Bernardin Ribero, ramena heureusement à Lisbonne, ayant entrepris l'année suivante de retourner aux Indes [avec cinq autres Bâtimens], périt dans un tems fort tranquille, sans qu'on pût se figurer d'autre cause de son

Vers de Fernambuck.

malheur que les vers, qui l'avoient insensiblement consumé (i).

Grandes pertes des Efpagnols.

LE 5 du même mois, on vit arriver à Tercère une Caravelle de Cuervo, chargée de cinquante hommes qui étoient l'Equipage d'un Vaisseau Espagnol des Indes Occidentales, pris nouvellement par les Anglois. Ils avoient été mis à terre dans l'Isle de Cuervo, parce que les Flottes Angloises n'aimoient point à se charger d'un si grand nombre de prisonniers. Mais ils étoient alors en si grand nombre dans ces mers, qu'il leur échappoit peu de Vaisseaux Espagnols ou Portugais. La Flotte de Goa, pour éviter leur rencontre, ne trouva point d'autre moyen que de prendre au quarantième & jusqu'au quarante-deuxième degré. Le Roi d'Espagne, informé de tant de pertes, donna ordre que la Flotte de la Havane attendît l'année suivante pour mettre à la voile. Mais les incommodités qu'un si grand nombre de Vaisseaux essuyoient dans un lieu où souvent toutes sortes de provisions manquoient pendant l'hiver, en forcèrent plusieurs de courir les hazards du voyage. La plûpart tombèrent entre les mains des Anglois; & Linschoten afsure que pendant des jours entiers, on ne voyoit arriver à Tercère que des Espagnols pris sur tant de Bâtimens, dont les Anglois ne manquoient point de mettre l'Equipage à terre dans quelqu'une des Isles voisines. Ainsi l'Espagne perdoit la meilleure partie de ses richesses par le peu de soin qu'elle prenoit de les défendre; tandis que l'Angleterre, n'épargnant tien pour armer ses Flottes, s'enrichissoit doublement par le butin qu'elle enlevoit à ses ennemis, & par la facilité qu'elle procuroit à fes Marchands pour éxercer le commerce.

Linschoten étoit arrêté à Tercère par l'intérêt qu'il avoit à la cargaison du Vaisseau de Malaca qui avoit péri dans le Port de cette Isle, en arrivant avec la Flotte des Indes Orientales. La Cour de Madrid, dont on atten-

Raison qui arrêtoit Linschoten à Ter-

(i) Angl. Le même Vaisseau, commandé l'année précédente par l'Amiral Bernardin Ribero étoit parti de Lisbonne pour les Indes, avec cinq autres Bâtimens. Il y en eut un qui périt vrai-semblablement, car on n'en eut au-

cune nouvelle. Les autres retournèrent heureusement en Portugal; mais l'Amiral fut cependant fort endommagé, par deux Vaisseaux Anglois, qui le poursuivirent long-tems, & lui tuèrent beaucoup de monde. R. d. E.

Zz 2

LINSCHO-TEN. 1590.

doit les ordres sur cet évènement, envoya dans une Caravelle un Officier qui arriva le 19, chargé des volontés du Roi. Dans le même tems une Flotte puissante étoit partie de Carumbo, pour venir attendre aux Isles Açores les Flottes Espagnoles & Portugaises des deux Indes, & pour les escorter jusqu'au Tage. Mais elle fut tellement dispersée par la tempête, qu'il n'en arriva que deux Vaisseaux à Tercère. Ce fut cette nouvelle disgrace qui fit prendre à la Cour d'Espagne le parti de faire demeurer ses Marchands à la Havane jusqu'à l'année suivante. La cargaison du Vaisseau de Malaca, qui devoit revenir sous la même escorte, sut arrêtée à Tercère par la même rai-

que de cinq Vaisseaux qui étoient partis au commencement de l'année pour

son, & Linschoten obligé par consequent d'y passer l'Hyver. LE-23 d'Octobre, on fut informé par une Caravelle arrivée de Portugal

Malheurs de Mathias d'Albuquerque.

Son orgueil.

les Indes Orientales, quatre étoient revenus au Port de Lisbonne, après avoir erré pendant quatre mois dans les mers; & que le cinquième, qui portoit le Vice-Roi Dom Mathias d'Albuquerque, avoit essuyé toutes sortes de disgraces & de misères avant que d'arriver à Malaca. Suivant la relation qu'il envoya lui-même de son voyage, il perdit deux cens quatre-vingt hommes dans le cours de sa navigation, [pendant laquelle il fut onze mois sans voir la terre. Linschoten raconte, sur le témoignage des Espagnols au milieu desquels il vivoit, que ce Seigneur ne s'étoit engagé dans cette infortune que par un excès d'ambition. La crainte qu'il avoit d'être dépouillé de son emploi, s'il retournoit en Espagne avec les quatre autres Vaisseaux, lui avoit sait jurer, qu'il arriveroit aux Indes, ou qu'il périroit dans son Bâtiment. Sa vanité n'étoit pas moins excessive. Avant que de quitter Lisbonne, il se fit peindre derrière la Galerie de son Vaisseau, avec son bâton de commandement à la main, vis-à-vis de la Fortune, à laquelle il adressoit ces mots, en Espagnol: je veux te vaincre (k). Linschoten, qui l'avoit connu dans l'Inde avant son élévation, lui attribue les plus grandes qualités d'un homme de guerre, & les qualités les plus aimables de la fociété; mais il ajoute qu'à peine eut-il été revêtu de la dignité de Vice-Roi, qu'il changea de caractère, & que son orgueil le fit détester, même avant son départ de Lisbonne (l).

(m) Le 20 de Janvier 1591, on reçut avis de Portugal que les Anglois avoient

159I.

(k) De Faria y Soufa dit que quand il partit la faison étoit si avancée, qu'on croyoit communément qu'il ne pourroit jamais faire le Voyage; mais que s'étant fait peindre au desfus de la fortune, il dit qu'il arriveroit en dépit d'elle: Comme Faria ne fait là dessus aucune réflexion; sans doute il a pris cette rodomontade pour une disposition hérosque. Voyez Portugueze Asia. Vol. II. pag. 64.

(1) De Faria fait un portrait très avantageux de ce Vice-Roi. C'étoit, dit-il, un des plus dignes sujets qui soient parvenus à cette dignité, tant pour sa bravoure, que pour sa pru-dence & son équité. Il laissa dans le Trésor 80000 Ducats en espèces, & des joiaux d'un très grand prix. Il ne croyoit pas que quelqu'un pût le tromper; cependant un Soldat

s'étant déguisé, & s'étant présenté à lui sous différens noms, trouva le moyen de recevoir trois fois sa paye. Albuquerque informé de la chose, fit venir cet homme auprès de lui, & l'avertit doucement de ne plus user d'un pareil stratageme. Il étoit de moyenne stature, & boiteux d'un côté. Il avoit beaucoup de piété. Il fut le seizième Viceroi, & le trentequatrième Gouverneur. Voyez Faria. pagg. 77. 78. Nous mettons ici cette note pour rendre justice à Albuquerque, & non pour réfuter Linschoten, qui n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu dire à des Portugais, qui avoient peut-être quelque sujet de plainte contre ce Vice-Roi.

(m) Ici commence la 3e. Section de l'Original. R. d. E.

avoient pris un Vaisseau, envoyé au Vice-Roi des Indes Orientales après le retour des quatre Bâtimens qui l'avoient abandonné dans sa navigation. Cette prise avoit fait une résistance proportionnée à sa richesse. Elle étoit chargée des plus précieuses marchandises de l'Europe; & de cinq cens mille ducats en espèces. Les Anglois l'avoient menée directement à Londres, d'où ils avoient renvoyé l'Equipage à Lisbonne; & dans le chagrin d'une perte si considérable, le Roi sit faire le procès au Capitaine. Un autre Vaisseau, chargé de poudre d'or, tomba dans la Flotte Angloise, en revenant du Château de Mina dans la Guinée. Deux Bâtimens chargés de poivre eurent le même fort, & leur cargaison sut estimée cent soixante [dix] mille ducats. Des événemens si favorables aux vûes de l'Angleterre, furent mélés de quelques pertes; mais elle n'eut à les reprocher qu'à la nature.] Plusieurs Vaisseaux de ses Flottes, qui n'avoient pas cessé de croiser aux environs des sses Acores, se ressentirent de l'effroiable orage qui menaça toutes ces Isles de leur ruine. Il commença le 26 du mois de Juillet par un tremblement de terre, qui dura dans l'Isle de Saint-Michel jusqu'au douze du mois suivant. Tercère & Fyal furent agitées le lendemain avec tant de violence, qu'elles paroissoient tourner. Mais ces affreuses secousses n'y recommencèrent que quatre fois, au lieu qu'à Saint-Michel, elles ne cesserent point un moment pendant plus de quinze jours. Les Insulaires ayant abandonné leurs maisons, qui tomboient d'elles-mêmes à leurs yeux, passèrent tout ce tems exposés aux injures de l'air. Une Ville entière, nommée Villa-Franca, fut renversée jusqu'aux fondemens, & la plûpart de ses habitans écrasés sous ses ruines. Dans plusieurs endroits, les plaines s'élevèrent en collines; & dans d'autres, quelques montagnes s'applanirent, ou changèrent de situation. Is fortit de la terre une source d'eau vive, qui coula pendant quatre jours, & qui parut ensuite sécher tout d'un coup. L'air & la mer, encore plus agités, retentissoient d'un bruit qu'on auroit pris pour le mugissement d'une infinité de bêtes féroces. Plusieurs personnes moururent d'effroi. Il n'y eut point de Vaisseau dans les Ports mêmes, qui ne souffrît des atteintes dangereuses; & ceux qui étoient à l'ancre ou à la voile, à vingt lieuës aux environs des Isles, furent encore plus maltraités. Les tremblemens de terre sont fréquens aux Açores. Vingt ans auparavant, il en étoit arrivé un dans l'Isle de Saint-Michel, qui avoit renversé une montagne fort haute.

LINSCHOTEN ajoute ici l'arrivée de la grande Flotte d'Espagne, sous le commandement de l'Amiral Dom Alphonse de Bacan, & celle de Mylord Thomas Howard avec la Flotte Angloise. [Quoiqu'il y ait quelque différence entre son récit & celui de Walter Raleig, l'amour de la vérité ne me permet pas d'en supprimer la moindre circonstance. Il me semble au contraire qu'un Historien doit saisir une occasion de cette nature, pour relever le prix de son travail, en faisant sentir à ses Lecteurs, combien la vérité est quelquesois difficile à démêler, dans l'opposition de deux témoignages qui pa-

roissent porter sur les mêmes fondemens.]

Les Anglois, dit Linschoten, s'étoient flattés qu'une partie des richesses Espagnoles passeroient sur leur Flotte. Mais l'Amiral Howard voyant les forces de l'Ennemi si supérieures aux siennes, donna ordre à tous ses Vaisseaux de ne pas s'éloigner du sien; ce qui n'empêcha point le Chevalier Richard Greenwill, qui commandoit la Vengeance, de s'engager parmi les Zz 3.

LINSCHO-TEN. I 59 I. Prife d'un riche Vaisseau par les Anglois.

Orage terrible aux Mes Açores.

Arrivée d'une Flotte d'Efpagne fous l'Amiral Bacan.

LINSCHO-TEN. 1591. Les Anglois l'attaquent avec perte. Greenwill.

Espagnols. Il espéroit que ses Compagnons ne balanceroient point à le sui-Mais l'Amiral Anglois disparut avec toute sa Flotte, sans qu'on ait pu pénétrer la raison de cette retraite. Greenwil n'en soutint pas son entreprise avec moins d'audace. Son artillerie, qu'il fit jouër furieusement, coula d'abord deux Espagnols à fond, l'un de six cens tonneaux qui étoit l'Amiral Bravoure de des Flybots, & l'autre de l'Escadre Basque. Il sut bien-tôt environné de sept ou huit Vaisseaux qui s'avancèrent brusquement à l'abordage. L'attaque & la défense furent si animées qu'il perdit cent hommes; mais il en tua plus de quatre cens. Enfin se trouvant accablé par le nombre, il reçut à la tête un coup de bale dont il mourut peu de jours après.

Sa mort gloricuse.

IL fut porté vivant sur le Saint-Paul, qui étoit le Vaisseau de Dom Alphonse Bassan, Amiral de la Flotte d'Espagne. Sa blessure sur pansée par les Chirurgiens Espagnols, sans que Dom Alphonse voulût le voir ni lui parler. Mais tous les Capitaines & les Gentilshommes de la Flotte, s'empressèrent de le visiter, en joignant à l'admiration de son courage, toutes fortes de caresses & de consolations. Il les reçut avec une constance héroïque, aussi éloigné de l'affectation de fierté que d'aucune marque d'abbatement; & fentant que l'heure de sa mort approchoit, il leur dit en Espagnol: "Richard Greenwil est mon nom; je meurs avec un cœur joyeux & tran-" quille, car je finis ma vie comme il convient à un Soldat, après avoir " combattu pour ma Reine, mon Pays & ma Religion. Mon ame doit quitter ce corps avec joye, puisque je laisse après elle l'honneur immortel d'avoir été un brave Soldat, qui ai fait mon devoir jusqu'au dernier foupir (n).

Son caractère.

Le Chevalier Greenwill étoit un Gentilhomme Anglois, riche & de bonne maison, mais d'un caractère si martial & si hardi, qu'il avoit offert volontairement ses services à la Reine. Il s'étoit distingué par quantité d'actions fort braves, qui l'avoient fait connoître & redouter de tout le monde; car il avoit en même tems'l'humeur difficile, & les Anglois mêmes (0) avoient pour lui presqu'autant d'aversion que d'estime. Lorsqu'il s'étoit engagé dans la Flotte Espagnole, sa grande voile étoit prête, & son Vaisseau qui étoit un des meilleurs voiliers d'Angleterre auroit pû s'échapper, s'il y eut confenti; mais voyant ses gens disposés à suivre l'ordre de son Amiral, il menaça de faire pendre quiconque oseroit parler de fuite. C'étoit un homme d'une constitution si forte qu'on l'a vû dans des parties de débauche, briser avec les dents des Verres, & en avaller les pièces sans en être incommodé. C'est ce que Linschoten rapporte d'après plusieurs personnes dignes de foi, qui avoient été témoins de ce fait ].

Les Anglois qui survécurent à leur défaite furent distribués sur la Flotte Espagnole, où ils devinrent l'occasion d'un nouveau combat entre les Portugais & les Basques, qui se disputoient l'honneur d'avoir été les premiers à l'abordage.

(n) Si Greenwill a réellement tenu le discours qu'on lui attribue ici, on ne peut guères disconvenir qu'il n'eut donné en cela quelque marque de vanité: mais on doit le lui pardonner, parce qu'il a vécu dans un tems, où l'amour de la Gloire étoit le goût dominant.

co (o) Ceux qui avoient parlé en mal de Greenwill à Linschoten, étoient peut-être dans le cas de ceux de qui il avoit reçu des informations sur le caractère d'Albuquerque. Le jugement de parcilles gens n'est pas de grand poids.

bordage. Les uns avoient pris la première enseigne, les autres le Pavillon; & de part & d'autre chacun s'attribuoit la principale gloire. A la vérité tous ceux qui avoient abordé le Vaisseau de Greenwill portoient des marques honorables de leur courage, soit dans leurs blessures, soit dans le désordre de leurs Bâtimens, dont plusieurs relâchèrent à Tercère pour se radouber. Linschoten eut la curiofité de se rendre à bord d'un Vaisseau de Biscaye, monté par Bartandona, qui avoit commandé l'Escadre Basque dans la Flotte de 1588. Son Bâtiment étoit fort gros, & du nombre de ceux que les Espagnols appelloient les douze Apôtres. Bartandona étoit alors à dîner avec le Capitaine du Vaisseau Anglois, qui étoit assis près de lui en habit de velours noir. Il traita fort civilement Linschoten, & lui accorda même la permission d'emmener pour quelques jours le Capitaine Anglois dans la maison qu'il avoit à Tercère. Le Gouverneur de l'Isle invita cet illustre Captif à dîner, & lui rendit toutes fortes d'honneurs. Linschoten reçut aussi chez lui le Pilote du Vaisfeau de Greenwill, qui n'avoit pas moins de dix ou douze blessures. Le Capitaine lui laissa une lettre qui contenoit le récit de l'action, & qu'il le pria de faire remettre au grand Amiral d'Angleterre. Il fut conduit ensuite à Lisbonne, où il fut traité avec honneur, & de-là renvoyé sous une Escorte en Angleterre avec le reste des Prisonniers.

LA Flotte d'Espagne demeura sur ses ancres à Cuervo, pour donner le tems à quantité d'autres Vaisseaux Espagnols & Portugais de se rassembler autour d'elle. En y comprenant les Vaisseaux de l'Inde, elle se trouva composée à la fin de cent quarante Bâtimens; mais lorfqu'elle fe disposoit à mettre à la voile, il s'éleva une tempête si furieuse que les Habitans des Isles ne se souvenoient point d'en avoir jamais vû de femblable. Quoique leurs montagnes soient si hautes qu'elles causent de l'étonnement, la mer lança ses flots jusqu'au sommet, & quantité de poissons y demeurèrent. Ce terrible orage dura sept ou huit jours sans un moment d'interruption. Sur les seules Côtes de Tercère, il périt douze Vaisseaux. Linschoten, qui étoit témoin de ce triste spectacle, en fait une peinture fort touchante. Pendant plus de vingt jours. on fut occupé à pêcher les cadavres, que les flots portoient continuellement fur le rivage. La Vengeance, ce glorieux Vaisseau du Vice-Amiral Greenwill, fut un de ceux qui se brisèrent en mille piéces contre les rochers. Il fut submergé tout-d'un-coup, avec soixante Espagnols qu'il avoit à bord. & quelques prisonniers Anglois, dont un seul eut le bonheur de se sauver; mais avec tant de contusions & de meurtissures, qu'ayant demandé en arrivant les fecours de la Religion Catholique, il mourut presqu'aussi-tôt. La Vengeance avoit un grand nombre de beaux canons de fonte, que les Insulaires ne désespéroient pas de pêcher l'Eté suivant.

Entre plusieurs Bâtimens Hollandois, qui avoient été arrêtés dans les Ports d'Espagne pour le service de cette Couronne, il y avoit un Flybot de six cens Tonneaux, sur lequel on avoit embarqué cent Soldats Espagnols qui faisoient environ cent quarante hommes avec l'Equipage Hollandois. Le Pilote, qui se nommoit Cornelius Marlinson, de Schidam en Hollande, après s'être conduit avec une habileté extrême pendant une partie de la tempéte se trouva poussé à la vûe de Tercère; & le Capitaine Espagnol croyant que sa sur consisteit à gagner la rade, le pressa d'y entrer malgré toutes ses résistances. Envain le Pilote lui représenta-t-il que c'étoit se perdre sans ressource,

TEN.

159 I.

Traitement que les Anglois vaincus reçoivent des Espagnols.

Tempête furieuse & ses effets. LINSCHO-TEN.
1591.
Exemple de tendresse de courage dans un vieillard

Hollandois.

il n'en reçut que des instances & des menaces injurieuses. Ce bon vieillard appella son fils qui étoit un jeune homme de vingt ans. Sauve-toi, lui dit-il en l'embrassant, & ne pense point à moi, dont la vie ne mérite plus d'être conservée. Ensuite obéissant au Capitaine, il tourna vers la rade, tandis qu'un grand nombre d'Habitans qui étoient au long des Côtes, préparoient des cordes, soutenues avec du liége, pour les présenter aux malheureux qu'ils s'attendoient à voir bien-tôt lutter contre les flots. En effet le Vaisseau sur lancé si rapidement sur les rocs, qu'il se brisa d'un seul coup, sans qu'il restat deux planches unies. De cent quarante hommes, il ne s'en sauva que quatorze, entre lesquels étoit le fils du Pilote Hollandois. Ceux que les stots jettèrent sur le rivage, ou qui furent pêchés après la tempête, avoient la tête les bras & les jambes brisées ou disloquées.

Suite de la même tempête.

Dans les autres ssles, la perte ne fut pas moindre qu'à Tercère. Il périt deux Vaisseaux à Saint-Georges, deux à Pico, trois à Graciosa. Les flots d'ailleurs apportèrent les débris de quantité d'autres Bâtimens, qui avoient fait naufrage en pleine mer, soit en se brisant l'un contre l'autre, soit en s'ouvrant d'eux-mêmes après avoir été fracassés par la violence des vagues. Il en périt trois de cette manière à la vûe de l'Isle Saint-Michel, d'où l'on entendit les cris lamentables des Matelots sans en pouvoir sauver un seul. La plûpart des autres errèrent assez long-tems sans mâts, avec des peines qui ne peuvent être exprimées; & d'une si grande Flotte, on prétend qu'il n'en arriva que trente-deux ou trente-trois dans les Ports d'Espagne. [Linschoten : rapporte que plusieurs Habitans de Tercère disoient ouvertement que Dieu avoit résolu de les faire périr entièrement, & qu'il prenoient manisestement le parti des Luthériens & des Hérétiques. Ils ajoutoient que dès qu'on avoit apporté à bord le Cadavre de Greenwill, aussi-tôt le vent avoit commencé à s'élever; de sorte qu'ils étoient persuadés que cet Homme qui professoit une Religion Diabolique, ayant été précipité dans les Enfers, avoient engagé tous les Esprits infernaux à vanger sa Mort, & à exciter cette surieuse tempête contre les Espagnols, qu'ils haïssoient d'ailleurs à cause de leur Religion. De pareils blasphêmes contre la Divinité se répandirent de tous côtés sans que personne pensât à les résuter.

# 

## C H A P I T R E XVI.

Premier Voyage des Anglois aux Indes Orientales sous le Capitaine Jacques Lancaster en 1591.

Lancaster. 1591.

Motifs des Anglois. Les Anglois crurent s'être ouvert un passage assez libre aux Indes Orientales, & qu'après avoir fait tant de dépenses & d'efforts pour diminuer les obstacles, ils jugèrent que le tems étoit venu d'en recueillir les premiers fruits. On ne nous apprend point si ce voyage se sit au nom d'une Compagnie ou sur un ordre de la Cour, ou par le seul mouvement & aux frais des trois Capitaines qui commandèrent les trois Vaisseaux dont la Flotte Angloise

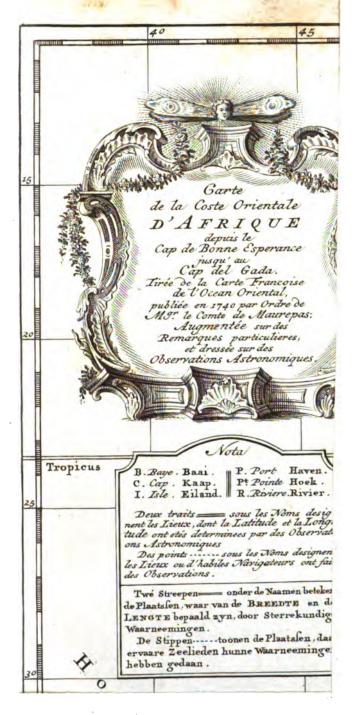

|   | • |   |     |   |   | - |   |   |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |     |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |     |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     | • |   |   |   | • |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | _   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   | · | • |  |
| • |   |   |     |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | ··. |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |  |

gloise étoit composée. Ils se nommoient Georges Raymond, Abraham Kendal, & James, c'est-à-dire Jacques Lancaster. Les noms des trois Bâtimens étoient la Pénélope, le Royal Marchand, & l'Edouard Bonaventure. que le Capitaine Raymond fut parti avec la qualité d'Amiral, son Vaisseau ayant disparu dans le cours du voyage, sans qu'on ait jamais sçu quel fut son sort, l'honneur d'avoir éxécuté une si grande entreprise est resté au Capitaine Lancaster, comme celui d'en avoir publié la relation est attribué à fon Lieutenant Edmond Barker (a).

La Flotte étant sortie du Port de Plymouth le 10 d'Avril 1591, arriva aux Canaries le 25. Elle se trouva le 2 de May à la hauteur du Cap Blanco. Le 5 elle passa le Tropique du Cancer, & le 8 elle étoit à la hauteur du Cap-Verd. Un vent Nord-Est qui ne l'abandonna point jusqu'au 13, la mit à huit degrés de l'Equateur; ensuite un vent contraire, la retarda jusqu'au 6 de Juin: enfin elle passa la Ligne, mais ce ne fut qu'après s'être saissi d'une Caravelle Portugaise qui alloit de Lisbonne au Brésil, chargée de 60 tonneaux de vin, d'huile, de capres, & de pois. La prise d'un Vaisseau chargé d'or auroit été moins agréable aux Anglois. Ils avoient commencé à se resfentir des incommodités du climat, dont les qualités font extrêmement dangereuses dans cette saison, entre le huitième degré de latitude du Nord & l'Equateur. La plus grande partie des trois Equipages, étoit attaquée de diverles maladies.

Après avoir passé la Ligne, ils continuèrent d'avoir le vent à l'Est-Sud-Est, & presque tosijours si violent, qu'il les poussa vers le Brésil, jusqu'à cent lieuës des Côtes. Enfin lorsqu'ils furent arrivés au vingt-sixième degré de latitude du Sud, le vent changea au Nord. Là, ils jugèrent que le Cap de Bonne Espérance portoit Est par Sud, à la distance d'entre neuf cens & mille lieuës. Dans cette longue navigation, ils eurent les vents variables, mais tels néanmoins qu'ils purent toujours s'avancer vers leur terme.

LE 28 de Juillet ils arrivèrent à la vûe du Cap; & jusqu'au 31, il lutterent contre des vents contraires, dans l'espérance de le pouvoir doubler, pour gagner 70 lieuës plus loin, l'Aguada de S. Blaz, où ils se flattoient de trouver des rafraîchissemens; mais la langueur qui étoit répandue sur les trois Vaisseaux les força de chercher un lieu moins éloigné. Il s'approchèrent de la Côte au Nord du Cap; & suivant le rivage, ils trouvèrent l'Aguada de Saldanna. Baye fort commode, qui présente une ssle à son entrée. Ils y jettèrent l'ancre le 1er. d'Août, & l'empressement des sains & des malades sut égai à débarquer.

IL se présenta d'abord quelques Sauvages fort noirs & fort farouches, qui se retirèrent au même moment. Pendant plus de quinze jours, il n'en parut point d'autres; & les Anglois ne trouvèrent pour rafraîchissement que des grues & des oyes dont ils tuèrent plusieurs à coups de fusil. Ils ne virent mens qu'ils s'y pas non plus d'autre poisson que des moules & diverses espèces de coquillage, qu'ils ramassoient sans peine au long des rocs. L'Amiral résolut enfin de gagner l'Isle avec sa Pinasse. Il y trouva des Pangouins & des veaux marins. dont il rapporta une provision fort abondante; & les Chaloupes, qui y fu-

LANCASTER. 1591. Etat de la

Son départ & fa naviga-

Les Anglois relachent 1 ~ Saldanna.

Rafratchiffeprocurent. ...

(a) Cette Relation se trouve dans la Collection de Hackluyt. Vol. II, Part. II. pag. 102. I. Part. Aaa

Lancaster. I 5 9 I.

Différentes espèces d'animaux.

Réfolution que les maladies font prendre aux Anglois.

Naufrage d'un Vaisseau de la Flotte.

Terribles effets du tonnerre.

rent envoyées deux fois, en revinrent chargées. Quelques jours après. les Chasseurs se saissirent d'un Négre, qu'ils forcèrent de pénétrer avec eux dans le pays, en lui faifant connoître par leurs signes qu'ils avoient besoin de bestiaux. Ils marchèrent inutilement, & n'ayant rencontré aucun autre Sauvage, ils renvoyèrent celui qu'ils avoient arrêté, après lui avoir fait beaucoup de caresses & quelques présens. Cette conduite leur réussit. Trente ou quarante Négres parurent bien-tôt; avec quarante jeunes bœufs & autant d'agneaux, dont ils donnèrent une partie pour quelques ustenciles. Un bœuf ne fut vendu que deux couteaux, une genisse & un agneau le même prix. Les bœufs de ce canton sont fort gros & fort charnus; mais ils n'en sont pas moins maîgres. Le mouton au contraire y est assez gras. Il a sur le dos du poil au lieu de laine, & la queuë extrêmement grosse, comme les moutons de Syrie. Le Capitaine Lancaster tua un animal sauvage, qui se nomme Antilope, de la grandeur d'un jeune poulain, & semblable au daim pour la couleur & la taille. Les Anglois virent un grand nombre d'autres bêtes qui leur étoient inconnues; mais les singes, dont l'abondance & la grosseur les étonna, servirent beaucoup à les amuser, par les difficultés autant que par l'agrément de cette chasse.

Dans l'état où les maladies réduisoient les Equipages, on crut qu'il valoitmieux se borner à deux Vaisseaux bien remplis, que d'en conserver trois sans le nombre des matelots nécessaires. De deux-cens-quarante hommes que le mal avoit épargné, on en mit cent & un dans l'Amiral, & quatre-vingtdix dans l'Edouard. Le reste, dont la santé commençoit à s'altéser, sut renvoyé en Angleterre dans le Royal Marchand. C'étoit le scorbut qui causoit les plus grands ravages: les Soldats, n'étant point accoutumés à la mer, en étoient presque tous attaqués. Les Matelots s'en désendoient mieux, ou du moins guérissoient plus promptement lorsqu'ils pouvoient trouver des viandes fraîches; ce qui fait juger à l'Auteur qu'ils s'en garantiroient entièrement si la-

nourriture étoit meilleure sur les Vaisseaux.

Six jours après le départ du Royal Marchand, les deux autres Vaisseaux quittèrent la Baye de Saldanna, & doublèrent promptement le Cap de Bonne-Espérance. Mais en arrivant le 14 de Septembre au Cap de Corientes, ilsfurent surpris d'une furieuse tempête, avec des tourbillons si violens, que l'Amiral fut séparé de l'Edouard. Jamais on n'a eu d'autre nouvelle de son fort. Lancaster, qui demeuroit avec son seul Vaisseau, fit long-tems des recherches inutiles. Il essiva lui-même toutes les fureurs de la mer. & des coups de tonnerre si terribles, qu'ils lui tuèrent quatre hommes, & n'em laissèrent aucun sans quelque marque étrange de leur violence. Les quatre qui perdirent la vie eurent la tête tournée, comme si l'on eut pris plaisir à leur tordre le col. D'autres eurent les bras & les jambes meurtries. Plusieurs furent atteints à la poitrine, & vomirent le sang pendant deux jours-Quelques-uns après avoir été renverfés par terre fans mouvement & fans: connoissance, ne revinrent de cet état que pour souffrir long-tems de vivesdouleurs, qui parcouroient successivement tous leurs membres. Le grand. mât fut comme rongé dans quelques endroits; & dans d'autres, il s'en détacha plutieurs parties. Des broches de fer, qui étoient enfoncées de dix pieds dans le bois furent fondues, [ & coulèrent fans brûler les parties de He bois voilines. 7:

E.

La mer étant devenue plus tranquille, Lancaster continua sa navigation au Nord-Est, & tomba quelques jours après à l'extrémité Nord-Ouest de l'Isle Saint-Laurent. Il ne s'en croyoit point si proche, & ce sut par hazard qu'an de ses gens découvrit pendant la nuit à la clarté de la Lune, une blancheur extraordinaire, qu'on reconnut bientôt pour l'écume des vagues qui se brisoient contre les rochers de l'Isle. On évita heureusement le danger dans une mer encore ignorée des Anglois. On passa de même près de Mozambique sans s'en être apperçu, & l'on alla tomber deux licuës au dessus dans un Baye nommée Quitangme, où l'on prit trois ou quatre barques du Pays, qui s'appellent Pangaies. Elles étoient chargées de millet, de poules, de canards; & les Négres avoient parmi eux un jeune Portugais, qui conquisoit cette provision à Mozambique. Lancaster profita de cette rencontre comme d'une faveur du Ciel, & remettant à la voile aussi-tôt, il ne sut pas long-tems à gagner l'Ise de Comore, qui est à cent lieuës de la même Baye, au Nord-Est de Mozambique. Il y fut reçu par un grand nombre de Mores, & l'Isle lui parut extrêmement peuplée. Seize hommes qu'il y envoya dans sa Chaloupe, obtinrent tranquillement la liberté de prendre de l'eau. Le Roi de l'Isse lui fit demander celle de se rendre sur son bord. Il y vint, accompagné de plusieurs Mores d'une belle taille, & vêtu d'une robe de satin cramoiss. Les Anglois le traitérent civilement; & le jeune Portugais qu'ils avoient pris leur servant d'interprête, ils eurent avec lui une longue conférence sur l'état de son Pays, & sur la nature de ses marchandises. Mais ces apparences d'amitié couvroient un noir dessein de la part des Mores. Un Officier Angiois nommé Mace, prenant confiance aux offres du Roi, descendit au rivage avec trente hommes, contre le sentiment de Lancaster. A peine eut-il fait cent pas sur la terre; qu'une troupe de Barbares fondant sur esax avec toutes sortes d'armes, les tuèrent à la vue du Vaisseau, d'où 🞛 l'on ne pouvoit leur donner aucun secours, S& sous les yeux mêmes du Roi qui fembloit n'être retourné à terre, que pour autorifer cette perfidie par

sa présence. Les Anglois partirent, avec la douleur de ne pouvoir se venger d'un si cruel outrage, mais bien instruits de la désiance qu'ils devoient garder sans ceffe avec les Mores. Ils prirent le 7 de Septembre vers Zanzibar; où ils arrivèrent bien-tôt, avec la précaution de relâcher à quelque distance du Port. Ils avoient perdu leur Chaloupe à Comore. Quelques planches qu'ils avoient sur le Vaisseau, servirent à réparer cette perte. Le Port de Zanzibar ne présentant rien qui fût capable de les effrayer, ils croisèrent sur cette Côte pendant plus d'un mois, en donnant la chasse à toutes les Barques ou les Pangaies qu'ils pouvoient découvrir. Ils se trouvèrent ainsi dans l'abondance de toutes fortes de provisions, sans s'exposer au risque de les chercher dans l'intérieur du Pays. Mais ils virent un jour fortir du Port une Barque Portugaise, de laquelle il se détacha un More dans un Canot, avec une lettre pour de Capitaine Anglois. Elle venoit de quelques Portugais qui avoient un petit comptoir dans cette Ville. Ils demandoient de quelle Nation étoit le Vaisseau qui s'arrêtoit si près d'eux, sans leur donner aucun avis de son arrivée, 🗬 quelles étoient ses intentions. Lancaster répondit qu'il étoit Anglois, ami de leur Roi Dom Antoine, & chargé de sa part d'une commission dans les Indes. La Barque rentra dans le Port, après cette réponse, & l'on n'en re-

Aaa 2

I 59 I. Lancatter continue fa navigation.

ide de Conore.

Perfidie de les Habitans.

Douleur des Anglois.

Ils croisent aux environs de Zanzibar. 372

Lancaster. 1591.

Il se lient avec le Roi & la Nation. cut point d'autre explication. Quelques jours après, on se saist d'une Pangaie chargée de Mores, qui accompagnoient un de leurs Prêtres (b). Lancaster le traita civilement. Cette conduite sut si agréable au Roi de la Nation, qu'il sit offrir aux Anglois des témosgnages de sa reconnoissance. Ils acceptèrent des vivres pour deux mois; mais ils prirent le parti, dans cet intervalle, de garder le Prêtre à bord, en continuant de lui faire les mêmes caresses. Les Mores, qu'ils virent alors plus samilièrement, leur racontèrent que les Portugais du Comptoir n'avoient rien épargné pour leur inspirer d'affreuses idées de la Nation Angloise. Ils avoient représenté l'Equipage du Vaisseau comme une troupe de monstres qui ne se nourrissoient que de chair humaine, & qui s'étoient approchés de la Côte pour dévorer les Habitans. Lancaster comprit que n'ayant rien à craindre de lui dans la Ville, ils vouloient seulement lui ôter le moyen de s'informer de leur commerce.

Situation du Port de Zanzibar.

Le Port de Zanzibar peut recevoir des Bâtimens de cinq cens tonneaux. & les mettre à couvert de toutes fortes de dangers. Il se trouve d'excellente eau fur la Côte, avec une grande abondance de bestiaux, de volailles. de poisson & de fruits. L'Auteur recommande aux Anglois qui doivent faire le même voyage après lui, de relâcher dans un lieu si commode, mais de s'y défier beaucoup des Portugais. Tandis que le Vaisseau étoit à l'ancre, & qu'on se contentoit d'envoyer la Chaloupe pour visiter les Bayes voisines. l'Inspecteur Portugais des Côtes depuis Mélinde jusqu'à Mozambique, s'approcha furtivement dans une Frégate de dix tonneaux, & chercha l'occasion d'enlever la Chaloupe aux Anglois. Lancaster reçut cet avis d'un More Arabe (c), que le Roi de Zanzibar envoya plusieurs sois visiter son Prêtre. [Ce-H pendant il paroît affez douteux si l'artifice n'étoit pas du côté même des Mores, qui se flattoient peut-être de contenir les Anglois par de fausses informations.] Lancaster ne pouvant approfondir ce soupçon, parce que ses forces ne lui permettoient pas de chercher querelle aux Portugais, se contenta de retenir, avec le Prêtre du Roi, les principaux Mores qui tombèrent entre ses mains, & de les traiter avec assez de civilité pour mettre le Roi & toute la Nation dans ses intérêts.

Jalousie des Portugais. [It obtint si parsaitement leur consiance, que malgré la jalouse des Fac-Heteurs Portugais, les Habitans de la Côte lui apportèrent ce qu'ils avoient de plus précieux. Il ne reçut rien d'eux qu'il ne payât de quelques marchandifes de l'Europe; & leur faisant espérer beaucoup plus qu'il n'étoit en état de leur offrir, il les mit dans la disposition de voir descendre parmi eux les Anglois, & de leur laisser prendre quelque connoissance du Pays. Lancaster ne sit pas difficulté lui-même de pénétrer à quelques milles dans les terres. Il trouva les champs cultivés, & des bestiaux en fort grand nombre; mais nulle industrie pour chercher des mines, quoiqu'en apparence les montagnes ne doivent pas être sans or, à si peu de distance de plusieurs endroits où les Portugais en ont de fort riches. Il su conduit par les Mores dans une espèce de Ville, nommée Paraygone, où les maisons sont de fort belles pierres, mais sans aucune liaison de chaux ou de ciment. Les Habitans ont l'art de les rendre

(b) Ces Prêtres se nomment Sbérifs; mot Arabe qui signisse un homme qui est de la famille de Mahomet. (c) Les Européens appellent mal-à-propos Mores, tous les Mahométans qui habitent les Côtes & les Isles des Indes.

rendre fort polies, en les frottant contre d'autres pierres beaucoup plus dures. & de les joindre si parfaitement qu'elles ne paroissent composer qu'une seule masse. Dans la même Ville, Lancaster sut abordé par une semme Portugaise, qui s'y étoit retirée, pour suir son mari qui étoit un des Facteurs de Zanzibar. Les Mores sembloient l'avoir prise sous leur protection. Elle versa des larmes en parlant au Capitaine Anglois; & quoiqu'il ne pût entendre parfaitement ses plaintes, il comprit qu'elle lui demandoit en grace d'être reçue sur son bord. L'impatience qu'il eut d'être assez instruit pour juger si elle méritoit ses services, lui fit renvoyer au Vaisseau deux de ses gens, qui amenèrent l'Interprête Portugais. Elle parut charmée de voir un homme de sa Nation. sans en avoir rien à redouter. Son malheur consistoit à se trouver la femme d'un homme voluptueux, dont le goût s'éxerçoit indifféremment sur la première Indienne qui picquoit ses désirs. Elle avoit souffert ce déréglement pendant plus de six mois; mais, suivant le témoignage qu'elle rendoit d'ellemême, elle avoit crû pouvoir chercher de la consolation dans les complaisances de quelques Mores qui l'avoient dédommagée de l'indifférence de son mari. La jalousie n'en avoit pas été moins vive dans un cœur qu'elle ne possédoit plus. Elle avoit été forcée, pour en éviter des effets sanglans, de suir avec un More dont elle avoit reconnula probité. Le Roi de Zanzibar avoit favorisé sa fuite. Elle attendoit l'arrivée de quelque Flotte Portugaise pour demander justice à l'Amiral; & dans l'impatience du retardement, elle vouloit devoir sa liberté aux Anglois. Lancaster comprit qu'elle avoit eu pour un More quelque foiblesse dont son mari l'avoit voulu punir. Il ne refusa point de la recevoir sur son Vaisseau; mais il lui demanda si elle ne désiroit cette faveur que pour elle-même. L'Interprête qui avoit rendu jusqu'alors cet entretien, sans pénétrer au-delà des apparences, ouvrit les yeux à cette question. Non-seulement il assura le Capitaine que ses conjectures étoient justes. mais il le supplia pour l'honneur de sa Nation, de ne pas recevoir une misérable qui avoit été capable d'un si insâme libertinage. Lancaster ignoroit la langue Portugaise. Il n'employoit avec l'Interprête qu'un langage mêlé d'Anglois & d'Espagnol, qui pouvoit à peine lui faire exprimer la moitié de ses idées. Mais lorsqu'il crut reconnoître à ses instances qu'il étoit mal difposé pour cette malheureuse femme, il s'efforça de la consoler par ses signes & par les marques de compassion qu'il fit éclater dans ses yeux. Enfin l'ayant conduite à bord, sans écarter un More d'assez belle taille, qui ne cessa point de la suivre, il déclara brusquement à l'Interprête qu'il étoit résolu de la secourir. Outre la pitié qui l'intéressoit pour elle, il comprit qu'à mesure qu'il se Motis de Lanferoit mieux entendre de cette femme, il pourroit se la rendre utile par l'afcendant qu'elle paroissoit conserver sur son More, & que de l'un ou de l'autre il tireroit divers avantages dans les occasions de voir des Portugais ou des Indiens. Le More la suivit jusqu'au Vaisseau, où elle parut avec joie. Elle paroissoit s'attendre à l'y voir monter avec elle; mais après quelques discours que les Anglois ne purent entendre, il tourna le dos au rivage. Elle parut supporter son départ avec beaucoup de tranquillité. L'Interprête charme de la voir renoncer à cette indigne inclination, ne balança plus à lui rendre toutes sortes de services.

On est embarrassé dans cette narration à deviner ce qui pouvoit arrêter si long-tems Lancaster sur la Côte de Zanzibar.] Cependant il se disposoit à Aga 3

LANCASTER. 1591. Les Anglois délivrent une femme Portugaile.

Avanture de

caster pour la fecourir.

LANCASTER. 1591. Lettre du Mari à Lancatter.

lever l'ancre, lorsqu'une Barque sortie du Port, lui apporta une lettre, sont B il eut peine à comprendre le sens, avec le secours même de son interprête. Elle étoit du Mari de la Portugaise, qui étoit déja informé de la résolution de sa femme, & qui s'étendoit beaucoup sur le sujet de leurs plaintes mutuelles. Mais il finissoit d'une manière plus intelligible, 7 en priant le Capitaine de lui faire présent de quelques bouteilles de vin de l'Europe, d'une certainte quantité d'huile, & de deux ou trois livres de poudre. Cette grace pa-H rut si légère aux Anglois pour un homme qui sembloit leur abandonner sa femme, que Lancaster lui envoya le double de ce qu'il demandoit. Mais il retint un des Négres de la Barque, qui en s'ouvrant à l'Interprête Portugais avoit paru connoître diverses contrées de l'Inde, où il se vantoit d'avoir fait plusieurs voyages. On apprit de lui qu'il étoit entré depuis peu dans le Port de Zanzibar une Barque de trente tonneaux, que les Mores appellent Junko. venue de Goa avec sa cargaison de poivre pour le comptoir Portugais. Lancaster en quittant cette Côte, renvoya au Roi le Prêtre & quelques Mores, qui lui avoient servi d'otages jusqu'au jour de son départ. [Il perdit là son 🗲 Chirurgien qui mourut d'une violente chaleur dans la tête: on auroit pu lui fauver la vie, si on l'avoit faigné à-propos. Enfin après avoir fait provision de quelques milliers de livres d'une sorte de poix assez semblable à de l'Encens, il remit à la voile le 15 de Février, dans le dessein de gagner le Cap de Comorin, mais d'éviter les Vaisseaux qui revenoient, dans cette faison, de Ceylan, de Saint-Thomas, de Bengale, de Pégu, de Ma-Leur dessein. laca, des Moluques, de la Chine & du Japon. Les courans l'éloignèrent beaucoup de ses vûes, en le poussant jusqu'à l'entrée de la Mer rouge. Il reprit à l'Est lorsqu'il se sut apperçu de son erreur; mais il sut encore repoussé vers le Nord, à quatre-vingt lieuës de l'Isle de Socotora. Cependant les provifions ne lui manquèrent point, parce qu'il trouva toûjours quantité de Dauphins, de Bonites, & de Poissons volans. Se voyant si loin hors de sa course, & la saison étant si avancée, il se déterminoit à relâcher dans quelque Port de la Mer rouge, ou à Socotora, lorsque le vent devint tout-d'uncoup si favorable, qu'il sut porté directement vers le Cap de Comorin. Avant que de le doubler, il se proposa de toucher à quelqu'une des Isles Mamales, qui font au douzième degré de latitude du Nord, & qui fournissent des provisions. Mais il les manqua par la faute de son Pilote. La veille du jour qu'il espéroit d'y arriver, le vent tourna au Sud-Ouest, ce qui lui fit changer sa course, &, le voyant tourner de plus en plus au Sud, il craignit de ne pouvoir doubler le Cap, & d'être jetté avec beaucoup de danger sur la Côte de l'Inde, parce que la faison de l'hyver & les Mousons (d) d'Ouest qui durent sur cette Côte jusqu'au mois d'Aost étoient déja arrivés. Cependant il passa heureusement le Cap, au mois de Mai.

remettent à la voile.

1592. Les Anglois

Ils arrivent au Cap de Comorin.

Ils le doublent.

> IL ne paroît pas que le Capitaine Lancaster se sût proposé d'autre but que de traverser ces mers, pour en porter la connoissance en Angleterre, ou peut-être pour s'attribuer la gloire d'être le premier Anglois qui les eut parcourues. Du moins l'Auteur de la Relation ne lui suppose nulle part aucune intention déterminée.] Après avoir doublé le Cap de Comorin, il dirigea se

voiles vers les Isles de Nicobar, qui sont au Nord & Sud de la partie occiden-

Mes de Nicobu.

(d) Mot Arabe qui dans son origine, signifie le cours du vent. R. d. E.

tale de Sumatra, à sept degrés de latitude du Nord. Avec un vent des plus LANCASTER. favorables, il y arriva le sixième jour; mais pour n'avoir pas bien observé l'Etoile du Sud, il tomba le 1er. de Juin au Sud de ces Isles, à la vûe de celles de (e) Gomez-Pulo. Ayant continué sa course au Nord-Est de celle-ci, il fut surpris par un calme qui dura deux ou trois jours, & pendant lequel il ne suivit que les courans jusqu'à deux lieuës de la Côte de Sumatra. L'hyver commencoit. & de jour en jour, le tems devenoit plus incommode. Il tourna vers les Mes Pinacu, où il arriva au commencement de Iuin. Le lieu qu'il choisit pour jetter l'ancre, fut une grande Rade au sixième degré trente minutes du Nord, à cinq lieuës de la Côte de Malaca. Ce fut-là qu'il resolut de passer l'Hiver, & de débarquer ses gens, qui étoient presque tous malades. Il lui en mourut vingt-six; de sorte qu'en partant de l'Isle, son Equipage se réduisoit à trente trois hommes, dont il n'y avoit pas vingt-deux qui fussent propres au travail. Les rafraîchissemens qu'ils trouvèrent dans un lieu si désert ne furent point capables de les rétablir: c'étoient des huitres & d'autres coquillages, avec une petite quantité de poissons qu'ils ne pêchoient point fans peine. L'Isle d'ailleurs est assez agréable par le grand nombre d'arbres dont elle est couverte. Ils sont d'une hauteur prodigieuse (f), & si droits qu'il n'y en a presque point qui ne pût servir de mât.

A la fin de l'hyver, c'est-à-dire vers celle du mois d'Août, les Anglois partirent, après avoir employé une partie du tems à radouber leur Vaisseau. Ils vouloient chercher un lieu plus commode pour se remettre des fatigues mêmes de leur repos. Ils traversèrent jusqu'à la Côte de Malaca, & le jour suivant ils mouillèrent dans une Baye, sur un fond de six brasses, à deux lieuës du ri- laca. vage. Le Capitaine accompagné de son Lieutenant & de quelques autres. prit terre dans la Chaloupe. Ils découvrirent les traces de quelques Habitans, & voyant des feux allumés, ils s'en approchèrent avec beaucoup d'assurance; mais ils n'apperçurent aucune créature animée, à la réserve d'une espèce d'oiseaux de mer qui s'appelle Oxbird, & qui est fort privée. Ils en tuèrent huit douzaines. Etant retournés le soir au Vaisseau, ils virent le lendemain un Canot chargé de feize Indiens nuds, qui tournèrent quelque tems autour d'eux. mais sans vouloir approcher. Cependant le Lieutenant du Vaisseau les suivit insqu'à terre dans la Chaloupe; & s'étant mêlé sans crainte avec eux, il les engagea par ses caresses à lui promettre des vivres. Le jour suivant, Lancaster découvrit trois Bâtimens de foixante ou foixante-dix tonneaux, à l'un des- aux Jésuites. quels il donna la chasse auec sa seule Chaloupe. Il le prit enfin; & trouvant par le témoignage d'un Boulanger Portugais, qui étoit à bord, que la cargaifon appartenoit à des Jésuites établis dans cette contrée, il s'en mit en posfession; mais il cessa de poursuivre les deux autres, en apprenant qu'ils étoient à quelques Marchands de Pégu. Le Portugais lui dit qu'à peu de distance, il y avoit une Ville nommée Martaban, qui étoit le principal Port de Ha grande Ville de Pégu. [C'étoit l'avertir que ce lieu n'étoit pas sûr pour Port du Rodes Anglois; & leur crainte augmenta] la nuit suivante, lorsqu'ils se furent Pégu. apperçus que les Matelots Indiens s'étoient dérobés dans leurs Canots. Ce-

1592.

Gomez-Pulo.

Pulo Pinacu.

Mort d'un grand nombre d'Anglois.

Côte de Ma-

Martaban,

pendant

<sup>(</sup>e) Pulo, en Indien, signisse Isle.

<sup>(</sup>f) Angl. lis ont plus de 100 pieds en hantour. R. d. E.

LANCASTER. 1592.

pendant Lancaster sit transporter leur cargaison sur son Vaisseau, & passa le reste du jour dans la même Baye. Il vit le soir un autre Bâtiment de Pégu. chargé de poivre; mais loin de l'arrêter, il affecta de faire toutes fortes de civilités aux Matelots.

Pulo Sambilam.

Prise d'un Vaisseau Portugais.

Rencontre d'un autre Vaisseau Portugais.

Vaisscau de Malaca.

Artifice du Capitaine.

Les Anglois ayant trouvé sur leur prise de quoi rétablir un peu leurs forces, ne penserent qu'à continuer leur navigation. Ils mirent à la voile au commencement de Septembre, pour gagner les Détroits; & s'sans être trop. sûrs de leur course, ils arrivèrent aux Isles de Sambilam, à quarante-cinq lieuës au Nord de la Ville de Malaca. C'est un lieu où passent nécessairement tous les Vaisseaux Portugais, qui vont de Goa & de Saint-Thomas aux Moluques, à la Chine & au Japon. [Aussi Lancaster ne s'en approchat-il point sans précautions. ] Après avoir croisé pendant cinq jours aux environs des Isles, il découvrit un Bâtiment de deux cens cinquante tonneaux, qui paroissoit fort chargé, mais aussi mal pourvu d'armes que de Matelots. Il ne balança point à l'attaquer; & la facilité qu'il eut à le prendre, justifia l'opinion qu'il s'en étoit formée. C'étoit un Portugais chargé de ris pour Malaca. Il venoit de Négapatan, Port de l'Inde vis-à-vis Ceylan. [Les H Portugais accoutumés à voyager sans obstacles dans ces Mers, négligeoient alors toutes fortes de précautions pour leur défense. Lancaster fit passer l'Equipage sur son bord, & le remplaça par sept Anglois, pour garder sa prise pendant la nuit. Le lendemain s'étant accommodé de tout ce qui pouvoit convenir à ses besoins, il remit les Portugais dans leur Vaisseau, à la reserve du Pilote qu'il garda avec quatre Mores, & les fit échouër sur le rivage. Dans les ténébres, il arriva un autre Bâtiment Portugais, de quatrecens tonneaux. qui jetta l'ancre inconsidèrément à fort peu de distance de la prise. Les Anglois l'ayant découvert attendoient le jour, dans l'espérance de s'en faisir aussi facilement. Mais il les apperçut de son côté, & levant l'ancre aussi-tôt, il s'éloigna si promptement, que l'Edouard, appesanti comme il étoit par quantité de réparations informes, ne pût faire assez de diligence pour le joindre.

L'ANCRAGE est si bon à trois ou quatre lieuës des Mes, qu'après avoir croisé pendant tout le jour, Lancaster revenoit mouiller au même lieu pendant la nuit. Le 6 d'Octobre, entre onze heures & minuit, il y arriva un Vaisseau de Malaca, d'environ sept-cens tonneaux, qui jetta l'ancre si proche des Anglois, qu'ils entendoient le bruit des voix & de la manœuvre. A toutes fortes de hasards ils se disposèrent à l'attaquer; & lorsqu'ils se furent mis en état de le commander par leur artillerie, ils y envoyèrent leur Chaloupe avec dix hommes, pour avertir le Capitaine du péril auquel il étoit exposé, s'il balançoit à se rendre. La frayeur produisit tout l'effet que Lancaster en avoit espéré. Le Capitaine s'offrit à passer sur le bord Anglois. Il y confirma ce qu'il avoit promis en quittant le sien; mais ayant reconnu que si l'artillerie Angloise étoit capable de le couler à fond, il n'y avoit point assez de monde sur le Vaisseau pour lui donner d'autres craintes. il demanda la liberté de retourner à son Bâtiment, sous prétexte que ses gens feroient difficulté de se rendre sans combat, s'ils n'en recevoient l'ordre de sa bouche. Lancaster y consentit d'autant plus facilement, qu'à la distance où il étoit, le Bâtiment Portugais ne pouvoit lui échapper. Cependant aussitôt que le Capitaine fut retourné à son bord, les Portugais au nombre de

plus

plus de deux-cens-cinquante, tant hommes que femmes & enfans, profitèrent du reste de la nuit pour descendre dans deux grandes Chaloupes, avec ce qu'ils avoient apparemment de plus précieux, & gagnérent heureusement He rivage. [Ils avoient eu soin de lier les dix Anglois qui avoient reconduit le Capitaine; de sorte qu'à la pointe du jour, lorsque Lancaster inquiet de leur retardement, pensoit à faire jouër son artillerie, ils les apperçut qui l'appelloient à leur secours par des signes. Il ne restoit plus à bord qu'un vieux Portugais, si malade qu'il n'avoit pû suivre les autres, & qui s'empressa néanmoins, après leur fuite, de délier les Anglois, pour se faire auprès d'eux un mérite de ce service. Lancaster trouva sur le Vaisseau quinze pièces de canon de fonte, trois cens barils de divers vins, des Merceries de toutes les sortes, telles que des chapeaux, des bas de laine d'Espagne, des velours, des taffetas, du ris, des glaces de Venife; de fausses pierreries, que les Portugais employent à tromper les Indiens, des cartes à jouër, & trois ou quatre bales de papier de France. Il n'y restoit ni or, ni argent, par les soins que les Fugitifs avoient eu d'emporter leurs plus précieuses richesses. L'Edouard ne pouvant contenir un butin si considérable, on se contenta de ce qui pouvoit servir aux commodités de la navigarion, ou à se concilier les Indiens par des présens: & pour ne se pas rendre trop odieux, si l'on submergeoit le res-

te, on prit le parti d'abandonner le Vaisseau sur ses ancres. CEPENDANT Lancaster comprit que ses Expéditions ne pourroient être ignorées long-tems dans les Etablissemens Portugais, & qu'il avoit à redouter les forces de Malaca; son Vaisseau d'ailleurs avoit besoin d'être calfeutré. & les Isles voisines ne fournissent point de poix. Il alla mouiller dans une Bave du Royaume de Junsaloom, entre Malaga & Pégu. Le Portugais de la dernière prise, dont on avoit rétabli la santé à force de soins & de bons traitemens, parloit la langue Malayenne. Il offrit lui-même de s'employer à faire trouver de la poix. On s'en procura deux ou trois quintaux sur la Côte. Lancaster se servit aussi de ce Vieillard pour échanger quelques marchandises avec le Roi du Pays, contre de l'ambre gris & des cornes de Rhinocéros, que les Indiens nomment Abath. Il obtint deux ou trois de ces cornes, avec une assez grosse quantité d'ambre gris, dont le commerce est réservé au Roi seul. Mais ce Prince sit saisir tout d'un coup le Portugais, & quelques Anglois dont il étoit accompagné, avec toutes leurs marchandises. On ignore quelles eussent été ses résolutions, si le Vieillard Portugais n'est trouvé l'art de le tromper, en lui disant que les Anglois avoient sur leurs Vaisseaux quantité d'armes dorés, de cuirasses & de hallebardes. La passion qu'il avoit pour tous ces instrumens de guerre, lui sit relâcher ses Prisonniers, dans l'espérance de leur voir apporter ce qu'ils lui promettoient.

LANCASTER s'éloigna aussi-tôt de cette Côte; & passant par Sumatra; il se rendit, suivant son premier dessein, aux Isles de Nicobar. Les Habi- Ils reviennent tans s'empressèrent de lui apporter toutes sortes de rafraîchissemens dans leurs aux liles de Canots. Ils lui vendirent aussi de fort beaux calicots, qu'ils avoient retirés des débris de deux Vaisseaux Portugais qui avoient fait naufrage depuis peu fur leur Côtes. Les bestiaux, la volaille & le poisson se trouvent en abondance aux Isles de Nicobar.

Le 21 de Novembre, les Anglois partirent pour l'Isle de Ceylan, où ils I. Part. arrivèrent

LANCAST SR: 1592.

Butin des

Les Anglois vont à Junia-

Ils s'en fauvent dissicile.

Ils se rendent

LANCASTER. 1592.

arrivèrent le 3 de Décembre. Ils mouillèrent d'abord au Sud de l'Isle sur six toises de fond; mais ils y perdirent leur ancre, au milieu d'une infinité de petits rocs qu'ils n'avoient point apperçus. Cette disgrace leur sit prendre au Sud-Ouest de l'Isle, vers un lieu que les Portugais avoient nommé Puntagallo, dans le dessein d'y attendre les Vaisseaux de Bengale & de Pégu, dont ils espéroient d'enlever quelques-uns au passage. Ils sçavoient d'ailleurs par les récits du Vieillard Portugais, que la Flotte de Tanaseri, grande Bave du Royaume de Siam, au Sud de Martaban, devoit passer par le même lieu dans l'espace de quatorze jours, avec des marchandises pour les Caraques, qui partent ordinairement de Cochin pour le Portugal vers le milieu du mois de Janvier. Les Vaisseaux de Bengale apportent des étoffes & des toiles précieuses, avec de grosses provisions de ris, & font ce voyage deux fois l'année. Ceux de Pégu joignent à des marchandifes de la même naure, des rubans, des diamans, des perles & d'autres pierres précieuses. Ceux de Tanaseri portent principalement du ris & du vin de Nipar, qui est d'u-

Espèrances des Anglois.

Ce qui les

Embarras de quelques Matelots dans une rivière.

ne force & d'une chaleur extraordinaire. (g) Ce grand projet manqua par deux accidens, qui découragèrent extrêmement les Anglois. Il ne leur restoit qu'une ancre, dont ils pussent faire usage; ils la perdirent, en mouillant encore sur un mauvais fond, devant fait manquer. Puntagallo. Lancaster, qui n'avoit jamais sçu ménager sa santé, sut attaqué d'une maladie dangereuse. L'Equipage allarmé de ces deux malheurs, ne parla plus que de retourner en Angleterre. En vain le [Lieutenant, 44] prêtant sa voix au Capitaine languissant, leur représenta toutes les espérances auxquelles ils vouloient renoncer. La crainte, plus forte que l'honneur & l'intérêt, leur fit beaucoup mieux sentir à quels dangers ils alloient être exposés, sen perdant un Chef dont le courage & l'intelligence étoient leur !! unique ressource. Les deux ancres qu'ils avoient encore étoient démontées; il falloit des commodités qu'ils n'avoient pas, pour les mettre en état de servir. [D'ailleurs, qu'elle apparence de trouver toûjours des Ennemis aussi faciles à !! vaincre que ceux qu'ils avoient rencontrés? Les Marchands Portugais étoient mal armés; mais c'étoient des Flottes entières qu'on attendoit de Tanaseri, de Bengale & de Pégu. Avec si peu de monde, que prétendre contre des Ennemis si nombreux? sans compter que la poudre commençoit à diminuer, & que le Vaisseau même s'affoiblissoit sensiblement. Pour grossir toutes ces terreurs, il arriva que dix hommes, chargés d'apporter de l'eau sur la Chaloupe, entrèrent avec trop peu de précautions dans une Rivière, qui est six lieuës au-dessous de Puntagallo. Ils y furent découverts par quelques Habitans qui s'approchèrent bien-tôt en plus grand nombre sur les deux rives, & qui leur tirèrent quantité de fléches. Loin de pouvoir se retirer, ils étoient menacés d'être ajustés de plus près, en regagnant la mer, parce que les deux bords de la Rivière se rapprochoient beaucoup au-dessous du lieu jusqu'où ils s'étoient avancés. Cependant comme il leur étoit impossible de se soûtenir dans la même situation jusqu'à la nuit, ils continuèrent de remonter au milieu du Canal vers une petite Isle qui pouvoit les mettre à couvert. Ils y abordèrent sans peine; mais quoique de l'un & de l'autre côté ils fussent hors

hors la portée des flèches, rien ne les assuroit que l'envie ne prendroit point aux Mores de les forcer dans cette retraite. Tout le jour se passa dans la crainte. A l'entrée de la nuit, la Lune se trouva si claire, que dans le doute s'ils n'étoient point encore attendus sur les bords, ils laissérent passer le tems du reflux; de sorte que l'obscurité venant ensuite les favoriser, ils eurent à combattre la marée pour fortir de la Rivière avant le jour. Tous leurs efforts ne purent les faire avancer si vîte, que les Mores n'eussent le tems de leur tuer quatre hommes à coups de fléches. Ils se vangèrent en tuant un beaucoup plus grand nombre de ces Barbares; mais n'ayant point apporté assez de poudre pour leur inspirer long-tems de la crainte, il remarquèrent que les Mores s'appercevoient de l'épuisement de leurs munitions; & que pour les railler de leur embarras, ils les couchoient en joue avec leurs arcs, comme on le fait pour tirer un fusil. Baker, Lieutenant du Vaisseau. s'étoit chargé indiscrétement de cette malheureuse commission. Ainsi les Anglois se virent menacés de perdre tout à la fois leur Capitaine & leur Lieutenant.]

LE 8 de Décembre, Lancaster forcé jusques dans son lit par les instances de tous ses gens, consentit enfin à mettre à la voile pour le Cap de Bonne-HEspérance. On passa aux Isles Maldives, [où l'occasion n'auroit pas manqué de faire quelque nouveau butin, si le desir de retourner en Europe ne sût devenu l'unique passion de tout l'Equipage. Cependant on avoit besoin d'eau. & cette nécessité fit prendre le parti à Lancaster, qui commençoit à se rétablir, de descendre à Montereis, petit Port dont la Ville n'étoit composée que d'environ quinze maisons. Il se trouva si bien d'y avoir passé trois jours, que ses gens, par l'attachement qu'ils avoient pour lui, furent les premiers à le presser de s'y arrêter quelques jours de plus. Il y vint dans cet intervalle un Commis du Comptoir Portugais à cheval, avec un domestique de sa Nation, & deux Mores qui le suivoient à pied. Etant tombé entre les mains des Anglois, il confessa au Capitaine que sur le bruit, qui étoit allé au Comptoir, de l'arrivée d'un Vaisseau Européen à Montereis, les Facteurs n'ayant pas eu le moindre foupçon que ce pût être un autre qu'un Portugais, avoient été surpris de n'en recevoir directement aucune nouvelle, & l'envoyoient pour sçavoir les raisons de ce silence. Lancaster comprit qu'il ne falloit point attendre d'autres éclaireissemens d'un homme si intéressé à se tromper: mais en le traitant fort civilement, il lui déclara que s'il ne vouloit pas être associé sur le Vaisseau Anglois à quelques autres personnes de sa Nation, pour retourner en Portugal par la voie de l'Angleterre, il devoit composer de bonne grace pour sa rançon. Cette proposition lui parut juste. Il ne se défendit que sur sa pauvreté, & sur sa qualité de simple Commis, dont il n'étoit même revêtu que depuis quelques mois, & qui ne le mettoit point encore en état d'offrir plus de cinquante ducats. Lançaster se contenta d'en exiger cent. Il lui laissa même fon cheval, qui étoit d'une beauté admirable, mais dont il ne jugea point à propos d'embarrasser son Vaisseau; & n'ayant plus d'utilité à tirer de la Dame Portugaise, ni du Vieillard de Sambilam, il prit aussi cette occasion de s'en défaire, après leur avoir fait quelques présens.]

IL continua de voguer avec des vents affez favorables jusqu'à l'Isle de Madagascar ou de Saint-Laurent, qu'il laissa au 26 degré de latitude. Entre cet- bre de Bonites te Ille & l'Afrique il trouva un prodigieux nombre de Bonites & d'Albicores. &d'Albicores.

LANCASTER. 1592.

Les Anglois retournent vers l'Europe.

Montereis Port des Mai-

Les Angiois profitent de la rançon d'un Commis.

1593.

LANCASTER.
1593.

Lancaster arrive à Suinte Helène.

Il veut aller au Brésil.

Raison qui le font retourner en Angleterre.

Il est jetté au Golse de Paria.

Indiens qu'il rencontre.

Ce dermer poisson est fort gros, & si facile à prendre; que Lancaster, dont la fanté étoit fort bien rétablie, se faisant un amusement de cette pêche, en prenoit affez dans l'espace de deux ou trois heures pour nourrir pendant tout un jour quarante personnes. Il continua pendant cinq ou six semaines de se procurer ce refraîchissement, qui suppléoit à quantité de besoins. Au mois de Février 1593, il tomba dans la Baye d'Agoa, cent lieuës au Nord du Cap de bonne-Esperance. Mais les vents étant devenus contraires, il sur un mois ou cinq femaines sans le pouvoir doubler. Dans le cours du mois de Mars il fit voile vers Sainte Hélène, où il arriva le 3 d'Avril. L'abondance des provisions qu'il y trouva l'y retint pendant dix-neuf jours. Quelques Matelots étant descendus au rivage, s'approchèrent d'une maison proche de la Chapelle. Ils y trouvèrent un Anglois, nommé Jean Segas, de Bury, dans le Comté de Suffolk, qui avoit appartenu à l'Equipage du Royal Marchand, & qu'une maladie dangereuse, dont il étoit atteint au retour de ce Vaisseau, c'est-à-dire, dix-huit mois auparavant, avoit forcé de demeurer à Sainte Hélène, pour y rétablir sa santé. Il se portoit mieux qu'il n'avoit fait de sa vie. Mais dans la joye excessive qu'il eut de revoir ses compagnons, il perdit tout-d'un-coup la raison; & n'ayant pris aucun repos pendant huit jours, il mourut de la violence de ce transport. L'air est si bon à Sainte Hélène, que deux Matelots de Lancaster, dont l'un souffroit beaucoup du scorbut, & l'autre étoit atteint d'un flux depuis neuf mois, surent guéris presqu'aussi-tôt. L'Isle produit toutes sortes d'excellens fruits, & n'est pas moins abondante en bestiaux & en gibier.

L'INTENTION de Lancaster étoit d'aller à Fernambuck au Brésil, pour joindre à la gloire qu'il avoit eue de visiter les Indes Orientales, celle d'avoir touché à quelque partie de l'Amérique. Il y avoit fait consentir ses Matelots à force d'instances & de promesses. Mais étant parti dans cette vûe le 12 d'Avril, il s'apperçut dès le lendemain que ses voiles ne pouvoient plus foûtenir une fi longue navigation. Les Matelots, après avoir travaillé inutilement à les réparer, recommencèrent hautement leurs murmures. On revint à la ferme résolution de retourner directement en Angleterre; & pendant six semaines les voiles y furent tournées, jusqu'à 8 degrés au Nord de la Ligne. Mais la longueur de cette course, qui avoit été retardée par des vents contraires & par plusieurs calmes, épuisa la plus grande partie des provisions. La crainte d'en manquer tout-à-fait fit naître d'autres idées. Lancaster apprenant d'un Matelot, qui avoit fait le voyage de la Trinidade avec le Docteur Chidly, que les provisions étoient en abondance dans cette Isle, se détermina, de l'avis de tous ses gens, à gagner cet azile. Mais il ne connoissoit point assez les courans pour régler sa navigation. Malgré toute l'attention du Pilote, le Vaisseau fut porté au commencement de Juin vers le Golfe de Paria. On fut obligé d'y passer huit jours, sans pouvoir surmonter la force des courans pour en fortir; & ce ne fut qu'en s'approchant de la terre à l'Ouest, & suivant le rivage, où cet obstacle ne se faisoit pointsentir, qu'on parvint à rentrer en mer vers le Nord. D'ailleurs on fut aidé par un vent de terre, qui souffloit régulièrement toutes les nuits. En sortant du Golfe, on rencontra deux Barques d'Indiens, dont la plûpart étoient atmés d'arcs & de fléches, mais qui n'étant que seize ou dix-sept, ne parurent

pas fort redoutables aux Anglois. Cependant, loin de marquer de la frayeur à la vûe du Vaisseau, ils s'en approchèrent sièrement, & leurs signes sirent entendre qu'ils souhaitoient d'être reçus à bord. Lancaster ne jugea point qu'il y eût de sûreté à les recevoir en si grand nombre. Mais ayant sait paroître sur les ponts une partie de ses gens avec leurs susils, il souffrit qu'ils attachassent leurs Barques au pied du Vaisseau, & que leur Chef y montât avec trois autres. Quoiqu'il lui fût impossible de rien entendre à leur langage, il comprit par leur hardiesse & par leurs signes qu'ils ne voyoient point des Européens pour la première fois, & qu'ils en avoient été bien traités. Il leur présenta des instrumens de fer, pour reconnoître à la manière dont ils les recevroient s'ils avoient à lui proposer quelque commerce. Ils montroient leurs mains vuides, & leurs Côtes, pour faire entendre apparemment qu'ils n'avoient rien avec eux, mais qu'à terre ils ne manquoient point de marchandises. Leur douceur tenta Lancaster d'en faire l'essai, d'autant plus qu'ils paroissoient si gras & si robustes, qu'on pouvoit s'imaginer que les provifions n'étoient ni rares ni mauvaises parmi eux. Cependant quelques Matelots, qui n'avoient pas fait difficulté de descendre dans les Barques tandis que les Chefs étoient à bord, n'y trouvèrent que des racines & du poisson sec. Cette montre de leurs richesses dégouta aussi-tôt les Anglois. Lancaster présenta au Chef & à ses trois Indiens quelques verres de vin de Nipar, qu'ils avallèrent avidement. Mais il fut surpris qu'après avoir bû, celui qui paroissoit le Chef s'approcha du bord du Vaisseau, & en faisant quelques signes, pour faire approuver son dessein aux Anglois, il invita par un langage fort doux deux personnes de sa Barque à monter avec lui. Lancaster ne s'y étant point opposé, on reconnut que les deux personnes qu'il appelloit étoient deux femmes Indiennes, nues jusqu'à la ceinture comme les hommes, mais les cheveux tressés, & le sein fort bien fait. Cette remarque fit juger que tout ce qu'il y avoit de personnes sans armes dans les deux Barques étoient du même fexe, & Lancaster par un mouvement de galanterie, y fit descendre son Lieutenant pour les inviter toutes à monter à bord. De six qu'elles étoient encore, trois montèrent sans crainte. Les autres, qui étoient assifies au fond de leur Barque, ne firent pas même de mouvement pour se lever. Lancaster leur fit porter quelques rafraîchissemens qu'elles acceptèrent. Mais celles qui étoient dans le Vaisseau parurent fort sensibles à toutes les civilités qu'elles y reçurent, & les Indiens furent encore plus satisfaits de les voir si bien traitées. Comme le vin manquoit beaucoup moins aux. Anglois que l'eau, on leur en donna quelques flacons, & diverses bagatelles qui furent reçûes avec des transports de joye. Enfin le Chef, en rentrant dans sa Barque, parut regretter beaucoup que des amis si civils & si généreux refusassent de le suivre. Mais les secours qu'on pouvoit en attendre étoient une ressource qui restoit toûjours à tenter sur la Côte. La provision la plus essentielle, c'est-à-dire, celle de biscuit, commençoit à manquer.] Quatre jours après, on tomba sur l'Isle de Mona, dont on n'osa d'abord s'approcher trop ouvertement. On fut apperçu néanmoins de quelques Bar-Hques Indiennes, qui apportèrent des rafraîchissemens, mais d'une nature à n'être acceptés que dans l'extrémité du besoin.] Lancaster n'auroit pas pensé à relâcher dans cette Isle, s'il n'y eût été forcé par une voie d'eau, qui demandoit des réparations pressantes. Il entra dans une petite Baye, où la Bbb 3

Lancaster. 1593.

Il communique avec eux.

Il relache dans l'Isle deMona.

LANCASTER. 1593. Services qu'il reçoit de M. de Barbotic-

Providence sembloit l'avoir conduit; car il y trouva un Bâtiment François. de Caen en Normandie, commandé par un Gentilhomme qui se nommoit M. de Barbotieres. La situation des Anglois toucha ce généreux Capitaine. Il leur vendit une ancre, du biscuit, & quelques autres alimens dont il étoit fort bien pourvû. Outre le prix accordé, Lancaster se crut obligé par reconnoissance à lui faire présent de quelques tonneaux de son vin de Nipar.

Les Anglois s'étoient remis à la voile, [fans que l'Auteur nous apprenne L quel étoit leur dessein, lorsqu'un furieux orage, formé vers le Nord, les jetta au Sud de Saint-Domingue. Ils souffrirent pendant plusieurs jours tout ce que la mer a de plus redoutable; & la dernière nuit, ils n'évitèrent le naufrage que par un miracle du Ciel, fur la côte d'une Isle nommée Sevona. qui est environnée de rocs & de bas-fonds. Après s'en être délivrés avec autant de peine que de danger, ils dirigèrent leur course vers l'Ouest de Saint-Domingue; & doublant le Cap de Fiberon, ils passèrent l'ancien Canal, entre cette Isle & celle de Cuba, pour gagner le Cap de Floride. A la hauteur de ce dernier Cap ils eurent le bonheur de rencontrer encore le Vaisseau de Caen; mais le Capitaine n'étoit plus en état de leur accorder des vivres. Etant sortis du Canal de Bahama, ils résolurent de prendre vers le Banc de Terre-neuve, [sans que dans toutes ces courses l'Auteur prenne soin d'ex-a pliquer quelles étoient leurs vûes. Ils avancèrent à la hauteur de 36 degrés, & vers l'Est jusqu'aux Isses Bermudes, où, le vent étant devenu contraire à leurs espérances, ils s'arrêtèrent deux ou trois jours.

Il est jetté vers l'Isle de Cuba, ensuite aux Bermudes.

le met en dan-

Il relâche aux Mes Nueblas.

[IL faut supposer nécessairement, dans une narration dont la fidelité n'est 4 pas suspecte, que Lancaster & tous ses gens s'étoient abandonnés comme au hazard, sans aucune connoissance d'une Mer qu'ils voyoient pour la première fois, & qu'ignorant même la situation des Isles qu'ils avoient traversées. la crainte les empêchoit d'y chercher les secours dont ils avoient un besoin fi pressant. Ils n'étoient point à la fin de leur course. A peine eurent-ils quit-Tempéte qui té les Bermudes, le 17 de Septembre, qu'il s'éleva un furieux vent de Nord, qui ne fit qu'augmenter continuellement l'espace de vingt-quatre heures. Non-seulement il emporta leurs voiles, qui étoient ferlées, mais il jetta six pieds d'eau dans le Bâtiment. Tandis qu'ils étoient occupés d'un si dangereux embarras, un coup du même vent leur enleva leur mât de miséne. La tempête cessa, mais le vent demeura contraire. Leurs provisions étoient tellement épuisées, qu'ils furent réduits à manger des cuirs qu'ils avoient à bord. Ils s'efforcèrent de gagner la Dominique, ou quelqu'autre Isle voisine; mais avant qu'ils y pussent arriver, le vent leur manqua. Ils rabattirent tout d'un coup sur les Isles Nueblas, ou ils trouvèrent des Crabes de terre & de l'eau fraîche. Ce fort leur parut si heureux, après l'excès de leur misère, qu'ils demeurèrent à terre pendant dix-huit jours. Vers le tems de la pleine lune, ils apperçurent quantité de tortues, qui viennent alors sur le rivage. [Non-A feulement ils en mangèrent avec avidité, mais ils en firent sécher un grand nombre au feu, pour leur servir de provision.] Qui s'attendroit ensuite de leur voir prendre la résolution de retourner à l'Isle de Mona! Tel sut néanmoins le résultat de leur Conseil, à la réserve de cinq Matelots, qui resuserent absolument de les suivre, & qui aimèrent mieux demeurer sur un rivage alors désert, où la fortune leur amena, quelque tems après, un autre Vaisseau de leur Nation.

LANCAS TER Arriva le 15 de Novembre à Mona. Les secours qu'il y avoit LANCASTER. trouvés dans la petite Baye l'y conduisirent avec les mêmes espérances. Il Hy rencontra un vieil Indien, accompagné de ses trois fils, [qui le reconnurent. La confiance fut égale de part & d'autre. Les Anglois ne balancèrent Hippoint à descendre sur le rivage, \( & \) se livrant à leurs guides, ils s'employèrent pendant trois jours à la chasse.] Mais quelle sut leur surprise, au retour, de ne pas retrouver leur Vaisseau dans la Baye! Le Charpentier, & fix autres Anglois du Bâtiment, qui étoient demeurés à le garder, avoient Hocupé le cable, & s'étoient abandonnés aux flots. [L'Auteur ne dit point si ce fut par accident, ou par une trahifon préméditée. ] Lancaster crut ses malheurs Hau comble. Il fe trouvoit avec vingt-deux hommes, qui composoient le reste de ses gens, dans une Isle où la terre suffisoit à peine pour nourrir ses Habitans. Avec des fatigues incroyables, il n'avoit tué dans l'espace de trois jours qu'un petit nombre d'oiseaux de différentes espèces, sans avoir rencontré la moindre bête à quatre pieds. Les Insulaires mêmes étoient si peu rassurés contre ses desseins par la familiarité qu'ils lui voyoient avec le Vieillard & ses trois fils, que lorsqu'il s'étoit présenté dans leurs habitations, ils avoient pris la fuite vers les Montagnes. D'ailleurs il ne s'étoit pourvû de poudre, lui & ses gens, que pour une chasse de quelques jours. Le présent, l'avenir, lui offroient des images si funestes, que rien ne sembloit pouvoir le garantir des derniers effets du désespoir. Il passa vingt-neuf jours dans cette situation. Ses alimens furent des coquillages d'une mauvaise espèce, la seule qui se trouvoit sur les Côtes. Il auroit peu servi de pénétrer dans les Montagnes à la Son désespoir. suite des Sauvages, parce que les racines & les serpens dont ils se nourrissoient ordinairement ne faisoient pas juger que des lieux presqu'inaccessibles, où la frayeur les avoit poussés, leur fournissent une meilleure nourriture (b). Un jour qu'ils étoient à la pêche, vers l'extrémité occidentale de l'Isle, ils découvrirent un Vaisseau; & de grands seux qu'ils allumèrent aussi-tôt, l'attirèrent sur la Côte. C'étoit un Bâtiment François de Dieppe, qui se nommoit la Louise. Lancaster qui n'avoit alors avec lui qu'onze de ses Compagnons, avec le Vieillard Indien & ses trois fils, raconta sa triste avanture au Capitaine François, & demanda d'être reçu à bord. Il obtint cette grace, pour lui & les quatorze hommes qui étoient actuellement à sa suite; mais la qualité du H Vaisseau ne permettoit pas d'augmenter sa charge à l'infini. [Il ne restoit que sept Anglois à transporter, car il en étoit mort quatre dans l'Isle. Lancaster mit en délibération s'il devoit abandonner les quatre Indiens, qui lui avoient rendu de si importans services, & qui lui demandoient instamment à le suivre. Dans cette incertitude il arriva le soir un second Vaisseau Dieppois, qui consentit à se charger des autres. Mais ils ne parurent point dans tout le cours de la nuit, ni le jour suivant. On alluma des seux, on tira inutilement plusieurs coups de canon. Enfin les deux Vaisseaux, qui étoient appellés par

1593. Il retourne à l'Isle de Mona.

Il est abandonné de ses propres gens.

Il est secouru par un Vaisseau Fran-

(b) L'Original n'est pas aussi étendu que la Traduction sur ce séjour des Anglois à Mona. Il y est dit simplement que se trouvant ainsi abandonnés, là voyant que le lieu où ils étoient ne pouvoit pas leur fournir à tous de-quoi se nourrir, ils se séparèrent en petites

troupes. Le Capitaine & six autres ne vécurent que de pourpié bouilli, & de courges qu'ils prenoient de tems en tems dans le jardin du vieux Indien, qui s'étoit alors retiré dans les Montagnes. Enfin au bout de vingt-neuf, jours, ils découvrirent un Vaisseau. &c. R. d. E. 384

LANCASTER. I 594. Son retour à Saint Domingue.

leurs propres besoins, partirent avec les Anglois qui s'étoient présentés. Ils arriverent au Nord de l'Isle de S. Domingue, où ils s'arrêterent jusqu'au mois d'Avril de l'année suivante. Un Vaisseau de Newhaven, qui relacha au même lieu dans cet intervalle, leur apprit le sort des sept Anglois de Mona. Deux s'étoient tués malheureusement en allant sur les Montagnes à la chasse des oiseaux. Les Espagnols, venus de Saint-Domingue sur l'avis qu'ils avoient reçu de ceux qui avoient déserté avec l'Edouard, en avoient massacré trois, & les deux autres venoient sur le Vaisseau de Newhaven, qui avoit touché à l'Isle de Mona.

Il arrive à Dieppe fur un Vaisseau François & de-là en Angleterre.

LANCASTER, que son courage rendoit supérieur à l'infortune, partit de Saint-Domingue avec son Lieutenant, sur un troissème Vaisseau de Dieppe. commandé par le Capitaine la Noue, & laissa le reste de ses Compagnons sur la Louyse & le Newhaven. Il débarqua heureusement à Dieppe le 19 de Mai 1594 & passant aussi-tôt la Manche, il arriva dans sa Patrie le 24 du même mois. Il avoit employé trois ans, six semaines & deux jours, dans un voyage où les Portugais mettent la moitié moins. Sa principale faute étoit d'avoir manqué la saison ordinaire du départ, ce qui l'avoit exposé à se voir long-tems le jouët des flots, & la victime des justes craintes qu'il avoit conçues de la cruauté des Espagnols.

Remarque de Baker.

BAKER ajoûte, pour finir sa Relation, qu'il avoit appris aux Indes Orientales, de certains Portugais que les Anglois avoient faits Prisonniers. qu'un Vaisseau de leur Nation avoit poussé nouvellement les découvertes au long des Côtes de la Chine jusqu'au 55 degré de latitude, sans avoir cessé de trouver la mer ouverte vers le Nord; ce qui donna aux Anglois de grandes espérances de découvrir un passage au Nord-Est ou au Nord-Ouest.

# 《大文物》大文都大文都大文都,大文编,大文物》大文像大文像大文图

#### $\mathbf{T}$ XVII.

Second Voyage des Anglois vers les Indes en 1591, qui se termine malheureusement aux Côtes d'Afrique.

1591.

Lettres patentes pour le commerce, d'Afrique.

RAYNOLDS. ANDIS que Lancaster combattoit tous les Elémens pour pénétrer dans les Indes Orientales, une Société de Marchands moins hardis, mais disposés à profiter de ses découvertes, équipoit à Londres un Vaisseau nommé le Nightingale, ou le Rossignol, avec une Pinasse de quarante tonneaux, pour éxécuter la même entreprise sur ses traces. Ils avoient obtenu de la Reine Elisabeth, en (a) 1588, des Lettres Patentes, qui leur accordoient le Privilège du Commerce au long des Côtes d'Afrique, depuis la Rivière de Sénégal jusqu'à celle de Gambia inclusivement. [Mais excités par de plus hau- A tes espérances, il ne regardoient plus le Commerce d'Afrique que comme un voile, pour déguiser le véritable but de leur navigation, qui étoit les riches Contrées des grandes Indes.

CEPENDANT

(a) On doit juger par cette datte qu'il s'étoit fait au moins deux autres Voyages aux

Côtes d'Afrique jusqu'en 1591, mais il ne s'est conservé aucune trace du premier.

CEPENDANT on voit par les Lettres de la Reine, que respectant encore RAYNOLDS. les anciennes prétentions des Portugais, on se bornoit en apparence aux lieux dont on étoit comme en possession. Les Places nommées pour le Commerce étoient:

LA Rivière de Sénégal, où l'on se promettoit de trouver des cuirs; des gommes, des dents d'éléphans, du poivre, des plumes d'autruches, de l'ambre gris, & une petite quantité d'or.

Places nommées pour le commerce.

BESEGULACHE, ou Barzaguiche, Ville près du Cap-Verd, à vingt-huit lieuës de la Rivière de Sénégal; des cuirs & des dents d'éléphans.

REFISKA viejo, Ville à quatre lieuës de Besegulache; des cuirs, & quelquefois des dents d'éléphans.

PALMERIN, Ville à deux lieuës de Refiska; de petits cuirs, & quelque-

fois des dents d'éléphans.

Porto d'Ally, Ville à cinq lieuës de Palmerin; de petits cuirs, des dents d'éléphans, de l'ambre gris, & une petite quantité d'or. Cette Ville étoit dangereuse par le grand nombre de Portugais qui s'y étoient établis, ou qui ne manquoient pas de s'y rencontrer.

KANDIMAL, Ville à une lieuë de Porto d'Ally; de petits cuirs, & quel-

quefois des dents d'éléphans.

PALMERAN, Ville à trois lieuës de Kandimal, petits cuirs & dents d'élé-

TOALA, Ville à six lieuës de Palmeran; cuirs, cire, dents d'éléphans, ris, & une petite quantité d'or. Lieu dangereux par le grand nombre d'Espagnols & de Portugais.

LA Rivière de Gambia; or, ris, cire, cuirs, dents d'éléphans.

Les François de Dieppe commerçoient aux mêmes lieux depuis plus de trente ans, & n'y envoyoient pas, chaque année, moins de quatre ou cinq Vaisseaux. Ils remontoient ordinairement la Rivière de Sénégal dans deux Barques, tandis que leurs Chaloupes alloient à Porto d'Ally & dans cinq qu fix autres Villes. L'avantage particulier de leur Nation est d'ayoir acquis l'amitié des Négres, & d'en être aussi-bien reçus que s'ils étoient nés dans le Pays. Plusieurs de ces Barbares sont souvent le voyage de France; & comme ils ont la liberté d'en revenir, il se forme de ce commerce un lien encore plus étroit. Depuis que les Anglois ont fréquenté la même Côte, les Vaisseaux François se tiennent à Refiska viejo, & souffrent que ceux d'Angleterre fréquentent le Porto d'Ally. Ils ne s'approchent point de la Rivière de Gambia, ou Rio d'oro, parce que les Portugais sont extrêmement jaloux de cette possession, & qu'ils s'efforçent d'en cacher les avantages, Une Barque Françoise étant une fois entrée dans cette Rivière, y sut surprise & enlevée par deux Galères Portugaises.

Au second Voyage de (b) la Compagnie Angloise, quarante-deux Anglois furent tués ou pris, & la plus grande partie de leurs biens confisquée, à Porto d'Ally & Joala, par la trahison des Portugais & d'un Roi Négre; & l'on verra dans le Voyage suivant que le Capitaine Thomas Dassel n'auroit pas échappé plus heureusement à celle de Pedro Gonsalve, Officier de Dom

Commerce des François de Dieppe en Afrique.

<sup>(</sup>b) Cette mention d'un second Voyage confirme la Note précédente.

I. Part.

386

RAYNOLDS. 1591. Dom Antoine Roi de Portugal, si la conspiration n'est été découverte.

Depuis le côté du Nord de la Rivière de Sénégal, jusqu'aux environs de Palmerin, toute la Côte est sosmise au même Roi Négre, qui se nommoit alors Malek Zamba. Sa résidence étoit dans les terres, à deux journées de Resiska.

g. I

Départ de Raynolds. CE fut le 12 de Novembre 1591, que Richard Raynolds (a), Capitaine du Nightingale, pour la Compagnie d'Afrique, & Thomas Daffel, Commandant de la Pinasse, arrivèrent, près du Cap-Verd, à la petite Isle qui se nomme la Liberté. Ils apprirent que les Portugais, ou les Espagnols, car ces deux Nations étoient alors réunies sous le meme Roi, se trouvoient en grand nombre à Porto d'Ally & à Joala. [C'ètoit assez pour interrompre les principales vûes des Anglois. Cependant la paix étant rétablie entre l'Espagne & l'Angleterre, ils se stattèrent que leurs nouveaux Alliés accepteroient des propositions de commerce dans l'un ou l'autre de ces deux lieux.] Dassel se chargea de cette entreprise avec sa Pinasse, tandis que la Chaloupe du Nightingale iroit se présenter aux Négres de la Côte.

RAYNOLDS ne fit pas difficulté de se mettre lui-même dans la Chaloupe:

Il fait des propositions de commerce aux Négres d'Asrique.

Vis-à-vis de l'Îsle où il avoit jetté l'ancre, on trouve une Ville, ou une Habitation de Négres, nommée Resegulache, dont le Gouverneur est en possession de lever quelques droits pour l'ancrage. Il vint au-devant de la Chaloupe Angloise, avec un grand nombre de canots; & n'y voyant point de Portugais, il en témoigna beaucoup de satisfaction au Capitaine. Il l'exhorta même à ne pas se meler avec cette Nation, mais à suivre l'éxemple des François, qui étoient totijours bien reçus, lui dit-il, parce qu'ils paroissoient être fans liaison avec les Portugais. Raynolds, pour se concilier l'affection des Négres, leur offrit divers rafraîchissemens de l'Europe, & fit en particulier quelques présens au Gouverneur. Ensuite, ayant reçû à sa prière & donné quelques ôtages, il ne balança point à descendre avec lui sur le rivage. La guerre étoit alors allumée entre ce Gouverneur & celui d'une Province voisine; mais en faveur de l'arrivée des Anglois, dont l'un & l'autre devoit partager les avantages, ils firent une trève d'une certaine durée. Raynolds fut conduit fort civilement à l'habitation du Gouverneur de Besegulache. Il y fut traité à la manière des Négres, & le foir il retourna fort satisfait fur fon bord. Le jour suivant, il y vit arriver encore le Gouverneur, qui le pria d'envoyer sa Chaloupe au rivage avec du fer & d'autres marchandises, en l'assirant qu'il pouvoit aller de son côté à Refiska avec le Vaisseau. Il observa que le Gouverneur avoit été suivi jusqu'à son canot par

Il est conduit à Besegulache.

COMME.

(a) Ce Capitaine a publié lui-même la Relation de son Voyage, qui nous a été conser-188.

se mettoient à genoux devant lui, & lui baisoient le dos de la main.

un certain nombre de Négres armés; ce qui ne lui causa point d'inquiétude, parce qu'il sçavoit qu'en faveur de la trève, quantité de Négres de la Province voisine étoient venus pour voir le Vaisseau, & que cette précaution lui parut juste. La plûpart des Négres, qui s'aprochoient du Gouverneur.

Comme il n'y avoit point de Vaisseau François à Resiska, Raynolds ne RAYNOLDS. Sit pas difficulté de s'avancer dans la rade. Il fit avertir de fon arrivée le Chef de cette Ville, qui lui envoya ses Interprêtes, pour se faire payer les droits de l'ancrage, & lui accorder la permission du Commerce. Les échanges commencèrent aussi-tôt. On donna du fer & d'autres marchandises de peu de valeur, pour des cuirs & des dents d'éléphans. Dans toutes ces occasions, les Négres furent si doux & si traitables, que Raynolds ne balança point à pénétrer jusqu'à la Ville de Refiska, qui est à trois ou quatre mille dans les terres. Il y fut reçû avec toutes fortes de carelles & fort bien traité par le Gouverneur. Un jeune Seigneur Négre, nommé Konde Amar-Pattay, lui présenta un bœuf & quelques chevreaux, en l'assurant que le Roi apprendroit volontiers l'arrivée d'un Vaisseau de Blancs; c'est le nom que les Négres donnent aux Européens, & particulièrement aux Anglois.

CE jeune homme venoit tous les jours au bord de la mer avec un petit cortège de gens à cheval, & ne cessa point de faire des civilités aux Anglois. Le 5 de Décembre, il se rendit à bord avec son train, qui s'étonna beaucoup d'une hardiesse dont on n'avoit guéres vû d'exemple. Il dit à Raynolds qu'un Courrier qu'il avoit envoyé au Roi étoit arrivé, avec des témoignages de la joye de ce Prince, qui vovoit volontiers les Anglois dans ses Etats, & qui étoit disposé à leur accorder toutes sortes de facilités pour le Commerce; que le Vaisseau de Raynolds étant le premier de la Nation Angloise qui sût arrivé sur cette Côte, il étoit juste qu'il y sût bien reçû; & que ceux qui y viendroient à l'avenir, y seroient toûjours vûs du même eil. Konde joignit à ce compliment de vives instances, pour engager le Capitaine à retourner au rivage, où il souhaitoit de serrer l'amitié par une nouvelle conférence. Raynolds y consentit; mais ce ne fut qu'après avoit donné à bord une fete très galante au Prince Négre. Il l'auroit même salué de toute son artillerie, si Konde ne l'eut prié d'arrêter ses Canoniers, dans l'admiration mêlée de frayeur que lui inspiroit la seule vûe de ces terribles machines.

La nuit du 13 de Décembre, Raynolds leva l'ancre & se rendit le 14 à Porto d'Ally. Cette Ville est d'un autre Pays, dont le Roi nommé Malek-Amar, étoit fils de Malek-Zamba, Roi du Pays voisin, & tenoit sa Cour à une lieuë & demi du Port. Aussi-tôt que les Anglois furent entrés, le Gouverneur, proche parent de ce Monarque, vint à bord, pour y recevoir les droits établis, & donner la permission du Commerce. Il demanda s'il n'y avoit aucun Portugais dans le Vaisseau, en se plaignant beaucoup des infidélités de cette Nation, & particulièrement de celles d'un certain Francesco Costa, Officier du Roi Dom Antoine, qui avoient souvent trompé le Roi Malek-Amar par de fausses promesses. Il ajoûta que les Espagnols & les Porgais avoient une mortelle aversion pour les Anglois; que Pedro Gonzalez, Officier Portugais, qui étoit venu à Porto d'Ally sur un Vaisseau Anglois, commandé par Richard Halley de Darmouth, avoit annoncé aux Peuples de cette Côte que Raynolds & ses gens étoient des sugitifs d'Angleterre, prêts d'arriver en Afrique pour éxercer leurs pillages & leurs cruautés fur les Négres & les Portugais, & que Thomas Dassel avoit massacré Costa dans un Vaisseau sur lequel il venoit de la part de Dom Antoine avec de riches présens pour Malek-Amar; que sur ces odieuses accusations Gonzalez avoit de-

Ccc 2

Exercice du Commerce.

Civilité d'un jeune Seigneur Négre.

Les Anglois vont à Porto

Haine des Négres contre les Espagnols & les PortuRATNOLDS. 1591.

Les Anglois font trahis par les Portugais.

Convention avec le Portugal.

Intrigue embarassante pour les Anglois.

mandé que les Anglois & toutes leurs marchandises sussent faiss à l'arrivée de leur Vaisseau; mais que Malck-Amar avoit rejetté cette demande avec indignation, parce que l'expérience lui avoit appris quelle étoit la bonne-foi des Portugais : ensin, que ce Prince avoit un regret extrême de la captivité & du meurtre de certains Anglois, dont il ne falloit accuser que les Portugais & les Espagnols, qui avoient soûlevé ses Peuples par des impossures. Raynolds rendit graces au Gouverneur de ses favorables intentions, & ne manqua pas de l'assurer que pour la sidélité dans les promesses, il trouveroit toûjours beaucoup de dissérence entre les Anglois & leurs accusateurs. Il paya les droits sans aucune contestation sur la somme. Porto d'Ally étant le principal lieu du Commerce, il déclara au Gouverneur qu'il se proposoit d'aller faire sa cour à Malek-Amar, & lui offrir quelques présens qu'il avoit apportés d'Angleterre. Les Facteurs du Vaisseau avoient pris cette résolution de concert, dans la double vûe de faire honneur à leur Patrie, & de consirmer les Négres dans de si favorables dispositions.

PENDANT que Raynolds traitoit avec les Rois, la Pinasse s'étoit rendue

à Joala, dans les Etats de Jokoel Lamiokeric, où Dassel avoit lié quelque commerce avec les Espagnols & les Portugais. Il y avoit trouvé, suivant les avis du Gouverneur de Port d'Ally, Pedro Gonzalez avec d'autres Marchands Anglois, auxquels il fervoit de guide sur le Vaisseau de Richard Kelly. On ne sçauroit douter ici, que par un article de la paix avec l'Espagne, H il ne fut stipulé entre les deux Couronnes, que les Anglois n'iroient point en Afrique, sans avoir un Portugais à bord, & que ce sût la violation de cet article qui porta bientôt l'Espagne à ne rien épargner pour la ruine de leur Commerce. Il doit paroître étrange que l'Histoire d'Angleterre n'offre aucune trace de cette convention; mais outre que les Espagnols y rappellèrent souvent les Anglois, l'occasion que j'ai de faire ici cette remarque renaîtra dans plusieurs autres endroits des Relations suivantes, qui ne peuvent être soupçonnées d'erreur sur un point qui n'est pas fort honorable à l'Angle-Ainsi Kelly même, qui étoit dans les termes du Traité, devoit prendre Raynolds & ses gens, quoiqu'Anglois comme lui, sinon pour autant de Pyrates, du moins pour des rivaux incommodes, qui venoient partager sans droit les avantages de son commerce, & trouver moins étrange que Gonzalez cherchât si ardemment à leur nuire. De l'autre côté, Raynolds qui se trouvoit employé par une Compagnie autorifée de la Reine Elisabeth, & qui fcavoit sans doute que la Cour d'Angleterre vouloit secouër le joug du Traité, se plaignit avec raison de n'y pas trouver assez de facilité de la part des Espagnols & des Portugais. Mais si ses plaintes étoient justes, en prenant la régle de justice du zèle qu'il avoit pour l'éxécution des ordres de la Reine & pour les intérêts de sa Compagnie; on sçut qu'il y avoit de l'éxagération & même de la fausseté dans les reprochés qu'il faisoit aux Sujets de la Couronne d'Espagne, puisqu'ils avoient alors un Traité, c'est-à-dire, des raisons beaucoup plus justes en elles-mêmes, pour soûtenir leur conduite. Sans un éclaircissement si nécessaire, on trouveroit beaucoup d'obscurité dans le reste de cette Relation.

Perfidie d'un Portugais nommé Gonzalez.

Gonzalez n'ayant pu faire réussir ses desseins à Porto d'Ally, résolut, avec le consentement des Anglois mêmes qu'il avoit accompagnés, de perdre à Joala, Dassel & ses Compagnons, ou du moins de se saisir d'eux & de

leur

1591.

leur Pinasse. Il avoit déja fait entrer dans son projet les principaux Négres, lorsque Dassel en sut informé par un Domestique Anglois de Kelly, à qui l'on n'avoit pu cacher cette conspiration. Il se hâta de quitter la Ville, pour remonter dans sa Pinasse; & le hazard sit qu'en se rendant au rivage avec ses gens, il rencontra trois Portugais qu'il força de le suivre à bord. Là, s'étant plaint amèrement de la trahison de Gonzalez, que ses Prisonniers mêmes ne purent désavouër, il en renvoya deux à terre; & retenant le troissème, qui se nommoit Villa-nova, il déclara aux deux autres que pour obtenir la liberté de leur Compagnon, il falloit qu'ils trouvassent moyen, le jour suivant, de lui amener Pedro Gonzalez dans sa Pinasse. Le pouvoir ou la vosonté leur manqua pour cette entreprise. Mais Dassel apprit le même jour que dans le chagrin de voir son artifice éventé, Gonzalez avoit eu le crédit de faire partir à cheval tous les Portugais de la Ville de Joala, pour se saisir de Raynolds, qu'il croyoit encore à terre dans celle de Porto d'Ally. Cette nouvelle l'allarma d'autant plus, qu'il connoissoit l'inconstance des Négres. à qui les liqueurs fortes font changer aisément de résolution. Il partit aussitôt pour rejoindre son Collègue, & se fortisier par leur union contre toutes sortes de surprises. A peine l'eut-il rejoint, qu'il sut informé par les avis d'un de ses gens, qui avoit été arrêté à Joala avec les marchandises qu'il avoit à terre, que Gonzalez étoit allé lui-même à Porto d'Ally pour se faire rendre Villa-nova. Raynolds se croyant assez fort pour braver ses Ennemis, prit le parti de rentrer dans la Rade & de descendre avec une bonne escorte. Il demanda une Conférence, avec les principaux Négres, à laquelle quelques Espagnols assistèrent. Après une longue discussion, les Négres persuadés de la trahison de Gonzalez, déclarèrent qu'il méritoit la mort, ou quelque châtiment qui servît d'éxemple. Les Portugais mêmes, qui ne se trouvoient pas les plus forts, reconnurent la justice de cette Sentence. Mais Raynolds & tous les Anglois demandèrent sa grace. Cependant il sut conduit demandent à bord de la Pinasse, & présenté à Dassel, pour lui faire de justes soû- grace pour luimissions. Les Espagnols, qu'il avoit offensés par quelques expressions libres contre la Cour d'Espagne, furent les plus ardens à l'humilier par leurs reproches; & fans le secours des Anglois, peut-être auroit-il reçu quelque traitement plus dur des Négres ou des Espagnols. Villa-nova fut rendu; mais Gonzalez, après avoir demandé pardon à Dassel, lui protesta qu'il n'avoit rien fait que par des ordres particuliers de son Roi, qu'il avoit reçûs à Darmouth avant que de s'embarquer; que ce Prince étoit fort irrité de voir éxercer aux Anglois le Commerce de Guinée, sans être accompagnés d'un Portugais (b), & que François de Costa, alors Agent du Portugal à Londres, l'avoit chargé particulièrement d'arrêter en Guinée Dassel & toutes ses marchandises.

Les Négres

veulent qu'il soit puni de

Les Anglois

RAYNOLDS, pour se garantir d'une nouvelle insulte, se détermina de l'avis de ses gens, à garder Gonzalez à bord jusqu'au départ du Vaisseau An-

(b) Il paroît par ce passage & par queiques autres de ce Journal, que les Anglois avoient la coûtume de mener toûjours un Portugais avec eux dans leurs premiers Voyages: soit qu'il le fissent volontairement, soit qu'ils y fussent obligés par quelque Traité. Mais trouvant en

cela divers inconvéniens, ils perdirent peu-àpeu cette coutume. Il semble que le Roi de Portugal, prit la chose en mauvaise part, & que ce fût la raison qui le porta à chercher par toutes fortes de moyens, la ruine du Commerce des Anglois.

RAYNOLDS. 1591. glois qui l'avoit amené; [cependant il le traita avec toute la douceur possible, malgré les gens de l'équipage, qui ne pouvoient soussirir un tel homme, qui ayant été nourri & protègé dans leur pays, n'avoit rien négligé pour les perdre. Ensuite Raynolds] failant valoir le droit de sa commission, éxigea du Capitaine Kelly, qu'apres avoir terminé ses affaires, il partiroit immédiatement avec ce dangereux Emissaire du Portugal. Les Négres applaudirent à cette résolution, & la haute saveur qu'ils marquèrent pour les Anglois, força les Espagnols & les Portugais à dissimuler leur jalousse. En effet la Nation de Malek-Amar se trouvoit bien mieux du commerce de François leur apportoient depuis long-tems du ser, de bonnes étosses de laine, & d'autres marchandises utiles; au lieu que les Portugais accoutumés dans l'origine à ne leur sournir que des bagatelles, prétendoient soûtenir cet usage & s'attachoient continuellement à les tromper.

Raynolds fe défic des Négres.

Dàs le commencement de ces démelés, Malek-Amar avoit envoyé à Raynolds son Sécretaire & trois chevaux, pour le conduire à sa Cour: mais quoiqu'on lui eût offert en même-tems des Otages, les Facteurs lui représentèrent qu'il étoit dangereux de s'éloigner du Vaisseau dans une conjoncture qui demandoit sa présence. Il ne laissa point de remettre au Sécretaire du Roi les présens qu'il avoit destinés pour ce Prince, & deux Anglois qui entendoient quelque chose au langage des Négres, furent nommés pour l'accompagner à son retour. Amar n'apprit point sans indignation que des Etrangers qui éxerçoient un commerce utile à ses Etats, eussent été outragés presqu'à ses yeux. Il fit déclarer par une proclamation publique que ceux qui entreprendroient de nuire aux Anglois dans toute l'étendue de son Domaine, soit Espagnols, Portugais ou Négres, seroient punis rigoureusement, avec ordre à ses Sujets de secourir & de désendre une Nation qu'il vouloit protèger. En général les Négres de cette Côte font de meilleure foi que les Européens, [& se-4] roient même plus constans dans leurs promesses, si les liqueurs de l'Europe n'altéroient trop facilement leur raison & ne corrompoient la bonté naturelle de leur caractère.

Leur bonnefoi.

Avanture d'un Portugais qui épouse la fille d'un Roi Négre. Les Espagnols & les Portugais n'ont aucun trasic sur la Rivière de Sénégal; mais on ignore par quelle avanture il s'en trouvoit un, nommé Ganiguge, qui demeuroit depuis long-tems sur le bord de cette Rivière, & qui avoit épousé la fille d'un Roi Négre. [Il affectoit d'avoir oublié la langue & les qui ages de sa Patrie, jusqu'à demeurer sans répondre lorsqu'on lui parloit Portugais. Il ne portoit point d'autre habillement que celui du Pays, & dans toutes ses actions, il s'efforçoit d'imiter ceux dont il avoit embrassé la vie & les usages. La curiosité porta Raynolds à chercher l'occasion de le voir; mais il se donna des mouvemens d'autant plus inutiles, que Ganigoge ayant appris son dessein affecta de l'éviter. Il y a beaucoup d'apparence que la honte de sa situation y contribuoit autant que le gost de la singularité.]

Lieux où les Portugais & les Espagnols éxercent le commerce. Du côté de Porto Dally & de Joala, qui font les principaux lieux de cette Région pour le commerce, & vers Kanton & Kassin sur la Rivière de Gambia, les Négres se sont accoutumés à souffrir des Portugais & des Espagnols, soù ils sont commerce au long des Côtes, & particulièrement à San Domin-Ligo & à Rio grande, à une petite distance de la rivière de Gambia. Mais c'est depuis que ces deux Nations achètent des François & des Anglois le fer

1591-

fer & les autres marchandifes que ceux-ci transportent en Guinée, & qu'elles RAYNOLDS. Hes présentent pour échange sau lieu des anciennes bagatelles dont les Habitans de ce Canton font entièrement rebutés. Le commerce de cette Rivière est fort riche. Quoique les Portugais en soient si jaloux qu'ils employent toutes leurs forces à se le conserver, il n'est pas permis indifféremment à tous les Particuliers de leur Nation de l'éxercer dans le Pays. Les Gouverneurs de Mina & des autres Places qui sont au long de cette Côte ont fixé des bornes au-dela desquelles un simple Négociant ne peut remonter sous peine de mort. Pour eux, ils envoyent dans divers tems de l'année leurs propres barques. jusqu'à certains lieux où elles trouvent de riches amas d'or. Le Portugal n'a fait élever des Châteaux & des Forts que sur la Côte des Pays qui produifent ce précieux métal. Les Sujets de cette Couronne font ainsi parvenus à s'y rendre si absolument les maîtres, qu'en paix comme en guerre, les autres Nations ne peuvent s'en approcher pour le commerce de l'or, fans se déclarer leurs ennemis.

Dans les autres lieux où ils n'ont point de Forts, ils ne font reçus, comme les autres Marchands étrangers, qu'avec la permission des Négres qui ont même établi des droits dont aucune Nation n'est dispensée. S'il s'y trouve des Portugais, la plûpart sont des criminels, bannis ou fugitifs, qui s'y sont retirés comme dans un azile. Raynolds assure que toute l'espèce humaine n'a point de scélérats si lâches & si dangereux.

### **投资保险保险保险保险保险股份股份保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险**

## XVIII.

Voyage du Chevalier Jean Burrough en 1592, pour ouvrir les Indes-Orientales aux Anglois (a).

Juger des impremons que les plantes de Raylotte de l'algune les mesures qu'elle prit aussi-tôt pour sa vengeance, il Juger des impressions que les plaintes de Raynolds firent sur la Reine Burrough. paroît qu'élle ressentit fort vivement l'insulte qu'il avoit reçu en Guinée, on plûtôt les obstacles qui l'avoient empêché de pousser plus loin son voyage.] Elle fit équiper à son retour, une Flotte de quinze Vaisseaux; c'est-à-dire, pour en donner une idée plus juste, qu'elle joignir deux de ses Vaisseaux He de guerre, le Garland & le Foresight à douze ou treize Marchands [qui n'avoient attendu que l'arrivée de Raynolds pour se mettre en mer sur ses informations. Tandis qu'on étoit occupé de ces préparatifs, Sir Walter Raleigh, nommé pour commander la Flotte, monta sur le Garland, & se rendit à l'Ouest de l'Angletterre, sous prétexte d'y rassembler mille choses nécessaires à son voyage. Le vent devint si contraire à son retour, que la saison s'étant fort avancée, la Reine lui écrivit, non-seulement pour le rappeller, mais pour donner, à sa place, la conduite de la Flotte aux Chevaliers Burrough & Martin Frobisher: Cette lettre fut confiée à Frobisher; qui la remit à Ra-

1592. Ressentiment de la Reine Elisabeth.

Départ d'une Flotte Angloife.

(a) Cette Relation se trouve dans Hackluyt été écrite par Raleigh. Vol. II. Part. II. pag. 194. Elle semble avoir

1592.

Burrough, leigh le 7 de Mai. Celui-ci jugeant qu'il ne pouvoit perdre son emploi sans quelque tache pour son honneur, ou du moins sans nuire aux intérêts de quantité d'amis, qui lui avoient avancé des sommes considérables, feignit que la Cour lui laissoit le choix de quitter la Dignité de Vice-Amiral ou de la conserver, & montant sur la Flotte en cette qualité, il mit aussi-tôt à la voile.

Burrough commande la Flotte & prend des informations.

Deux ou trois jours après, il rencontra quelques Vaisseaux Espagnols. [Lat paix durant encore en Europe, il en aborda un qui appartenoit au Gouverneur de Calais, sur lequel il trouva un Gentilhomme Anglois, nommé Nevil Davies, qui avoit souffert pendant douze ans une rude captivité dans les cachots de l'Inquisition. Il apprit de lui, que l'accès des deux Indes seroit également difficile cette année, parce que le Roi d'Espagne informé de l'armement qui s'étoit fait en Angleterre, avoit envoyé ordre dans les Ports à tous les Vaisseaux Espagnols & Portugais de remettre leur départ à l'année fuivante. Raleigh n'en fut pas plus réfroidi pour son entreprise. Mais une tempête qui le surprit à la hauteur du Cap de Finisterre, ayant dispersé se Vaisseaux & submergé la plupart des Barques & des Pinasses, il eut besoin d'un espace assez long pour rassembler les débris de sa Flotte. Ce sut dans cet intervalle qu'il fut informé par quelques Barques Espagnoles que l'Amiral d'Espagne l'attendoit au Sud de ce Royaume pour observer sa navigation, & pour affürer celle d'une Flotte qui devoit partir incessamment des Mes Açores. Il forma sur cette nouvelle un Plan fort hardi: ce sut de diviser la sienne en deux parties & d'en laisser une sous le commandement de Frobisher, pour amuser l'Amiral Espagnol; tandis qu'avec l'autre il iroit lui-même au devant des Caraques, qui étoient les Vaisseaux qu'on attendoit des Açores.

IL est difficile à comprendre comment deux Nations qui n'avoient encore aucun démêlé en Europe, étoient toûjours disposées à se traiter en ennemis à la moindre concurrence de navigation & de commerce. ] Avant que la Flotte Angloise sut divisée, Raleigh rencontra sur la Côte d'Espagne un Vaisseau Basque de six-cens tonneaux nommé le Santa Clara, qui sut pris après quelque résistance. Il étoit fréte de toutes sortes de petits instrumens de fer, tels que des cloux, des crochets, des fers à cheval, des ferrures, des verrouils, des socs de charrue &c. pour la somme de six ou sept mille livres sterling. Il fut envoyé droit en Angleterre; après quoi la Flotte s'approchant du Cap Saint-Vincent, le Chevalier Burrough, Vice-Amiral de la seconde division, découvrit un autre Bâtiment auquel il donna long-tems la chasse & dont il se saisit ensin vers les Côtes méridionales. C'étoit un Flybot, dont le Capitaine lui apprit que le Roi d'Espagne avoit équipé une grande Flotte à Cadix & à San-Lucar. Cétoit effectivement le bruit public en Espagne; mais la véritable destination de cette Armée navale étoit de s'opposer au Chevalier Raleigh, dont on croyoit que le dessein étoit de faire voile en Amérique, & sur-tout de favoriser l'arrivée des Caraques Orientales qu'on attendoit à chaque moment. Ensuite la Cour d'Espagne s'étant persuadée que si Raleigh alloit en Amérique, les Isles Açores & les Caraques se roient à couvert, elle avoit ordonné à Dom Alphonse de Bacan, son Amiral, de poursuivre & d'attaquer les Anglois de quelque côté qu'ils pussent tourner leurs voiles. L'événement montra bien-tôt que c'étoit la vérité, car à peine Burrough eut-il pris le Flybot, que pensant rejoindre sa Flotte, il apperçut

Burrough se fépare avec fon Escadre.

apperçut vers la haute mer celle d'Espagne, qui s'étendoit pour lui couper le passage. Mais comme il montoit un excellent voilier, il évita par la fuite

un péril si pressant.

CEPENDANT il lui fut impossible de se rapprocher de ses Compagnons fur une Côte si bien gardée. Dans l'incertitude du lieu où il pourroit les rencontrer, il prit, suivant le projet de Raleigh, vers les Isles Açores, où le vent l'ayant bien-tôt conduit à la vûe de Saint-Michel, il observa de si près Villa Franca, qu'il distingua jusqu'aux Vaisseaux qui étoient à l'ancre dans le Port. Plusieurs petites Caravelles, qui s'y rendoient sans désiance, tombèrent en-

tre ses mains; mais il n'en put tirer aucune information.

En arrivant à Flores le 21 de Juin, il s'approcha du Rivage dans sa Chaloupe, accompagné seulement de trois ou quatre de ses Officiers. Les Habitans de Santa Cruz parurent aussi-tôt bien armés pour s'opposer à sa descente. Burrough qui n'avoit aucun dessein sur cette Ville, arbora un drapeau blanc. On lui répondit par le même signe. Alors les témoignages de paix & d'amitié commencèrent de part & d'autre. On se donna mutuellement des Otages. Les Anglois eurent la liberté de se pourvoir d'eau fraîche & de toutes les provisions que l'Isle produit, avec celle de descendre à leur gré sur le rivage. Ils y apprirent qu'on n'attendoit cette année aucune Flotte de l'Ouest; mais que trois jours avant leur arrivée, on avoit vû passer une Caraque pour Lisbonne, & qu'elle étoit suivie de quatre autres qui n'avoient point encore paru. A cette nouvelle, Burrough se hâta de remonter à bord, & sans autres forces que son Vaisseau, accompagne d'une Barque de Bristol d'environ soixante tonneaux, qui s'étoit jointe à lui dans cette mer, il alla au devant des Caraques à toutes voiles. Bien-tôt il en découvrit une, à laquelle deux rautres Vaisseaux Anglois [du Comte de Cumberland] donnoient déja la chaf se; mais un calme qui survint vers le soir arrêta tout-d'un-coup ses poursuites. Dans le chagrin d'un si cruel obstacle, il descendit dans sa Chaloupe & fit trois milles pour la reconnoître de près avec le secours des rames. Étant retourné à son Vaisseau, il se disposa pour l'attaque du lendemain. Mais une violente tempête, qui s'éleva pendant la nuit, les força tous de lever l'ancre. La confusion qui accompagne ces accidens, n'empêcha point Borrough d'observer toûjours la Caraque. Le tems s'étant remis au matin, il l'apperçut près du rivage, & les Portugais empressés à transporter à terre tout ce qu'ils pouvoient décharger. Lorsqu'ils virent approcher les Anglois, ils lattaque une mirent le feu à leur Bâtiment, & se retranchant à la portée du fusil, ils demeurèrent dans cette situation, au nombre d'environ quatre cens hommes, gnols, pour tenir l'Ennemi écarté du rivage jusqu'à ce que la Caraque sût consumée.

Burrough, après avoir fait toutes ces observations, ne balança point Hà mettre à terre cent [cinquante] de ses hommes, dont une partie se jetta dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ils dissipèrent aisément quelques Compagnies qui étoient demeurées à la garde du rivage, & marchant avec résolution vers le retranchement, ils ne s'en approchèrent que pour être témoins de la retraite des Espagnols. Tout ce que le seu avoit épargné devint la récompense du Vainqueur; mais il étoit échappé peu de richesses à l'ardeur des stammes. Entre quelques Prisonniers, il se trouva un Portugais, nommé Vincent Fonseca, Trésor et de la Caraque, & deux Etrangers, l'un Allemand, l'autre Hollandois, qu'il fallut menacer de la torture pour leur faire confesser la vé-L. Part. Ddd

BURROUGH. I 592. Il évite un grand péril.

Il arrive aux Isles de Flores.

Burrough. 1592. Information qu'il tire des Prisonniers.

rité. Ils avouèrent enfin que dans l'espace d'environ quinze jours, il devoit arriver dans la même Isle trois Caraques beaucoup plus grandes; qu'il en étoit parti cinq de Goa, le Buen Giesu, la Madre de Dios, le Saint-Bernard, le Saint-Christophe & le Santa-Cruz, qui étoit celle que les Anglois venoient de forcer: que cette Flotte avoit reçu l'ordre exprès de ne pas toucher à Sainte-Hélène, où toutes les Caraques des Indes Orientales ne manquoient point de passer pour s'y rafraîchir, & de s'arrêter plutôt à Angola, mais le moins qu'il seroit possible, parce qu'on n'ignoroit pas que les Anglois se disposoient à pousser leur navigation du côté de l'Est. Enfin que le dernier rendez-vous des cinq Caraques étoit dans l'Isle de Flores, où les mêmes ordres les obligeoient d'attendre une puissante Flotte qui devoit y venir d'Epagne pour les escorter jusqu'à Lisbonne.

Les Anglois vont au devant de plufieurs riches Caraques.

(b) CETTE explication suffisoit au Vice-Amiral Burrough pour régler ses résolutions. Les deux Vaisseaux Anglois qui avoient chasse la Caraque, s'étoient joints à lui. La Barque de Bristol, un Vaisseau de la Flotte de Raleigh, qui arriva le même jour, & deux autres Bâtimens nouvellement arrivés de l'Amérique fous la conduite des Capitaines Newport & Tomfon, lui formoient un Escadre assez bien composée. Il assembla tous les Capitaines, pour leur proposer d'aller sous ses ordres au devant des Caraques. Il y confentirent. Sir Robert Croff, qui les joignit le lendemain avec le Foresight, Vaisseau de guerre de Raleigh, applaudit au projet. Ils partirent ensemble; & s'arrêtant à fix ou fept lieuës à l'Ouest de Flores, ils se répandirent du Nord au Sud, chaque Vaisseau à deux lieuës de l'autre; de sorte que n'occupant pas moins de deux degrés dans leur ligne, ils se flattèrent de découvrir

tout ce qui se présenteroit sur la Mer dans un si long espace.

Ils rencontrent la Madre de Dios.

ILS demeurèrent dans cette situation depuis le 20 de Juin jusqu'au 3 d'Août, que Tomson, Capitaine du Dainty, apperçut la Caraque la Madre de Dios, une des plus monstrueuses masses que le Portugal eut sur mer. Le Dainty, qui étoit excellent voilier, eût bien-tôt pris l'avance sur le reste de l'Escadre Angloise, & commença l'attaque par quelques volées de canon, qui incommodèrent beaucoup les Portugais. Burrough arriva pour le seconder, avec le Capitaine Newport. Le combat continua quelque tems à la portée du moufquet, jusqu'à l'arrivée de Sir Robert Cross, que Burrough consulta sur le partì qu'il y avoit à prendre. Cross jugea que si l'on ne se hâtoit point d'aborder la Caraque, elle gagneroit infailliblement le Rivage, & s'y brûleroit comme la première. Sur cet avis, on jetta aussi-tôt le grapin. Mais les Portugais se désendant avec beaucoup de valeur, le Vaiiseau de Burrough reçut un coup fous l'eau qui faillit de le faire couler à fond. Dans un danger !! pressant, il pria Cross de se retirer afin qu'il pût aussi faire sa retraite. Ils tenoient si fortement tous deux à la Caraque, qu'ils ne parvinrent à se dégager qu'après beaucoup d'efforts.

TANDIS que Burroug s'occupoit aux réparations de son Bâtiment,. Cross qui voyoit la Caraque s'approcher de l'Isle, représenta vivement à ses Compagnons que si l'on ne retournoit sur le champ à l'abordage, il falloit renoncer à l'espérance de la prendre. Il eut des objections à vaincre & des cramtes à combattre; mais à la fin les exhortations rendirent le courage à ceux qui l'avoient perda. Il s'approcha le premier, lorsque la Caraque commençoit Burrougn. à toucher au rivage. Tous les autres animés par son exemple, fondirent avec la même furie sur cette vaste machine. Ils y entrèrent de toutes parts; & les Portugais perdirent tant de monde par le seul seu de la mousquetterie, qu'ils se lassèrent de leur résistance.

Burrough, qui avoit quitté son Vaisseau pour passer sur le Forefight, commença par faire désarmer tous les Prisonniers. Ensuite jettant les yeux à loisir sur sa conquête, il admira le plus grand Bâtiment qu'il est jamais vû. Son attention fut troublée par le spectacle d'une infinité de blessés & de mourans, qui se trasnoient sur les ponts, & qui imploroient la pitié des Vainqueurs. Il fit appeller tous les Chirurgiens de l'Escadre Angloise, & les chargea de distribuer leurs soins entre un si grand nombre de malheureux.

L'AMIRAL des Caraques qui montoit la Madre de Dios, étoit Dom Ferdinand de Mendoza, descendu des Mendozas d'Espagne, mais établi en Portugal où il s'étoit marié. Son âge étoit fort avancé, & sa fortune répondoit mal à son mérite, car avec l'avantage de la naissance, il étoit bien fait, d'une phisionomie agréable, & partagé fort heureusement de toutes les qualités de l'Esprit. Dans plusieurs occasions où l'Espagne l'avoit employé contre les Mores, il avoit été deux fois prisonnier, & racheté deux fois par le Roi fon maître. En revenant des Indes, dans un autre voyage, où il commandoit encore les Caraques, celle qu'il montoit avoit été jettée proche de Sofala fur des fables [des côtes de Juda] où elle s'étoit perdue; & quoiqu'il fe fût fauvé de la fureur des flots, il n'avoit pû éviter les mains des Mores, qui lui avoient fait souffrir un long & pénible esclavage. Le Roi d'Espagne le considéroit beaucoup, & cherchoit l'occasion de lui faire rétablir sa fortune. Il le nomma pour conduire, avec la qualité d'Amiral, la Flotte des Indes Orientales, qu'il auroit ramenée avec le même titre, si le Vice-Roi de Goa, qui revenoit en Portugal, & qui s'étoit embarqué dans le Bon-Jesus, n'eût pris le commandement général en vertu de sa dignité. Burrough plaignant les malheurs d'un homme de ce rang & de ce mérite, lui rendit la liberté avec la plus grande partie de ses gens, & lui fournit toutes les commodités nécessaires pour retourner dans sa Patrie.

Tous les Anglois de l'Escadre sembloient s'attendre au pillage de la Caraque; mais Burrough qui vouloit rendre sa conquête plus utile, déclara qu'il en prenoit possession au nom de la Reine. Ensuite sur la revûe générale qu'il fit de ce riche butin, il assura tout le monde qu'il y auroit de quoi récompenfer les Soldats & satisfaire aux prétentions des Marchands. L'Auteur observe ici que la prise de ce Bâtiment sit pénétrer les Anglois dans tous les secrets du commerce des Indes, que le Portugal s'étoit toûjours efforcé de cacher avec tant de soin; & que les conjectures qu'ils avoient formées sur toutes les Relations précédentes, furent changées en véritables lumières, accompagnées

d'une parfaite certitude.

LA Caraque étoit d'environ dix-huit cens tonneaux, dont neuf cens consistoient en richesses de toutes sortes de genre. Le reste avoit été abandonné pour l'artillerie, qui étoit composée de trente-deux grosses piéces de fonte, pour les Passagers, qui étoient au nombre de six ou sept Ddd 2

La Caraque est attaquée & prise par les Anglois.

Mendoza Amiral des Caraques.

Son mérite & ses avantures.

De quelle utilité la Caraque fut aux Anglois.

Etat de la Caraque & A description.

Burrough. 1592.

cens (c) & pour les vivres dont on doit s'imaginer la quantité par celle des Passagers & par la longueur de la navigation. La liste des marchandises, qui fut publiée à Londres le 15 Septembre 1592, est un monument fort curieux de l'infortune des Portugais. Il n'y a point de trésors ni de commodités connues dans les Indes Orientales, qui ne fassent un article considérable. Toute la cargaison fut estimée, sans aucune exagération, à deux cens mille (d) livres sterlings. Après l'avoir fait distribuer sur les dix Bâtimens de son Escadre, Burrough envoya la Caraque à Londres, en recommandant, pour la satisfaction de la Postérité, qu'on en tirât soigneusement le plan & toutes les dimensions. Sa longueur depuis le Cap jusqu'à l'Arrière étoit de cent soixante-six pieds. La plus grande largeur, au second des trois ponts, quarante six pieds dix pouces. En partant de Cochin, elle prenoit trente-un pieds d'eau; mais le voyage l'ayant beaucoup affoiblie, elle n'en prenoit plus que vingt-six à son amvée à Darmouth. La quille avoit cent pieds de long; le grand mât cent vingt pieds, & dix de tour dans sa principale grosseur, &c. Enfin par le plan qui s'en conserve encore, il paroît que nous n'avons aujourd'hui, ni pour la guerre ni pour le commerce, aucun Bâtiment qui en approche. Le Roi d'Espagne régretta si amèrement la Santa Cruz & la Madre de Dios, que sans écouter les excuses de son Amiral Dom Alphonse de Bacan, il le punit de sa négligence par la perte de son emploi. [Les trois autres Caraques furent redevables à la tempête qui dispersa l'Escadre Angloise, & qui les sit arriver heureusement à Tercère.

Regret que cette perte cause à l'Espagne.

Autre comhat entre les Anglois & les Espagnols.

(e) Mais le même hazard fit tomber entre les mains du Capitaine White, à la hauteur de 36 degrés, deux Bâtimens Espagnols, dont la hardiesse à déployer le pavillon d'Espagne lui avoit fait craindre d'abord que ce ne fussent deux Vaisseaux de guerre. Cependant, comme il se trouvoit à la portée du canon, la crainte de ne pouvoir les éviter par la fuite, & l'envie de faire du moins acheter la victoire, lui fit prendre la résolution de les attaquer. Ils fe mirent en ordre de bataille, à la longueur d'un cable l'un de l'autre. On fe canona pendant cinq heures avec toute la furie possible. L'Anglois reçut dans cet espace trente-deux boulets, tant dans ses mâts & ses voiles, que dans le corps du Navire, & plus de cinq cens bales de mousquets ou d'arquebuses. Enfin, jugeant par leur lenteur à s'approcher, qu'ils devoient être moins redoutables par le nombre des hommes que par la quantité de l'artillerie, il se détermina tout-d'un-coup à l'abordage. Les grapins surent jettés sur le plus gros, qui étoit un Vaisseau Basque; il se passa près d'une heure avant que White pût s'ouvrir le passage à la faveur de sa monsquetterie. [Mais une partie de ses gens étant montés à bord, les Espagnols demandé-4 rent quartier, & le Capitaine Anglois fit cesser le carnage.] L'autre Vaisseau avoit paru s'éloigner, pendant un combat si serré; mais c'étoit pour prendre l'avantage du vent, & venir aborder de son côté les Anglois, qu'il auroit mis entre deux feux. Il arriva trop tard, & son dessein ne servic qu'à hâter sa prise. White déja maître du Basque (f), sur lequel un peut nombre

(c) Angl. pour les Passagers, qui devoient être être en grand nombre puis qu'il y avoit six ou sept cens personnes à bord. R.

(e) Dans l'Original le Chapitre XIX Commence ici. R: d. E.

<sup>(</sup>d) Angl. cent cinquante mille. R. d. E.

<sup>(</sup>f) L'Original ne dit point que Whyte fut Maitre du Basque; au contraire il insinue clairement

1592. Prise des

Anglois.

nombre de ses gens suffisoient pour garder des Ennemis qu'il avoit fait désar- Burrough. mer, fit face à ceux qui revenoient sur lui avec le vent, & leur làcha une bordée qui les mit dans le dernier désordre. Ils calèrent aussi-tôt leurs voiles, pour se rendre sans résistance; & les Anglois furent obligés de leur prêter la main contre l'eau qui commençoit à les inonder par plusieurs voies. Leur nombre sur les deux Vaisseaux étoit fort inférieur à celui (g) des An-H glois; [mais les maladies leur ayant enlevé une partie de leurs gens, ils n'avoient pas laissé de conserver toute la fierté qui convenoit à leur première force; 7 & les deux Capitaines confesserent que dans l'espérance de prendre le Vaisseau Anglois, ils avoient délibéré entr'eux, dès le commencement du combat, s'ils le conduiroient à Lisbonne ou à San-Lucar.

White les fit venir tous deux sur son bord, & se contentant de faire passer à leur place deux Officiers Anglois, avec quelques Soldats, dans le nombre qu'il crut suffire pour assurer ses prises, il comptoit de faire continuer la manœuvre aux Matelots Espagnols, jusqu'en Angleterre, où il vouloit retourner directement. Mais il fut surpris d'entendre qu'on avoit fait jurer aux Matelots d'Espagne de ne pas mettre la main aux voiles pour le service des Anglois, & que liés par ce serment, ils protestoient que la mort Himéme ne les forceroit pas de le violer. [D'un autre côté, la prudence ne lui permettant point de faire passer tant de Prisonniers dans son bord, pour leur substituer une partie de ses gens, il sut obligé de recourir aux deux Capitaines Espagnols, & de se remettre sur eux du soin de faire agir leurs Matelots. Ainsi la religion de leur serment sut ménagée; mais à la faveur néanmoins d'une espèce d'équivoque; car en recevant les ordres de la bouche de leurs Capitaines, ils ne travailloient pas moins pour le service de l'Angleterre.

L es deux prises étoient chargées de quatre cens (b) caisses de vif-argent, scellées des armes de Castille & de Leon, & de cent muids de vin. Elles portoient aussi une autre sorte de richesses, qui ne pouvoit servir beaucoup à la fortune des Anglois; c'étoit un prodigieux nombre de Chapelets, d'Agnus, de Médailles (i) & dix bales de Missels & de Bréviaires. L'Auteur ajoûte que chaque quintal de vif-argent faisoit perdre au Roi d'Espagne un quintal d'argent folide, qui lui en devoit revenir des Mines du Pérou, dont les He Chefs ont apparemment avec lui cette convention. [Il est facheux qu'elle ne foit pas mieux expliquée. A l'égard des Chapelets & des Agnus (k) &c. on conçoit que si le nombre étoit de deux millions soixante-douze mille, comme l'Auteur ne fait pas difficulté de l'assurer, & qu'il les faille compter à deux réaux pièce (1) cette perte étoit encore fort confidérable pour le Roi

Cargailon .

des deux pri-

Dépouilles-Ecclefiafti-

rement qu'il ne s'en étoit pas encore saiss; car il dit qu'ayant crié à ses deux Vaisseaux de se rendre, l'un qui étoit fort maltraité voulut le faire, mais l'autre tâcha de l'en empêcher: surquoi White menaça celui-ci de le couler à fond le premier : cette préférence ne lui plut point ; il se rendit & son Compagnon imita son exemple. R d. E.

(g) Angl. On trouva fur ces deux Vaisfeaux cent vingt-six personnes en vie, & huit tudes, fans compter celles dont les corps a-

voient été jettés dans la Mer. Cette Victoire avoit été remportée par quarante trois hommes, dont deux furent tués, & trois blessés. R. d. E.

(b) Angl. quatorze cens. R. d. E.

(i) Angl. un prodigieux nombre de Bulles ou d'Indulgences. R. d. E.

(k) Angl. à l'égard des Indulgences tant en faveur des morts que des vivans. R. d. E. (1) Il y en avoit dix-huit mille taxées à quatre Réaux.

Ddd 3

398

Burrough. 1592.

d'Espagne. Enfin, sans compter, dit-il, les Bréviaires & les Missels, cette prise montoit à plus de dix-sept cens-mille livres sterling. Il nous apprend aussi, sur le récit des deux Capitaines Espagnols, que les Chapelets (m), &c. étoient pour les Provinces de la Nouvelle Espagne, de Jucatan, de Guatimala, de Honduras, & pour les Philippines. [Le prix de deux réaux n'elpoint une supposition, car il étoit taxé sur les caisses qui contenoient ces in strumens de pieté.

(m) Angl. Les Indulgences. R. d. E.

( I.

Prise de plusieurs Vaisseaux Portugais, & de la Caraque Las cinque Llagas, en 1593.

CUMBER-LAND. II. Voyage. 1593. Refléxion fur l'état présent des Anglois.

[CI l'on considère, avec l'Auteur de cet Ouvrage, les malheurs de l'Espa-F gne & du Portugal dans la conduite de leurs Flottes d'Orient, & les avantages que l'Angleterre tiroit de ses pyrateries, comme autant de degres qui devoient bientôt assurer aux Anglois l'entrée des Mers Orientales, on ne trouvera rien dans ce détail qui n'appartienne au sujet. La Relation de Stephens & le Voyage de Lanca/ter n'avoient point encore produit d'autre effet pour le Commerce de l'Angleterre aux grandes Indes, que de faire équiper tous les ans à Londres quantité de Vaisseaux, qui avoient pris inutilement cette route; mais les obstacles qui les en avoient éloignés se trouvoient composés par les richesses qu'ils avoient enlevées aux Portugais. Cet affoiblissement du principal Ennemi qui leur disputoit les droits du Commerce, devoit fervir à lui en ouvrir infenfiblement les voies; fans compter qu'elle en tiroit actuellement un profit si réel, que si le marché est dépendu de son choix, elle auroit volontiers renoncé, dit un Auteur Anglois, à l'avantage de former des Etablissemens dans les Indes, pourvû qu'elle cût conservé celui de prendre les Caraques & les riches Vaisseaux Portugais, dont le pillage valoit bien tous les profits du Commerce.

Dans le cours de l'année 1593, le Comte de Cumberland, se même H Seigneur qui avoit déja fait gloire du nom de Corsaire, mit en mer de son propre bien & de celui de ses amis, trois Vaisseaux de la même grandeur, de la même force, & pourvûs de la même quantité d'hommes & de vivres. Officiers, Soldats & Matelots le nombre d'hommes montoit à cent-quarante fur chaque Bâtiment. Les noms étoient le Royal Exchange, Amiral, le Mayflower, commandé par le Capitaine Anthony, & le Samson, par le Capitaine

Downton, Historien du Voyage.

Ils ne partirent qu'au commencement de l'année suivante, avec tant de secret dans leur dessein, qu'en mettant à la voile, les Chefs seuls en étoient informés. Ils dirigèrent leur course vers la Côte d'Espagne; mais s'étant avancés jusqu'au 43 degré, ils se séparèrent le 24 d'Avril, l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, avec ordre de l'Amiral, qui demeuroit au centre, de retourner vers lui la nuit suivante. Cette manœuvre supposoit quelque vûe d'im-H portance. Cependant elle fut continuée pendant trois jours, sans autre effet que de se rejoindre chaque nuit.] Mais, le 27, Anthony, Capitaine du Mayflower,

1594. Flotte du Cointe de Cumberland & fon départ.

Position de Flotte.

Mayflower, parut accompagné d'une Pinasse de 28 tonneaux, chargée de seize personnes, de vins de Galice [& de quelques étosses, & toiles grosses fières.] [Il s'en étoit rendu maître sans combat; & s'étant contenté d'y faire passer quelques Soldats pour assurer sa prise, il avoit remis à la visiter après avoir rejoint l'Amiral. Il y a beaucoup d'apparence que la curiosité du Comte de Cumberland regardoit le dessein dont il faisoit encore mystère. Il interrogea successivement les seize Prisonniers. C'étoient des Portugais, partis de Viane en Portugal, pour Angola dans l'Afrique. Ce qu'il apprit d'eux ne l'ayant point satisfait, il étoit tenté de les renvoyer libres, après avoir accommodé ses trois Vaisseaux d'une partie de leurs vins. Ses gens lui représentèrent qu'il devoit garder du moins un Portugais sur chaque Bâtiment; non que la plûpart des Anglois n'entendissent assez cette Langue, mais pour les occasions où le besoin qu'ils pouvoient avoir de quelques rafraîchissement dans les Colonies Portugaises ne trouvoit pas tostjours beaucoup de saveur dans la bouche d'un Anglois. Ainsi l'Amiral ne se rendit à cette proposition

que pour entrer dans des vûes d'une médiocre importance.

CEPENDANT à peine les trois Portugais, qui furent choisis, se virent-ils condamnés à la soûmission pour des Maîtres étrangers, que pensant à rendre leur servitude plus douce, ils découvrirent mille choses que les menaces n'avoient pû leur arracher. Celui qui étoit tombé dans l'Amiral apprit au Comte qu'on attendoit incessamment à Lisbonne une grande & riche Caraque, nommée las cinque Llagas, ou les cinq Playes, sans autre escorte que deux Vaisseaux de guerre, qui l'attendoient aux Isles Açores. On jugea par la satisfaction que le Comte sit éclater, que l'espérance de rencontrer ce Bâtiment étoit le but mystérieux de son voyage. Il déclara qu'ayant reçsi le même avis à Londres, il n'avoit armé que dans cette espérance, & que depuis qu'il étoit en mer ses recherches n'avoient été que pour s'en procurer la confirmation. Trois Caravelles Portugaifes, qu'il prit encore le jour fuivant, semblèrent moins le réjouir que l'importuner, parce que ces petites expéditions retardoient ses desirs. Il arriva le 2 de Juin à la vûe de S. Michel. Le lendemain il envoya sa petite Pinasse, qui etoit de vingt-quatre tonneaux, avec une Caravelle Portugaise qu'il avoit conservée pour les usages de sa Flotte, vers les Isles voisines, & sur-tout vers celle de Tercère, dans la vûe de ne laisser rien échapper à ses observations. Il leur donna ordre de le joindre à douze lieues de Fyal, Ouest Sud-Ouest; mais leur course fut inutile, elles ne purent retrouver la Flotte au tems marqué, & lorsque leur présence auroit été nécessaire.

[L'AMIRAL dispersa ses trois Vaisseaux, suivant la méthode qu'il avoit observée sur les Côtes d'Espagne.] Ensin, le 13 on apperçut la grande Caraque las cinque Llagas. Le Mayslower & le Samson surent près d'elle avant la nuit, & commencèrent par lui lâcher chacun leur bordée. Ensuite tournant pour observer ses forces, ils examinèrent soigneusement le côté le plus savorable pour l'aborder pendant la nuit. Elle disposoit pendant ce tems-là son artillerie. L'Amiral arriva malheureusement avec trop peu de précaution, & reçut sa première décharge, qui l'incommoda beaucoup. Tandis qu'il remédioit au désordre, le Mayslower & le Samson continuérent de faire jouër leurs batteries, jusqu'au retour de l'Amiral, qui ne reparut qu'à minuit. Aussi-tôt on proposa d'aller droit à l'abordage; mais le Capitaine Cave re-

CUMBER-LAND. IL Voyage. I 594-

Prise des Anglois.

Informations qu'ils tirent des Prifonniers.

Ils arrivent aux Açores.

Ils déconvrent la Caraque las Llagas.

présenta

Cumber-LAND. II. Voyage. 1'5.94. Première attaque.

Seconde attaque.

présenta fortement qu'il valoit mieux attendre le matin; & qu'alors chaque Vaisseau, après avoir fait de concert ses trois décharges, s'approcheroit chacun de son côté pour attacher le grapin. Ce conseil sut approuvé; mais au matin, divers retardemens firent encore suspendre l'attaque jusqu'à ax heures.

IL paroît par le détail de ce combat, qu'en arrivant aux Isles, le Comte a Cumberland s'étoit dérobé soigneusement à la vûe des Portugais; sans que l'on ne concevroit pas que les deux Vaisseaux de guerre qui étoient à Tacère fussent demeurés dans l'inaction.] L'Amiral aborda le premier au centic de la Caraque. Le Mayflower la prit à l'arrière, du côté de bas-bord; mais le brave Anthony, qui en étoit Capitaine, fut tué à la premiere approche; ce qui jetta tant de confusion parmi ses gens, que le Vaisseau, heurant contre la poupe de la Caraque, sut mis par cet accident hors d'état de conbattre. Ce sut du moins le prétexte qu'ils employèrent pour se justifier. Le Samson aborda par l'avant; mais n'ayant point assez de place, son arrier fe trouva contre le flanc de l'Amiral, & son avant contre l'avant de la Cari-

Difficultés du combat.

Dès les premiers coups, M. Cave, Capitaine de l'Amiral, fut blessé tout à la fois aux deux jambes, & n'ayant pû se remettre en état de faire ses sonctions, il n'y eut personne qui eut la hardiesse de prendre sa place. Le Samson se rapprocha du flanc de la Caraque; mais il eut dans le même instant six hommes tués; & ne voyant point dans l'Amiral toute l'ardeur qui devoit servir d'exemple, les autres jugèrent à-propos de se retirer, sans que rien fût capable de les faire retourner à l'assaut. Cependant quelques Soldats de l'Amiral se comportèrent fort bien, & sembloient n'avoir besoin que d'un Chef pour succèder aux fonctions du Capitaine Cave. L'Auteur assure que leur Vaisseau, malgré l'atteinte qu'il avoit reçue la veille, ne manquoit de rien pour le combat. Mais les Portugais, remarquant sans peine que la vigueur de leurs Ennemis se relàchoit, se placèrent avantageusement, & firent des barricades qui les mirent à couvert du feu de la mousqueterie. Ils lancèrent en même tems sur les Anglois des seux d'artifice si bien composés, que plusieurs en furent brûlés sans pouvoir s'en garantir, & que l'embarras de les éteindre fit perdre aux autres la vûe & le soin du combat. Les bales & les dards qu'ils faisoient pleuvoir en même tems, acheverent d'ôter le courage aux Anglois. Ils se retirerent en désordre; & leur ressource sut de recommencer à quelque distance le jeu de leur artillerie.

Belle défenfe des Portugais.

> Mais les mêmes seux qui leur avoient été si funestes, le devinrent bien fi plus aux auteurs de cette terrible invention. Les Artificiers dans le trouble du combat négligèrent apparemment leur propre sureté. Cette explication est plus vrai-semblable que celle de l'Auteur, qui attribue leur infortune a l'artillerie du Samson; car on ne conçoit pas qu'un seul boulet, comme il l'assure, pût enslammer un Bâtiment de la grosseur qu'il donne à la Caraque. 7 De quelque manière qu'on doive expliquer cet événement, bientot le feu devint plus actif que tous les soins, & plus fort que tous les remédes. Il gagna toutes les parties de la Caraque; & la multitude de Passagers qu'elle avoit à bord rendant le désordre plus affreux, les Anglois qui étoient témoins d'un si triste spectacle, surent touchés de la plus vive compassion. Ils conçurent que dans le grand nombre de personnes qu'ils voyoient sauter dans la

Le feu prend à la Caraque.

-mer, en tendant les bras vers eux avec des cris lamentables, ils devoient apporter quelque discernement à les secourir. Ce fut un malheur extrême que la Pinasse & la Caravelle ne sussent point encore arrivées. Les Chaloupes ne pouvoient suffire à tant de misérables; & l'ordre des Capitaines sort des Porétant de faire quelque distinction des personnes, la difficulté même de ce choix causa la perte d'une infinité d'honnêtes-gens. La Chaloupe du Samson tira des flots deux Gentilshommes d'une haute distinction, dont l'un, qui étoit fort âgé, se nommoit Nunno Velo Pereyra (a) Il avoit été Gouverneur de Mozambique & de Sofala; & le Vaisseau sur léquel il étoit parti pour retourner en Portugal ayant fait naufrage près du Cap de Bonne-Espérance, il avoit regagné par terre Mozambique, où il s'étoit embarqué sur la Caraque. L'autre, nommé Bras Carrero, avoit été Capitaine d'une Caraque qui avoit péri aussi sur les Côtes d'Afrique; & la même fortune l'attendoit sur celle où il étoit remonté. La Chaloupe du Samson sauva trois autres personnes d'un rang moins considérable. L'Amiral & le Mayslower rendirent le même service à deux femmes & à plusieurs hommes de disférentes conditions. Mais tandis qu'on s'empressoit à secourir les autres, le feu ayant gagné les poudres fit fauter la Caraque en mille piéces, avec un fracas épouvantable.

Ce malheur arriva le 14 de Juin 1594, à six lieuës au Sud de Fyal & de Pico. Le petit nombre de Portugais qui furent sauvés racontèrent que la raifon qui les avoit empêché de se rendre, étoit que la Caraque & toute sa cargaison appartenoit au Roi. Le Capitaine qui avoit fonde l'espérance de sa Raisonnemens fortune sur les récompenses auxquelles il s'attendoit, & qui aspiroit même à la Vice-Roiauté des Indes, avoit mieux aimé périr que de survivre à ses am- la Caraque. bitieux projets. La Caraque étoit d'ailleurs en fort bon état, & capable de défense comme le meilleur Vaisseau de guerre. Elle avoit augmenté son artillerie à Mozambique, de celle de deux autres Caraques qui s'étoient brisées successivement sur cette Côte. Cependant les maladies qui s'étoient répandues dans l'Equipage, à Angola, où l'air est toûjours fort mauvais, avoient réduit le nombre des Blancs à cent-cinquante personnes. Mais celui des Négres montoit presqu'au double. Comme on ne manque point dans ces tristes accidens de grossir tout ce qui peut inspirer de la compassion, les Portugais peignirent avec les plus vives couleurs l'infortune de trois Dames, H qui balançant entre la nécessité de périr par le feu ou de se précipiter dans la mer, avoient imploré par leurs cris des fecours qu'elles ne devoient attendre de personne, & surprises ensin par les slammes, avoient été suffo-

quées & brîliées à la vûe d'une infinité de gens que leur propre péril rendoit comme insensibles au désastre d'autrui. ] Tous les Prisonniers qu'on retira de l'eau furent mis à terre dans l'Isle de Fyal, à la reserve de Velo Pereira & Bras Carreto, qui furent conduits en Angleterre, & de quelques Négres d'une belle taille que l'Amiral garda pour son service.

Quoique l'attaque des Anglois n'eût pas blessé les régles de la guerre, & qu'eux-mêmes, ils eussent payé leur entreprise assez cher, l'Auteur ajoûte qu'après

CUMBER-LAND. 1594. Déplorable

Malheurs de Velo Pereyra.

fur la perte de

Trois Dames suffoquées.

(a) Voyez les Voyages de Linschoten. Li- Vol. III. pag. 25. vre I. Chap. IV. pag. 11. & Portuguese Asia

I. Part.

402.

CUMBER-LAND.
II. Voyage.
I 594.
Les Anglois
rencontrent
une autre Caraque.

Ils la manquent.

Leur retour.

qu'après avoir causé inutilement la perte de tant de malheureux, ils ne devoient pas s'attendre aux faveurs du Ciel dans le reste de leur voyage. Cette réflexion est d'un Chrétien plus que d'un homme de mer.] Mais il est vrai qu'ayant continué de croiser jusqu'à la fin du mois, ils rencontrèrent le premier jour de Juillet un autre Vaisseau Espagnol d'une si prodigieuse grosseur. qu'ils le prirent d'abord pour le Saint-Philippe, Amiral d'Espagne. C'écoit encore une Caraque. Après l'avoir saluée de quelques volées de canon, ils la firent presser de se rendre. Mais la voyant disposée au combat, & la mort ou les blessures d'une partie de leurs Officiers ne leur donnant pas beaucoup de confiance à l'abordage, ils prirent le parti de se borner aux menaces. Le désordre de leurs trois Bàtimens leur fit perdre aussi la pensée d'aller plus loin. Ils s'arrêtèrent quelque tems aux environs de Flores & de Cuervo, pour attendre les Vaisseaux des Indes Occidentales. Cette ressource n'eut pas un succès plus heureux. Enfin les vivres commençant à leur manquer, & n'en pouvant espérer des Isles que par des voies qu'ils n'étoient plus en état de tenter, ils tournèrent leurs voiles vers Plymouth, où ils arrivèrent le 28 du mois d'Août.

#### 《新文學》本學》本學》本學:本本:《新文學》本學本學本學本學本學本學

### C H A P I T R E XIX. (a)

Voyage infortune du Capitaine Benjamin Wood vers les Indes Orientales, en 1596.

Wоов. 1596.

Départ de trois Vaisscaux.

ALGRE' tant de pertes que les Anglois avoient causées à l'Espa-A gne & au Portugal, il falloit que ces deux Puissances réunies leur parussent bien redoutables, puisque s'amusant à les braver sur des Mers ouvertes à tous les Vaisseaux de l'Europe, ils différoient encore à les chercher dans celle des Indes, c'est-à-dire, dans le lieu même qui excitoit leur jalousse & leur convoitise. Cependant il s'échappoit par intervalle quelques Marchands de Londres, qui s'exposoient à tous les risques d'une si dangereuse entreprise. ] En 1596, trois Vaisseaux, le Bear, le Bearwhelp & le Benjamin, équipés principalement] aux frais de Sir Robert Dudley, partirent sous le commandement du Capitaine Benjamin Wood. Les deux autres Capitaines (b) étoient Richard Allot & Thomas Bromfield. Dans le dessein de pénétrer jusqu'à la Chine, ils avoient obtenu des Lettres de la Reine Elisabeth pour l'Empereur de cette vaste Région; mais la fortune seconda si mal leur courage, qu'ils périrent misérablement dans le cours de leur navigation. Les seules lumières qu'on ait pû se procurer sur leur sort, viennent d'une lettre au Roi d'Espagne, & à son Conseil des Indes, écrite par le Licentié Alcazar de Villa Sennar, Auditeur de la Cour Royale de Saint-Domingue, Juge de la Commission à Porto Ricco, & Capitaine général de la nouvelle Andalousie. Cette lettre dattée le 2 Octobre, fut interceptée dans son passage en Europe, & trouvée par Purcba[]

<sup>(</sup>a) C'est le Chapitre XX de l'Original. R. (b) Angl. les Marchands qui furent de ce d. E. (voyage. R. d. E.

cha (c) entre les papiers de Hackluyt. Elle ne contient aucun éclaircissement sur le cours même du voyage, ni sur les accidens qui conduisirent à l'Ouest des Vaisseaux qui avoient fait voile aux Indes Orientales, ni sur la nature des maladies qui avoient réduit l'Equipage à quatre Matelots. Elle raconte seulement ce qui s'étoit passé lorsque ces quaire hommes avoient abordé au Port d'Utias.

Les trois Vaisseaux Anglois ayant rencontré, sans qu'il paroisse en quel lieu, un Bâtiment Portugais qui revenoit de Goa, s'en étoient faisis sans résistance. Ils y avoient trouvé un diamant d'une grosseur extraordinaire, qui étoit destiné pour le Roi d'Espagne; de l'argent monnoyé, pour la paye d'une Garnison frontière; une grande quantité d'or & d'argent en poudre & en lingots; des pierreries & d'autres marchandises précieuses, qu'ils avoient transportées soigneusement sur leurs propres bords. Mais en leur abandonnant leurs richesses, les Portugais leur avoient communiqué une fatale maladie, qui les avoit tous emportés faccessivement, à la reserve de quatre hommes; Richard, David, Thomas & Georges. Ces quatre malheureux ne fuffifant pas pour la conduite du moindre de leurs Vaisseaux, avoient pris le parti de se mettre dans une Chaloupe, avec des vivres & les plus précieuses dépouil-Heles des Portugais. [Ils ignoroient eux-mêmes dans quelle mer ils avoient éxécuté cette résolution. Mais après avoir été long-tems le jouët des flots, ils avoient été jettés dans la petite Isle d'Utias à trois lieuës de Porto Ricco. Alcazar confesse que n'ayant pû tirer d'autres éclaircissemens des Matelots Anglois, il ne peut rien ajoûter à ce préambule; mais il rend compte au Roi de ce qui s'étoit passé à ses yeux & sous son autorité.

Les quatre Anglois entrèrent dans la rivière d'Utias; &, sans sçavoir dans quel lieu du monde ils étoient, le mauvais état de leur Chaloupe les fit penfer d'abord à décharger leurs richesses sur le rivage. Cette précaution étoit si nécessaire, que la Chaloupe s'abysma presqu'aussi-tôt dans la rivière. Ils apperçurent un Pêcheur avec une petite Barque, dont ils se saissirent; & comme les provisions leur manquoient, ils s'en servirent pour envoyer George à Porto-Ricco. Dom Rodrigue de Fuentes étoit alors sur le rivage avec cinq autres Espagnols. George, qui ne put éviter leur rencontre, sût obligé de leur apprendre son aventure, & le lieu où il avoit laissé ses Compagnons. Ils s'y rendirent aussi-tôt, dans une grande Barque, avec la précaution de saire garder George au rivage, & de prendre une Lettre de lui, par laquelle il conseilloit à ses Compagnons de se rendre volontairement. Dom Fuentes trouva bientôt les trois Anglois, & les trésors qu'ils avoient sauvés.

IL partagea leur argent avec les cinq Espagnols qui l'accompagnoient; mais il eut l'art de cacher les pierreries, l'or & d'autres choses précieuses, à l'exception de quelques bales de soye, & d'une certaine quantité de lingots d'argent, qu'ils résolurent de faire paroître, pour donner quelque couleur au récit de leur histoire. Les Espagnols passèrent quelques jours à Utias dans une grande familiarité avec les Anglois: mais souhaitant à la fin d'ensevelir le secret de leur avanture, ils prirent le parti de les tuer. Richard & Daniel périrent ainsi par leurs mains. Thomas, plus heureux, trouva le moyen de suir dans les Montagnes. Fuentes, étant retourné à Porto-Ricco,

Woop.
1596.
Eclaircissement sur leur sort.

Vol qu'ils font aux Portugais, maladie qu'ils en reçoivent.

Les quatre Anglois entrent dans la rivière d'Utias.

Cruelle friponerie d'un Espagnol. Wood. I 596. Etat d'un Anglois dans une lsle déferte. empoisonna Georges, & fit partir quelques Brigands pour le délivrer de Thomas. Ils le manquèrent. Ce malheureux Fugitif se lassant bientôt de vivre dans une Isse déserte, eut la hardiesse de se livrer aux flots sur un simple tronc d'arbre, & vint se présenter ainsi devant Porto-Ricco, à la surprise extrême de tous ceux qui le virent arriver. S'étant fait connoître pour un Anglois, il porta ses plaintes au Juge de la Commission, mais il le trouva prévenu. Fuentes n'avoit pas manqué de donner un tour favorable à son avanture. Il avoit raconté au Gouverneur qu'ayant déconvert dans l'Isle d'Utias quatre Anglois qui avoient refusé de se rendre, il en avoit tué trois, & qu'il leur avoit trouvé quelques marchandises dont il s'étoit sais. Ses complices avoient attesté son récit avec serment. Cependant les accusations de l'Anglois, & la naïveté de ses plaintes, parurent capables de balancer leur témoignage. Ils furent arrêtés; & leurs contradictions servirent encore à les rendre suspects. Fuentes, quoique gardé par deux Soldats, trouva le moyen de rompre ses chaînes; il se retira sur la rivière de Toa, qui n'est qu'à deux lieuës de Porto-Ricco, & soûtenu par le crédit de sa famille, il demeura constamment dans cette retraite, presqu'à la vûe de la Ville.

Le crime de Dom Fuentes se découvre.

Il se met à couvert du châtiment.

CEPENDANT la crainte du châtiment délia la langue à ses Compagnons. Ils confesserent ce qui leur étoit arrivé dès le premier moment. La mort des Anglois ne passa point pour un crime, parce que la guerre étant rallumée entre l'Espagne & l'Angleterre, le crédit de la famille de Fuentes les fit regarder comme des Ennemis tués dans une juste attaque. Mais leurs tréfors venant d'un Vaisseau Portugais, devoient retourner au Trésor Royal, & cette prétention devint l'unique matière du procès. Fuentes acheva de se mettre à couvert, en restituant une partie de l'argent qu'il s'étoit attribué, & faisant usage du reste pour corrompre un de ses principaux Juges. Mais il protesta totijours contre la déclaration du Matelot, qui nommoit entre ses dépouilles le gros diamant destiné pour le Roi, plusieurs autres pierreries. & quantité de poudre ou de lingots d'or. Dans cet intervalle, un de ses principaux complices trouva le moyen de s'échapper aussi de sa prison, & se fauva dans l'Eglise Cathédrale, d'où la Justice séculiere entreprit de le tirer. Cette difficulté fit la matière d'un nouveau procès, qui traîna fort en longueur; ce qui n'empêcha point que les Prisonniers, pour n'avoir pû restituer, à l'éxemple de Fuentes, ce qu'ils reconnoissoient avoir pris au préjudice du Roi, ne fussent condamnés à mort. Mais on ignore quel fut le dénouement des deux procès.

Autres circonstances du même fait. ALCAZAR écrivit en Espagne, pour informer de cette affaire la Cour & le Conseil des Indes; [sa Lettre, comme je l'ai fait observer, sut prise avec pe le Vaisseau qui l'apportoit. Mais le Juge de Porto-Ricco ajoûtoit à son récit quelques circonstances qui ne regardent pas moins l'Angleterre, & qu'on seroit tenté de rapporter au Voyage du Capitaine Lancaster, si la datte des années pouvoit s'accorder. Il étoit arrivé depuis deux mois, dit Alcazar, un Vaisseau Anglois dans un lieu voisin de Porto-Ricco, qui, après y avoir passe quelques jours sans avoir été découvert par les Espagnols, avoit remisde même à la voile. Mais plusieurs Matelots avoient resusé de remonter à bord. Ils étoient restés sur le rivage, d'où ils avoient député deux d'entr'eux à Porto-Ricco, pour offrir leurs services aux Espagnols, en faisant représenter qu'ils devoient être traités civilement, puisque leurs offres étoient vo-

lontaires.

tontaires. Il ne paroît point en effet que le Gouverneur de Porto-Ricco les voulût punir comme des Pyrates, ni qu'il les regardat comme des Prisonniers de guerre: mais la plûpart étant hérétiques, il n'avoit reçu au fervice du Roi d'Espagne que ceux qui faisoient prosession de la Religion Romaine; & la difficulté tomboit sur les autres, qui étoient au nombre de sept. Alcazar demandoit au Confeil des Indes quelle conduite on devoit tenir à l'égard des sept Protestans, qu'on ne pouvoit traiter en Ennemis, & que leur Religion néanmoins rendoit trop odieux & trop suspects pour les recevoir au nombre des Sujets de l'Espagne. Il n'expliquoit ni les raisons qui les avoient portés à quitter leur Vaisseau, ni le nom & les vûes de leur Capitaine. Mais ce récit s'accorde parfaitement avec ce qu'on a lû dans la Relation de Lancaster. La Réponse du Conseil des Indes à cette partie de la Lettre d'Alcazar, auroit été plus curieuse que celle qui regarde Fuentes & les immunités Ecléfiastiques.

Wood. 1596.

# **むい((()) アメモッアス (()) アス・(()) *

### $\mathbf{X}\mathbf{X}$ . (a)

Voyage du Pilote Davis aux Indes Orientales en 1598, sur un Vaisseau Hollandois.

ES Anglois ont regardé la Relation de Davis comme une des principales clefs qui leur ayent ouvert l'entrée des Indes Orientales, par les nouvelles lumières qu'elle répandit en Angleterre, & par l'effet qu'elles eurent pour y réveiller l'espérance & les desirs. Davis avoit accepté, pour servir fa Patrie, la qualité de Pilote sur un Vaisseau Hollandois, qui partoit pour les Indes avec une Commission du Comte Maurice. A son retour, il se hâta- Mémoires de d'envoyer de Midelbourg en Zélande les Mémoires de son Voyage à Robert, Comte d'Essex, avec une Lettre dattée le premier d'Août 1599 (b) que Purchass a foigneusement conservée (c). Il proteste au Comte d'Essex que ses Mémoires ne contiennent que ce qu'il a vû de ses propres yeux; mais il lui promet que dans les entretiens qu'il se flatte d'avoir bientôt avec lui, il lui communiquera les informations qu'il s'est procuré, non-seulement sur les forces & le commerce des Portugais dans les Indes Orientales, mais sur le commerce des Nations de l'Inde entr'elles; qu'à l'égard des possessions du Portugal, il commenceroit par Sofala, qui est le premier Etablissement des Portugais au-delà du Cap de Bonne-Espérance; qu'il continueroit de suite par Mozambique, Ormuz, Diu, Goa, Coulan, Onor, Mangaler, Cochin, Columbo, Negapatan, Porto-Grande dans le Royaume de Bengale, Malaca, Macao dans la Province de Canton à la Chine, & les Isles Moliques. Il observe, pour le Commerce, qu'ils trafiquent à Monomotapa, à Mélinde, à Aden, à Cambaye, sur les Côtes de Coromandel, de Balagnata & d'Orixa; que le Commerce de Guzarate est fort considérable; que toutes ces Nations ont des Négo-

DAVIS. 1598.

dreslés au Comte d'Es-

Détail de Da-

(a) C'est le Chap. XXI. de l'Original. R. (3(b) Angl. 1600. R. d. E. (c) Voyez Pilgrims. Vol. I. pag. 116. Eee. 3

DAVIS. 1598.

cians à Achin, Ville de l'Isse de Sumatra; qu'il y a aussi des Arabes, & une Nation nommée Rumos (d), venue, dit-il, de la Mer rouge, qui éxerce le Commerce à Achin depuis plusieurs siécles; qu'il y vient aussi des Chinois, qui l'ont traité fort civilement. Pour conclusion, il fait remarquer que les Portugais s'étoient efforcés jusqu'alors de dérober toutes ces connoissances aux autres Nations de l'Europe.

Alphabet de langue d'A-chin.

Davis avoit fait entrer dans sa Lettre un alphabet de la Langue d'Achin, avec différens mots de la même Langue, en observant qu'elle s'écrit de droite à gauche, suivant l'usage des Hébreux. Il y parle aussi des Monnoyes du Pays, dont il envoyoit quelques pièces au Comte d'Essex; entr'autres, une pièce d'or, nommée Mas, qui valoit environ neuf sols & demi d'Angleterre. Les autres étoient de plomb. Celle qu'il nomme Kamas, devoit être d'une valeur bien mince, puisqu'il en falloit seize cens pour faire un mas.

La Relation de Davis est quelquesois obscure; mais elle doit être considérée comme l'extrait d'un long Journal, qui n'éxiste plus, & qui avoit été composé sans doute à la hâte. On n'ose louër ses latitudes, car il semble que la plûpart ayant été prises à bord, il y a peu de fond à faire sur leur justesse; à la réserve néanmoins de deux ou trois, où l'on remarque qu'il n'a rien négligé. Il doit paroître sort étrange qu'il ne donne aucune observation sur Achin, quoique ce sût le principal objet de son Voyage, & qu'il y eût demeuré si long-tems.

Départ de deux Vaisseaux Hollan-

dois.

Le Lion & la Lionne, deux Vaisseaux Hollandois, le premier de quatre cens tonneaux, avec cent vingt-trois hommes à bord, l'autre de deux cens cinquante tonneaux, avec cent hommes, partirent de l'essemble 15 de Mars 1598. On doute si les Chess de l'entreprise avoient quelque vûe déterminée pour le terme de leur navigation; mais c'étoient trois riches Marchands de Middelbourg, Mushrom, Clark & Monass, qui s'étoient proposé d'augmenter leur fortune par un nouveau Commerce, & qui avoient consié le principal Commandement de leur Flotte au Capitaine Cornelius Houteman, après l'avoir muni, contre toutes sortes de hazards, d'une Commission du Comte Maurice de Nassau.

Route de la Flotte. Le 22, ils mouillèrent à Torbay, sur la Côte Méridionale d'Angleterre, d'où ils remirent à la voile le 7 d'Avril (e); & dès le 20 ils arrivèrent à la vûte de Porto-Santo. Le 23 ils se trouvèrent à la hauteur de Palma, & le 30 à celle des Isles du Cap-Verd. Le premier de Mai ils relâchèrent à Saint Nicolas, une de ces Isles, au 16 degré 16 minutes de latitude du Nord. Ils s'y arrêtèrent jusqu'au sept, pour renouveller leurs provisions. De-là s'y arrêtèrent jusqu'au sept, pour renouveller leurs provisions. De-là sept livrant à la fortune, qui les conduisoit, ils s'avancèrent jusqu'au 7 degré de latitude du Sud, presqu'à la vûte des Côtes du Brésil. Mais les vents étant devenus si variables qu'il leur sut impossible de doubler le Cap Saint-Augustin, ils prirent au Nord vers la petite Isle Fernando Laronba, au quatrième

(d) Il faut entendre sous ce nom les Habitans de l'Egypte, qui ont fait partie de l'Empire Romain; comme l'Asie Mineure & d'autres Provinces, est appellée Rum par les Orientaux. De-là vient aussi que les Turcs sont nommés Rums, & non pas, comme Purchass l'a cru, de ce qu'ils sont en possession de Con-

stantinople, qui a été nommée la nouvelle Rome; car le nom de Rum leur étoit donné comme à toutes ces Provinces avant qu'ils sussent maîtres de Constantinople.

(e) L'Original dit que ce fut le 7 d'Avril 1599, ce qui paroît être une faute. R. d. E. degré de latitude du Sud. Ils y arrivèrent le quinze de Juin, & l'ancre fut

jettée au Nord de l'Isle, sur un fond de dix-huit brasses.

CETTE Isle est d'une fertilité extrême. Il s'y trouve de l'eau excellente, avec une grande abondance de Vaches, de Chèvres, de Porcs, de Poules, de Bled de Guinée, de Melons, d'Oiseaux de mer & de Poisson de séjour. toute espèce. Il n'y avoit pour Habitans que douze Négres, huit hommes & quatre femmes, que les Portugais y avoient laissés pour cultiver la ter-Hre. Depuis trois ans, aucun Vaisseau n'y avoit abordé. Davis représente le sort de ces douze Solitaires, au milieu de la paix & de l'abondance, comme un état digne d'envie, s'ils avoient été capables d'en connoître & d'en fentir les avantages. Les Matelots Hollandois n'y furent pas insensibles. puisqu'ils ne s'ennuyèrent point de les goûter pendant près d'un mois & demi. 7 Ils partirent le 26 d'Août avec un vent Nord-Est, & le dernier jour du mois ils doublèrent le Cap S. Augustin. Le 10 de Septembre, ils passerent des lieux dont ils avoient fort appréhendé le danger. Ce font les bancs d'Abrolhes, qui sont fort loin dans la mer, vis-à-vis les Côtes du Brésil, à 21 degrés de latitude du Sud.

ILS n'eurent point de plainte à faire du tems, jusqu'à la Baye de Saldanna, où ils tombèrent le 11 de Décembre (f). Cette Baye est dix lieues au-danna. dessous du Cap de Bonne-Espérance. Il n'y avoit point alors de lieu sur la même Côte où les refraîchissemens s'offrissent avec plus de facilité & d'abondance. Il s'y trouve trois bonnes Rivières. Le Commerce y étoit si avantageux avec les Habitans, que pour quelques cloux & pour un morceau de fer, qui ne valoit pas deux sols, on obtenoit d'eux un Mouton animaux de gras ou même un Bœuf. Davis remarque que les Bœufs y ont entre les é- cette Baye. paules une masse de chair, comme les Chameaux l'ont sur le dos. Au lieu de laine, les Moutons ont une espèce de crin, & leur queuë est si épaisse &

si grasse, qu'elle pèse jusqu'à douze ou quatorze livres. La couleur des Habitans est olivâtre, mais plus foncée que celle des Bréfiliens. Ils ont les cheveux noirs & frisés, comme les Négres d'Angola; mais ils ne sont pas circoncis. Leur visage est peint de diverses couleurs. Ils font nuds, excepté vers la ceinture, où ils se couvrent d'une peau fort courte. Leur chaussure est une sorte de sandales, qui ne s'élevent point audessus du pied. La plûpart sont robustes, actifs & extrêmement prompts à la course. Leur langage est mal articulé. Pour armes, ils ne connoissent que les Hdards. Ils font fujets du grand Empereur de Monomotapa; [mais, dans l'éloignement où ils sont de sa Cour, avec si peu de liaison dans la forme du Gouvernement, leur dépendance n'est pas fort gênante. Leur sensibilité est extrême pour les injures. ] Quelques-uns d'entr'eux ayant été maltraités par les Hollandois, ils s'absenterent tous pendant trois jours, qu'ils employèrent à répandre l'allarme, avec des feux dans toutes leurs Montagnes. Le quatriéme jour, ils revinrent avec quantité de bestiaux; mais tandis que les Hollandois étoient occupés à les marchander, ils fondirent sur eux avec tant de furie, qu'ils en tuèrent treize. Le Capitaine Houteman ne se crut point obligé de risquer sa vie pour vanger ses Matelots. Il leur envoya du

DAVIS. Me de Fernando Laronha, délicieux

Baye de Sal-

Habitans &

Démêlé des avec les Né408

DAVIS...

Vaisseau, des épées, des piques & des mousquets, dont ils ne se trouvèrent pas plus disposés à faire usage. Un grand Dogue qu'ils avoient avec eux, & qu'ils voulurent làcher sur les Sauvages, sit le rétif à son tour, comme s'il est craint de faire honte à ses Maîtres, en marquant plus de courage. Il ne restoit qu'à lever l'ancre après cette fâcheuse aventure. [L'air de cette contrée est fort bon: Le terroir en est sertile & produit diverses Plantes utiles.]

On partit le 27; & le dernier jour du mois, on doubla le Cap de Bonne-Espérance. Le 6 de Décembre, on doubla celui das Agulias, qui forme la pointe la plus Méridionale d'Afrique. Il est à 35 degrés de latitude du Sud, & l'Aiguille aimantée n'y reçoit aucune variation. Le 6 de Janvier 1599, on découvrit l'Isle de Madagascar, au-dessous du Cap Romano; mais n'ayant psi le doubler, on employa tout le reste du mois à gagner la Baye de Saint Augustin, vers le Sud-Ouest de l'Isle; & l'on y jetta l'ancre le 3 de

Février, à 33 degrés (g) 50 minutes.

On y relache.

1599.

Isle de Madagascar.

> A l'arrivée des Vaisseaux Hollandois, quantité d'Insulaires se firent voir fur le rivage; mais ils disparurent au premier mouvement qu'on fit pour débarquer, leur effroi venoit de quelques insultes qu'ils avoient reçues peu de mois auparavant d'un Capitaine de Vaisseau, qui avoit fait lier un Negre à un poteau, & qui l'avoit tué à coups de fusil dans cette situation. Cependant après avoir refusé de s'approcher pendant sept jours, les caresses qu'on employa pour les gagner commencèrent à faire plus d'impression sur eux. Ils amenèrent quelques Vaches que les Hollandois achetèrent; mais ils se retirèrent aussi-tôt. Ces Peuples ont le corps bien fait & robuste. font nuds. Leur couleur est celle du charbon le plus noir. Leur langage a des fons fort doux & fort agréables. Ils ont pour armes des demi-piques. garnies de fer, qu'ils entretiennent fort luisant. Le Pays est fertile. Il produit particulièrement beaucoup de tamarins, & une forte de pois qui croît sur de grands arbres, & dont les cosses ont deux pieds de long. Cest une nourriture saine & de fort bon goût. L'Isse a des Caméléons en grand nombre.

Caractère des Habitans.

Pendant plus d'un mois qu'on passa dans cette Baye, il sut si difficile de s'y procurer de la viande, soit par le commerce des Habitans ou par la chasse, que les Hollandois en partirent assamés, après l'avoir nommée la Baye des Faméliques. Ils mirent à la voile le 14 de Mars. Le 29, ils arrivèrent aux Isles de Comorre, qui sont au nombre de cinq; Mayotta Ausuame, Magliaglio (h), San-Christophoro & Spirito-Santo. Leur position est entre douze & treize degrés de latitude du Sud. Houteman choisit celle de Mayotta, pour y aborder le 30, près d'un Ville dont les Habitans s'empressèrent beaucoup de venir au devant de lui & de lui apporter des provisions. Ils l'invitèrent à descendre sur le rivage. Le Roi de l'Isle vint l'y recevoir, avec un cortège sort galant, & trois timbales qui marchoient devant lui. Il étoit vêtu d'une longue robe de soye brodée; & toute sa suite ne portoit pas des habits moins riches, de la forme à peu près de ceux des Turcs. Après avoir sait une réception sort gracieuse au Capitaine Hollandois, ce Prin-

On arrive aux Isles de Comore, & l'on y est bien reçu.

(g) Angl. 23 dégrés. R. d. E. présent Molia ou Mobilla.

(b) C'est peut-être celle qu'on appelle à

ce lui donna une Lettre de recommandation pour la Reine d'Ausuame; car cette Isle étoit alors sans Roi.

LA Flotte mouilla le 19 au Port (i) d'Ausuame, devant la Ville de Demos, dont les ruines annoncent son ancienne force & son ancienne grandeur. Ce qui reste forme encore une fort belle Ville. Toutes les maisons sont bâtics de belles pierres, liées avec du ciment. La plus grande partie des murs est abattue; mais les endroits qui subsistent sont d'une épaisseur extraordinaire. La Reine ne fit point l'honneur aux Hollandois de les admettre à l'Audience, quoiqu'elle la donne publiquement à ses Sujets. Ils ne purent même trouver l'occasion de la voir; mais elle les fit traiter avec beaucoup de politesse & d'amitié. Les Habitans des Isles de Comorre sont noirs, leurs cheveux sont doux comme ceux des Indiens. Leur Religion est le Mahométifme. Il n'y a point de Nation voisine qui soit aussi guerrière, ni mieux armée. Ils ont l'épée, le poignard, des arcs, des fléches, des lances, des dards & des boucliers. Leurs Isles sont agréables & fertiles. Elles produisent du ris, des vaches, des moutons & des chèvres; beaucoup de volaille. des cocos, des oranges, des citrons, & d'autres fortes de fruits. L'Auteur ne put être informé des autres richesses du Pays, quoiqu'il y trouvât des Marchands de l'Arabie & de l'Inde. Mais il remarqua que le Peuple étoit passionné pour le fer, les armes & le papier.

(k) HOUTEMAN fit lever l'ancre le 28. On traversa les Isses de Mascarenhas, sans craindre le danger des sables de Almirante; & la navigation n'ayant pas cessé d'être favorable, on tomba le 23 de Mai à la vûe des Isles Isles Maldives. Maldives. Ces Isles sont si basses, & si couvertes de cocos, que la perspective n'offre que de la verdure. Ayant jetté l'ancre à quelque distance, on vit passer quantité de Barques Indiennes, que rien ne put engager à s'approcher. Le Capitaine prit enfin le parti d'en faire arrêter une. Elle-étoit fermée comme nos Bateaux couverts, & l'on y trouva un Gentilhomme Indien avec sa femme. Il étoit vêtu de toile très-fine, à la manière des Turcs. Il portoit aux doigts plusieurs bagues précieuses. Sa physionomie étoit douce, sa contenance modeste, & son langage gracieux. Le Capitaine ne pouvant douter sur cette peinture que ce ne sût un homme de qualité, passa dans sa Barque, pour faire quelques civilités à son épouse. Ce ne sut pas sans peine qu'il obtint la liberté de la voir. Elle se découvrit enfin le visage, sans se lever, & sans prononcer une parole. Houteman moins respectueux pour ses bijoux, ouvrit une caisse, dans laquelle il trouva quelques diamans & de l'ambre gris. L'Auteur ignore ce qui fut enlevé à la Dame Indienne; mais elle parut peu sensible à cette perte, & son mari laissa voir encore moins d'altération sur son visage. Il étoit noir & d'une taille médiocre. Davis ne put distinguer le nombre des Isles, mais il apprit qu'on en compte (1) onze mille. [Les Cocos, qui y sont en grande quantité, sont fort utiles aux habitans. Ils font du pain, du vin, de l'huile, des cordes, des voiles, & des. cables, avec les différentes parties de ce Fruit.]

LE 27, les Hollandois virent arriver à bord un Vieillard qui parloit un peu la Langue Portugaise. Il sembloit que la seule curiosité l'amenât; mais

nal. R. d. E.

(i) D'autres écrivent Ansuame, Auzoane, & Anjuan. Les Anglois par corruption appellent cette Isle Joanna.

(1) C'est sans doute une erreur ou une éxagération; mais il est vrai que le nombre des petites Isles oft fort grand. R. d. T.

(k) Ici commence la 2de. Section de l'Origi-I. Part.

DAVIS. 1599. Reine d'Aufurine & son

Caractère des Habitans des Mes de Comore.

Homme de qualité de cette lile.que les Hollandois prennent avec DAVIS. 1599.

Canal des Maldives. après avoir reçu quelques présens, dont l'espérance avoit été son premier motif, il offrit ses services au Capitaine pour lui servir de Pilote au travers des Isles. Il conduisit la Flotte par le véritable Canal, qui se nomme proprement Maldivia, à 4 degrés 15 minutes de latitude du Nord. Là, D2-vis reconnut que l'Aiguille avoit 17 degrés Ouest de variation. Il étoit sont dangereux de manquer ce Canal, & sans cesse il y passe un grand nombre de Vaisseaux Indiens.

La Flotte Hollandoise tomba le 3 de Juin sur la Côte de l'Inde, au 8 degré 40 minutes de latitude du Nord. Après avoir rangé quelque temps le rivage, elle doubla le Cap de Comorin, d'où elle tourna droit vers Sumatra. Le 13, elle en découvrit les Côtes, au 5 degré 40 minutes de latitude; &, le 21, elle mouilla l'ancre au Port d'Achin, sur un fond de douze brasses.

Les Hollandois arrivent à Achin.

Les Hollandois trouvèrent dans le Port d'Achin, quelques Barques d'Arabie & de Pégu, qui venoient chercher du poivre; mais ils y virent avec moins de fatisfaction trois ou quatre petits Bâtimens Portugais, dont l'arrivée récente leur parut de fort mauvais augure. Cette petite Flotte étoit commandée par Dom Alphonse Vincent, qui étoit parti de Malaca sur le bruit de leur Voyage, pour s'efforcer d'interrompre leur Commerce. Cependant les Habitans du lieu s'empressèrent de les recevoir civilement. Les Officiers du Roi vinrent messurer leurs Vaisseaux, & prendre le compte des hommes & de l'artillerie. Houteman sit partir avec eux deux de ses gens, avec les prèsens qu'il destinoit pour le Roi. C'étoit un miroir, un verre à boire & un bracelet de corail. Ce Prince renvoya les deux Députés, vêtus à la mode du Pays, avec des assurances de paix & d'amitié.

Première audiance que les Hollandois ent du Roi.

CEPENDANT le lendemain, à minuit, le Roi fit demander aux Hollandois leur Capitaine, en leur envoyant un de ses Officiers pour ôtage. Houteman ne résista point à cette proposition. Il se présenta au Roi, qui le reçut avec beaucoup de douceur, & qui lui promit une liberté entière pour son Commerce. Il joignit à cette promesse une faveur extraordinaire dans cette Cour. C'est le présent d'une sorte de poignard qui n'a ni garde, ni pommeau, mais dont la poignée est d'un métal précieux, orné de pierreries. La Loi condamne à mort ceux qui osent le porter sans l'avoir reçu du Roi. Celui qui est honoré de ce noble présent a le droit de prendre toutes sortes de vivres & de provisions sans rien payer, & de traiter tout le monde en Esclave. Houteman rapporta de la Ville un essai de poivre, & se louä beaucoup des bontés du Roi. Mais il apprit au petit nombre d'Anglois qu'il avoit à bord, que ce Prince lui avoit demandé s'il étoit de leur Nation, & qu'apprenant qu'il n'en étoit point, il s'étoit emporté à quelques discours peu favorables à l'Angleterre, jufqu'à dire qu'il auroit voulu pour mille piéces d'or que le Capitaine n'eût point amené un seul Anglois. Quelques jours après, les Facteurs de la Flotte descendirent à terre avec leurs marchandises, & se rendirent dans une maison que le Roi leur avoit fait préparer.

Exercice du commerce.

Pendant que le Commerce s'éxerçoit mutuellement avec beaucoup de tranquillité & de bonne-foi, le Capitaine continua de paroître affidument à la Cour, & d'y recevoir du Roi les mêmes caresses. Un jour ce Prince lui déclara que les Portugais n'épargnoient rien pour le perdre dans son esprit; mais lui promettant de ne pas lui ôter son amitié, il lui donna pour gage de sa parole une bourse remplie d'or. Dans cette occasion, il lui demanda encore s'il étoit vrai qu'il sût Anglois, comme les Portugais l'en avoient assistant de parole une bourse remplie d'or.

ré. Houteman protesta qu'il ne l'étoit point; mais étant pressé d'avouër du moirs s'il n'avoit pas quelque Anglois sur sa Flotte, il répondit, pour éluder cette question, que s'il en avoit quelques-uns, c'étoient des Anglois qui avoient reçu leur éducation en Hollande. Le Roi lui dit qu'il avoit entendu parler de l'Angleterre, mais qu'il ne connoissoit point la Hollande; & pour comble de mortification, raconte l'Auteur, il ajoûta que malgré la haine qu'on lui avoit inspirée contre les Anglois, il souhaitoit de voir quelqu'un de cette Nation. Cet entretien finit par une proposition fort étrange, que le Roi sit au Capitaine; il lui demanda son assistance contre le Roi de Jabor, avec lequel il étoit en guerre, en lui promettant pour ce service, son entière réduisit à des protestations générales de zèle & d'attachement.

It se passa quelques jours, au bout desquels le Roi parut mécontent qu'après la déclaration qu'il avoit faite au Capitaine, aucun Anglois ne se sût
encore présenté devant lui. En esset, Davis & Tomkins, les deux seuls Anglois qui sussent sur la Flotte, y avoient été retenus jusqu'alors, sous prétexte que les premiers discours du Roi devoient donner quelque désiance pour
leur sûreté. Mais Houteman s'étant apperçu que la Cour se résroidissoit
pour lui, jusqu'à le soupçonner de vouloir partir secrétement, pour se délivrer de l'engagement où il étoit entré avec le Roi, se hâta de conduire Da-

vis au Palais.

A la vérité ce Prince mit beaucoup de réserve & de froideur dans son premier accueil. Il parloit assez bien la langue Portugaise, qui étoit samilière à Davis. La conversation dura quelque tems sans s'échausser beaucoup; mais Davis ayant rappellé toutes les forces de son esprit pour la rendre agréable & intéressante, elle sit tant d'impression sur le Roi, qu'après l'avoir prolongée plus d'une heure, il sit appeller son Scha Bander (m), qui revêtit Davis par son ordre, d'une robe de toile des Indes, lui ceignit la tête d'un linge roulé, & lui mit une écharpe brodée d'or. On lui offrit ensuite des rasrat-tichissemens, [& le Roi lui sit l'honneur de boire un verre d'eau de vie à sa santé.] La vaisselle étoit d'or ou de porcelaine; mais il fallut manger à terre & sans serviétes, suivant l'usage du Pays. La conversation continua sur l'Angleterre, sur la Reine & son Ministre, & particulièrement sur la guerre des Anglois contre l'Espagne, dont le Roi marqua d'autant plus de surprise & d'admiration, que jusqu'alors il avoit regardé le Roi d'Espagne comme le Monarque absolu de toute l'Europe.

Le lendemain Davis reçut une nouvelle invitation pour retourner à la Cour. On le fit monter sur un éléphant, & quelques Officiers nommés par le Roi, lui firent voir la Ville & les cours du Palais sur cette monture. Cette promenade sut suivie d'un festin où l'on but & l'on mangea excessivement. Le même jour, il rencontra un Marchand Chinois qui parloit fort bien la Langue Espagnole, & de qui il tira diverses informations d'importance. La Ville est remplie de Négocians étrangers, de la Chine, de l'Arabie, de Guzarate, de Bengale, de Pégu, & d'un grand nombre de Portugais. Chaque Nation a son quartier. Mais le Capitaine Hollandois ne goûta point cette liaison de Davis avec un Chinois, & lui ordonna de retourner à bord.

DAVIS.

I 599.
Mauvaile opinion que le
Roi d'Achin
avoit des Anglois.

Davis est demandé par le Roi.

Faveurs qu'il reçoit de ce Prince.

Marchands étrangers établis à Achin.

- Houteman

(m) Purchasse le nomme Sabander. Ce mot au principal Officier de la Douäne. Egnisie Roi du Port. C'est le titre qu'on donne

DAVIS. .1599.

Artifice du Roi d'Achin.

[HOUTEMAN s'étoit déterminé, de l'avis de son Conseil, à donner aux Roi le secours qu'il avoit demandé contre ses Ennemis; avec la résolution néanmoins de ne pas trop s'engager dans une guerre qui touchoit si peu les Hollandois, & d'attendre même que ce Prince renouvellât ses instances. T Le premier de Septembre, il vit arriver à bord un Officier qui le pressa de disposer ses gens & son artillerie, pour aller battre la Ville de Jahor. Maisque on ne s'imagineroit pas que ce projet n'étoit qu'un artifice; & qu'après avoir traité si favorablement les Hollandois, le Roi d'Achin ne pensoit qu'a les faire égorger. L'Auteur n'explique point ce qui avoit été capable d'altérer subitement les dispositions de la Cour; mais il laisse entrevoir que la Flotte de Hollande, s'étant bornée au commerce, sans avoir donné le moindre sujet de mécontentement aux Indiens, on ne peut attribuer ce change-

ment qu'aux pratiques secretes des Portugais.

Trahison contre les Hollandois.

Maffacre des Hollandois.

Ils fe fauvent du péril.

Les Officiers du Roi pour mieux déguiser leur trahison, firent sortir de la rivière tous les Bâtimens & les Pares du Pays, chargés de Soldats armés, qui devoient servir comme de guides aux deux Vaisseaux de Hollande. Dans le mouvement de ces préparatifs, le Sécretaire du Roi, & le Scha Bandar se rendirent sur les deux bords Hollandois avec un cortège de Soldats bier armés, sous prétexte d'y traiter l'Equipage avant que de partir pour la guerre. Ils y avoient fait porter en effet toutes fortes de rafraîchissemens, mais sur-tout une liqueur du Pays, qui, par le mélange d'une certaine semence. a la force de troubler presque tout-d'un coup l'imagination jusqu'à faire voir les objets tout différens de ce qu'ils sont en eux-mêmes, & qui devient un poison mortel lorsqu'elle est prise avec excès. Malgré la confiance établie sur tant de témoignages de paix & d'amitié, une juste prudence fit prendre aux Hollandois la précaution de s'armer. Cependant leurs foupçons ne tombant point sur la liqueur, ils en burent avidement. Lorsqu'elle eut commencé à produire son effet, les Indiens, sur un signal qu'ils se donnèrent des deux Vaisseaux, tirèrent leurs armes, & firent main-basse sur tout ce qui étoit autour d'eux. Le Capitaine Hollandois, & plusieurs autres furent tués dans cette attaque imprévue. Tout le reste auroit eu le même fort, si la grandeur du péril n'eût dissipé les vapeurs de l'yvresse dans ceux du moins qui avoient bû avec plus de ménagement. Davis & Tomkins furent du nombre, avec un François qui étoit aussi de la Flotte. Ils excitèrent les autres par les reproches de l'honneur & par la considération du danger. Les Indiens surpris de leur voir reprendre leur sang froid & leurs forces, n'entreprirent point de rélister, & firent voir au contraire par leur fuite, que la lacheté accompagne toûjours la trahison. Ceux qui ne purent gagner leurs Barques furent tués sur les ponts ou précipirés dans l'eau. Le Sécretaire & le Scha Ban lar périrent des premiers. Davis ayant fait couper aussi-tôt les cables de son Vaisseau s'approcha de l'autre, où les Hollandois avoient été beaucoup plus maltraités; & faisant jouër aussi-tôt son artillerie, il jetta tant de consternation parmi les Indiens qui ôsoient encore attaquer ou se défendre, qu'ils se jeurrent tous dans les flots, sans que les Soldats armés qu'ils avoient dans kurs Pares, cussent la hardiesse de s'avancer pour les secourir. Ce fut une consolation pour les Hollandois de voir leurs ennemis fuir à la nage, & la plûpart périr en suyant, des coups de mousquet qu'on leur tiroit des deux bords. Un Indien (n), qui s'étoit caché dans le tumulte, sortit tout-d'un-coup de <u>a</u>

fa retraite, pour se jetter apparemment dans les flots, & rencontrant Tomkins, il le blessa dangereusement; mais tandis qu'ils luttoient ensemble, Da-

vis, qui furvint, tua le perfide d'un coup d'épée.

Le Roi d'Achin s'étoit cru si sûr du succès de sa trahison, qu'il étoit venu sur le rivage pour jouir du spectacle. Sa fureur sut égale à sa honte en voyant fuir ses gens, & ses espérances renversées. Il sit couper la tête sur 1: champ à tous les Hollandois qui étoient à terre, n'en exceptant que huit, qui furent réservés pour l'esclavage en saveur de leur jeunesse & de leur taille. Toutes les marchandises qui avoient été transportées à terre, celles que les Facteurs avoient achetées des Habitans & qu'on n'avoit point encore eu le tems de charger sur les deux Vaisseaux, la Pinasse & une Chaloupe, qui étoient au rivage sans Matelots pour les garder, tombèrent entre les mains des Ennemis. Il périt dans cette occasion soixante-huit Hollandois, en y comprenant le Capitaine & ceux qui recurent la mort à terre par l'ordre Hdu Roi. [Les deux Vaisseaux fortirent aussi-tôt du Port, moins par la crainte des Indiens, qui n'ôfèrent s'en approcher, que par celle des Portugais, qui avoient observé tranquillement jusqu'alors quel seroit le succès de leurs in trigues. Ils ne firent aucun mouvement pour troubler la retraite des Hollandois; assez contens sans doute de leur avoir causé tant d'inquiétude; & de leur avoir ôté l'espérance de pouvoir retourner dans cette Cour.

Houteman, pendant le séjour qu'il y avoit fait, n'avoit pas laissé de Heharger cent quarante tonneaux de poivre; [ce qui confirme ençore que les dispositions du Roi avoient d'abord été favorables, & qu'elles n'avoient changé que par les mauvaises impressions dont on l'avoit rempli.] Dans le peu de jours que Davis avoit passé parmi les Indiens, il s'étoit attaché à connoître le Pays. L'Isle de Sumatra est riche & fertile. Elle produit quantité d'excellens fruits, & du bois excellent pour la construction des Vaisseaux; mais elle n'a pas d'autre grain que le ris, dont les Habitans font leur pain. Il s'y trouve des mines d'or & de cuivre, des baumes précieux, des gommes, des rubis, des faphirs, quantité d'indigo & d'autres biens d'un grand prix. Le poivre y est en si grande abondance, qu'il fournit tous les ans à la cargaison de vingt Vaisseaux, & qu'on en tireroit beaucoup davantage si l'industrie des Habitans répondoit à la fertilité du Pays. Il croît comme le houblon, d'une racine qui se plante, & qui s'élève à l'appui d'une longue perche, autour de laquelle il s'entortille. Le fruit prend en grappes de trois pouces de longueur, & d'un pouce de grosseur. Chaque grappe porte environ quarante grains. Outre les minéraux & les végétaux, l'Isle de Sumatra est remplie d'animaux utiles, tels que le cheval, le bœuf, la chèvre, le porc, l'éléphant & le busse, qui est employé à labourer la terre: L'air d'ailleurs y est sain & tempéré. Une douce rosée & des pluyes sécondes y sont des présens réguliers de la nature.

L'Isle est divisée en quatre Royaumes, Achin, Prilor, Manankaho, & Aru. Les trois derniers sont Tributaires d'Achin; mais le Roid'Aru appuyé de celui de Jahor, avoit secoué le joug de la soumission. Davis n'entendit parler que de cinq Villes principales, Achin, Pidor, Pasem ou Pisan, Daja (o), & Manankaho. La situation d'Achin est dans un bois, dont la Ville est si couverte, qu'on ne l'apperçoit qu'en y entrant. Elle est fort grande, mais sans

Davis. 15.0-91

Le Roi d'Achin fait couper la tête à plusieurs Hollandois.

Cargaifon des Hollandois:

Productions de l'isse de Sumatra.

Etat de cette Isle & sa division. DAVIS.

I 599.
Situation d'Achin.

ordre & fans uniformité. Les maisons y sont bâties sur des piliers de huit on neuf pieds de haut; les murs & les toits ne sont que de bois, revétu de nattes. Le nombre des Habitans est si grand, que les principales rues & les marchés paroissent tous les jours autant de soires. On se plaint du Port, dont l'entrée n'a pas plus de six brasses de sond; quoiqu'on trouve ensure vis-à-vis du Château un fort beau bassin, où les Vaisseaux peuvent être à l'ancre sur dix-huit brasses. Ce Château est une des plus étranges Forteresses du monde. Il consiste dans un terre-plain slanqué de murs, sans aucune autre sortification.

Fortune du Roi d'Achin.

LE Roi d'Achin se nommoit Sultan Aladin. On ne lui donnoit pas moins de cent ans. Sa fanté paroissoit encore admirable, mais il étoit d'une grosfeur excessive. Dans son origine il avoit éxercé le métier de Pêcheur (p). Sa valeur & sa conduite l'avoient élevé par degrés, sous le régne précédent, a la dignité d'Amiral; & ses services, dans une guerre importante, le rendirent si cher au Roi, que ce Prince lui sit épouser une de ses plus proches parentes. L'héritage de la Couronne devoit tomber sur une Princesse, filie unique du Roi. Elle fut mariée au Roi de Jahor, de qui elle eut un Fils, qui fut envoyé à Achin pour y être élevé par son grand-Pere maternel. Après la mort de ce vieux Monarque, l'Amiral qui commandoit alors toutes les forces de l'Etat par mer & par terre, prit le jeune Prince sous sa protection. La noblesse ayant entrepris de s'y opposer, il sit donner la mort à mille des principaux Seigneurs, à la place desquels il substitua des gens de la plus basse extraction. Alors fon ambition ne connut plus de bornes. Il massacra l'Héritier du Trône, & se fit proclamer Roi par le droit de sa femme. Depuis plus de vingt ans il étoit en guerre contre le Roi de Jahor, pour soûtenir fon usurpation.

Son Palais & fon faste.

Son Palais est situé à un demi-mille de la Ville, sur le bord de la Rivière. Il est bâti comme les autres maisons, mais il s'éleve beaucoup plus. On traverse trois grandes cours, pour arriver à l'appartement du Roi. Ce Prince reçoit ses sujets sans en être vû. Il les voit, leur parle & reçoit leurs plaintes ou leurs prières; mais il leur accorde rarement la faveur de le voir à découvert. Les murs du Palais sont couverts de nattes. Cependant on les tend quelquesois de drap d'or, ou de velours, ou de damas. Le Roi, & tous ceux qui paroissent devant lui, sont assis à terre les jambes croisées, comme nos Tailleurs. Il porte quatre poignards enrichis de diamans, deux par devant & deux par derrière, & un cimeterre appuyé sur le genou. Environ quarante semmes, qui sont continuellement derrière lui, s'occupent, les unes à le rafraîchir avec des éventails, d'autres à lui essuyer le visage avec des mouchoirs, d'autres à lui présenter de l'eau de vie ou d'autres liqueurs, d'autres, à chanter des chansons fort agréables.

Passions de ce Prince.

La passion dominante du Roi étoit de boire & de manger. Il passoit à table les jours & les nuits; & lorsqu'il avoit l'estomac rempli, il prenoit du bétel. (q). Cette drogue qui est fort en usage dans les Indes Orientales excite beaucoup à cracher & renouvelle vivement l'appétit. Dans la mêmevûe, il alloit se baigner souvent dans la Rivière, où il avoit sait préparer un lieu particulier

(p) Ce métier est très commun dans cette
 Ville, où l'on ne vir presque que de Poisson.
 (q) La manière d'accommoder cette drogue est de prendre des seuilles de Bétel, dont

on enveloppe un morceau de noix d'Areka, l'ayant saupoudré auparavant de poudre de chaux de coquille, & on le mâche ensuite,

particulier pour son usage. Le bétel sert aussi à rendre les dents noires, &

c'est une beauté parmi les Indiens.

Une marque de respect à laquelle on est obligé en s'approchant du Roi, c'est de se mettre les jambes & les pieds nuds, en ôtant ses bas & ses sandales à la porte de sa chambre. On s'avance ensuite les bras levés, & les mains jointes au dessus de la tête, en baissant le corps, & prononçant le mot doulat; après quoi l'on s'assied, les jambes croisées, sans aucune autre céremonie. Les plaisirs du Roi consistent, avec ceux de la table, à vivre au milieu de ses semmes & à voir des combats de cocqs. A son exemple, ses sujets sont leurs délices des mêmes amusemens.

(r) L'ETAT est gouverné par cinq principaux Ministres, avec leurs Officiers inférieurs, ausquels sont joints le Sécretaire & quatre Scha Bandars. L'autorité du Roi est si despotique qu'il est le maître absolu de la vie & des biens de ses Sujets. Les châtimens ordinaires de sa justice, sont de faire couper les pieds & les mains aux Criminels, ou de les bannir dans une Isle, nommée Polouay. Ceux qu'il condamne à mort sont empalés, ou déchirés par les éléphans. Outre les Prisonniers qui sont ensermés dans des cachots, il y en a toûjours un grand nombre qui jouissent de la liberté de marcher dans la

Ville avec les fers aux mains.

LES femmes du Roi sont presque l'unique Conseil de ce Prince. D'un grand nombre de belles Indiennes qui portent ce titre, il y en a trois ausquelles il est lie par des céremonies de Religion, & toutes les autres ne sont que des Concubines. Elles sont gardées dans des lieux où les yeux des hommes ne pé-Anétrent jamais. [Outre celles qu'il a le pouvoir de choifir dans ses propres Etats, les Marchands Arabes lui amènent des Esclaves de tous les Pays où s'étend leur commerce. Ainsi toutes les Nations de l'Orient servent à l'entretien de son incontinence, & les sommes qu'il y employe ne sont pas une des moindres dépenses de l'Etat. La modestie & la soûmission sont des vertus si nécessaires pour celles qui ont une fois l'honneur de lui plaire, qu'une faute légère est quelquefois punie de mort. Ainsi ce qui sembleroit devoir fervir à les rendre plus libres & plus indépendantes, ne fait qu'augmenter leur fervitude. Une Esclave ne peut etre reçue parmi les Concubines du Roi, si elle a été exposée en vente à d'autres yeux que les siens, & le Marchand qui ôseroit la présenter seroit puni de mort. Bien moins peut-elle aspirer à la qualité de Reine, ou de femme avec les cérémonies de la Loi. On comptoit entre les actions tyranniques du Sultan Aladin, de s'être fait amener par un Seigneur de sa Cour une belle Esclave dont on lui avoit vanté les charmes. Il prit pour elle une vive passion, quoiqu'elle eût servi pendant quelques années aux plaisirs d'un autre, & le regret de ne l'avoir pas eu dans sa fleur alluma si furieusement sa jalousie, qu'il sit donner la mort à celui qui s'en étoit privé pour lui plaire. Ensuite le dégoût ayant suivi de près cette brutale passion, il fit mourir aussi l'Esclave pour la punir de l'ascendant qu'elle avoit pris sur lui.

L'occupation des femmes, dans leur retraite, est d'apprendre le chant, la danse, & d'autres éxercices qui peuvent les rendre agréables à leur Tyran. Leurs enfans sont élevés loin d'elles, sans avoir jamais l'occasion de revoir leur mère; & le seul avantage qu'ils tirent de leur naissance est d'être employés dans les occasions les plus périlleuses de la guerre, parce qu'on leur suppose plus de zèle & de sidélité pour la gloire ou l'intérêt du Roi.

DAVIS. I 5 9 9. Betel & fon ulage.

Cérémonies d'Achin.

Gouverne-

Femmes du Pays.

Esclaves concubines,

Leurs occupations, & fort de leurs enfans.

DAWIS. 1599 Les filles sont mariées aux principaux Seigneurs du Royaume. Ces deux usuza ne regardent néanmoins que les enfans des Concubines; car ceux qui naufent des trois semmes du Roi étant destinés suivant l'ordre de leur naissance à l'acritage de la Couronne, sont élevés avec plus de distinction; & les filles de as trois mariages, épousent ordinairement les Rois ou les Princes voisins.

Forces du Roi d'Achin.

Le Sultan Aladin, dans le remord, ou du moins dans les allarmes de 🚉 usurpation, entretenoit dans ses Ports cent Galères, dont quelques-unes pagvoient porter jusqu'à quatre cens hommes; mais sans pont, sans artillerie, & peu différentes de nos Barques plattes. Leurs rames ont la forme d'une pelle d'environ quatre pieds de longueur; elles font si légéres, qu'on ne s'en sert qu'avec la main, sans les appuyer sur le bord de la Galère. C'étoit avec cette Flotte que le Roi d'Achin tenoit ses Voisins & ses Tributaires dans la crainte & la soumission. 2 Son Amiral étoit une semme, parce qu'il ne travoit pas d'hommes à qui il ofat donner sa consiance. Ses principales serces de terre consistoient dans ses éléphans. Les armes du Pays sont l'arc. les fléches, les javelines, l'épée & le bouclier. L'artillerie du Roi eton nombreuse, & sa plupart des pièces, de sonte soù l'on disoit qu'il y avoit de l'Or mêlé]; mais elles étoient sans affût; de sorte que se tirant à terre, elles produssent peu d'effet lorsqu'elles ne sont pas sur quelque endroit éleve. [tel que j'ai représenté le Château, ou la Plate-forme du Port.]

La Religion du Royaume d'Achin est le Mahométisme, [& ils prient a-3 vec des Chapelets, à la manière des Catholiques.] On y élève les enfans avec soin, & les Ecoles y sont en grand nombre. Davis assure qu'Achin a son Archevêque & d'autres dignités Ecclésiastiques. [Mais c'est un nomqu'il emprunte apparemment de la Religion Chrétienne pour signifier le Chef des Prêtres Musulmans. Il parle aussi d'un Prophète, qui jouissoit alors d'une gloire & d'une distinction extraordinaire, parce qu'on lui attribuoit tous

les dons du Ciel.

Richesses des Tombeaux des Rois.

Religion de

I'lse de Sumatra.

> Dans le lieu destiné à la sépulture des Rois, chaque tombeau est orné de deux masses d'or (s), l'une à la tête, l'autre aux pieds, qui doivent peier ensemble au moins cinq-cens livres. Elles sont travaillées assez curieusement. Dayis fe procura la vûe de deux de ces masses qu'on préparoit d'avance pour le tombeau du Roi régnant. Elles pesoient le double des autres, c'est-à-dire mille livres, & les diamans y étoient prodigués. Davis n'épargna rien pour se faire conduire au lieu des fépultures ; mais il ne put obtenir que sa curiosité sut satisfaite.

> Le peuple d'Achin est entièrement livré au commerce. Il entend fort bien les affaires, & les enfans s'y forment dès leurs premières années. La Ville ne manque point d'Artisans. Il s'y trouve un grand nombre d'Orsèvres, de Fondeurs, de Tissérands, de Tailleurs, de Chapeliers, de Potiers, de Distillateurs d'Arrak, c'est-à-dire, d'une sorte d'eau de vie qui est faite de ris; de Couteliers & de Serruriers. Chaque Famille à sa sépulture particulière. L'usage est de placer la tête du Mort vers la Mecque. Deux pierres, qui font aux deux extrémités du

Arts connus & exercés à Achin.

> (s) Ce fait se trouve confirmé dans l'Ouvrage intitulé, l'Asie Portugaise. L'Auteur raconte qu'en 1521, Georges de Brito ayant abordé sur la Côte d'Achin, avec un Flotte de six Vaisseaux, & de trois cens hommes, fut informé par un Portugais ingrat, que le · Roi d'Achin avoit reçu favorablement après un naufrage, qu'il y avoit une grande quantité d'or aux Tombeaux des Rois du Pays. A-

près avoir fini quelques affaires, Brito chercha querelle au Roi, & débarqua deux cens hommes pour piller les Tombeaux; mais le Roi venant au secours avec mille hommes & six éléphans, tua une partie des Portugais, & força le reste de remettre à la voile. Voyez Faria y Sousa, Asie Portugaise, Tome premier, page 234.

tombeau, contiennent des inscriptions, en forme d'épitaphes, & des figures d'un travail curieux.

Achin est sans cesse remplie de Marchands étrangers de la Chine, de Bengale, de Pégu, de Java, de Coromandel, de Guzarate, d'Arabie, &c. Les Habitans prétendent que c'est dans cette Ville que Salomon envoyoit ses Flottes, & que le nom d'Ophir s'est changé, par la longueur du tems, en celui d'Achin. Ils donnent celui de Rums aux Egyptiens qui viennent commercer chez eux; & depuis le tems de Salomon, ils assurent que c'est ce Peuple qui a toûjours continué la même navigation.

Ils ont diverses espèces de Monnoye, comme les Cashes, les Mass, le Cowpan, le Pardaw, le Tayell. Davis n'en a vû que deux fortes, l'une d'or, nommée Mass, de la grosseur d'un Sol, & aussi commune que cette pièce l'est en Angleterre; l'autre étoit de plomb, & s'appelloit Caxas, ou Cashes. Six-cens Cashes font un Mass, & quatre-cens valent un Cowpan. Quatre Cowpans font un Mass, & cinq Mass quatre schellings, monnoye d'Angleterre, de sorte qu'un Mass vaut neuf sols & trois-cinquièmes. Quatre

Mass font un Perdaw, & quatre Perdaws un Tayell.

LES Marchands d'Achin vendent leur poivre avec une mesure qu'ils appellent (t) Babar, & qui contient trois-cens-soixante de nos livres. Cette poids d'Achin. mesure se vend trois livres sterling & quatre schellings. Leur poids s'appelle Catt; il revient à vingt & une de nos onces. Leur once est plus forte que la nôtre, dans la proportion de seize à dix. Le poids dont ils se servent pour les pierres précieuses s'appelle Mass. Il en faut dix & trois quarts pour faire

Quoique le Royaume d'Achin fasse profession du Mahométisme, la Religion de ces Peuples est mêlée d'un reste d'opinions Judaïques, qui les rendent esclaves d'un grand nombre de superstitions. Une sois l'année, le Roi accompagné de sa noblesse, se rend à la Mosquée, pour voir si le Messie n'est point arrivé. Cette cérémonie s'observa pendant le séjour de Davis à la Cour. Le cortège Royal étoit composé de quarante éléphans, parés d'étoffes d'or & de foye. Chaque Seigneur montoit le sien. Mais il y en avoit un beaucoup plus richement orné que tous les autres, & chargé d'un petit Château d'or massif, dans lequel on devoit ramener le Messie, s'il étoit arrivé. Le Roi étoit aussi dans un Château. Une partie des Seigneurs avoient des boucliers d'or; d'autres de grands croissans d'argent, des enseignes, des Hitimbales, des trompettes & d'autres instrumens de musique; [c'est-à-dire, qu'avec le Maître, il y avoit sur chaque éléphant des Officiers subalternes qui servoient à cette pompe. ] La Procession prit une marche grave & fort lente. Enfin lorsqu'elle sut à la Mosquée, on y sit de grandes recherches pour trouver le Messie, avec quantité de cérémonies superstitienses; après quoi le Roi descendant de son éléphant, retourna au Palais sur celui qui étoit destiné pour le Messie. Le reste du jour, sut employé à toutes sortes d'amufemens.

C'ÉTOIT le premier de Septembre que les Hollandois avoient essuyé l'attaque des Troupes d'Achin. Après s'être arrêtés un jour entier à l'embouchure de la Rivière, ils allèrent mouiller l'ancre devant la Ville de Pidor, pour y

Ggg

I. Part.

DAVIS. 1599. On croit que Sumatra étoit l'Ophir de Sa-

Mesures &

Cérémonies

<sup>(</sup>t) M. Dumas, ancien Gouverneur de Pondichery, aussi estimable par ses lumières que par son caractère, m'a dit que le Bahar

DAVIS. 1599.

attendre une Pinasse, qu'ils y avoient envoyée prendre du ris. Elle ne reparut point; mais ils se virent poursuivis le lendemain par once Galères d'Achin, fur lesquelles ils soupçonnèrent les Portugais de s'être joints aux Indiens. Ils en coulèrent deux à fond, & le reste prit la suite. Le même jour ils virent arriver un François nommé le Pert, qui étoit au nombre des mi Prisonniers que le Roi d'Achin avoit retenus. Il étoit chargé par l'ordre de ce Prince, de reprocher aux Hollandois l'imprudence qu'ils avoient eu de s'enverer, & la fureur qui les avoit portés dans leur yvresse à massacrer un grand nombre de ses Sujets. Le Roi d'Achin demandoit une satisfaction proportionnée à l'offense, & réglant lui-même les articles, il vouloit que les Hollandois lui donnassent le meilleur de leurs deux Vaisseaux. A cette condition il promettoit de rendre les Prisonniers, & de ne pas pousser plus lin sa vengeance. En faisant partir le Fort, il s'étoit engagé à le combler de bien & d'honneurs, s'il réuffissoit dans sa commission. Les Hollandois étoient fort éloignés d'un tel accommodement, puisqu'ils se croyoient en droit d'éxiger eux-mêmes des fatisfactions & des excufes. Mais comme ils manquoient d'eau, Iste de Betum. ils gagnèrent les Isses de Polo Betum, vers la Côte de Gueda, où ils remouvellèrent leurs provisions. La latitude de ces Isles est de 6 degrés 50 minutes.

Hollandois pour se choisir des Chefs.

La Flotte avoit apporté de Hollande trois Lettres qui portoient pour su-Méthode des perscription, A. B. C. L'ordre de la Compagnie de Flessingue étoit de les ouvrir par degrés, à mefure que les circonstances en stroient une loi. La Lettre A. nommoit pour Successeur du Capitaine Cornelius Houteman, Thomas Quamans, qui avoit été tué dans l'action d'Achin. On ouvrit ensuite la Lettré B. qui nommoit après celui-ci, ce même le Fort, que le Roi d'Achin 2voit chargé de la commission. Il fut reçu pour commandes la Flotte, & la troisième Lettre ne fut point ouverte.

Ils battent les Galères d'Achin.

MALGRE l'abbatement de l'Equipage, ce nouveau Chef résolut de retourner au Port d'Achin, dans l'espérance de sauver les sept autres Prisonniers, d'un esclavage dont il avoit commencé à sentir la rigueur. Il arriva le 6 d'Octobre, à la vûe de la Ville. Pendant cinq ou six jours qu'il demeura sur ses ancres, il ne vit sortir aucun Bâtiment de la Baye. Enfin, rompant toutes mefures, il y entra le 12, fans être arrêté par l'approche de douze Galères qui fortoient pour le chercher. Il fondit sur la première, en la saluant d'ane volée d'artillerie; mais le tems devint si calme, que n'ayant pû l'aborder, il ent le chagrin de la voir échaper à force de rames. Les autres encore plus effrayées cherchèrent aufii leur falut dans la fuite. [Cependant le rivage pa-if rofficit si couvert de Troupes, que, dans le petit nombre auquel ses gens étoient réduits, le Fort ne jugea point à-propos de rifquer inutilement le refle Ville de Ta- de ses forces.] Il tourna ses voiles le 18, vers Tanaffarin, Ville fort marchande, & le 25, il jetta l'ancre entre les Isles, qui remplissent la Baye, onze degrés vingt minutes du Nord. Le vent devint si contraire que n'ayant pu s'approcher de la Ville, qui étoit encore à plus de vingt lieues vers le fond de la Baye, & manquant d'eau & de vivres, il tourna vers les ssles Nicobar au quatre-vingtième degré de latitude du Nord. Il y arriva le 12 de Novambre dans un état qui lui sit regarder la vue du rivage comme un biensait du Ciel.

naffarin.

Isles Nicobar & leurs productions.

CES Illes produisant en abondance toutes sortes de fruits & de volaille, la Flotte n'y manqua point de rafraîchissemens. Elle y trouva même quelques amas d'ambre-gris qu'elle se procura par des échanges fort avantageux.

Le séjour des Isles Nicobar parut si agréable aux Hollandois, & la Rade

■H fi commode pour leurs Vaisseaux, [qu'ils y passèrent près d'un mois dans un profond repos.] Les Habitans sont panvres, & ne vivent guères que de pois-Fi son, [de volaille] & de fruits, sans prendre la peine de cultiver la terre pour

en tirer d'autres biens qui leur manquent. Aussi n'ont-ils point de ris. Les

Hollandois qui ne purent se passer long-tems de pain, partirent le 6 de Dé-Hecembre (v), pour en aller chercher dans l'Isle de Céylan. [Mais la fortune leur en offrit presqu'en sortant du Port. ] Ils prirent un Vaisseau de Négapatan, Ville de la Côte de Coromandel, sur lequel ils trouvèrent autant de ris qu'i en falloit pour leur provision. Ce Bâtiment qui étoit chargé pour Achin, portoit plus de soixante passagers de divers Pays de l'Inde. Le Fort apprit d'eux qu'à Mategalou & Trinquanamale, Villes d'un grand commerce dans l'Isle de Céylan, il pourroit charger ses Vaisseaux de canelle, de poivre & de girofle; que cette Isle portoit d'ailleurs quantité de perles & de pierres précieuses avec toutes sortes de provisions, & que le Roi haissoit mortellement les Portugais. Les Indiens ajoûtérent qu'au mois de Janvier, il passoit par l'Isle de Céylan plus de cent Vaisseaux chargés d'épices, d'étoffes & de porcelaine de la Chine, de toiles, de pierres précieuses & d'autres richesses. Le Fort animé par de si belles espérances, n'épargna rien pour gagner cette Isle fortunée; mais il sut arrêté par les vents contraires: & n'ayant point de panchant à faire le métier de Pyrate, il résolut de retourner en Europe. Après avoir gardé pendant seize jours le Vaisseau de Négapatan, il se sit payer par le Capitaine une forte rançon pour son Bâtiment & pour le reste de la cargaison qu'il lui laissoit; ce qui n'empêcha point que les Matelots, sans discipline, & sans respect pour ses ordres, ne pillassent ensuite tout ce qui restoit d'argent & de marchandises aux Indiens. Le Fort avoit retenu douze Prison-Hiniers de divers Pays, [qu'il se proposoit de conduire en Europe, dans le desfein d'en tirer de nouvelles lumières sur le commerce. Ils assurèrent Davis, qui commençoit à parler leur Langue, que leur Vaisseau portoit un grand nombre de Pierres précieuses, & qu'elles avoient été cachées sous le bois de la

charpente. Mais il étoit alors trop tard pour profiter de cet avis (x). [LA Flotte eut toûjours le vent favorable en repassant les Mers de l'Inde & d'Afrique. Cependant une si belle navigation sut troublée par un accident plus terrible que la tempête.] Le 1 de mars, les alimens qui avoient été préparés pour les Officiers & pour la plus grande partie de l'Equipage, se trouvèrent empoisonnés. Un Matelot qui en avoit goûté par hazard, fut infecté si subitement, qu'il mourut sans pouvoir être sauvé par aucun secours. La dose du poison devoit être extrêmement forte, puisque le Chirugien du Vaisfeau en tira une cuillerée d'un feul poisson qui avoit été mis à part pour les principaux Officiers. Davis observe que cette persidie est familière aux Indiens, & les Historiens Portugais ont fait plusieurs sois la même remarque.

HICependant la source du crime demeura inconnue; & parmi plusieurs Prisonniers qui étoient à bord, le soupçon ne put tomber sur personne. Un Matelot Hollandois ayant accusé sans preuve deux Indiens de Pégu, qu'il avoit vû s'entretenir souvent à l'écart, ces Malheureux s'en plaignirent avec tant de larmes, que le Capitaine se crut obligé, pour leur consolation, de déclarer

(v) L'Anglois dit qu'ils partirent le 16 de Novembre, & que le 6 de Décembre, ils prirent le Vaisseau de Négapatap. R. d. E.

(\*) Angl. Mais il n'eut pas occasion de vé-

rifier cet avis; les Hollandois ne vouloient pas lui permettre, non plus qu'à son Compatriotte Tomkins, d'aller à bord de la prise. R. d. E.

DAVIS. 1599.

Les Hollandois prennent un Vaisseau

Ils prennent le parti de retourner en Europe.

Idoo. Accident qui leur arrive.

Les Indiens lcs avoient empoisonnés.

DAVIS. 1600. qu'il les croyoit innocens. Cette justification ne leur parut pas suffisante. Ils demandèrent que leur accusateur sut puni; & ne trouvant pas le Capitaine disposé à les écouter, leurs menaces firent craindre qu'ils ne sussent capables de se vanger par leurs propres mains. On ne les avoit pas traités jusqu'àlors en Esclaves, & n'étant que cinq ou six sur chaque Vaisseau, ils y ivoient vécu si librement, que dans le commerce continuel qu'ils avoient avec l'équipage, la plûpart se faisoient déja fort bien entendre. Mais le Fort appréhendant quelque transport furieux de la part des deux accusés, prit le parti de leur faire lier les mains, sans leur ôter la liberté de se promener dans le Vaisseau. La rage qu'ils conçurent de cette ignominie les porta tous deux à se précipiter dans les flots.

Les Hollandois relachent à Sainte-Hèléne.

Ils combattent une Cara-

velle Portugaife.

Isles de l'Ascention & de Loronha.

On arriva le 12 de Mars, vers le Cap de Bonne-Espérance, où l'on essert une furieuse tempête, [qui fut la première dans un si long voyage.] Cepen-H dant, le 26, on doubla heureusement le Cap, & le 13 d'Avril, on mouilla dans l'Isle de Sainte Hélène. Les rochers & les montagnes que cette Isle préfente à mesure qu'on s'en approche, ne promettent pas l'abondance des provisions qu'on y trouve. Elle est au 16 degré du Sud. L'eau, les fruits & le poisson n'y manquent jamais. Elle porte aussi quantité de chèvres & d'autres animaux utiles à la vie; mais il est extrêmement difficile d'en approcher. Tandis que les Hollandois cherchoient dans la douceur de l'air & dans l'excellence des rafraîchissement un reméde contre les maladies dont ils avoient commencé à se ressentir, le 15, ils virent aborder à deux portées de fusil de leur Flotte, une Caravelle Portugaise, qui paroissoit forten désordre, & qui n'avoit pas une seule Pièce montée. Ils l'attaquèrent à coups de canon. & pendant la nuit fuivante ils lui envoyèrent plus de deux cens boulets. Elle fut environ sept ou huit heures à s'appareiller; mais vers minuit elle fit jouër son artillerie à son tour, & cette représaille sut si brusque, que les deux Vaisfeaux Hollandois, percés chacun de plusieurs coups, prirent le parti de lever l'ancre au matin. Le 23, Ils gagnèrent l'Isse de l'Ascension, à 8 degrés du Sud. Cette Isle n'a ni eau, ni bois, ni la moindre apparence de commodité pour les vivres. C'est un rocher stérile de cinq ou six lieuës de largeur, que la Flotte, dans le trifte état où le scorbut réduisoit la plûpart des Matelots, fut obligée d'abandonner, le jour même de son arrivée, pour se rendre à l'Isse Fernando Loronha, où elle étoit sure de trouver l'abondance. [Ellev H passa deux mois & demi. Les Hollandois en partirent le 6 de Mai (y), pour retourner en Europe; & sans avoir presque rien à souffrir des vents, ils arrivèrent le 20 de Juillet, à Midelbourg.

#### LATITUDES.

| Cap das Agulias 35' 00 | Isle ou Pulo Botum Tanaffarin Isles Nicobar Isle Sainte Hélène Isle de l'Ascension | 10<br>8.<br>11<br>Q | 20<br>00<br>00 \$. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|

de Mai, & après y être restes six jours pour tirent le 19. R. d. E.

(y) Angl. Les Hollandois y arrivèrent le 6 y prendre des rafraichissemens, ils en repar-

Fin du Livre Second & de la Première Partie.

TABLE

## TABLE

### DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES, CONTENUS DANS CE I. VOLUME.

#### LIVRE I.

#### Premiers Voyages des Portugais aux Indes Orientales.

INTRODUCTION. - -CHAPITRE I. Voyages & Découvertes des Portugais au long des Côtes d'Afrique jusqu'au Cap-Verd [tirées de Faria y Sousa, Jean de Barros Antoine Galvam & d'autres Auteurs] - 4. CHAP. II. Continuation des Découvertes depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne-Espérance tirée des mêmes Auteurs - - - - 12 CHAP. III. Les Portugais entreprennent de découvrir par terre les Indes Orientales. Circonftances de leurs premiers Etablissemens dans les Royaumes de Mandinga de Guinée & de Con-CHAP. IV. Premier Voyage des Portugais aux GIndes Orientales par les Mers d'Afrique, [sous les ordres de Vasco de Gama.] Paragr. I. [Relation du Voyage de Vasco de Gama jusqu'à son arrivée à Kalecut.] - 24 Parag. II. État de l'Inde à l'arrivée de Gam2. [Il aborde, à Calecut.] - - - - 38. Parag. III. Gama est invité à la Cour. Il est reçu à l'Audience du Simorin. - - - - 41. Parag. IV. Retour de Gama en Portugal. 54. CHAP. V. Voyage d'Alvarez Cabral en 1500, [qui est le Second que les Portugais firent aux Parag. I. Découverte du Brésil [Tempête borrible, il mouille à Quiloa & à Mélinde.] - 60. Parag. II. Cabral arrive à Calecut. Etablissement du premier Comptoir Portugais dans les Indes. 64. Parag. III. Le Comptoir des Portugais est ruiné à Calécut par la malignité des Mores. Cabral en tire vengeance; fait voile à Cochin, & à Cananor, où il jette les fondemens d'un nouveau Commerce & retourne en Portugal. 68. CHAP. VI. Troisième Voyage des Portugais aux Indes Orientales seus la conduite de Juan de Nucva. CHAP. VII. Second Voyage de Vasco de Gama aux Indes Orientales & quatrième des Portugais. [Gama commence à porter la Guerre aux Ĭndes.] - - - - - -Parag. I. [Gama arrive fur la Côte de l'Inde. Prend un Vaisseau charge pour la Mecque. Cruel massacre des Pélérins. Fait la paix, &.

établit un Comptoir à Cranganor. - - 79. Parag. II. Vasco de Gama canonne Calécut. Il court risque d'être pris. Fermeté du Roi de Cocbin. CHAP. VIII. Progrès des Portugais aux Indes, depuis 1503. jusqu'en 1507. Exploits de Pacheco; [tirés de Castanneda, de Burros & de Firia y Souza.] - - - 86. Parag. I. Le Samorin repoussé. Fort à Cochin, Comptoir à Coulan, Mombassa & Brava tributaires. Parag. II. Victoires de Pacheco sur le Samorin & Ssur d'autres Rois Indiens. [Artifices pour le perdre. Il travaille à la paix. Il canonne Calecut. Il brûle Cranganor & Panani.] In juste récompense de ses Services. - - - 90. CHAP. IX. Expeditions des Portugais en 1507. sous François d'Almeyde, premier Viceroi des Tudes Orientales (tirés des mêmes auteurs.) 95, Parag. I. Etat du Commerce. Prise de Quiloa & de Mombassa. Forts bâtis en plusieurs lieux. 95. Parag. II. Fort bâti à Sofala. [Description du Pays.] Etrange disgrace de quelques Portugaiss Ligue pour les chasser des Indes Orientales. Découverte de Céylan. Brinjam brûlé. - 99. Parag. III. De Cunna & Albuquerque sont envoyés aux Indes. Prise d'Oja. Socimission de Lamo. Incendie de Brava. Prise de Socotora. Enmo. Incendie de Brava. Prise de Socotora. treprise du Samorin. Actions cruelles à Cananor & à Panani. CHAP. X. Exploits des Portugais depuis 1508 jufqu'en 1510, sous la Viceroyauté d'Almeyde. 108. Parag. I. Entreprise dans le Golfe Persique. Prise des plusieurs Ports. Ormuz attaque. D'Albuquerque trabi par quelques-uns de ses Capitaines, 108.

Parag. 11. Le Soudan d'Egypte envoye une Flotte
contre les Portugais. Elle est battue. Lorenzod'Almeyde périt dans le compat. Artifice du Seigneur de Diu. Prise & Incendie de Dabul. Défaite des Ezyptiens. Le Viceroi périt en re-tournant à Lisbonne. - - - 114. CHAP. XI. Exploits d'Albuquerque, Viceroi des-Indes, depuis 1510 jusqu'en 1516. Calécut brûle. Description de Goa, qui se rend aux Portugais. Ils l'abandonnent & la reprennent.

Pag. Description de Malaca. CetteVille est attaquée par le Roi de Siam. Es prise por les Portugais. 121 CHAP. XII. Relation de ce qu'ont fait les Portugais depuis 1516. jusqu'à 1521 sous le Gouvernement de Lope Soarez. - - - 133 Paragr. I. Les Portugais au sommet de leur puis sance. Soarez est trompé à Aden & à Joddab. Colombo devient Tributaire. Paix avec Siam 6 Pégu. Expédition de Diu & de Bantam. Brito est envoyé aux Moluques. Les Espagnols arrivent par le Sud-Onest, - - - 133. CHAP. XIII. Conduite & Découvertes des Portugais depuis 1521, jusqu'à 1537. - 138. Parag. I. Arrogance des Portugais à la Chine. Découverte des Isles de Célèbes & de Borneo. Prise & Destruction de plusieurs Villes. Sacrifice d'un Portugais, - - - - - -Parag. II. Les Espagnols subjugés à Tidor. Cruau-té de Menezés. Plusieurs Villes brûlées. Belle action de Sylveira. Plaisanterie cruelle. Fort bâti de Diu. Avanture de Botello. Désordre aux Moluques, - - - - - - 141. CHAP. XIV. Continuation des Exploits des Pertugais depuis 1537 jusqu'en 1542, - 147. [Parag. I.] [Bandur Roi de Cambaye se ligue avec les Turcs, contre les Portugais. Il est tué. Homme agé de 300 ans. Infâmies des Portugais sévèrement punies.] - - - 147. Parag. II. Affaires de Bengale. Incendie de Chatigan. Prise de Gaure. Découverte de Mindanao & du Japon, -- 150. CHAP. XV. Etat des Possessions du Portugal, depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'à la Chine. Re-venu des Villes, des Forts & des Officiers. Eveches & Maisons Religieuses. - - - 153. CHAP. XVI. Voyage de Solyman Bacha, de Suez aux Indes, en 1538, - - - - - 156. Parag. I. Cause du Voyage. Description de Suez. Désertion de deux mille bommes. Tor. Isle de Seridan. Port de Kor, &c. - - - 157. Parag. II. Le Château de Diu affiegé par les Turcs. Pillage de la Ville. Evénemens di-Parag. III. Retour de Solyman à Suez, - 171. CHAP. XVII. Relation Portugaise du Siège de cr Diu en 1539. [par Solyman Bacha d'Egyp-Parag. I. Occasion de cette Entreprise. Carattère de Solyman, Bacha d'Egypte. Diu abandonné. Siège du Château. Arrivée de Solyman. Embarras des Portugais, - - - 175. Parag. II. Valeur des Femmes Portugaises. Attaque générale. Levée du Siège. Mort de cent quarante-six Portugais. Solyman retourne à Constantinople & se tue lui-même. Malbeurs du Siège attribués au Viceroi, - - - - 179. CHAP. XVIII. Voyage de Dom Etienne de Ga-Oma de Goa à Suez, en 1540 [entrepris dans l'intention de brûler la Flotte Turque dans ce Port Extrait du Portugais de Dom Jean de Castro

roi & Gouverneur des Indes. Remarques Préliminaires sur le Journal de ce Voyage] 184.
Parag. L La Flotte quitte Goa & vient à l'Ife de Socotora. Description de cette Ile. Mont d'Aden. Détroits de Bal-al-Mandel. Entre de la Flotte dans la Mer Rouge, - - 187. Parag. II. Description des Isles de Sarbo, de Sinma, de Dollaka, de Massua. Idée de l'Abyssinie & des Abysfins. Cause des accroissemens du Nil. Projet de détourner le cours de ce Fieu-Parag. III. Taches blanches fur la Mer. Ille de Marate. Port de Shaback. Bancs & Cinal de Suaquen. Diverses apparences de la Mir. Observation sur la Marée. Ville de Suzquen, Son Port, ses forces son commerce, - 196.
Parag. IV. Tourbillon. Mer pleine de rocs & de bancs. Marée. Ports de Tradate, de Dorn, de Fuschaa, d'Arequea, de Salaka, de Farate, de Kilfu, de Ras al Devaer, de Ras al Sidid. Tonnerre & grele. Bas-fonds sans nom-Parag. V. Qualité de la Mer & des Cites. Porti de Komol, de Schaak al-Tadain, de Sial, de Gadenaubi, de Scharm-al Kiman, de Schanna, de Gualibo. Caps de Ras-al-Nashef & de Ras-al-Anf. Isles de Sarmojete, de Kornaqua, de Schoaris, de Konnaqua, de Babuto. Roc remarquable. Vents & arbres - 201. Parag. VI. Pert de Tuna. Observations sur ce Port. Ville d'al-Kossir. Son Port. Egypte connue sous le seul nom de Rissa. Islus de Salani-al-Babr & de Schéduam. Ville de Tu. Corps & Monastère de Sainte Catherine. Lieu où les Israëlites passèrent la Mer Rouge, 207. Parag. VII. Arrivée de la Flotte Portuguise à Suez. Description de ce lieu. Canaux ouverts par les anciens Rois d'Egypte. Leur usage. Côtes de la Mer. Baye du côté de l'Egypte. Marces. Vents. Air, - - - - 212. Parag. VIII. Les Portugais quittent Suz. Observations sur les Mes voisines de Sobeduam. Port d'Azallaiche & de Bobalel Schi-me. Remarques sur les Badwis. Forw., Massua, Dablak. Nom de la Mer Rosse. Erreurs des Anciens & des Modernes. Na inconnu aux Arabes. Resour de la Fisit CHAP. XIX. Description de la Mar de Kalsum, autrement le Golfe Arabique, ou la Mir Rige, tirée de la Géographie d'Abulfeda: 22: CHAP. XX. Second Siège de Diu par Mabazza Roi de Cambaye, en 1545, - 224. Parag. I. Khojab Zaffar attaque le Châtesu de Diu. Mur extraordinaire qu'il veut relever. Belle action d'Anaya. Le Roi Mahamud vin au Siège. Courage des Femmes. Divers of Parag. II. Dom Jean de Castre arrive à Diu,

alors Capitaine de cette Flotte & ensuite Pict-

force les retranchemens des Mores, attaque leur armée & la défait; tue leurs Généraux, & rétablit les Portugais. Il retourne entriomphe à Goa. Honneurs que son Roi lui accorcorde, & dont la mort l'emplete de jouir. 231.

#### LIVRE II.

#### Premiers Voyages des Anglois en Guinée & aux Indes Orientales.

|                                          | rage.          |
|------------------------------------------|----------------|
| Introduction                             | - 236.         |
| 🗸 Chapitre I. Second Voyage en Barba     | rie par        |
| le Capitaine Windbam,                    | 240.           |
| CHAP. II. Foyage en Guinée & à Bénin,    | n 1553         |
| par Thomas Windbam & Amoine And          | s Pin-         |
| teado.] Remarques préliminaires,         | 241.           |
| CHAP. III. Second Voyage en Guinée par   | le Can         |
| of pit. Jean Lok, en 1554. [écrit par un | de ses         |
| principaux Pilotes.]                     | - 247.         |
| CHAP. IV. Premier Voyage de Guillaume    | Towt-          |
| son à la Côte de Guinée en 1555,         |                |
| Parag. I.                                | 254            |
| Parag. II                                | - 257          |
| Parag. III.                              | 261.           |
| CHAP. V. Second Voyage de Mr. Towtfon    | ∫ur les        |
| Côtes de Guinée & au Château de Min      | ia , en        |
| 1556,                                    | - 270          |
| CHAP. VI. Dernier Voyage du Capitaine    | Towt-          |
| fon aux Cotes de Guinte,                 | 280.           |
| Parag. I                                 | - 280.         |
| CHAP. VII. Divers Voyages en Guinée      | depuis         |
| 1561 jusqu'en 1566,                      | - 290.         |
| Parag. L                                 | 290.           |
| Parag. II. Voyage de William Rutter      | , en           |
| 1562,                                    | 292            |
| Parag. III. Voyage de Baker en Guinée    | , 296          |
| Parag. IV. Voyage du Capitaine Carlet e  | n Gui-         |
| nte,                                     | 303            |
| CHAP. VIII. Voyage du Capitaine George   | es Fen-        |
| nor auc Isles du Cap-Verd, on 1566,      | , <u>3</u> 05. |
| CHAP. IX. Voyage de Thomas Stephens      | à Gea,         |

fur la Flotte Portugoise, en 1579, 🕒 - 314. CHAP. X. Quelques expéditions navales des Anglois contre les Espagnals & les Pertugais, 319, Parag. I. 320. Parag. II. Chap. XI. Voyage à Bénin, en 1587, 323. 325. CHAP. XII. Voyage du Comte Georges de Cumberland aux Istes Açores, en 1580. 331. 331. CHAP. XIII. Voyage de Sir Richard Greenwil our Isles Acores, en 1591, --- 345.
CHAP. XIV. Voyage aux Isles Acores en 1591, par le Capituine Robert Flyke. - - 352. CHAP. XV. Diverses Expéditions des Anglois pour s'ouvrir l'entrée des Indes Orientales, 336. CHAP. XVI. Premier Voyage des Anglois aux Indes Orientales sous in Capitaine Jacques Lancaster en 1591. - - - - -CHAP. XVII. Second Voyage des Anglois versies Indes en 1591, qui se termine malbeureusement aux Côtes d'Afrique, . . . . . . . . 384-CHAP. XVIII. Voyage du Chevalier Jean Burrough en 1592, pour ouvrir les Indes Orientales aux Anglois,
Parag. I. Prise de plusieurs Voisseaux Porsuguls,
F de la Caraque las cinque Llagas, en 1593, 398.
CHAP. XIX. Voyage infortune du Capitaine Benjamin Wood vers les Indes Orientales, en 1596, 402. CHAP. XX. Voyage du Pilote Davis aux Indec Orientales en 1598, fur un Voissem Hollandeis,

#### EIN DE LA TABLE DES CHAPITRES DU I. VOLUME.



Les Tables des Matières & des Noms seront à la Fin du dernier Volume.

# AVIS AU RELIEUR

# POUR PLACER LES FIGURES

# DU PREMIER VOLUME.

| LE Portrait de Mr. L'Abbé Prevost, vis-à-vis du Titre.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte de la Côte Occidentale d'Afrique, depuis le Détroit de Gibraltar, jusqu'au XII. degré de Latitude Septentrionale, qui renferme les Isles Canaries, & celle du Cap-Verd. Pag. 12. |
| Baptême du Roi de Congo                                                                                                                                                                |
| Vûe de Mozambique, tirée de Herbert 30.                                                                                                                                                |
| Carte des Côtes de Perse, Guzarat, & Malabar                                                                                                                                           |
| Petits Bâtimens Indiens, en usage sur la Côte de Malabar 40.                                                                                                                           |
| Audiance du Samorin                                                                                                                                                                    |
| Plan du Fort de Mozambique tiré de Faria 80.                                                                                                                                           |
| Le Roi de Cochin sur son Eléphant, accompagné de ses Nayres 81                                                                                                                         |
| Isle d'Ormus ou de Jerun                                                                                                                                                               |
| Ville de Diu                                                                                                                                                                           |
| Siége de Diu                                                                                                                                                                           |
| Carte de la Côte d'Arabie, Mer Rouge, & de Golfe de Perse 187.                                                                                                                         |
| Carte de la Côte Occidentale d'Afrique, depuis le XIIe. degré de Latitude Septentrionale, jusqu'au XIe. degré de Latitude Méridionale, avec les Isles Voisines                         |
| Carte éxacte de la Côte du Cap-Verd, avec la Vûe du Cap Emanuel, & de l'Isle Goerée                                                                                                    |
| Carte de la Côte Occidentale d'Afrique depuis le XIe. degré de Latitude Méridionale, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance                                                                   |
| Chaffe des Poissons volans                                                                                                                                                             |
| Carte de la Côte Orientale d'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Espérance, jusqu'au Cap del Gada                                                                                          |



· • .

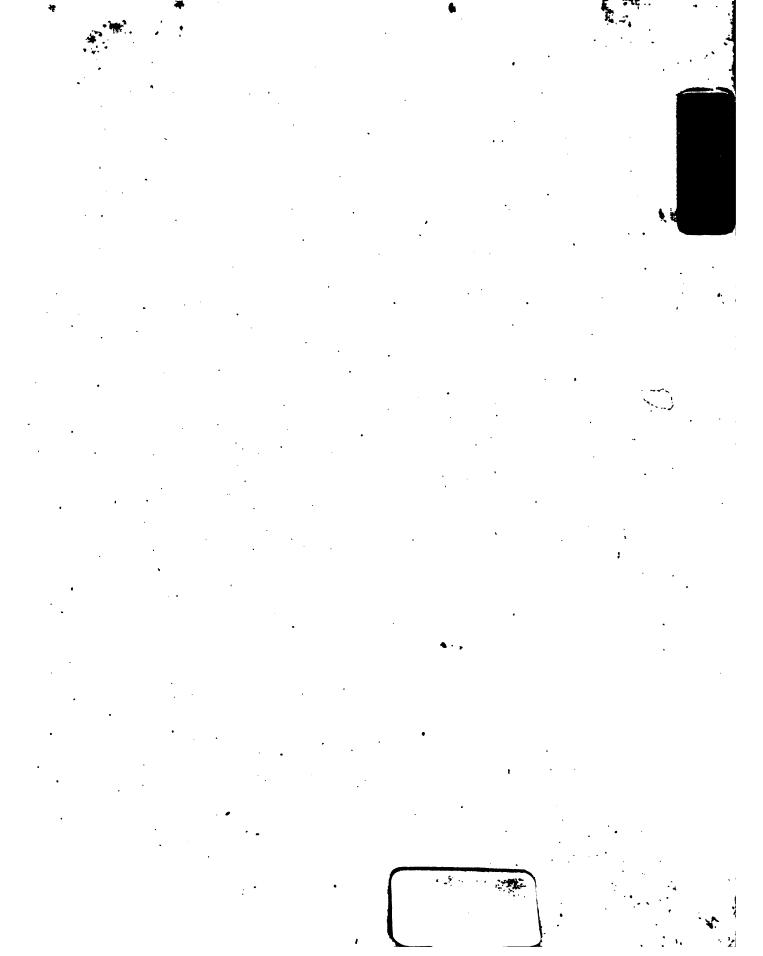

